





# **HISTOIRE**

GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

## DES PAIRS DE FRANCE,

DES

GRANDS DIGNITAIRES DE LA COURONNE,
DES PRINCIPALES FAMILLES NOBLES DU ROYAUME, ATC.





DE L'IMPRIMERIE DE PLASSAN ET CIA, RUE DE VAUGIRARD, Nº 15, DERBITAR L'OPROP.



## HISTOIRE

GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

### DES PAIRS DE FRANCE,

DES

GRANDS DIGNITAIRES DE LA COURONNE,

DES PRINCIPALES FAMILLES NOBLES DU ROYAUME,

ET DES MAISONS PRINCIÈRES DE L'EUROPE,

PRÉCÉDÉE DE LA GÉNÉALOGIE DE LA MAISON DE FRANCE;

Par M. le Chevalier DE COURCELLES



GÉNÉALOGISTE HONORAIRE DU ROI.

Supe ego audivi civitatis câm majorum imagines in adjustem recommi soille.

Supe ego audivi civitatis nostru praedaros viros solitos its dicere, chim majorum simagfase interentus, volumentissime sibl animum ad virtutem accendi seilicet memeria arum gastarum cam Bannana egregiis viris in pactore crescere, neque prius sedari, quam virtus orum Gaman atque giorium adequaserii.

Salkest., de bello Jugarthino.

TOME DIXIÈME.

#### PARIS,

Chez (L'AUTEUR, rue de Sèvres, nº 111, faubourg Saint-Germain; ARTRUS BERTRAND, Libraire, rue Hautefeuille, nº 23.

M. DCCC. XXIX.

### TABLE

#### DES MAISONS ET FAMILLES

COMPRISES DANS LES X PREMIERS VOLUMES DE L'HISTOIRE GENÉALOGIQUE \*.

AVERTISSEMENT, où l'on a développé le plan et le but de l'Histoire Généalogique. INTRODUCTION, où l'on donne un aperçu sur l'origine de la noblesse, et sur l'hérédité des fiefs, avec le tableau des grands-fiefs et arrières-fiefs de la couronne et les époques de leurs réunions; sur l'origine des noms de famille, des armoiries, des titres et qualifications et des grandes dignités de la couronne; sur la pairie depuis son origine jusqu'à la restauration; enfin sur les anciens duchés et comtés pairies et sur la pairie actuelle. MAISON DE FRANCE; unité d'origine des trois dynasties, établie par M. le marquis de Fortia d'Urban. n'Agourt, en Provence, en Dauphiné, en Languedoc, en Bourbonnais et à Paris, VII (Notices des Pairs, t. VI, p. 5; additions D'ABOVILLE, (comtes), Notices des Pairs), pag. 1, VI du t. VIII. p. 8; du t. X. p. 4.) Askiat, (comte), Notices des Pairs, 4, D'ACUESSEAU, (marquis) Notices des Pairs, 7, D'AREAC, en Périgord, Limosin, Angoumois, (Additions du t. VIII, p. 8.) Saintonge, Guienne et Irlande, D'ALAIS, (comtes), voyez DE MONTBOISSIER. (Additions du même volume, p. 20; du D'ALBERT DE LUYNES, duc DE CHETREUSE, NOt. X, p. 35.) tices des Pairs, 8, в'Арие́мав, en Dauphine et en Languedoc, III D'ALBERTAS, (marquis), Notices des Pairs, 10 (Additions du même volume, p. 5; du D'ALBUFÉRA, (maréchal-duc), voyez Suchet. t. IV, p. 2.) D'ALES, en Touraine, Blésois, Dunois et Pi-DES AGES, en Berry, (fragment), art. DE LACEcardie, PUYLAURENS, 6, IV (Additions du même volume, p. 4; du D'ACIER, VOYEZ DÉDELAT D'ACIER. 1. VIII, p. 1.)

Indépendamment de cette Table, il importe de consulter, à la fin de chaque volume, une Table gânciale où sont indiquês les reuvois de tous les noms d'alliances et autres mentionnés dans la généalogie de chaque samille.

| At an analysis of the state of | Tomogra | 1                                                                                                                                                                             | Tones |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| b'Aucae, aux Pays Chartrain et d'Aunis, en<br>Orléanais et à Paris,<br>(Notices des Pairs, t. VI, p. 11; additions<br>du t. VIII, p. 8.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111     | D'ARVILLARD, (marquis), voyez de Barral. D'Asribaes-la-Chataigneraye, en Saintonge, voyez les sires de Pons, p. 61, D'Auberoche, (barons), voyez de Foucatld.                 |       |
| D'ALINCOURT, (ducs), voyez DE NEUTVILLE-VIL-<br>LEROY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | D'ANERSTEDT, (duc), voyes DAVOUT. AUGEREAU, duc DE CASTIGLIONE, Notices des                                                                                                   |       |
| D'ALLIGNY, (barons), voyez de Foucauld. D'ALTON-Shée, (comte), voyez Shée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | Pairs, 15,<br>D'AULPS, (marquis), voyez DE BLACAS.                                                                                                                            | V1    |
| D'ALVIGNAC, (barons), voyez de Gibonde. D'Ambiel, (barons), voyez de Foucaud. D'Ambruckac, (comie), voyez de Valon. D'Ampare, (marquis) voyez de Corn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | D'AUMONT, (ducs), Notices des Pairs, 16,<br>D'AUBE, en Guienne, boyes de Gramont.<br>D'AUTICHAMP, (conite), voyes de Braumont.<br>D'AUTICHAMP, (maison), Notices sur les mai- | V1    |
| D'ANDIGNÉ, (comte), Notices des Pairs, 11,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VI      | sons souveraines, 6,                                                                                                                                                          | 1 X   |
| D'Angosse, en Béarn et à Paris,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ш       | (Additions du t. X, p. 9.)                                                                                                                                                    |       |
| (Additions du même vol., p. 6, et du t. IV,<br>p. 2; Notices des Pairs, t. VI, p. 13.)<br>p'Arbalt, (maison), Notices sur les maisons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | D'AUVILLARS, (vicomies), voyez de Gout. D'AUX de Lescout, (comis-pairon), voyez de Lally-Tolendal.                                                                            |       |
| souveraines, 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1X      | D'AVARAT, (marquis et ducs), voy. DE BESIADE.                                                                                                                                 |       |
| D'ANTICHY, (comles el marquis), voyes de Damas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1       | D'ATIAU DU BOIS DE SANIAT, (comte), Notices<br>des Pairs, 18,                                                                                                                 | VI    |
| b'Anvers, (margraves), voyez de Benchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | D'AT, (sicomtes), voyez DU Teler.                                                                                                                                             |       |
| D'ARVILLE, (ducs), voy. DELA ROCHEFOUGAULD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | •                                                                                                                                                                             |       |
| D'APCHOR, (comies), voyez de Chabannes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ĺ       | В                                                                                                                                                                             |       |
| D'APT, (berons sucereins), voyez D'ACOULT. D'ABAGON, (marquis), voyez DE BANCALIS DE MAUDEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                               |       |
| D'ARAMOR, (marquis), VOYCE DE SAUVAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | BACHASSON, comtes DE MORTALIVET, Notices des                                                                                                                                  |       |
| D'ABBLADE, (comtes), voyez DE Mun, (barons),<br>voyez DE Lure,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4       | Pairs, 19,<br>(Additions du t. VIII, p. 8.)                                                                                                                                   | VI    |
| D'ARCELOT, (barons), VOYCZ DE LESTRADE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 1     | DE BADE, (maison), Notices sur les maisons                                                                                                                                    |       |
| D'ARGBI, (ducs), au royaume de Naples, royez<br>DE CROY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | BALATHER, en Champagne et en Bourgo-                                                                                                                                          | IX    |
| D'ARENBERG, (princes et ducs, nux Pays-Bas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1       | gne,                                                                                                                                                                          | IX    |
| en Allemagne et en France,<br>(Additions du t. IX, p. 8.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | v       | (Additions et corrections du t. X, p. 8.) DES BALBES DE BERTON, duc DE CRILLON, Noti-                                                                                         |       |
| D'ARCOUT, (comte), Notices des Pairs, 14,<br>(Additions du t. VIII, p. 8.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VI      | ces des Pairs, 20, DE BARCALIS DE MAUBEL, marquis D'ABAGON,                                                                                                                   | VI    |
| p'Assozon, (comte), Notices des Pairs, 14,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1       | Notices des Pairs, 22,                                                                                                                                                        | VI    |
| (Additions du t. VIII, p. 8.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VI      | (Additions du t. VIII, p. 8.)                                                                                                                                                 | *1    |
| D'ABLERC, (seigneurs), voyez DE MONTBOISSIEB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | DE BARANTE, (baron), voyez Brugière.                                                                                                                                          |       |
| n'Armagnac de Castanet, en Rouergue,<br>(Additions du t. III, p. 1.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1       | DE BARRANÇON (fragment sur l'ancienne mai-<br>son), additions du t.                                                                                                           | v     |
| ARMYNOT DU CHATELET, en Bourgogne et en Champagne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | v       | BARBÉ, marquis DE MARROIS, Notices des Pairs,                                                                                                                                 | VI    |
| b'Anschot, (ducs), voyez d'Anenneng et de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | '       | (Additions du t. IX, p. 23.)                                                                                                                                                  | • •   |
| CROT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | LE BARRY, on Bretagne, toyer DE TREVEY.                                                                                                                                       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -       | , arrangers, regres and addition                                                                                                                                              |       |

|                                                                                       | Tomes | 1                                                                                      | Tomes |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| (Additions du même vol., p. 5; Notices<br>des Pairs, t. VI, p. 25.)                   | II    | DE BEAUVOIS, VOYEZ DE CHASTELLUX. DE BEC-DE-LIÈVEE, en Bretagne, au Maine et en Velay, | VI    |
| DES BARRES, en Bourgogne et en Champagne,                                             | 1     | (Additions du t. VI, p. 3.)                                                            |       |
| (Additions du même vol., p. 1.)                                                       |       | ER BEGUE, comte DE GERMINY, Notices des                                                | ,     |
| DE BARRIÈRE, en Périgord, (fragment), art. DE                                         |       | Pairs, 41,                                                                             | V 1   |
| Lua, pp. 16 à 34,                                                                     | v     | BECKEE DE BAGERT, comte DE Mons, Notices                                               |       |
| DE BARTENSTEIN, (comtes puis princes), voyez DE HOBENLORE.                            |       | des Pairs, 4t,<br>(Additions du t. VIII, p. g.)                                        | V1    |
| BARTHELEMY, (marquis), Notices des Pairs, 24,                                         | VI    | DE BELGRAND, comte DE VAUBOIS, Notices des                                             |       |
| DE BASCHI, comte DU CAYLA, Notices des Pairs,                                         |       | Pairs, 43,                                                                             | "VI   |
| 25,                                                                                   | 1V    | DE BELLAING, VOYEZ MOREAU.                                                             |       |
| (Additions du t. VIII, p. 8.)                                                         |       | DE BELLEGAEDE, (duc), VOYEZ de SAINT-LAET.                                             |       |
| DE BASTARD D'ESTANG, (comts), Notices des                                             |       | Belliand, (comts), Notices des Pairs, 45,                                              | V1    |
| Pairs, 27,                                                                            | VI.   | (Additions du t. VIII, p. g.)                                                          |       |
| (Additions du t. VIII, p. 9.)                                                         |       | DE BELLUNE, (duc), VOYER PERRIN (Victor.)                                              |       |
| BATAILLE DE MANDELOT, en Bourgogne,                                                   | 111   | DE BERCHEN, (barons), aux Pays-Bas,                                                    | х     |
| (Additions du même vol., p. 1.)                                                       |       | DE BERENGER, en Dauphiné et à Paris,                                                   | IV    |
| DE BAUFFEEMONT, (princes), en Lorraine et en                                          |       | (Notices des Pairs, t. VI, p. 47.)                                                     |       |
| Franche-Comté,                                                                        | VI    | DE BERGERAC, (sires), de la première race,                                             | VI    |
| (Notices des Pairs, t. VI, p. 29.)                                                    |       | (de la seconde race), voyes les sires DE                                               |       |
| DE BAUMES, (barons), VOYEZ DE FORTIA.                                                 |       | Pons, ip,                                                                              | 17    |
| DE BAUSSET, (cardinal-duc), Notices des Pairs,                                        |       | (Additions du t. IX, p. 16.)                                                           | • •   |
| 29,                                                                                   | vi    | Bennand DE MONTESSUS, comte DE RULLY, No-                                              |       |
| DE BAUSSET-ROQUEFORT, (comte), Notices des                                            |       | tices des Pairs, 47,                                                                   | VI    |
| Pairs, additions du t. VIII, p. g.)                                                   | .     | DE BERNAED DE TALODE, en Velny, Vivarais et                                            |       |
| DE BAVIÈRE. (maison), Notices sur les maisons                                         |       |                                                                                        | VIII  |
| souveraines, 19,                                                                      | IX    | DE BEENIS, (comte), voyez DE PIERRE.                                                   |       |
| DE BAYANNE, (cardinal-duc), voyez DE LATIER.                                          |       | BERTHIER, duc DE WAGRAM, Notices des Pairs,                                            |       |
| DE BAYEES, (barons comtes et marquis), voyes                                          |       | 48,                                                                                    | VJ    |
| DE LA ROCHEPOUCAUED.                                                                  | !     | BERTHOLLET, (comte), Notices des Pairs, 51,                                            | VI    |
| DE BEAUBARNAM, (comtes), Notices des Pairs,<br>31,                                    | vı    | DE BERTRAND, (fragment sur la maison), voyez DE GÉVAUDAN.                              |       |
| DE BEAUMONT, (duc), voyes DE MONTMORENCY.                                             | - 1   | DE BÉRULLE, en Champagne et en Bourgogne,                                              | IX    |
| DE BEAUMONT, comte D'AUTICHAMP, Notices des                                           |       | (Additions du même t., p. 21.)                                                         |       |
| Patrs, 35,                                                                            | VI    | DE BERWICK, (ducs), voyez Fitz-James.                                                  |       |
| DE BRAUMONT, (comte), VOY. DE LA BONNINIÈRE.                                          |       | DE BESIADE D'AVARAY, en Béarn, puis en Orléa-                                          |       |
| DE BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE, en Périgord et à Paris,                                 |       | nais,                                                                                  | Ш     |
|                                                                                       | 11    | (Additions du même vol., p. 6; Notices                                                 |       |
| (Additions du même vol., p. 6; du t. III,<br>p. 3; du t. IV, p. 1; Notices des Pairs, |       | des Pairs, t. VI, p. 52; additions du<br>t. IX, p. 4.)                                 |       |
| t. VI, p. 37.)                                                                        | 1     | DE BESMAUX, (marquis), voyez DE Lupi.                                                  |       |
| DE BEAUREGARD, (barons), voyez DE BLONDEL.                                            |       | Brassières, duc D'Istrie, Notices des Pairs, 55,                                       | 271   |
| DE BEAUVILLIERS, duc DE SAINT-AIGNAN, Noti-                                           | - 1   | DE BETRIST, en Picardie et à Paris,                                                    | VI    |
| ors des Pairs, 39,                                                                    | VI    | (Additions du même vol., p. 1; du t. H,                                                | 4     |
|                                                                                       |       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                |       |

| p. 1; du t. III, p. 1; Notices des Pairs,      |     | DE LA BONNINIÈRE, comte DE BEAUMORT, Noti-                                               | Vi  |  |
|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| t. VI, p. 58; additions du t. VIII, p. 9.)     |     | ces des Peirs, 70,<br>DE BORDEAUX, VOYER DE CHASTELLUX.                                  |     |  |
| DE BEURNONVILLE, (marquis), voyes DE RIEL.     |     | DE BORDESOULLE, (comis), voyes Tardir DE                                                 |     |  |
| ne Biaudos de Castéra, au pays des Landes,     |     | POMMEROUX.                                                                               |     |  |
| en Lorraine et en Artois,                      | 11  | DU BOUCHAGE, (vicomte), voyez DE GRATET.                                                 |     |  |
| (Additions du même vol., p. 6; du t. III,      | - 1 | DU BOUEXIC, (vicomte), voyes DE BEC-DE-                                                  |     |  |
| p. 4.)                                         |     | Likven.                                                                                  |     |  |
| DE BIRON, (ducs el marquis), voyez DE GONTAUT. |     | DE BOUILLON, (due), voyes DE ROBAN.                                                      |     |  |
| DE BLACAS, en Provence et à Paris,             | v   | DE BOULBIEN, (seigneurs), voyes de LESTEADE.                                             | *** |  |
| (Notices des Pairs, t. VI, p. 60.)             |     | DE BOULOGNE, (comte), Notices des Pairs, 73,                                             | VI  |  |
| DE BLACAS-CARROS, p. 8 des additions du t. IX. |     | Bu Boulosnais, (vicomte), en Guienne, voyer                                              |     |  |
| DE BLANIVILLE, (marquis), voyez Colbert.       |     | DE CASTILLON et DE VASSAL.<br>DE BOURBON, (ducs), voyez princes DE CONDÉ,                |     |  |
| DE BLANCHEFORT, en Limosin,                    | IV  | maison be FRANCE, p. 120,                                                                | I   |  |
| DE BLANQUEFORT, en Guienne, (fragment généa.   |     | DE BOURDON-BUSSET, maison DE FRANCE,                                                     | •   |  |
| logique), voyez l'art. DE BLANCHEFORT,         | IV  | p. 93,                                                                                   | I   |  |
| (Additions du même vol., p. 4.)                |     | (Notices des Pairs, t. VI, p. 24.)                                                       |     |  |
| DE BLATE, (sires), en Guienne,                 | v   | DE BOURBON-CORTY, maison DE FRANCE,                                                      |     |  |
| DE BLONDEL DE BEAUREGARD, aux Pays-Bas et      |     | p. 123,                                                                                  | à.  |  |
| en Picardie,                                   | I   | DE BOURBORSE, (marquis), voyes Colsent.                                                  | 7   |  |
| (Additions du t. II, p. 1.)                    |     | DE LA BOUEDONNATE-BLOSSAC, (comte), Noti-                                                |     |  |
| BOIS D'Escondal, en Champagne,                 | IX  | ces des Pairs, 75,                                                                       | VI  |  |
| DE BOISGELIN, en Bretagne et à Paris,          | Ш   | Bourke DE Bracu, (comte), Notices des Pairs,                                             |     |  |
| (Add. du même vol. p. 6; Not. des Pairs        |     | 78.                                                                                      | VI  |  |
| t. VI, p. 61; add. du t. VIII, p. 9 )          |     | Bountien, (comte), Notices des Pairs, 82,                                                | VI  |  |
| BOISSEL DE MONVILLE, (baron), Notices des      |     | DE BOURMONT, (comte), voyez DE GHAISNE.                                                  |     |  |
| Pairs, 65,                                     | ٧I  | DE BOUTEVILLE (barons), voyez de Mosteleas.                                              | *** |  |
| (Additions du t. VIII, p. g.)                  |     | DE BRANCAS, (duc), Notices des Pairs, 83,                                                | 11  |  |
| DE BOISSERON, (barons), voyez DE GÉTAUDAN.     |     | Additions du t. VIII, p, 9; du tome X,                                                   |     |  |
| DE BOISSY D'ANGLAS, (comte), Notices des       |     | p. 4.)                                                                                   |     |  |
| Pairs, 63,                                     | VI  | DE BRANDEROURG, (maison), Notices sur les                                                |     |  |
| (Additions du t. VIII, p. g.)                  |     | maisons souveraines. 25,                                                                 | IX  |  |
| DE BOISSY DU COUDRAY, (marquis), voyez         |     | DE BRANDEVILLE, (comte), VOYEZ DE VASSIBBAC. DE BRASSIER-SAINT SIEGR, EN ROUCEGUE et eil |     |  |
| Roullé.                                        |     | Allemagne,                                                                               | v   |  |
| DE BOMBELLES, en Orléanais et en Alsace,       | 11  | DE BRERS, (barons), voyez DE FOUCAUD.                                                    | •   |  |
| DE BONALD, (vicomte), Notices des Pairs, 66,   | VI  | DE BRETEUIL, (comte), VOYEZ LE TORNELLIER.                                               |     |  |
| DE BONARDI, en Normandie et à Paris,           | 1   | DE BRÉZÉ, (marquis), voyez DRECK DE BRÉZÉ.                                               |     |  |
| DE BONNAY, en Nivernais et à Paris,            | Ш   | DE BRIGODE, (comte), Notices des Pairs, 86,                                              | ¥Į  |  |
| (Notices des Pairs, t. VI, p. 68.)             |     | BRILLET DE CANDÉ et DE VILLEMORGE, en Bre-                                               |     |  |
| DE BONNE DE LESDICUIRRES, en Dauphiné,         | IV  | tagne en Anjou,                                                                          | 11  |  |
| DE BONNE DE MARGUERITTES, en Languedoc,        | IV  | (Additions du t. III, p. 4.)                                                             |     |  |
| DE BONNECHOSE, en Normandie,                   | 1   | DE BRISSAC, (duc), VOYEZ DE COSSÉ-BRISSAC.                                               |     |  |
| (Additions du t. III, p. 1.)                   |     | DE BROC, en Anjou et au Maine,                                                           | 1X  |  |
| DE BORSEVAL, (marquis), VOYEZ DE VAL.          |     | (Additions du même tome, p. 21.)                                                         |     |  |
|                                                |     |                                                                                          |     |  |

| Tours                                                                                | Tonors                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DE BROGLIB, fragment généalogique, Notices                                           | BE CANILLAG, (marquis), VOYCZ DE MONTBOISNEB.  DU CANNET, (marquis), VOYCZ COLBERT. |
| des Pairs, 87.                                                                       | DE CAROLLE, en Guienne, 111                                                         |
| DE BROSSE, (picomtes), voyez DE LA TRÉMOÏLLE. BRUGIÈRE, baron DE BARANTE Notices des | DE CANY, (marquis), voyez DE BEC-DE-LIÈVER.                                         |
| Pairs, Q4.                                                                           | DE CABAMAN. (marquis et comte), voyez DE                                            |
| , , , ,                                                                              | RIQUET DE CABAHAN.                                                                  |
| DE BAUG, (marquis), en Bretagne et à Paris. X DE LA BRUNEAIE, (cicomte), voyez Dode. | DE CARDEVAC D'HAVRIRCOUR, en Artois et en                                           |
| DE LA BRUNETEAU, COMTO DE SAINTE-SUZANNE, NO-                                        | Bourgogue, VI                                                                       |
| tices des Pairs, 96, VI                                                              | (Additions du même volume, p. 5.)                                                   |
| DE BRUNSWICK, (maison), Notices sur les mai-                                         | DE CABRECY, (princes), voyes DE PERUSSE D'Es-                                       |
| sons souveraines, 50, IX                                                             | CARS OF DE QUÉLEN DE LA VAUGUTON.                                                   |
| BRYDGES, duca DE CHANDOS, en Angleterre, VII                                         | DE CARLAT, (vicomtes), de la seconde race,                                          |
| DE BUCQUOY, (comtes), voyes DE CROIX el                                              | VOYEZ DE PORS.                                                                      |
| DE RUNE.                                                                             | Casa-Bianca, (comte), Natices des Pairs, 102, VI                                    |
| DE Bené, en l'Isle de France, en Champagne                                           | (Additions du t. VIII, p. g.)                                                       |
| et au pays de Gex, III                                                               | DE CASSANO, (comtes), VOYEZ DE CHA-                                                 |
| (Additions du t. IV, p. r.)                                                          | TEAUBRIAND.                                                                         |
| DE BUOUX, (marquis), VOYEZ DE GALLIFFET.                                             | DE CASTARET, CH ROUEIGUE, VOYEZ D'ARMAGRAC                                          |
| LE BEUN DE RABUT, IX                                                                 | DR CA STARET.                                                                       |
| (Additions du t. X, p. 8.)                                                           | DE CASTÉJA, (comtes et marquis), voyez de                                           |
| DE BRUNARD (barons), voyez DU CROO.                                                  | BIAUDOS.                                                                            |
| DR BURBUZON, (fragment), additions du t. 1X,                                         | DE CASTELHILL, (barons), voyez Colbent.                                             |
| р. 13.                                                                               | DE CASTELLANE, (comte), Notices des Pairs,                                          |
| DE BURON, (comtes), VOYEZ DE GIRONDE.                                                | 105, VI                                                                             |
| DR BURON, (marquis), voyez DE Mocas-Buron.                                           | DE CASTELSA GRAT, (barons), voyez DE GIRONDE.                                       |
| DE LA BUSSIÈRE, (marquis), voyez DE TILLET.                                          | DE CASTIGLIOSE, (maréchal-duc), voyez Auge-                                         |
| DE BUSSEY, (marquis), voyez DU Bols-D'Es-                                            | BEAU.                                                                               |
| CORDAL.                                                                              | DE CASTILLON, (vicomtes héréditaires), en Bor-                                      |
| DE BUZANÇAIS, (comics), voyez DE BEAUVIL-<br>LIERS-SAINT-AIGNAN.                     | delais, et successivement en Médoc, Ar-                                             |
| LIEBS-SAINT-AIGHAR.                                                                  | magnac, Condômois et Périgord, III                                                  |
|                                                                                      | (Additions du même volume, p. 6; du                                                 |
| С                                                                                    | t. IV, pp. 2 et 3; du t. V, p. 1; du t.                                             |
|                                                                                      | IX, p. 6.)                                                                          |
| DE CADILLAC, (barons), voyes DE VASSAL.                                              | DR CASTRIES, (duc), voyez DE LA CROIX.                                              |
| DE CADORE, (duc), VOYEZ DE NOMPERE CHAMPA-                                           | DE CATELAN, (marquis). Notices des Pairs, 111,° VI                                  |
| GRT.                                                                                 | (Additions du t. VIII, p. 9.                                                        |
| DE CALMONT, en Rouergue, fragment généalo-                                           | DE CAUCALIÈRES, (barons), voyes DE PINS.                                            |
| gique, Notices des Pairs, 118, VI                                                    | DE CAUMARTIN, VOYEZ LE FEVRE.                                                       |
| (Additious du t. VIII, p. 10.)                                                       | DE CAUMONT. due DE LA FORCE, Notices des                                            |
| DU CAMBOUT, marquis DE COISLIN. Notices                                              | Pairs, 115, VI                                                                      |
| des Pairs, 98,                                                                       | (Additions du t. VIII, p. 10.)                                                      |
| (Additions du t. VIII, p. g.)                                                        | DE CAUX, (marquis), voyez LE VER.                                                   |
| BE CARCLAUX, (comte), Notices des Pairs, 100, VI                                     |                                                                                     |
| DE CANDÉ, (barons), VOYEZ BRILLET et DE CHA-                                         | DE CAYLUS, VOYER ROBERT DE LIGNERAC ET DE                                           |
| TRAUBBIAND.                                                                          | Tuniènes.                                                                           |
|                                                                                      |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | VALE                                                                                                                                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DE CAZES, (duc), Notices des Psirs, 122,<br>BE CHARANIS, (marquis), VOY: COLEREN.<br>BE CHARANIS, en Augoumois, Limosin, Bour-<br>bounois, Baradais, Auvergae, etc.<br>(Notices des Psirs, t. VI, p. 125; addi-<br>tions du mêmo vol., p. 6.; du l. IX,<br>p. 9; du l. X, p. 2.)<br>BE CHARANIS, VOYE DE CROC. |            | DE CHASSELOUP-LAURAY, (marquis), Notices des Pairs, 140, DE CHASTELER, (comte), voyez de Salmos. DE GLASTELER, (comte), Notices des Pairs, 141, (Additions du t. VIII, p. 12; du t. IX, p. 24.) | · VI       |
| DE CHABANS, en Périgord, (Additions du t. X, p. 8.) DE CHABONS, (comte), voyez DE GALLIEN. CRABOT, VOYEZ DE ROHAN.                                                                                                                                                                                             | IX         | DE CHASTERET, comte de Pursécua, frogment<br>généalogique, Notices des Pairs, 145,<br>(Additions du t. VIII, p. 12.)<br>DE LA CHASTER. (duc). Notices des Pairs, 149,                           | VI<br>VI   |
| DE CHARRILLAN, (comte), VOYEZ DE LA CHOIG-<br>SAINT-VALLIER.  DE CHARROL DE CEOUSOL, (comte), Notices des<br>Pairs, 127,                                                                                                                                                                                       | VI         | DE LA CHATAIGNERATE, (marquis), voyez d'As-<br>nières.  DE CHATEAUERIAND, un Bretagne, en Norman-<br>die et à Paris,                                                                            | 1 <b>V</b> |
| (Additions du t. VIII, p. 12.)  BE CHALAIS, (prince-duc), voyez DE TALLEY- RAND-PÉRICORD.  DE CHALENÇON, (barons), en Velay, fragment                                                                                                                                                                          |            | (Notices des Pairs, t. VI, p. 154.) DE CHATEAUNEP, (marquis), voyet Colbert. DE CHATEAUNEP DU DRAC, (barons), voyet DE MONTROISSIER. DE CHATEAU-PORTIEN, (comtes et princes),                   |            |
| généalogique, Notices des Pairs, 143, V. CHAMILLARY, marquis DE LA SUTE, Notices des Pairs, 130, DE CHAMPEIX, (comles), VOYCE DE MONTROISSIER. DE CHAMPAGNY, (marquis), VOYCE NOMPÉRE.                                                                                                                         | VIII<br>VI | VOYEZ D'ARENBERG et DE CROY.  DU CHATELET, VOYEZ ARMYNOT.  DE CHATELLERAULD. (premiers vicomtes héréditaires), en Pollou, voyez de la Rochepor-                                                 |            |
| DE CHAMPROND, (comies), voyez de Vichy.  DE CHAMALULLES, en Vivarais,  (Additions du même volume, p. 6; de j.  VII, p. 1.)                                                                                                                                                                                     | 11         | DE CHALLIEU, (barons), VOYEZ DES ROTOURS. DU CHE-NE DE GILLEVOI-IX, baron DE CONÉ-<br>GLIANO, VOYEZ JEANNOT DE MONCEY. DE CHÉVERUS, (comte), VOYEZ LE FEBURE.                                   | 'III       |
| DE CHANDOS, (ducs), en Angleterre, reyer<br>BEYDGES.<br>DE CHANDUSSE, (marquis), voyes d'Agoult.<br>DE CHANTELOUP, (comfe), voyes CHAFTAL.                                                                                                                                                                     |            | DE CHEVREUSE, (duc), VOYEX D'ALBRET DE LUY-<br>RES. CBILLAUD DE FIEUX EL DE LA RIGAUDIE, NOTÍ-<br>COS des Pairs, 158,                                                                           | VI         |
| PE CHAPELLE DE JUMILHAG, VOYEZ DE VIGNEBOT<br>DU PLESSI-RICHELLEU.<br>CHAPT, marquis de Rastignac, Notices des                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                 | VI         |
| Pairs, 132,  (Additions du t. VIII, p. 12.)  CHAPTAL, (conte), Notices des Pairs, 135,                                                                                                                                                                                                                         | VI<br>VI   | DE CHOISELL, (duc). Notices des Pairs, 159,<br>(Additions du t. IX, p. 25.)<br>DE CHOISELL, duc DE PRASLIN, Notices des                                                                         | VI         |
| (Additions du t. VIII, p. 12.)<br>DE CHARETTE DE LA CONTRIE, (baron), Noti-                                                                                                                                                                                                                                    | VI.        |                                                                                                                                                                                                 | VI         |
| DE CHARMAIL, (barons), voyez de Thevey. DE CHARMES, (comtes), voyez de Bérenger. CHASSEQUEFS, comte de Volney, Notices des                                                                                                                                                                                     |            | CHOLET, (comte), Notices des Pajrs, 171,<br>(Additions du t. VIII, p. 12.                                                                                                                       | ٧ı         |
| Pairs, 157,                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | v l        | DE Ciro, (maison), Notices sur les maisons sourcraines, 37,                                                                                                                                     | 1X         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DES MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ISONS          | ET FAMILIES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| DE CITEAN, (marquia), TOYER DE DOBRISSAN. CLAPARDE, (comte), Notices des Pairs, 172, CLARR, duc De FERIRE, Notices des Pairs, 174, CLEMENT DE RES, (comte), Notices des Pairs, 127, (Additions du t. VIII, p. 12.) LE CLEAC, marquis De Jeiché, Notices des Pairs, 127, 128, (Additions du t. VIII, p. 13.) DE CLEPATT, (comte), voyer DE CAOIX. DE CLEBRONT-GALLERANDE, (marquis), Notices des Pairs, 187, 1986. | VI<br>VI<br>VI | DE CORFOLERT, (zirez), voyez DE CHABARRE.  BE CONTANTAN, en Quercy et en Périgord, (Additions du même tome, p. 10.)  DE CONTANS, en Anjou et à Paris, (Notices des Pairs, t. VI, p. 196)  DE CONTT, (princes), moison DE FRANCE p. 125,  DE COMMILLON, (combel), voyez D'ALES.  DE COMMILLON, (combel), voyez D'ALES.  DE COMMILLON, (combel), voyez D'ALES. (Additions du même vol., p. 21; du t. X, (Additions du même vol., p. 21; du t. X) | IV  |
| DE CLERMONT-TONNERBE, on Dauphine, en<br>Bourgogne, en Savoie et à Paris,<br>(Notices des Pairs, t. VI, p. 185; add. da<br>t. VII, p. 4; du t. VIII, pp. 6, 13; du                                                                                                                                                                                                                                                | VII            | p. 8.)  DE CORKET, (comte), Notices des Pairs, 198,  CORNUDET DES CROUNETTES, (comte), Notices des  Pairs, 199,  Contots, comte DE PRESSIENT, Notices des                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٧I  |
| t. X, p. 4.)  DE CLÉBOR, comte d'Haussonville, Notices des Pairs, 187,  Cliquer, comte de Fortenat, Notices des                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | vi             | Pairs, 200,<br>DE Cossé, duc DE BRISSAC, Notices des Pairs,<br>201,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | V1  |
| Pairs, 221.  (Additions du t. VIII, p. 13.)  DE COIGNY, (ducs), voyez DE FERRQUETOT.  DE COISLIN, (marquis), voyez DU CÁMBOUT.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VI             | (Additions du t. VIII, p. 15.)  DE COUCY, (comies), Notices des Pairs, 206,  DE COUDEAY, (marquis), voyes BOUDLÉ.  DE COULAURES, (barons), voyes DE LESTAADE.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VI  |
| Colas, en Oricanais, Beauce, Dauphiné, Pi-<br>cardie, etc., (Additions du même vol., p. 7.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11             | DE COURCELLOTTE, (barons), TOYEL DE PLAIRES. DE COURTARVEL-PÉZÉ, (comte), Notices des Pairs, 215,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VI  |
| COLLUD, (comte), Notices des Pairs, 189,<br>COLEERT, en France et en Angleterre,<br>(Additions du même tome, p. 10.)<br>COLUMEN, (comte), Notices des Pairs, 191,                                                                                                                                                                                                                                                 | VI<br>X<br>VI  | (Additions do t. IX, p. 25.)  DE COURTENSAUX, (marquis), voyez LE TELLIER  DE LOUVOIS.  LE COUTEUX DE CANTELEU, (comte), Notices des Pairs, 219,                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VI  |
| COLUN, comts DE SUSSY, Notices des Pairs, 1925, DE COMARQUE, en Périgord, Auvergne et Guienne, (Additions de l'IV passe de l'Avergne)                                                                                                                                                                                                                                                                             | vi<br>v        | DE COUVAY. (berons), voyez LE VER.  DE CAAON, (sirce), voyez DE LA TRÉMOÎLLE.  DE CRÉQUY, (ducs), voyez DE BLAKCHEFOAT.  DE CAEVELLY, (conics), voyez COLBERY.  DE CREVECCEUR, (marquis), voyez DE CLERMORY.                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| (Additions du t. IX, p. 10; du t. X, p. 2.)<br>DE CORDORS, (vicornies), en Limosin,<br>DE CORDORGE, (contes), voyez DE CHATEAU-<br>RRIAED.<br>COMPANS, (comté), Notices des Pairs, 195,                                                                                                                                                                                                                           | IV VI          | DE CRILLON, (duc), voyez DES BALBES DE BERTUN. DU CROC, (marquis), en Auvergue et en Fo- rez, DE CROISSY, (marquis), voyez COLDERT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X   |
| DE CONDAT, (baróns), voyce DE CHABANS DE CONDÉ, (princes), mesison DE FRANCE, p. 117,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | DE CEOIX, en Artois, en Hainaut, en Allema-<br>gue et à Paris,<br>(Notices des Pairs, t. VI, p. 222.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10  |
| DE COREGLIANO, (marichal-duc), voyez Jean-<br>NOT DE MONGEY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | DE LA CROIX, due DE CASTRIAS, Notices des<br>Pairs, 223,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V31 |

| Tenes                                                                      |                                                                                       | 91      |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| DE LA CROIX DE CHEVRIÈRE, comte DE SAINT-                                  | DEJEAN, (comte), Notices des Pairs, 271,                                              | V<br>VI |
| VALLIEB, Notices des Pairs, 227, VI                                        | Demnanukan, (comte), Notices des Pairs, 274,                                          | VI      |
| DE Choy, (princes et ducs), en Allemagne, en                               | DEPERE, (comte), Notices des Pairs, 275,<br>DESSOFFY DE CSERNER, (comtes), on Hongrie | ••      |
| Flandre, en Artois, dans les Ardennes, aux                                 | et en France,                                                                         | X       |
| Pays-Bas et à Paris, VIII                                                  |                                                                                       |         |
| (Notices des Pairs, t. VI, pp. 229, 251;                                   | (Additions du même t. p. 10.)                                                         | V1      |
| additions du t. IX, p. 17.)                                                | Dessolle, (marquis), Notices des Pairs, 276,                                          | *1      |
| DR Choy, (ducs), voyez d'Abenberg.                                         | Desturt, voyes o Estuit.                                                              |         |
| DE CRUSILLES, (comtes), voyez DR BAUFFRE-                                  | DIGEON, (cicontes), Voyez De MONTBOISSIER. DIGEON, (ciconte), Notices des Pairs, 280, | VI      |
| MONT                                                                       | Diggon De Monteron, en Agenais; Notices                                               | ••      |
| DE CRUSSOL, duc D'Uzès, Notices des Pairs,<br>238. VI                      | des Pairs, 282,                                                                       | VI      |
| 2004                                                                       | DE DIGOINE, en Bourgogpe, voyez de Jaucount.                                          |         |
| DE CRUX, (comtes), VOYEZ DE DAMAS. DE CRUZY, (macquis), VOYEZ DE CLERMONT. | Dode De La BRUNERIE. (vicomte), Notices des                                           |         |
| DE CUCE, (marquis), voyez DE BOISCELIN.                                    | Pairs, 283,                                                                           | VI.     |
| Cuntal, (comte), Notices des Pairs, 243, VI                                | DE DOMMART, (vicomte), voyez DE RUNE.                                                 |         |
| (Additions du t. VIII, p. 13.)                                             | DE DUNNISSAN, (marquis), en Guienne et en                                             |         |
| DE CURION, (marquis), VOYER DE CHABANNES.                                  | Saintonge.                                                                            | X       |
| DE CUSACE, en Irlande et en France, V                                      | DE DOUDEAUVILLE, (duc), voyer de la Roche-                                            |         |
| (Additions du même vol., p. 5; du t. VI,                                   | FORCAULD.                                                                             |         |
| p. 6.)                                                                     | LE DOULCET, comte DE PONTÉCOULANT, Notices                                            |         |
| P. 0. 1                                                                    | des Pairs, 284,                                                                       | VI      |
| · D                                                                        | DE LA DOUZE, (marquis), VOYEE D'AREAC.                                                | x       |
|                                                                            | DU Dan-NAY, (marquis), en Bretagne,                                                   | A       |
| DR DALBERG, (duc), Notices des Pairs, 244, VI                              | DE Dacex-Bacze, (marquis), Notices des Pairs,                                         | V1      |
| DE DANAS-CREX, en Nivernais, en Auvergne                                   | DUBRETON, (comte), Notices des Pairs, 289,                                            | ΥI      |
| et à Paris, 1                                                              | Dupont, (comte), Notices des Pairs, 209,                                              | VI      |
| (Additions du même vol., p. 2; du t. II,                                   | Dopor, (comte), Notices des Pairs, 291,                                               | VI      |
| p. 1; Notices des Pairs, t. VI, pp. 247,                                   | DE DUBFORT, due DE DUBAS, Notices des Pairs,                                          |         |
| 250.)                                                                      | 202,                                                                                  | VI      |
| DE DAMAS-CORMAILLON, en Bourgogne, 11                                      | (Additions du t. VIII, p. 15; du t. IX,                                               |         |
| (Additions du même vol., p. 7; du t. III,                                  | p. 25.)                                                                               |         |
| p. 4; Notices des Pairs, t. VI, p. 257.)                                   | DE DUBFORT, due DE LORGES, Not. des Paire,                                            |         |
| DAMBRAY, fragment généalogique, Notices des                                | 395,                                                                                  | VI      |
| Pairs, 260, VI                                                             | (Additions du t. IX, p. 25.)                                                          |         |
| DE DAMMARTIN, (comtes), voyez DE CHABANNES.                                | (Additions de la xis) presery                                                         |         |
| DE DAMPIERRE, (marquis), voyez Picor.                                      | E                                                                                     |         |
| DE DANNEMARK, (maison), Notices sur les mai-                               |                                                                                       |         |
| sons souveraines, 60, IX                                                   |                                                                                       |         |
| DE DANTZICK. (maréchal-duc), voyez LEPERVAE.                               | D'ECRNUBL, (prince), voyez DAVOUT. D'ECQUEVILLY, (marquis), voyez HENNEQUIN.          |         |
| DART, (comte), Notices des Pairs, 262, VI                                  | D'ELBEUP, (duc), voyez de Lorbaine.                                                   |         |
| Davovs, (comte), Notices des Pairs, 265, VI                                | D'ELCHINGEN, (duc), voyez NET.                                                        |         |
| DAVOUT, prince D'ECKMURL, Notices des Pairs,                               | D'ENBRIEF, (vicomtes), voyez de Gibonde                                               |         |
| 200,                                                                       | EMBREY, comte DE GROSTEULE, Notices des                                               |         |
| DÉDELAY D'AGIER, (comte), Notices des Pairs,<br>270, VI                    |                                                                                       | VI      |
|                                                                            | Pairs, 308,                                                                           |         |

| DES MAISO                                                                                                            | ONS ET FAMILLES. 9                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| D'ÉPERSON, (ducs), voyes de Gout et de No-                                                                           | DE FISICAT, en Forez et en Lyonnais, VIII DE LA FITE DE PELLEPOEC, en Guienne, en            |
| D'ÉPEROT, (princes), voyez de Meluk.<br>D'Escars, (maison), voyez de Pérusse.                                        | Languedoc et en Champagne, VI (Additions du t. VIII, p. 5.)                                  |
| b'Esclignac, (duc), voyez de Parissac. b'Espagne, (rois), maison de FRANCE, 109,                                     | BE LA FITTE-MONTAGUT, en Armagnac, Pardiac et Bigorre, YI                                    |
| p'Estr-Modere, (maison), Notices sur les<br>inaisons souveraines, 34, I<br>p'Estissac, (dues), voyet de la Rocherou- | DE FITZ-JAMES, (duc), Notices des Pairs, 22, VII DE FLEURY, (duc), voyez DE ROSSET-ROCOZEL,  |
| GAULD. D'Estagus, en Hainaut,                                                                                        | DE FONTANES, (marquis), Notices des Pairs, VII                                               |
| D'ESTUTT DE TEACY, (comte), Notices des Pairs,                                                                       | DE FORTERAY, (comte), voyer Cuquer DE FON-                                                   |
| ,                                                                                                                    | DE FORTERILLES, (marquis), VOYEZ DE LA ROCHE-<br>FORTERILLES.                                |
| F                                                                                                                    | DE FORCALQUEIRET, (barons), voyet b'Acoult.  DE LA FORCE, (duc), voyet DE CAUMONT.           |
| FABRE, de l'Aude, (comte), Notices des<br>Pairs, 1, V                                                                | DE LA FOREST, (comte), Notices des Pairs, 29, VII                                            |
| FABRE, comte DE LA MARTILLIÈRE, Notices des                                                                          | (Additions du t. VIII, p. 14.) DE FORESTS DE JOUY, à Venise,                                 |
| DE LA FABE, (cardinal-duc), Notices des Pairs,                                                                       | DE FORTIA, en Languedoc, Provence, Dauphi-<br>ne, au comté Vénaissin et à Paris,             |
| DE LA PARE, (marquis), Voyer DE RUPPO-LA-<br>FARE.                                                                   | DE FOUCAUD, en Languedoc, (addit. du t. X, p. 8.)                                            |
| LA FAURIE DE MONBADON, (comte), Notices des<br>Pairs, 6, y                                                           | Guienne, en Berry, etc., (addit. du t. X,                                                    |
|                                                                                                                      | p. 9), DE FOUGAINVILLE, VOYEZ LE GENDRE. DE FOULLETOURTE, (vicomites), VOYEX DE BROC.        |
| (Additions du t. VIII, p. 13.) LE FÉBURE, comte de Chéverus, Notices des                                             | DE FOUQUESOLLE, (barons), voyet DE RUNE. FRAIN, comte DE LA VILLEGORTIER, Notices des        |
| Pairs, (additions du t. VIII, p. 14; du t. IX, p. 26.)                                                               | Pairs, 32, VII DE FRANCE, (maison), I                                                        |
| DE FÉLIX D'OLIÈRES, comte DU MUY, Notices<br>des Pairs, 14, V                                                        | DE FEARQUETOT DE COIGNY, en Normandie et à Paris.                                            |
| DE FERTRE, (duc), voyez CLARRE.  DE FERESTRANCE, (princes souverains), voyez                                         | (Notices des Pairs, t. VII, pp. 33, 54.)                                                     |
| DE CROY. FERAUD, VOYEZ DE GLANDEVES.                                                                                 | FRATSSINGU:, (comte), Notices des Pairs, 35, VII FRÈBE DE VILLEFRANCON, (comte), Notices des |
| FERRAND, (comte), Notices des Pairs, 17, V DE FERRENSAC, (morquis), voyez DE GIRONDE.                                | Pairs, 37, VII DE FRONDEVILLE, (marquis), voyes Lamarer.                                     |
|                                                                                                                      | DE FRORSAC, (vicomtes héréditaires), en Guien-<br>ne, VII                                    |
| LE Fêvas de Caumastin, en Champagne, en                                                                              | G                                                                                            |

Ш

DE GAGEMON, (comtes), voyez Pagvost. DE GALLARD (Étienne), voyez DE DURPORT.

Picardie et en l'Isle de France,

CLICNAC.

DE FINARCON, (duc), voyez DE PREISSAC D'Es-

|                                                              | Tomes |                                                                                            | Tou +1 |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DE GALLERANDE, (marquis), VOYEZ DE CLEB-<br>MONT-GALLERANDE. |       | DE GONZAGUE, (maison), Notices sur les mal-<br>sons souveraines, 48,                       | 1X     |
| Pairs, 87,                                                   | vii   | DE LA GOECE, (barons, comies et marquis),<br>voyez de Merle.                               |        |
| DE GALLIFFET, en Dauphine, Tournine, Poi-                    |       | DE GOTH OU DE GOTT, en Guienne,                                                            | VΙ     |
| tou, Provence, Champagne et à Paris,                         | IV    | BE GOLJON DE TRUSSY, en Champagne,                                                         | I      |
| (Additions du t. VI, p. 1.)                                  |       | BE Gouvion, (comte), Notices des Pairs, 70,                                                | VH     |
| DE GAND, (comtes), fragment genéalogique,                    |       | DE GOEVION-SAINT-CYE, (marquis), Notices                                                   |        |
| Notices des Pairs, 57,                                       | VII   | des Pairs, 72,                                                                             | VII    |
| DE GAND, (vicomtes et burgraves), Notices des                |       | (Additions du t. VIII, p. 14.)                                                             |        |
| Pairs, 40,                                                   | VII   | BE GOUTON DE COUESPAYS, en Bretagne, No-                                                   |        |
| GANTHEAUME, (comte), Notices des Pairs, 46,                  | VII   | tices des Pairs, 112,                                                                      | VII    |
| DE LA GAEDE, (comte), voyez l'elletien.                      |       | DE GOTON DE MATIGNON, VOYEZ GRIMALDI.                                                      |        |
| GABRIER, (marquis), Notices des Pairs, 50,                   | VII   | (Additions du t. 1X, p. 25.)                                                               |        |
| DE GASQ DE MIALET, en Quercy,                                |       | DE GRAMORY, fragment généalogique, Notices                                                 |        |
| (Additions du t. VI, p. 8.)                                  |       | des Pairs, 76, 78, 80,                                                                     | VII    |
| GASSENDI, (comtes), Notices des Pairs, 52,                   | VII   | LE GEARD. (comte), Notices des Pairs, 86,                                                  | VII    |
| LE GENDRE, en Normandie et à la Martinique,                  | VI    | DE GEATET, vicomte DU BOUCHAGE, Notices des                                                |        |
| LE GENDRE, (fragments sur diverses familles                  |       | l'airs, 89, 90,                                                                            | VII    |
| de ce nom), art. LE GENDRE, pp. 1, 2, 3, et 4.               | VI    | DE GEAVE, (marquis), Notices des Pairs, 91,                                                | VII    |
| DE GERASSI, (comtes), en Sicile, voyez D'A-                  |       | DE GEEFFULRE, (comte), Notices des Pairs, 94,<br>GRINALDI, duc DE VALENTINOIS, Notices des | VII    |
| DE GERGY. (comtes), VOYEZ DE CARDEVAC D'HA-                  |       | Pairs, 95,                                                                                 | VII    |
| VRISCOUR.                                                    |       | DE GROSYEULX, (comte), voyez Enner.                                                        |        |
| GERMAIN, (comte), Notices des Pairs, 54.                     | VII   | DU GUA, (comtes), voyez DE BERENGER.                                                       |        |
| DE GERMINY, (comte), voyez LE BEGUE.                         |       | DE Grénené, (princes), voyez DE ROHAN.                                                     |        |
| DE GESTRES, (ducs), voyez Potien.                            |       | DE LA GUERCHE, (marquis), voyez DE BEUC.                                                   |        |
| DE GEVAUDAN, (marquis), en Languedoc,                        | х     | BE GUICHE, (duc), VOYES DE GRANONT.                                                        |        |
| DE GIBONDE, (comtes), en Guienne, en Quercy,                 |       | DE LA GUICHE, (marquis), Notices des Pairs,                                                |        |
| en Périgord, en Agénais, en Languedoc et                     |       | 112,                                                                                       | VII    |
| en Auvergne,                                                 | X     | DE GUIGNAED, comte DE SAINT-PRIEST, Notices<br>des Pairs, 115.                             | VII    |
| (Additions du même tome, p. 20.)                             |       |                                                                                            |        |
| DE GHAISNE, comte DE BOURMONT, Notices des                   |       | Guilleminot, (comte), Notices des Pairs, 117,                                              | * 11   |
| Pairs, 55,                                                   | VII   | (Additions du 1. VIII, p. 14.)                                                             |        |
| DE GISEUR, (marquis), VOYEZ DE CONTADES,                     |       | DE GUINES, (comtes), voyez DE CROY et DE LA                                                |        |
| DE GLANDEVES, (baron), Notices des Pairs, 59,                | VII   | Trémolte,                                                                                  |        |
| DE GOMBERT, en Provence,                                     | 117   | DE GUSTAOW, (princes), VOYCE DE MECKERN-                                                   |        |
| DE GORAN, (barons), voyez DE PLAIRES.                        |       | Bothg.                                                                                     |        |
| DE GONDI,                                                    | v     | Н                                                                                          |        |
| DE GUNTAUT-BIRON, en Agenais, Périgord,                      |       |                                                                                            |        |
| Saintonge, Astarac, Béarn, Quercy et à                       |       | DE HALLWIR, en Flandre,                                                                    | 11     |
| Paris,                                                       | 11    | DE HALLWIR, (duc), VOYER DE SCHOMBERG.                                                     | • •    |
| (Additions du même volume, p. 8; du                          |       | DE HAR COURT, fragment généalogique, Notices                                               |        |
| t. III, p. 5; du t. IX, p. 3; du t. X,                       |       | des Pairs, 119, 131,                                                                       | VII    |
| n. 1: Notices des Paire + VII n. 6. )                        |       | (Additions du t. VIII n. 16.)                                                              |        |

| DE HABVILLE, (comte), voyez Jouvenel Des Un-        | DE HUNOLSTEIN, (comte), Not. des Pairs, 148,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VII   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| sins.                                               | HURAUET, marquis DE VIRBATE, Notices des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| D'HAUBERSART, (comte), Notices des Pairs, 127, VII  | Pairs, 150,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VII   |
| B'HAUSSONVILLE, (comfe), voyez DE CLÉRON.           | I I I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| DE HAUTECLOCQUE, en Artois, III                     | and the second s |       |
| (Additions du t. IV, p. 3.)                         | D'IMÉGOURT, (comtes et marquis), voyez de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| DE HAUTEFORT, en Périgord, Velay, Limosin,          | VASSINIAG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Picardio et à Paris.                                | D'INGRANDE, (barons), voyez WALSH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| (Additions du même volume, p. 8.)                   | p'Istrie, (duc), voyez Bessières.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| DE HAUTERIVE, (comtes), VOYEZ DE MONTROIS-          | J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| DE HAUTPOUL, en Languedoc et à Paris, III           | DE JANAILHAC, (barons), voyez DE LESTRADE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| DE HAUTVILLARS, (ricomtes), voyez DE Fou-           | DE JARZÉ, (marquis), voyer DE FOUCAULD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| CAULD.                                              | DE JAUCOURT, (marquis), Notices des Pairs,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| D'HAVRÉ, (dues), voyen da Choy.                     | 153.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VII   |
| D'HAVRINCOUR, (marquis), VOYCEDE CARDEVAC.          | DE JANTBERG, (princes), VOYER DE HOHENLOBE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.11  |
| flays, en Normandie et en Artois, VII               | JEANNOT DE MONCEY, due DE CONÉGLIANO, NO-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| (Add. du mêine vol., p. 4; du t. X,p. 4.)           | tices des Pairs, 155,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VII   |
| DE HÉDOUVILLE, (comte), Not. des Pairs, 128, VII    | pe Joigey, (premiers comtes hérèditaires), en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| HERNEQUIN, marquis D'ECQUEVILLY, Notices            | Champagne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111   |
| des Pairs, 132, VII                                 | DE JOINVILLE, (sires ou barons), en Champa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| (Additions du t. VIII, p. 14.)                      | gne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 111   |
| D'HERBOUVILLE, (marquis), Not. des Pairs, 135, VII  | JOURDAN, (comte), Notices des Pairs, 158,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VII   |
| D'HÉRITOT, VOYEZ DE PIÉDOUE.                        | JOURNE-ACBERT, comte DE TUSTAL, Notices des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| HERSART DE LA VILLEMARQUÉ, en Bretagne, IX          | Pairs, 161,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VII   |
| (Additions du même volume, p. 22; du                | JOUVENEL DES URSINS, comte DE HARVILLE, NO-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| t. X, p. 9.)                                        | tices des Pairs, 162,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VII   |
| HERWYN DE NEVELE, (comte), Not. des Pairs, 132, VII | DE JUIGNÉ, (marquis), VOYEE LE CLERC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| DE HESSE, (maison), Notices sur les maisons         | JULLIEN, en Bourgogne, Gatinais et Fores,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111   |
| souveraines, 40,                                    | (Additions du t. IV, p. 4; du t. VI, p. 1;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| DE HEUCHIE, (marquis), voyez DE CROIX.              | du t. VIII, p. 1.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| DE HONENCORE, (princes), en Allemagne et en         | DE JEVENIE, (barons), VOYCE D'ABEAC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| France, II                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| (Additions du même volume, p. 4; du                 | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| t. VIII, p. 1; du t. 1X, p. 5.)                     | KELLERMANN, duc DE VALMY, Notices des Pairs,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| DE HOLSTEIN, (maison), Notices sur les mai-         | 163, 167,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VII   |
| sons souveraines, 56, 69, IX                        | ô KELLY, en Irlande et en France,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IV    |
| D'Hosren, en Dauphine, VI                           | (Additions du même vol., pp. 4 et 5; du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| DE HOUDETOT, (vicomte), Notices des Pairs, 138, VII | t. V, pp. 1 et 2.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| (Additions du t. VIII, p. 14.)                      | DE KERGORLAY, (comtes), Not. des Pairs, 169,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VII   |
| DU HOURMELIN, VOYER LE MÉTAER.                      | (Additions du t. IX, p. 26.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| DE HOUX DE VIONÉRIL, (marquis), au comté            | KLEIN, (comte), Notices des Pairs, 171,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VII   |
| de Bourgogne et en Lorraine, Notices des            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Pnirs, 142, VII                                     | L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| (Additions du même t., p. 10.)                      | and tradeline (south) warrants Viven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Pairs, 145. VII                                     | DE LACÉPÈDE, (comte), VOYEZ DE LA VILLE. DE LAGE-PUYLAUBENS, en Berry et en Guienne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11    |
| Pairs, 145, VII                                     | DE LAGE-FULLAURENS, CH BETTY CLEB Guienne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 4 4 |

| Temes                                                                          | Tour.                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| DE LAGE DE VOLUDE, en Bre- (fragm. genéal.,)                                   | LEFESVEE, due DE DANTZICE, Notices des Pairs,                             |
| tagne,                                                                         | 20,7                                                                      |
| DE LAGE, en Angoumois et Puylaurens                                            | LEGRAND, VOYER LE GRAND.  LEMERCIER. (comte). Notices des Pairs. 211. VII |
| en Poltou,                                                                     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                   |
| DE LACE DE CERBOT, CHI DCT. J,                                                 | LENGIE DE LA ROCHE, (comte), Notices des                                  |
| LAINÉ, (vicomte), Notices des Pairs, 172, VII                                  |                                                                           |
| DE LALAING, (comtes), VOYEZ D'ABENDERG.                                        | DE LEON (prince), VOYEZ DE ROHAN.                                         |
| DE LALLY-TOLENDAL, (marquis), Notices des                                      | DE LESCURE, (marquis), en Languedoc et en                                 |
| Pairs, 174, VII                                                                | 1 0110111                                                                 |
| DE LAMARTILLIÈRE, (comte), voyez Fabre.                                        | DE LESBIGUIÈRES, (duc), VO yez DE BLANCHEFORI                             |
| LAMBERT, marquis DE FRONDEVILLE, Notices                                       | et DE BONNE.                                                              |
| des Pairs, 180, VII                                                            | DE LESPABER, (ducs), voyes DE GRAMONT.                                    |
| DE LAMOICHON, (vicomte), Notices des Paire,                                    | DE LESPINASSE, en Forez, Bourgogne, Auver-                                |
| 182, VII                                                                       | gne, Nivernais, Champagne, etc.,                                          |
| DE LANGEAC, (marquis et comtes), voyez DE                                      | (Additions du t. VIII, p. 1; du t. X,                                     |
| LESPINASSE et DE LA ROCHEFOUCAULD.                                             | p. 1; Notices des Pairs, t. VII, p. 215.)                                 |
| DE LANGERBOURG, (prince), voyer DE HORERLORE                                   | DE LESTRADE, (marquis), en Périgord, et en                                |
| LANSUINAIS, (comte), Notices des Pairs, 186, VII                               | Bourgogne, X                                                              |
| (Additions du 1, VIII, p. 14.)                                                 | (Additions du même t., p. 20.)                                            |
| DE LANMARY, (seigneurs et marquis), voyez DE                                   | DE LEVIS, (duc), Notices des Pairs, 217, VII                              |
| BEAUPOIL-SAINT-AULAIRE CI DE LAURIÈRE.                                         | (Additions du t. IX, p. 26.)                                              |
| LANNES, duc DE MONTERELLO, Notices des Pairs,                                  | DE LIANCOURT, VOYER DU PLESSIS et DE LA RO-                               |
| igi, VII                                                                       | CHEFOUCAULD.                                                              |
| DE LANZAGE, (marquis et comtes), voyes DE                                      | DE LIEUREAT, en Normandie, VI                                             |
| BALATHIER.                                                                     | DE LIGNAC, (comtes), VOYEZ DE MONTBOISSIER.                               |
| BE LAPLACE, (marquis), Notices des Pairs,                                      | DE LIGNE, (princes), voyez D'ARENDEBG.                                    |
| 195, VII                                                                       | DE LIGHERAC, (marquis), voyez Robert.                                     |
| (Additions du t. VIII, p. 14.)                                                 | DE LINUGES, (vicomtes), voyez DE COMBORN.                                 |
| DE LABDINALIE, (marquis), voyes DE FOUCAULD.                                   | DE LINGES, (Marquis), voyes Colbert.                                      |
| DE LASTOURS, (barons), voyes b'Assac.                                          | DR LISTERAIS, (marquis) voyez DE BAUFPRE-                                 |
| DE LATIER, cardinal-due DE BAYARE, Notices                                     | MONT.                                                                     |
| des Pairs, 195, VII                                                            | DE LIZARDIÈRE, (barons), voyez DE BROC.                                   |
| DE LATIL, (cardinal-duc), Notices des Pairs,                                   | DE LOMACNE, (vicomtes), voyes de Gout.                                    |
| 197, VII                                                                       | DE LORGES, (duc), voyes DE DURFORT.                                       |
| (Additions du t. VIII, p. 15.)                                                 | DE LORBAIRE, (maison), Notices sur les mai-                               |
| DR LAURIÈRE, en Limosin et en Périgord, IV                                     |                                                                           |
| (Additions du t. V, p. 2.)                                                     | SONS SOUVERAINES, 8,  DE LORBAINE, duc D'ELBEUF, Notices des Pairs,       |
| DE LAUTREC, (ricomtes), en Languedoc, I                                        |                                                                           |
| (Additions du t. II, p. 2.)                                                    | 2207                                                                      |
| DE LAVAL, (ducs), voyes de Montmonency.                                        | DE LOUVERVAL, en Artois, fragment généalo-                                |
| LAW, marquis DE LAUBISTON, Notices des                                         | Bryan, att. stars,                                                        |
|                                                                                | DE Louvois, (marquis), voyez LE TELLIER.                                  |
| rans, igo,                                                                     | DE LOYRES, en Orleanais, Beauce et Brie,                                  |
| (Additions du t. VIII, p. 15.)<br>LEBRUN, duc DE PLAISANCE, Notices des Pairs, | au Perche et en l'Isle de France, VI                                      |
|                                                                                | (Additions du même vol., p. 12.)                                          |
| 202, 200,                                                                      | DE LA LUMINABE, (barons), VOYER DE BEAUPOIL-                              |
| LEBRUN DE ROCHEMONT, (comte), Notices des                                      | SAIRT-AULAIRE.                                                            |
| Pairs, 20ff.                                                                   |                                                                           |

DE LUPÉ, en Guienne et au pays de Foix.

DE MANDELOT, (comtes), VOYEZ BATAILLE.

DE MARCEL, (barons), VOYEZ DE LESCURE.

DE MARCELLES, (comte), Voyez DE MARTIN DE

DE MARCILLAC, (princes), VOYEZ DE LA ROCHE-

DE MARANS, (comtes), voyez D'ALIGRE.

DE MARROIS, (marquis), voyez BARBE.

TYBAC.

POUCATED.

IV DE MARESCOT, (comte), Notices des Pairs, 273, VII

(Additions du t. VIII, p. 1.)

DE MENSIGNAC, (marquis), VOYEZDE SANZILLON.

(Additions du t. II, p. 3; du t. VII, p. 1.)

4

DE MRSPEN, (princes), VOYEZ D'ABENBERG.

DE MERLE DE LA GORCE, en Languedoc,

(Additions du t. VI, p. 1.)

DE MESCRICKY, en Champagne,

| (Additions du même vol., p. 5; du t. V, p. 2; du t. VI p. 1; du t. IX, p. 2.)  DE LEPPT, (comtes), voyex de Yassishac.  DE LUE-SALVERS, en Limosin, Périgord, Bordelai et Auvergne, (Additions du t. IX, p. 11.) | v   | MARREOT, (Fragment sur deux families de ce<br>nom), Notices des Pairs, 297,<br>De Marrier, (marquis), voyez De Choiseu.<br>De Marrott, voyez Visse de Marrier,<br>De Marrott, voyez Visse de Marrier,<br>géndalogique), et. de Perre-Villenue,<br>De Marrieres, (princes), voyez de Galliffer. | vii |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DE LUSSGRAN, (sires), en Poitou, frag. généa-                                                                                                                                                                    |     | DE MARTIN DU TYBAC, comte DE MARCELLUS,                                                                                                                                                                                                                                                        | vn  |
| logique, art. de la Rochefoucauld, p. 5, V. DE LUXEMBOURG, (ducs), voyez de Monthobency.                                                                                                                         | 111 | Notices des Pairs, 277,                                                                                                                                                                                                                                                                        | VII |
| DE LUYNES, (duc), VOYEZ D'ALBERT DE LUYNES.                                                                                                                                                                      | 1   | DE MASSONIE, (princes), en Poméranie, vojez                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| DE LUZECH, en Quercy,                                                                                                                                                                                            | x   | DE CROY.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| DE LA LUZEBNE, (cardinal-duc), Notices des                                                                                                                                                                       | -   | DE MATHAN, (marquis), Notices des Pairs,                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                  | V11 | 280,                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VII |
| LYNCH, (comte), Notices des Pairs, 234,                                                                                                                                                                          | 711 | DE MATHAS, (barons), en Saintonge,                                                                                                                                                                                                                                                             | ٧   |
| DE LYON D'ANGERS, (barons), voyez DE CHA-                                                                                                                                                                        | ļ   | MATHIEU DE LA REDORTE, (comte), Notices des                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| TEAUDRIAND.                                                                                                                                                                                                      | - 1 | Pairs, 283,                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VII |
|                                                                                                                                                                                                                  |     | DE MAUBEC, (marquis), voyez de Rainond-<br>Modène.                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| M                                                                                                                                                                                                                |     | DE MAULEVEIER (marquis et comtes), voyez Colbert.                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| MACDONALD, due DE TABENTE, Notices des<br>Pairs, 237,                                                                                                                                                            | vii | DE MAUMONT, (seigneurs), voyet DE LA ROCHE-<br>FOUCAULD.                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| (Additions du t. VIII, p. 15.)                                                                                                                                                                                   |     | DE MAUPERTUIS, (marquis), voyez DE MELUN. DE MAUVESIR, (barons), voyez DE CASTILLON.                                                                                                                                                                                                           |     |
| des Pairs, 242,                                                                                                                                                                                                  |     | DE MAY, en Bourbonnais, dans la Marche et                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|                                                                                                                                                                                                                  | VII | en Poitou,                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V   |
| (Additions du t. VIII, p. 15.)                                                                                                                                                                                   | '11 | DE MAYAG, (marquis), voyez D'ABZAC.                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                                                                                                                                                                                                                  |     | DE MATNADIÉ, VOYEZ DU RIEU.                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|                                                                                                                                                                                                                  | VII | MATNARD, (vicomtes), pairs d'Angleterre, frag-                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|                                                                                                                                                                                                                  | VII | ment genealogique, art. DE MESSARD, p. 2,                                                                                                                                                                                                                                                      | 11  |
| DE MAISONNEUVE, VOYEZ DE RIEU.                                                                                                                                                                                   |     | DE MECKLENBOURG, (grands-ducs), en Alle-                                                                                                                                                                                                                                                       | ш   |
| DE MALANNOT, (comtes), VOYEZ DE CROIX.                                                                                                                                                                           |     | magne,                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111 |
| DE MALESTROIT, (marquis), voyez DE BRIC.<br>DE MALEVILLE, (marquis), Notices des Pairs,                                                                                                                          |     | DE LA MEILLERAYE, (ducs), VOYEZ DE LA PORTE-<br>MAZARISI.                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|                                                                                                                                                                                                                  | VII | DE MELUR, (vicomtes), en Gatinais, Norman-                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| DE LA MARMANAON (Dicomies) NOVEMBRE TALLED                                                                                                                                                                       |     | die, Flandre, Artois, Champagne, Valois,                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| DE LA MALMAISON, (vicomtes), VOYUZ DU TILLET. MARCINI, Originaires de Rome,                                                                                                                                      | v   | Brie et au Perche.                                                                                                                                                                                                                                                                             | v   |

| Tomes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T-me*                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| DR MESLAY, (comtes), voyez Roulle du Cou-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DE MONTELLIER, (comtes), voyez de Bérenger. DE MONTENDRE, (marquis), voyez de la Roche- |
| DE MESNARD, on Poitou, II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | POUCAULD.                                                                               |
| (Notices des Pairs, t. VII, p. 285; addi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DE MONTENOL, VOYCE LE GENDRE. DE MONTESQUIOU. (fragment généalogique), No-              |
| tions du t. VIII, p. 15.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tices des Pairs, 15, 19, VIII                                                           |
| LE METAER DU HOURMELIN, en Bretagne, IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DE MONTFALCON, (vicomtes), voyez d'Adbémar.                                             |
| DE MEXIMEUX, (marquis), voyez de Bauppre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DE MONTFERRAND, en Guienne, art. DE LUB,                                                |
| MONT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52, III                                                                                 |
| DE MIALET, VOYEZ DE GASCQ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DE MONTHIERS, en Beauce, en Normandie, en                                               |
| DE MIGRÉ, (marquis), voyez D'ABEAC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | l'Isle de France et au Vexin français, IX                                               |
| DE MIRABEAU, (marquis), voyez DE RIQUETT. DE MIREPOIX, (duc et marquis), voyez DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (Additions du même vol. p. 22.)                                                         |
| LEVIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DE MONTROLON-SÉMONVILLE, VOYEZ HUGUET DE                                                |
| DE Modène, (marquis et comtes), voyez DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SÉMONVILLE.                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DE MONTLAUR, (comtes), VOYEZ DE RAIMOND-                                                |
| RAIMOND.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Moders.                                                                                 |
| DE MOEURS, (comtes et princes), voyez DE CROY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DE MONTMACE, (barons et marquis), voyez                                                 |
| DE Modes-Buron, en Normandie, IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |
| Mole, (comte), Notices des Pairs, 1, VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | p'Agourt.  DE MONTHORENCY, (fragment généalogique).                                     |
| Moliron, (comts), Notices des Pairs, 3, VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D                                                                                       |
| (Additions du t. VIII, p. 15.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (Additions du t. IX, pp. 4, 17.)                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DE MONTMOBENCY, (duc), Notices des Pairs,                                               |
| the state of the s | 32. VIII                                                                                |
| DE MONACO, (prince), voyez GRIMALDI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DE MONTMORENCY, due DE LUXEMBOURG, Noti-                                                |
| DE MONBADON, (comte), voyet La Faurie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ces des Pairs, 35, VIII                                                                 |
| Monnier, (comte), Notices des Pairs, 10, VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 000 000 1 000                                                                           |
| DE Mons, (comte), voyez Beker de Bagert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DE MONYMORENCY-LUXEMBOURG, duc DE BEAU-                                                 |
| DR MONSPEY, en Bresse et en Beaujolais, II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2011, 21011011 211 1111, 171                                                            |
| DE MONT, (comte), Notices des Pairs, 12, VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DE MONTMORENCY-LAVAL, due DE LAVAL, No-                                                 |
| DE MONTAGUT, (comte), VOYEZ DE LA FITTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tices des Pairs, 58, 40, VIII                                                           |
| DE MONTALEMBERT, (marquis), Notices des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DE MONTMOBENCY-LAVAL, (Mathieu, vicomte,                                                |
| Pairs, 13, VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | puis duc), Notices des Pairs, 41, VIII                                                  |
| DE MONTALIVET, (comte), voyez BACHASSON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DE MONTOISON, (marquis), voyez DE CLEBMONT.                                             |
| DE MONTANEL, (barons), voyes DE GIRONDE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DE MOST-ORIENT, (comte), voyer VERNIER.                                                 |
| DE MONTANCES, (barons), VOYCE D'ABEAC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DR MONTPLAISIE (marquis), voyez DE BRUC.                                                |
| DE MONTAUT, (anciens seigneurs), en Périgord,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DE MONTRÉAL, (ricomtes), voyez DE FOUCAULD.                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DR MONTBEAL, (comtes), voyez DR BUDE.                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DE MONTRÉAL, (marquis), voyez de Fortia.                                                |
| DE MONTBAZON, (duc), VOYEZ DE ROBAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DE MONT-SAINT-JEAN, (marquis), voyez DE                                                 |
| DE MONTBOISSIER, (marquis), en Auvergne, X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CLEBNOST.                                                                               |
| (Additions du même volume, p. 11.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DE MONTVIEL, (marquis et comtes), voyez DE                                              |
| DE MONTCLEBA, (marquis), voyez DE GIRONDE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VASSAL.                                                                                 |
| DE MONTCORNEIL, (barons), voyes DE GIRONDE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Morbau de Bellaing, en Cambrésis, en Hai-                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |
| DR MONTCORNET, (marquis), voyez D'ARENBURG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |
| et de Choy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DE MOREL-VINDÉ, (vicomte), Notices des Pairs,                                           |
| DE MONTEBELLO, (duc), voyez LANNES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45, VIII                                                                                |
| DE MONIEIL, (seigneurs succrains), voyer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DE MORETON, comte DE CHABRILLAN, VOYOZ DE                                               |
| D'ADHÉMAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LA CROIX DE SAINT-VALLIER.                                                              |

| DES MAISONS                                                                                 | EI FAMILLES.                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tomes                                                                                       | Yours (dust) Tours on a Tail                                                    |
| DE MORGES, (seigneurs et comtes), voyez DE Bé-                                              | DE NOIRMOUTIER, (ducs), VOYEZ DE LA TRÉ-<br>MOÎLLE.                             |
| DE MORTAGRE, (princes), voyez de la Tré-                                                    | DE Nole, (comtes), su royaume de Naples.                                        |
| MOILE.                                                                                      | voyez D'AGOULT.                                                                 |
| DE MORTEMART, (duc et marquis), voyez DE                                                    | NOMPÈBE DE CHAMPAGNY, duc DE CADORE, NO-                                        |
| ROCHECHOTART.                                                                               | tices des Pairs, 88, VIII                                                       |
| MORTIER, duc DE TRÉVISE, Notices des Pairs,                                                 | LE NORMANT, en Bretagne, IX                                                     |
| 47, VIII                                                                                    | (Additions du t. X, p. g.)                                                      |
| DE LA MOSEOWA, (prince), voyez NEY.                                                         | ,                                                                               |
| DES MOTTES, (comtes), voyes DE LESCURE.                                                     | DE NORMANVILLE, (barons), voyez DE MELUN.                                       |
| DE MOUCHY, (duc), VOYER DE NOAILLES.                                                        | DE NOVIOR, (marquis), VOYCE POTIEB.                                             |
| DE MOULEYDIER, (seigneurs), en Périgord, art.                                               |                                                                                 |
| DE BERGERAC, 7, VI                                                                          | 0                                                                               |
| Mountan, (baron), Notices des Pairs, 51, VIII                                               |                                                                                 |
| DE MOUSTIER, (marquis), voyez DE LA FOREST.                                                 |                                                                                 |
| DE MUN, en Bigorre, en Armagnac et à Pa-                                                    | OBOTRITES, (rois des), voyez DE MECKLENBOURG, III                               |
| ris, III                                                                                    | D'OLBREUSE, (comtes), voyez Phévost.                                            |
| (Notices des Pairs, t. VIII, p. 52.)                                                        | D'OLDENBOURG-HOLSTEIN, (maison), Notices<br>sur les maisons souveraines, 58, IX |
| DU MUY, (comte), voyes de Félix B'Oliènes.                                                  | Olistagens, De Meerssenhoven, aux Pays-                                         |
|                                                                                             | Bas, voyez DE BERCHEM.                                                          |
| N S                                                                                         | D'OLONNE, (comtes), voyez de la Tremoille.                                      |
| II C                                                                                        | D'OBANGE, (premiers comtes héréditaires),                                       |
|                                                                                             | voyez D'Adhémar, III                                                            |
| DE NADAILLAG, (comtes et marquis), voyez pu<br>Pouget.                                      | D'ORGLANDES, (comts), Notices des Pairs,                                        |
| DE NARBONNE, (premiers vicomtes héréditaires),                                              | go, VIII                                                                        |
| en Languedoc, VIII                                                                          | OBILLARD, comte DE VILLEMAREY, Notices des                                      |
|                                                                                             | Pairs, 91, VIII                                                                 |
| (Additions du t. IX, p. 17.)                                                                | D'ORLEARS, (ducs), maison DE FRANCE, 114, 1                                     |
| DE NARBONNE-PELET (duc), Notices des Pairs, 53. VIII                                        | (Add. du même t., p. 1, et du t. IV, p. 1.)                                     |
|                                                                                             | D'ORVILLIERS, (marquis), VOYEZ TOURTEAU.                                        |
| DE NASSAU, (maison), Notices sur les maisons                                                | D'Osnono, (marquis), Notices des Pairs, 93, VIII                                |
| souveraines, 52,                                                                            | OUDINOT, duc DE REGGIO, Notices des Pairs,                                      |
| DE NETTANCOURT, en Champagne, Barrois et                                                    | 95, VIII                                                                        |
| Lorraine,                                                                                   | , n                                                                             |
| (Additions du même vol., p. 8.)                                                             | P                                                                               |
| DE NEUPOHATEL, (princes), voyez BERTHIER                                                    |                                                                                 |
| DE NEUPVILLE-VILLEBOY, en l'Isle de France, V<br>DE NEVERS, (ducs), voyez Mancini-Marabini. | PAIRS DE FRANCE.                                                                |
| NEY, duc D'ELCHINGEN, Notices des Pairs, 65, VIII                                           | - PREMIÈRE PARTIE: Notices sur MM. les Pairs                                    |
| DE NICOLAI, (marquis), Notices des Pairs, 71, VIII                                          | dont les noms sont compris dans les let-                                        |
| DE NOAILLES, (duc), Notices des Pairs, 75, 77, VIII                                         | tres A, B, C, D et E, VI                                                        |
| DE NOAILLES, prince-duc DE POIX, Notices des                                                | - SECONDE PARTIE : Notices sur MM. les Pairs                                    |
| Pairs, 78, 79, VIII                                                                         | dont les noms sont compris dans les lettres                                     |
| DE Nos, (comte), Notices des Pairs, 84, VIII                                                | F, G, H, J, K, L et M en partie, VII                                            |
| DE NOCABET-LA-VALETTE, en Languedoc, IV                                                     | - TROISIÈME PARTIE : Notices sur MM. les                                        |
| DE NOGERT, (comtes), voyez DU TILLET                                                        | Pairs dont les noms sont compris dans les                                       |
|                                                                                             |                                                                                 |

| ***                                             | P 441                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| lettres M en partie, N, O, P, Q, R, S, T,       | DE PIONSAT, (comtes), voyez de Chabannes.     |
| U, V et W, VIII                                 | DE LA PLACE, VOYCE DE LAPLACE.                |
| DE LA PALISSE, (seigneurs), VOYEZ DE CHA-       | (Additions du même vol., p. 22.)              |
| DE PANAT, (comtes), voyez d'Adnéman.            |                                               |
| DE PANCE, (marquis), voyer THOMAS.              | DE PLAISANCE, (duc), voyez LERBUN.            |
| DE PARTHERAY, (barons), en Poitou, fragment     | DE PLÉBÉDEL, (anciens vicomtes), en Breta-    |
|                                                 | gne, voyez DE Boiscelin.                      |
| généalogique, art. DE LA ROCHEFOUCAULD,         | DU PLESSIS-LIANCOURT, en Beauce, V            |
| 14, VIII                                        | DE POIX, (princes), VOYES DE BLANCHEFORT et   |
| Pasquien, (baron), Notices des Pairs, 104, VIII | DE NOAILLES.                                  |
| Pasquien, (fragments sur diverses familles),    | DE POLIGNAC, (vicomtes), de la première race, |
| Notices des Pairs, 106, 107, 108, VIII          | en Vėlay, VIII                                |
| DE PASTOBET, (marquis), Notices des Pairs,      | DE l'OLIGNAC, (vicomtes, sujourd'hui ducs et  |
| 109, VIII                                       | princes), de la seconde race, Notices des     |
| DE LA PASTERE, en Boulonnais, II                | Pairs, 138, VIII                              |
| PELET, (origine de la maison de), en Langue-    |                                               |
| doc, Notices des Pairs, 94, VIII                | DE POLIGNAC, en Saintonge, voyes la fin de    |
| PELET DE LA LOZERE, (comte), Notices des        | la généalogie des premiers vicomtes DE        |
| Pairs, 111, VIII                                |                                               |
| LE PELETIEB, marquis DE ROSANBO, Notices        | DE POMEBOLS, (comtes), voyez DE RAIMOND-      |
| des Pairs, 113, VIII                            | Modene.                                       |
| DE PELLEPORC, (marquis), VOYCE DE LA FITE.      | DE Pons, (sires), en Saintonge, Périgord,     |
| PELLETIER, comte DE LA GARDE, Notices des       | Quercy, et Guienne, IV                        |
| Pairs, 115, VIII                                | (Additions du t. V, p. 2; du t. VI, p. 21;    |
| DE PENNE-VIELEMUR, en Languedoo et en           | du t. IX, p. 7.)                              |
| Guienae, I                                      | DU PONT DE CHATEAU, (marquis) voyez DE        |
| (Additions du t. II, p. 3; du t. VIII, p. 1.)   | Montholssien.                                 |
|                                                 | DE PONTÉCOULANT, (comtes), VOYEZ LE DOULCET.  |
| Pini, (comte), Notices des Pairs, 116, VIII     | PORCHER DE LISSONRAY, comte DE RICHEBOURG,    |
| DE PÉRIGNON, (marquis), Notices des Pairs,      | Notices des Pairs, 151, VIII                  |
| 116, 119, VIII                                  |                                               |
| DE PÉRIGORD, VOYER DE TALLETRAND.               | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,       |
| PERRIN, (Victor), duc DE BELLUNE, Notices       |                                               |
| _ des Pairs, 120, VIII                          |                                               |
| DE PERUSSE D'ESCARS, fragment généalogique,     | be Postugat, (maison), Notices sur les mai-   |
| Notices des Pairs, 124, VIII                    |                                               |
| Picot, marquis DE DAMPIERER, Notices des        | DE POSQUIÈRES, (marquis), VOYEL DE CLERMONT.  |
| Pairs, 132, VIII                                | POTIER DE GESVEES et DE NOVION, en l'Isle de  |
| DE PIEDOUR D'HÉRITOT, en Normandie,             | France et à Paris, VI                         |
| DE PIERRE, comte DE BERNIS, Notices des Pairs,  | DU POUGET DE NADAILLAC, en Quercy, en Pé-     |
| 134, VIII                                       | rigord et dans la Haute-Marche, II            |
| -                                               | (Additions du même vol., p. 8; du t. IV,      |
| (Additions du t. IX, p. 26.)                    | p. 2.)                                        |
| DE PILES, (marquis), voyez DE FORTIA.           | DE Pour, en Guienne, VI                       |
| DE Pins, en Catalogne, en Languedoc et en       | (Additions du même t., p. 12.)                |
| Guienne, VII                                    |                                               |
| (Additions du même vol., p. 4; du t. 1X,        | DE LA PRADE, (barons), voyez DE DONNISSAN.    |
| p. 16.)                                         | DE PRACLIN, (duc), TOYER DE GROISEUL.         |

| Tomes                                            | Tomes                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| DE PRÉPORTAINE, VOYEZ ARMYROT DE CHATELET.       | RECNIER, duc DE Massa, Notices des Pairs,         |
| DE PERISSAC, duc D'ESCLIGNAC, Notices des        | 169, VIII                                         |
| Pairs, 155, VHI                                  | DE REILLANNE, (viconites), voyez d'Acoult.        |
| (Additions du t. 1X, p 26).                      | Reille, (comte), Notices des Pairs, 169, VIII     |
| BE PREVILLY, (barons), voyer BE GALLIFFET.       | DE RENNES, (barons), voyez DE HAUTPOUL            |
| PRÉVOST DE GAGEMON et D'OLEREU E, en Pol-        | DE RENTY, (marquis), voyez DE CROY.               |
| tou et au Pays d'Aunis, 1V                       | DE RETHEL-MAZARINI, (ducs), VOYER DE LA POR-      |
| DE PEUSSE, (maison), Notices sur les Maisons     | TE MAZARINI.                                      |
| squiveraines, 25, IX                             | DE BETZ, (duc), VOYEZ DE GONDI.                   |
| DE PUYLAURENS. (duc), VOYER DE LAGE.             | DE REVEL, (prince), voyez DE BEUGLIE.             |
| DE PEYMERLE, (barons), voyez DE COEN.            | RICARD, (comte), Notices des Pairs, 183, VIII     |
| DE PEVSIGUE, (comte), voyez DE CHASTERET.        | DE RICHEBOURG, (marquis), voyez DE MELUR.         |
|                                                  | DE RICHEBOURG, (comte), voyes Ponchen pe          |
|                                                  | LISSONNAY                                         |
| Q                                                | DE RICHELIEU, (ducs), VOYEZ DE VICKEROT DU        |
|                                                  | PLESSIS-RICHELIEV.                                |
| DE QUELEN, (comte), Notices des Pairs, 156, VIII | DE RICHEMONT, (comtes), VOYCE DE CHABARS.         |
| DE QUELEN DE STUER DE CAUSSADE, duc DE LA        | DE RIEL, marquis et baron DE BEURNONVILLE,        |
| VAUGUTON, Notices des Pairs, 157, VIII           | Notices des Pairs, 175, 177, VIII                 |
| DE QUEVILLY. (marquis), voyez DE BEC-DE-         | DU RIEU, en Rouergue, Agennis, Langue-            |
| Likvag.                                          | doc, etc., VII                                    |
| DE LA QUEUILLE, (barons), voyce DE MONT-         | (Additions du t. VIII, p. 6; du t. IX,<br>p. 18.) |
| DE QUEYSSAC, (marquis), vovez DE CORN.           | DE RIGAUD, comte DE VAUDREUIL, Notices des        |
| DE QUINEMONT, (marquis), en Touraine, X          | Pairs, 178, VIII                                  |
| (Additions du même volume, p. 12.)               | DE RIQUET DE CABAMAN, en Languedoc, IV            |
| (additions de meine rotating pr. 12.)            | (Notices des Pairs, t. VIII, p. 179; addi-        |
|                                                  | tions du t. IX, p. 8.)                            |
| R                                                |                                                   |
| ,                                                | DE RIQUETI-MIRABRAU, en Provence, 1V              |
|                                                  | DE RIVIERE, (duc), Notices des Pairs, 181, VIII   |
| DE LA RABLIÈRE, (marquis), voyez de BRIC.        | (Additions du même t., p. 15.)                    |
| DE RABOT, VOYEZ LE BEUN.                         | BE ROZECQUE, (princes), voyez BE MOSTRO-          |
| DE RAGUSE, (duc), voyez VIESSE DE MARNOST.       | RENCY.                                            |
| DE RAIGECOURT-GOVERAY, (marquis), Notices        | ROBERT, marquis DE LIGNEEAC, ducs DE CAY-         |
| des Pairs, 161, VIII                             | tus, Notices des Pairs, 181, VIII                 |
| DE RAIMOND-Monène, au comté Venaissin. V1        | DE LA ROCHE, en Bourgogne et en Beaujolais, IV    |
| RAMPON, (comte), Notices des Pairs, 162. VIII    | DE LA ROCHE-AYNON, (comte), Notices des           |
| BE KANDANS, (comtes , voyez DE LA ROCHE-         | Pairs, 185, VIII                                  |
| FOUCAULD.                                        | DE ROCHEBARON, (marquis), voyez DE LA Ro-         |
| DE RANST, VOYEE DE BERCHEM.                      | CHEFOUCAULD.                                      |
| RAPP, (comte), Notices des Pairs, 164. 167. VIII | DE LA ROCHE-BERNARD, (barons), VOYCE DE           |
| DE RASTIGNAC, (marquis), voyez CHAPT.            | Boiscelin.                                        |
| DE RAUBAN, (duc), VOYEZ DE CRASTELLUX.           | DE LA ROCHE-CANILLAC, (vicomtes), voyez de        |

REDOR DE BRAUFRÉAU, (comte), Notices des

Pairs, 168, be Reggio, (duc), voyez Oubinor.

5

| DE LA ROCERS-FORTEMELES, en Armagnac,  (Additions du t. II, p. 3; du t. III, p. 2.)  BE ROCERFORAT, (primers), voyex de Romas,  DE LA ROCERFORAT (primers), voyex de Romas,  DE LA ROCERFORAT (primers), voyex de Romas,  DE LA ROCERFORAT (primers), voyex de Romas,  VIII  (Notices des Pairs, t. VIII, p. 201; additument du même t., p. 15; du t. IX, p. 18.)  DE LA ROCERS-GEYON, (duex), voyex de La Rocertorate de Romas, voyex de Romas,  DE ROMAS, Voyex de La Travoltate de Romas, voyex de Romas, duex), en Bretagner, voyex de Romas.  DE ROMAS, Voyex de La Travoltate de Romas, voyex de Romas, duex), en Provence,  DE ROMAS, Voyex de Pairs, 225, de Romas, duex), en Provence,  DE ROMAS, Voyex de Pairs, 225, de Romas, duex), duex), en Provence,  DE ROMAS, Voyex de la Travoltate de common, additions, p. 6, formet, house, duex), en Romas, duex), en Provence, duex, voyex de La Travoltate de la Artoix, voyex de Romas, duex), en Provence, duex, du | /111<br>1V<br>/111 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DE LA BOORR-FONTENILLES, en Armagoac, (Additions du t. II, p. 5; du t. III, p. 2.) DE ROCREPOAT, (princes), voyez de Romas. DE LA POCREPOAT, (princes), voyez de Romas. DE LA POCREPOAT, (princes), voyez de Romas. DE LA POCREPOAT, (comte), voyez de LA Trávoltus. DE ROTS, (duce), voyez de LA Trávoltus. DES RESS, (anciens seigneurs), en Bretagne, voyez de Rocué. DES RESS, (anciens seigneurs), en Bretagne, voyez de Rocué. DES RESS, (anciens seigneurs), en Bretagne, voyez de Rocué. DES RESS, (anciens seigneurs), en Fieradie et en Artois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV                 |
| DE ROCHEFORY, (princes), VOYEE DE ROMAN. DE LA ROCHEFORY, (princes), VOYEE DE ROMAN. DE LA ROCHEFORY, (princes), VOYEE DE LA ROCHEFORY Paris, VIII (Notices des Pairs, t, VIII, p. 201; additude même t., p. 15; du t. IX, p. 18.) DE LA ROCHE-GEYON, (duce), VOYEE DE LA ROCHEFORY REPORT OF THE PRINCE CONTROL OF  | -                  |
| DE RA ROCHEFOCKALLD, en Augourmous, Poi- tou, Saintonge, Anjou, Guienne, etc., et à Paris,  (Notices des Pairs, t, VIII, p. 2011; addi- du même t., p. 15; du t. IX, p. 18.)  BLI ROCHE-GEYON, (dacs), VOYCE DE LA RO- BLI ROCHE-GEYON, (dacs), VOYCE DE LA RO- BLI ROCHE-GEYON, (dacs), VOYCE DE LA RO- BLI ROCHEFOCKALL PAR C. (comics), VOYCE DE LA RO- LA PORTE LA PORTE LA ROCHEFOCKALL PAR C. (comics), VOYCE DE LA ROCHEFOCKALL PAR C. (comics), VOYCE DE LA ROCHEFOCKALL  EN FUNDAMENTAL PAR C. (comics), VOYCE DE LA ROCHEFOCKALL  EN FUNDAMENTAL PAR C. (comics), VOYCE DE LA ROCHEFOCKALL  EN FUNDAMENTAL PAR C. (comics), VOYCE DE LA ROCHEFOCKALL  EN FUNDAMENTAL PAR C. (comics), VOYCE DE LA ROCHEFOCKALL  EN FUNDAMENTAL PAR C. (comics), VOYCE DE LA ROCHEFOCKALL  EN FUNDAMENTAL PAR C. (comics), VOYCE DE LA ROCHEFOCKALL  EN FUNDAMENTAL PAR C. (comics), VOYCE DE LA ROCHEFOCKALL  EN FUNDAMENTAL PAR C. (comics), VOYCE DE LA ROCHEFOCKALL  EN FUNDAMENTAL PAR C. (comics), VOYCE DE LA ROCHEFOCKALL  EN FUNDAMENTAL PAR C. (comics), VOYCE DE LA ROCHEFOCKALL  EN FUNDAMENTAL PAR C. (comics), VOYCE DE LA ROCHEFOCKALL  EN FUNDAMENTAL PAR C. (comics), VOYCE DE LA ROCHEFOCKALL  EN FUNDAMENTAL PAR C. (comics), VOYCE DE LA ROCHEFOCKALL  EN FUNDAMENTAL PAR C. (comics), VOYCE DE LA ROCHEFOCKALL  EN FUNDAMENTAL PAR C. (comics), VOYCE DE LA ROCHEFOCKALL  EN FUNDAMENTAL PAR C. (comics), VOYCE DE LA ROCHEFOCKALL  EN FUNDAMENTAL PAR C. (comics), VOYCE DE LA ROCHEFOCKALL  EN FUNDAMENTAL PAR C. (comics), VOYCE DE LA ROCHEFOCKALL  EN FUNDAMENTAL PAR C. (comics), VOYCE DE LA ROCHEFOCKALL  EN FUNDAMENTAL PAR C. (comics), VOYCE DE LA ROCHEFOCKALL  EN FUNDAMENTAL PAR C. (comics), VOYCE DE LA ROCHEFOCKALL  EN FUNDAMENTAL PAR C. (comics), VOYCE DE LA ROCHEFOCKALL  EN FUNDAMENTAL PAR C. (comics), VOYCE DE LA ROCHEFOCKALL  EN FUNDAMENTAL PAR C. (comics), VOYCE DE LA ROCHEFOCKALL  EN FUNDAMENTAL PAR C. (comics), VOYCE DE LA ROCHEFOCKALL  EN FUNDAMENTAL PAR C. (comics), VOYCE DE LA ROCHEFOCKALL  EN FUNDAMENTAL PAR C. (comics), VOYCE DE LA ROCHEFOCKALL  EN FUNDAMENTAL |                    |
| (Notices des Pairs, I. VIII, p. 2013 addi-<br>du même L. p. 15; du LIX, p. 18.)  BLL ROCHE-GEYON, (ducs), VOYCE DE LA RO.  BLUNE, (marquis), en Ficardia et en Artois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| DE RENE, (marquis), en Picardie et en Artois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                  |
| CHEFOTCARED, et De Plessis-Liancourt. (Additions du même volume, p. 12.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| VERGIER. (marquis), voyez de DE RULLT, (comte), voyez Bernard de Mon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| DES ROCHES-BARITAUT, (barons), voyez de Cha-<br>TRAUBRIAND. DE RUSSIE, (maison), Notices sur les maisons<br>souveraines, 64,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IX                 |
| BE ROEUX, (comtes), voyer de Chov.  DE ROHAN, fragment généalogique, Notices des Pairs, 201 à 214,  VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ш                  |
| DE ROMEFORT, (captals et comtes), voyes de Doranssan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| DE ROQUEFECIL, fragment, art. DE BLANCHE- FORT, P. 11,  1V  DE SABLE, (marquis), voyez Colbert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| DE ROQUEFORT, (barons), voyez de Pins.  DE ROQUEFURT, (comites), voyez de Pons.  DE ROSSET, ROCOREL due DE FIEREY, NOICES  DE SAINT-AIGNAN, (due), VOYEZ DE DEALVILLE,  DE SAINT-AIGNAN, (due), VOYEZ DE DEALVILLE,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | III                |
| des Pairs, 214,  DE ROSTOCK, (princes), VOYEZ DE MECKLEN-  DE SAINT-ANTONIN, (vicomics), en Rouergue, act, pr. Tortograf, vicane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| BES ROTOURS, (barons), en Normandie, X DE SAINT-ACLAIRR, (marquis et comtes), voyer DE BEAUTOIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                  |
| (Additions du même volume, p. 12.)  DE ROUBAIX, (marquis), voyes de Meurx.  DE ROUTY, (montes), voyes de La Roccherot- DE SAIXT-GIRCUES, (comtes), voyes de Mont-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| CAULD.  DE ROUFFIAC, (barons), voyez d'Abzac.  DE SAINTE-FLAIVE, (barons), voyez de Lescuel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| DE ROUCE, (marquis), Not. des Pairs, 216, VIII DE SAINT-GENES, (barons), voyes DE Den-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| DE ROULLAC, (marquis), voyet de Gott. Roullé de Coudary, à Paris, (Naise de Bris, 25%)  BE SAINT-GROKERS, marquis de Védac, No- tices des Pairs, 25%  BE SAINT-JALLA, (marquis), voyet de Fortia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | tit                |
| DE ROUSSILLE, (eicomtes), voyez de Lee-Sa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A<br>1V            |

| Tome                                                           | Tomes                                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| DE SAINT-MATHIEU, (vicomtes), voyez DE RI-                     | DE SCHILLINGSPURST, (comtes, puis princes),      |
| QUETI- MIRABEAU et DU TILLET.                                  | voyer DR Hohenlone.                              |
| DE SAINTE-MAUBE-MONTAUSIER, (marquis), No-                     | DE SCHOMBERG, originaires de Saxe, IV            |
| tices des Pairs, 234, VIII                                     | DE SCHWERIN. (princes et ducs) voyez DE MECE-    |
| (Additions du t. IX, p. 26.)                                   | LENBOURG.                                        |
| DE SAIRT-POUANGE, (marquis), voyez Colbert.                    | Sacuten, (baron), Notices des Pairs, 249, VIII   |
| DE SAINT-PRIEST, (comtes), voyez DE Gui-                       | DE SÉCUR, en Guienne, à Paris, et en Autri-      |
| GNARD.                                                         | che, I                                           |
| DE SAINT-ROMAN, (comtes), VOYEZ DE SERBE.                      | (Additions du t. 11, p. 3, et du t. IX.          |
| DE SAINT-SAIRE, (comtes), voyet DE SESMAISONS.                 | p. 1; Notices des Pairs, t. VIII, p. 245.)       |
| DE SAINT-SIMON, (marquis), voyez DE Rot-                       | DE SEIGNELAY, (marquis), voyez Colbert.          |
| YROY.                                                          | DE SÉMONVIELE, (marquis), voyez Huguet.          |
| DE SAINT-SIMON. VOYER DE BRASSIER.                             | DE SERECEY, (marquis), VOYEZ DE BAUFFRE-         |
| DE SAINTE-SUSANNE, (comie), TOYCE DE BRU-                      | MONT.                                            |
| NETEAU.                                                        | DE SENEGHEM, (comtes), voyez D'ABENBERC et       |
| DR SAINT-VALLIER, (conite), voyez DE LA                        | DE CROY.                                         |
| CROIX DE CHEVRIÈRES, et additions du t.                        | DE SEBERT, (duc), Notices des Pairs, 250, VIII   |
| VIII, p. 13.                                                   | DE SERBANT, (comtes), voyez Walse.               |
| De Salgues, (fragment sur l'ancienne maison),                  | DR SERRE DE SAINT-ROMAN, dans les Ceven-         |
| voyez de Lescune.                                              | nes et à Paris,                                  |
| DE SALMON, comite DU CHASTELLIER, Notices                      | (Notices des Pairs, t. VIII, p. 252.)            |
| des Pairs, 257, VIII                                           | Sknunien, (comte), Notices des Pairs, 255, VIII  |
| DE SALUCES, (marquis), voyez DE LUB.                           | DE SESMAISONS, en Bretagne et en Normandie, III  |
| DR SANEILLON, en Limosin et en Périgord, VI                    | (Notices des Pairs, t. VIII, p. 258.)            |
|                                                                | DE SÉVERAC, VOYEZ DU RIEU.                       |
| (Additions du même vol., p. 12; du t. 1X,                      | DE SEZE, (comte), Notices des Pairs, 258, VIII   |
| р. 16.)                                                        | Sues, (comte), Notices des Pairs, 261, VIII      |
| DE SABLABOUS, (marquis), voyez DE Mrs.                         | Simion, (comte), Notices des Pairs, 262, VIII    |
| DE Sanos, (libres barons et comtes) voyez                      | DE SOLAGES, en Rouergue et en Albigeois. II      |
| DESSOFFT.                                                      | DE SOLRE, (princes), voyez DE CROY.              |
| DE SASSENACE, (premiers barons suzerains), en                  | DE SORA, (ducs), au royaume de Naples,           |
| Dauphine, art. DE BERENGER, p. 8, IV                           | voyez de Caux.                                   |
| DE SAULT, (barons-suzerains), voyes D'Agoult.                  | Souths, (comte), Notices des Pairs, 264, VIII    |
| DE SAULX-TAVANNES, (duc), Notices des Pairs,                   | DE Souvaé, (ancienne maison,, au Perche, art.    |
| 237, 239, VIII                                                 | LE TELLIER DE LOUVOIS, 7,                        |
| DE SAUVAN, marquis D'ABAMON, Notices des                       | DE SPARRE, (comte), Notices des Pairs, 205, VIII |
| Pairs, 242, VIII                                               | DE STRELITZ, (ducs), voyez DE MECKLENBOURG.      |
| DE SAVIGNY, (vicomtes), voyez Du Bois D Escon.                 | DE STUART, (maison), Notices sur les maisons     |
|                                                                | souveraines, 89,                                 |
| DAL.                                                           | SUCRET, due D'ALBUPÉRA, Notices des Paire,       |
| BE SAVOIE, (maison), Notices sur les maisons                   | 268, VIII                                        |
| souveraines, 74,                                               | DE Sokde, (maison), Notices sur les maisons      |
| BR SAXE, (maison), Notices sur les maisons<br>souveraines, 81, | souveraines, 67,                                 |
| DE SCRAEX, (comtes), VOYER COLBERT.                            | DE SUFFREN-SAINT-TROPEZ, (marquis), Notices      |
|                                                                | des Pairs, 275, VIII                             |
| DE SCEY-SUR SAONE, (barons), voyez DE BAUF-                    | DR SURGERES, (seigneurs et marquis, voyez        |
| FREMUEL.                                                       | DE CLERMONT et DE LA ROCHEFOUGAULD.              |

DE Sussey, (comte), voyez Colus.

| DE LA SURE 'marquis', voyez Chamillart. DE TOULOU Guienne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | se-Laurage, en Languedoc et en                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| T DE LA TOUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n-Mauboung, (marquis et comies),<br>& Fax.                          |
| DE TAILLEBOURG, (sires), voyez DE Pins. Pairs, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n ne Pin, (marquis), Notices de-<br>06, 387, VIII                   |
| DE TALARO, (marquis), Notices des Pairs, 277, VIII (Additi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ons du même vol., p. 15.)                                           |
| DE TALBUTET, marquis), Not. des Pairs, 279, VIII DE TOURNO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | s, en Vivarais, Dauphiue et Pro-                                    |
| DE TALLARD, (vicomtes), voyez de Bonne de vence, Lesdiguières, et de Clermony-Tonnerse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11                                                                  |
| DE TALLEYBAND-PÉRIGORD, (fragment généalo-<br>gique), Notices des Pairs, 280 à 200, VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ous on t. III, p. 5; Notices des<br>s, t. VIII, p. 310.)            |
| DE TALMONT, (princes), VOVEZ DE LA TRÉMOÎLLE. TOURTEAU-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TORTOBEL, marquis D'ORVILLIERS,                                     |
| DE TALOBE, VOYEZ DE BERNARD. Notices                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | des Pairs, 511, YIII                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (comtes), voyer D'Estett.                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r, (barons), voyez de Le-cune.<br>oïale, en Poiton, en Bourgogne et |
| TARDIF DE POMMEROUX, comte DE BORDESOUL-<br>LE, Notices des Pairs, 291, VIII à Paris,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | III                                                                 |
| na, 11011012 123 1 11111, 1311,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | es des Pairs, t. VIII, p. 512.)                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , (ducs), voyer Potten.                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | en Bretagne, en Guienne et aux                                      |
| LE TELLIER DE Louvois, au Maine, en Cham- Pays-Ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |
| 1 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , (marcchal duc), voyes Montien.                                    |
| (Notices des Pairs, t. VIII, p. 298.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (vicomtes), voyez De Bois D'Es-                                     |
| DE TERMONT, VOYEZ DE MAY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DE WALDROURG, maison princière                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | igne, voyez DE Pins, VII                                            |
| THEVENARD, (comte), Notices des Pairs, 298, VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | comte), Notices des Pairs, 313, VIII                                |
| THOMAS DE PARCE, en Limosin et à Paris V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S DE CATLUS, art. DE BONNE, p. 10, IV                               |
| (Additions du même vol., p. 6; Notices des Pair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | marquis DE VILLEFRANCHE, Notices                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E, (vicomtes), en Limosin, 1V                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ED'AYNAC, EN Quercy, (fragment),                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | furenne, pp. a et 3.                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (comte), voyez Jourse-Arrest.                                       |
| DE THOISY, (anciens seigneurs), en Champa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
| gne, art. DE GOUJON DE THUIST, p. 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U                                                                   |
| Paris, en Augoumois, Poitou, Brie et à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |
| The state of the s | narquis), voyez b'Acoutt.                                           |
| Date: To:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | marquis), voyez de Fortia.                                          |
| DE TINGEY, (princes), voyez DE MONTMORENCY. pp. 1 et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |
| LE TONNELLIER, comte DE BRETEUIL, Notices D'UZA, (eic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | omtes), voyez BE Lin-Salices.                                       |
| des Pairs, 305, VIII p'Uzks, (du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ecs), voyez DE Chussol.                                             |
| DB TORNERRE, (comtes, puis ducs), voyez DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
| CLUBNONT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |

| •                                                                                                                                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DE VALDE BONNEVAL, EN NOTHINDIGE,<br>BE VALDERIES, (ADFONS), VOYEL DE LESCUE.<br>DE VALERIES, (COMÉS), VOYEL DE TINBRUBE.<br>DE VALERIES, (COLOMIES), VOYEL DE MONTROIS-<br>SIEE. | 1    |
| DE LA VALETTE, en Languedoc et aux Pays-Bas, (Additions du même vol., p. 2; du t. II, p. 4; du t. V, p. 1; du t. VII, p. 1.) DE LA VALETTE (ducs), VOYEZ DE NOGARET.              | 1    |
| DE VALMY, (duc), VOYES KELLERMANN. DE VALOIS-SAINT-REMY, en Chempagne, maison de FRANCE, p. 91, DE VALOH, comte D'AMBRUGRAC, Notices des Pairs, 3200, V                           | 1    |
| DE VASSAL, en Quercy, Albigeois, Périgord et<br>Guienne,<br>(Additions du t. VI, p. 9; du t. IX, p. 11;<br>du t. X, p. 2.)                                                        | Y    |
| DE VASSIRBAC, en Quercy, en Limosin, en Périgord et en Champagne, (Additions du t. X, p. 9.)  DE VAUBECOURT, (comtes et marquis), voyez DE                                        | IX . |
| Nettancourt. By Vations, (comite), voyed de Belgrand. De Vaudreull, (comite), voyed Rigaud. De La Vaucutor, ( $duce$ ), voyed de Quelen de Stuer de Caussade.                     |      |
| DE VAUVILLES, (aires et marquis), voyes de Bauppremont et de Clemont, de Vaux, (barons), voyes de Balathier. De Velat, (anciens sicomtes), voyes de Polickac.                     |      |
| DE VERGE, (mergais), voyez DE VILLENEUVA.  (Additions du t. X, p. 1.)  DE VERTADOUR, (ducs), voyez DE LÉVIS.  DE VERTADOUR, (vicom(es), cn. Liniosin,                             | 17   |

LE VES, en Picardie,

DE VÉRAC, (merquis), voyes de Saint-Georges.

\* 7

DE VERGIER, DE LA ROCHEJAQUELEIX, (marquis). en Poitou. (Notices des Pairs, t. VIII p. 325.) VERHURLE, (comte), Notices des Pairs, 326. VIII VERNIER, (comte), Notices des Pairs, 329, DE VIBRATE, (marquis), voyes HURAULT. DE VICEY, en Bourbonnais et en Auvergne. 17 (Additions du t. V, p. 2; Notices des Pairs, t. VIII, p. 332.) VIESSE DE MARMONT, en Bourgogne et à Paris, (Notices des Pairs, t. VIII, p. 343.) DE VIGNEROT DU PLESSIS, duc DE RICHELIEU. Notices des Pairs, 347, DE VILLARS, originaire de Lyon, DE LA VILLE, comte DE LACÉPEDE, Notices des Pairs, 362, VIII DE VILLEPRANCHE, (marquis), VOYEZ DE TULLE. DE LA VILLEGONTIER, (comte), voyes FRAIR. DE VILLELE, (comte), Notices des Pairs, 366, VIII (Additions du t. IX, p. 26.) DR VILLEMANEY, (comte), voyez OBILLARD. DE LA VILLENABQUÉ, VOYEZ HERSABY. DE VILLEMORGE, VOVEL BRILLET. DE VILLEMUR, (anciens seigneurs), en Laugue-DE VILLENEUVE, marquis DE VERCE, Notices des Pairs, 368, (Additions du t. IX, p. 26.) DE VILLENBUYE, en Languedoc, art. DE NAR-VIII BONKE, p. 5. DE VILLEQUIER, (ducs), voyez D'ATMONT. DE VILLEROY, (ducs), VOYEZ DE NEUFVILLE. VIMAR, (comte), Notices des Pairs, 370, DE VIOMENIL, (maréchal-marquis), voyez Du Houx. DE Vocue, (comte), Notices des Pairs, 371, VIII (Additions du t. IX, p. 26.) DE VOLNEY, (comte), VOYEZ CHASSEBORUP.

#### w

DE WALLY, (prince-duc), voyen Benthire.
DE WAILLY, (marquis), voyer DE CROY.

|                                             | Tumes | Tones                                      |
|---------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| DE WALDBOURG, (princes), on Allemagne, ar   | ı.    | DE WUBTEMBERG, (maison), Notices sur les   |
| DE PINS,                                    | VII   | maisons souveraines, 91, 1X                |
| DE WALDENBOURG, (comtes et princes), voye   | :E    |                                            |
| ве Поневлоне.                               |       | v                                          |
| WALSH DE SERRANT, en Angleterre, en Irlan   | -     | •                                          |
| de et en France,                            | VI    | - Variable (form) some or Monage           |
| DES WANDALES, (rois), VOYEZ DE MECKLEN      | -     | D'YMONVILLE, (barons), voyez DE MONTHIERS. |
| BOURG.                                      |       | _                                          |
| DE WASQUEBAL, (comtes), voyez DE CROIX.     |       | Z                                          |
| DE WE, (fragment sur la maison), art. D'E:  | 5-    |                                            |
| TRÉES, p. 8,                                | v     | DE ZEIL, (comtes, puis princes), voyez DE  |
| DE WOLFEGG, (comtes, puis princes), voyez b |       | Wandbourg.                                 |
| WALDBOURG.                                  |       |                                            |

FIN DE CETTE PREMIÈRE TABLE.

#### DE BERCHEM.

SHEES OU BARDES DE BERCHEM, DE RANST, D'OISTMAL, DE MAESACKER, DE SCHILLE, DE MOERSECKE, DE TONGLAAR, DE STAEDEN, DE CANTE-CROY, DE KESSEL, DE THIELEN, CIC, CIC.; MADGRAUES D'ANVERS, dux PAVE-RA.





ABRES: d'argent, e 3 pais de gusules. L'écu timbré d'un casque de chevalier, orné de ses lambrequins. Tenants: deux sauvages armés de massues. Climier un buste d'homme, issant d'un vol banneret, son vêtement d'argent, à 5 pais de gueules, et coiffé d'un bonnet d'Albanais.

La maison de BERCHEM est une branche apanagée de l'illustre maison de Berthour, regardée par les historiens comme la plus puissante du baronage du Haut-Brabant par le nombre, le rang et l'étendue de ses domaines. (Lipse, Hist. de Louvain, liv. II, chap. II.)

Possesseurs des villes et territoires de Grimberghe et de Malines des leonzième siècle, ses auteurs ont signé les traités et les contrats de mariage des princes de la maison de Brabant, et eux-mémes se sont alliés à cette maison souveraine, ainsi qu'à celles de Gueldre, d'Auvergne, de Guines, de Looz, de la Marck, de Juliers, de Clèves, etc. En 1261, Wauthier Berthout, VI du nom, sire de Malines, après la mort de Henri III, duc de Brabant, fut nommé

tuteur des enfants de ce comte, avec Godefroi de Louvain, sire de Perwez.

- I. Wauthier Berthout, I" du nom, sire de Grimberghe, vivant au milieu du onzième siècle, est le premier depuis lequel tous les historiens brabançons commencent la filiation de cette illustre famiille. Il étaitseigneur du pays de Malines, et avoué (protecteur) de la ville de Malines pour l'église de Liége. L'an 1086, il souscrivit avec les grands du pays une charte donnée par Ide, comcesse de Boulogne, en Gaveur de l'abbaye d'Affligem. Wauthier fonda le monastère de Grimberghe vers l'an 1110, et y établit des chanoines réguliers de l'ordre de Saint-Augustin. Il y fut inhumé avec sa femme, dont le nom est resté incounu, mais dont il eut trois file et une fille:
  - 1". Arnoul, I" du nom, dont l'article suit;
  - 2°. Gérard de Grimberghe, qui vivaient encore en 1132;
  - 4°. Lutgarde de Grimberghe, mariée avec Baudouin de Gand (a), III° du nom, sire d'Alost et de Waise.
- II. Arnoul Berthout, I" du nom, sire de Grimberghe, avoué du pays de Malines, et ses deux frères Gérard et Albéric, firent à l'église de Saint-Norbert de Cambray, une donation que confirma Liétard, évêque de Cambray, en 1132. Arnoul mourut avant l'année 1140, laissant trois fils:
  - 1º. Wauthier Berthout, II' du nom, sire do Malines, qui fut présent, avec Gérard, sire de Grimberghe, son frère, à une charte accordée en 1125, par Godefroi I", duc de Brabant, en faveur de l'abbaye d'Affligem. Wauthier II est décèdé vers l'an 1180, laissant un fils:
    - Wauthier Berthout, III'du nom, sire de Malines, qualifié prince dans une charte de l'abbaye d'Éverbode. Il signa, en 1179, après Gérard, sire de Grimberghe, son oncle, le traité de mariage de Henri, fils atné de Godefroi III, dan de Brabant, et son successeur, avec Mathilde d'Alsace et mourat vers l'an 1200, laissant de sa femme Guda, deux fils:

<sup>(</sup>a) De Gand-Alost : de sable, an chef d'argent , à la bordure de guenles.

- 4. Wauthier Berthout, IV du nom, sire de Malines, mort au siège de Damiette en 1919. Son corps fut transfiré à Malines, et inhumé dans l'église de Saint-Romband. Il avait éponsé Sophie de Looz (a), fille du comte de Loot (mais non pas du comte Louis I de Looz, comme le disent par erreur les auteurs de l'Art de verifier les dates). Cette dame et son nitri fondèrent, en 1209, la léproserie de Malines. Leurs enfauts furent:
  - a. Wauthier Berthout, V du nom, sire de Malines, qui avec Adeline d'Enghien (b), sa femme, a donné suite à la branche ainée de Malines, éteinte en 1351, après s'être alliée aux maisons da Mons, de Marbais, d'Auvergne, de Breda, de Craon, de Guines, d'Aerchot, de Loos-Chiny, de la Marck et de Gueldre. (Voyez les Trophess de Brabent, par Butkens, in-fol. t. II, pp. 50 à 70);
  - b. Henri Berthout, sire de Duffle et de Geel, dont la postèrité, d'isée en plusieurs rameaux, a subsisté sous le nom
    de Duffle, jusque dans le quinisème sitéel. Ces différents
    rameaux de Duffle se sont alliés aux maisons de Maistede,
    de Diest, de Rotselaer, de Wessmale, de Mirabel, de Bornes,
    de Landemyck, de Cousenberg, de Polemen, de Buusghem,
    de Wessle, de Thislem, d'Idaghem, van de Werne, de Paape,
    Lebeau de Henvicourt, Tollinz, son den Borke, de Liere,
    flacheliers, son der Hulst, de Ghent, van der Meeren, de
    Diellock, van der Aa, de Gestele, de Sevenberge, de Duuvenorirde, de Guttechoven, d'Oosterhout, de Hostade, de Heffene, de Spreunstein, de Cierck, de Wester, de Bucheut,
    de Cuyck, etc., etc. (Voyex les Trophées de Brabent, t. II,
    pp. 136 à 144). Cette branche de Duffle portait pour brisure un frenc canten d'hermine:
  - c. Gilles Berthout:
  - d. N .... Berthout, femme de Honri, sire de Bautershem (c).
- B. Gilles Berthout, sire de Beriaer, surnommé d la barbe, chambrier de Flandre, marié avec Catherine d'Oudenbourg (d), veuve

<sup>(</sup>a) De Looz : burelé d'or et de gueules.

<sup>(</sup>b) D'Enghisn: gironné d'argeut et de sable de 10 pièces, chaque giron de sable chargé de trois croisettes recroisettées et fichées d'or.

<sup>(</sup>c) De Bautershem: de sinople, à 5 mâcles d'argent. ( Leur postérité a ajouté pour chef les armes de Malines.)

<sup>(</sup>d) D'Oudenbourg : d'argent, à 3 bandes de gueules; su chef cousu d'or.

- de Baudouin de Bailleul, chambrier de Flandre, et fille de Gérard, châtelain d'Oudenbourg. Gilles Berthous, parenu hu âge avancé, se fil frère ou chevalier de l'ordre Teutonique, fonda la commanderie de Pitsenborg à Malines, et laissa outre deux filles, religieuses au monastère de Rosendach, deux fils:
  - a. Gilles Berthout, sire de Berlaer, de Vremde, de Milleghem, etc. Il dota richement l'abbaye de Rosendael en 1227, puis le nouveau monastère de Vau-Sain-Bernard en 1235. (Gallia Christiana, t. V, col. 69.) Sa femme se nommait Hadwige. Il n'en eut pas de postérité;
  - b. Louis Berthout, dit de Berlaer, qui confirma des dons qu'avait faits, en 1235, seu noble homme Gilles, son frère, des dimes de Vremde, Milleghem, Brughem et Ouden, au nouveau monastère de Saint-Bernard, ordre de Citeaux, et permit que les religieux en fusseut transférés à Heimenissem, sur l'Escaut, par acte daté de Russenberg, au mois de septembre 1245. (Gallia Christiana, t. V. Instrumenta, col. 311.) Wauthiar Berthout, V. du nom, sire de Malines, approuva cette confirmation, ainsi que les nouvelles libéralités de Louis de Berlaer. Celui-ci épousa Sophie de Gavre (a), dame de Gramines, fille de Rasse, sire de Gavre, de Liedekerque, etc., et de Sophie de Breda. Leur postérité, divisée en trois rameaux, a subsisté jusque dans le quinzième siècle, et s'est alliée aux maisons de Mortagne, de Subborg, de Cuyck, de Bouchout, de Hererle, Vander Bruggen, de Rivière, de Benthem, de Roovere, Utenhore, Costrel de Gestel, de Stackenbourg, de Cortenbach, de Sevenborne, etc., etc. (Voyez les Trophees de Brabant, t. II, pp. 175 à 180);
- a\*. Gérard Berthout, I\*\* du nom, sire et prince de Grimberghe, et de Rumpst, chevalier, nommé avec Wauthier, son frève aîné, dans l'acte d'une donation falte en 11/39, par Wauthier de Waldebrouck, à l'èglise de Grimberghe, dont Gérard Berthout est qualifié dans cette charte avoué ou protecteur. Il épous Mahilde, dame de Ninore, fille et théritière de Gérard, sire de Ninove, et de Gieble de Petteghem, de la maison de Gand. C'est peut-tère à raison de ce mariage que Gérard Berthout pri pour armoirfes, un écu d'or, à la fauce d'assur: à quoi Gérard II, son fils siné, et ses descendants, ajoutèrent un sautoir de gueutes, brechant sur le tout. L'an 1166, Gérard, sire de Grimberghe, confirma les dons faits à l'abhaye de Cambron, au diocèse de Cambray, par les seigneurs de Ninove, ses prédécesseurs. (Galila Christiana, t. III, col. 171.) Gérard Berthout eut pour enfants.

<sup>(</sup>a) De Gavre : de gueules, à 3 lions d'argent.

- A. Gérard, II du nom, sire et prince de Grimberghe, de Ninove ot de Rumpst, (chevalier, mariè avec Adelice de Rossy (a), veuve de Wauhiier, sire de Teoremonde, et fille de Repaud, sire de Rossy, de Bauoignies et de Chaumont, et de Julienne de Rumigny, de laquelle il
  - a. Gerard III., sire de Grimberghe, de Ninove, etc., qui épousa Agnès de Beverne (b), fille de Thierri de Hornes, sire de Beverne et de Dixmude, et d'Ade de Couey. Ses enfants furent:
    - L. Alix, dume de Grimberghe, de Ninove, de Rumpsi, etc., mariée avec Godéfroi de Lousain (c), sire de Perwes, petitfils de Godefroi III, duc de Brabant. Elle lui porta la riche succession de Grimberghe;
    - II. Agnès de Grimberghe, dame de Dongelberghe, mariée avec Enguerrand de Peruse (d), sire d'Orbsis, frère de Godefroi de Louvain; autous acteur hours à la publisse.
  - 6. Guillaume de Grimberghe, I" du noun, sire d'Assche, par son mariage avec Élisabeth, dame d'Assche (e), près Brugelles, terre à laquelle était attachée la dignité héréditaire de guidon de Brabant. « Il le porta à la hataille de Stadingen, en 1254, au rapport de Diceaux. Il était chevalier de l'ordre. Teutonique en 1253, et laisas :
    - I. Guillaume II de Grimberghe, sire d'Assche et d'Opdorp, dont la postérité, divisée en plusieurs rameaux sous le nom d'Assche, fut étécite vers le commencement du 16° siècle. Ces diverses branches d'Assche se sont allièes aux maisons de Warrin, de Barbançon, de Barstels, de Leiglaul, T'Screlais, de Launais, de Bautershem, de Saemslecht, van der Heyden, de Jauche, de Dongelberge, de Heetvelde, van der Noot, d'Kysere, van der Eytken, de Gortere, de Florencille, d'Ophem, d'Aa, de Groots, de Hertoge, de Mirabel, de Pippnope, de Marselaer, de Bigaarden, van den Calsteren, van den Poole,

I. 15 -11

lab. Bio I

देशक्रिकेल इ.सम्बद्धाः

alse .

<sup>(</sup>a) De Rosoy : d'argent, à 3 roses de gueules, pointées d'or.

<sup>(</sup>b) De Beverne: fascé d'argent et d'azur de 8 pièces, au sautoir de gueules, brochant sur le tout.

<sup>(</sup>c) De Louvain : de gueules, à la fasce d'argent,

<sup>(</sup>d) De Perwez d'Orbais: de gueules, à la fasce d'argent, surmontée d'un lambel de 5 pendants d'or.

<sup>(</sup>e) D'Assche : de sable, au lion d'argent-

- d'Antoing, etc., etc. (Voyez les Trophées de Brabant, 1. II., pp. 154 à 160);
- II. Henri de Grimberghe, auteur de la branche des seigneurs de Moersecke et de Berleghem, éteinte en 1352, après'être alliée aux maisons de Moersecke, d'Epinoy, de Cisoing, de Mirabel et de Maldeghem;
- III. Gérard de Grimberghe, doyen de Tournay en 1292;
- IV. Aleyde de Grimberghe, abbesse de Suivecke;
- V. Béatrix de Grimberghe, femme de Benier d'Aerschot (a), dit Cluet, sire de la Rivière ;
- c. Arnoul de Grimberghe:
- B. Arnoul de Grimberghe, II<sup>1</sup> du nom, sire de Grimberghe, en partie, obevalier, nommé dans une charte du cartulaire de l'église de Grimberghe, de l'année 1180, marié avec Sophie d'Attena (b), qui épousa en secondes noces Léon d'An, châtelain de Bruxelles. Eile avait d'Arnoul de Grimberghe;
  - a. Arnoul III, sire de Grimberghe, mort sans postérité :
  - 6. Oda, dame de Grimberghe, en partie, martie, n' avec Wauthier, sire d'Aa (c), de Pollaer, d'Anderleeth, de Lennick, de Lombeke, etc., qui mourut en 1305; a' avec Siger de Gand (d), second fils de Siger II, châtelain de Gand, et de Béatrix, dame de Boudain. Du premier mariage d'Oda sont descendus les sires d'Aa et de Glimes, depais marquis de Berghes et countes et princes de Grimberghe. (Voyes les Trophées de Brabant, 1. II, pp. 100, 110 et 111);
- 3º. Arnoul, II' du nom, dont l'article suit.
- III. Arnoul Berthout, II' du nom, sire de Ranst, confirma, en 1157, avec Wathier II, sire de Malines, et Gérard, sire de Grimberghe, ses frères, les dons qu'ils avaient faits à l'église de Grimberghe. Il est surnommé Arnoul de Ranst dans deux chartes

<sup>(</sup>a) D' Aerschot : d'argent, à 3 fleurs de lys de sable.

<sup>(</sup>b) D'Attena : d'or, à 2 bars adossés de gueules.

<sup>(</sup>c) D'Aa : de gueules, au sautoir d'argent.

<sup>(</sup>d) De Gand: de sable, au chef d'argent, chargé d'un lambel de 5 pendants de gueules.

de l'abbaye de Saint-Michel d'Anvers, des années 1184 et 1186. Il laissa deux fils et une fille :

- 1°. Arnoul, III° du nom, qui suit;
- 2°. Guillaume de Ranet, mentionné, avec son frère aîné, dans une charte de l'année 1214:
- 3º. Amelberge de Banst, femme de Henri de Marselaer (a).

IV. Arnoul Berthout, Ill' du nom, sire de Ranst, nommé avec son père dans les chartes des années 1186, et 1186, fut présent, avec son frère Guillaume, à des lettres données par Henri I', duc de Brabant, en 1212, en faveur du sire de Breda. Arnoul III, sire de Ranst, est encore nommé parmi les seigneurs qui signèrent les conventions du mariage de Mathilde de Brabant, fille de ce prince, avec Florent IV, comte de Hollande. Il eut pour fils Wauthier, Il' du nom, qui suit.

V. Wauthier Beathout, II du nom, chevalier, sire de Berchem et de Ranst, en qualité d'exécuteur testamentaire de Guillaume de Lière, remit, par charte de l'année 1251, aux frères précheurs d'Auvers une maison, ainsi que des biens que le même Guillaume avait légués à ces religieux. Wauthier mourut le 11 juin 1256, suivant l'épitaphe qu'on voyait sur sa tombe, en l'église de Saint-Michel d'Anvers. De sa femme, nommée Catherine dans la charte de 1251, il laissa:

- 1º. Arnoul Berthout, sire de Banst, vivant en 1268, et père de trois fils :
  - A. Arnoul Berthout, dit le jeune. Il n'eut qu'un fils naturel, nommé :

    Arnoul de Levedale, bâtard de Ranst, vivant en 1508;
  - B. Gérard de Ranst, morts sans postérité;
- 2'. Wauthier, III' du nom, qui suit;
- 5°. Michel de Ranst, vivant en 1268;
- 4º. Guillaume de Berchein;
- 5°. Nicolas de Berchem.

N ...

N ....

<sup>(</sup>a) De Marselaer : d'argent, à 7 losanges de gueules accolées en bande.

VI. Wauthier Berthout, IH du nom, sire de Berchem et de Ranst, est nommé dans des chartes des années 1260, 1265 et 1276. Il mourut en 1280, laissant d'Odille, sa femme, deux fils et deux filles:

- a. Guillaume, sire de Berchem et de Ranst, armé chevalier à la bataille de Woeringen en 1388. L'an 1396, il acheta de Jean, l' duc de Brabant, le château et la seigneurie de Canterory, où il fit construire une grosse tour; et, dans le cours de la même année, il vendit des biens-fonds situés à Yremde et à Bouchout, aux religieux du couvent de Saint-Beroard sur l'Escaut. Il eut pour fenume Avezocte de Paspe (a). Il mourut sans posiérité en 1508, et fut inhumé à Saint-Michel d'Anvers;
- 2'. Wauthier, IV' du nom, qui suit :
- 5. Clémence de Berchem, mariée avec Rasse de Garre, sire de Haersele;
- 4°. Aleyde de Berchem, femme de Jean de Schoevere.

VII. Wauthier, IV du nom, sire DE BERGHEM, de Ranst et de Cantecroy, héritier de son frère siné, est nommé dans des lettres du 8 novembre 1294. Le 27 septémbre 1319, il signa la charte de Cortenberg, par laquelle Jean II, duc de Brabant, institua le conseil souverain de Brabant, et il mourut en 1318. Adeline, dame d'Oistmal, sa femme, morte en 1208, l'avait rendu père de :

D'OISTMAL :

N...

- 1°. Costin, I" du nom, qui suit;
- 2°. Jean, I'' du nom, auteur de la branche des sires p'Oistmal, dont nous parlerons ci-après;
- 3°. Wanthier, V° du nom, auteur de la branche des sires de Cantechov, rapportée en son rang ;
- 4°. Louis de Ranst, qui épousa Marie de Dracck (b). Leurs descendants portèrent les armes de Berchem, et sur le tout celles de Dracck.

VIII. Costin ou Constantin, I" du nom, sire de Berghem, de Ranst et de Baenarche, reçut de Jean III, duc de Brabant, 60 bonniers de terre, par acte du 4 juin 1518. (*Trophées de Brabant*, t. II, p. 257.) Il épousa 1º Ide de Ginnich, et de Jeanne, dame de

na Gunnen : d'azur , à la croix engrélée d'argent.

<sup>(</sup>a) De Pasps : de sinople, à la fasce échiquetée d'argent et de gneules, de deux tires.

<sup>(</sup>b) De Draeck : d'azur, au dragon d'or.

Hooghstraeten: 2º Marie Sproncx, morte en 1352. Costin de Berchem mourut en 1358, et fut inhumé à côté de ses deux femmes, dans l'église de Saint-Michel d'Anvers. Il avait eu de la première :

- a\*. Wauthier, sire de Berchem, de Ranst et de Doggenhout, mort sans postérité après l'année 1366;
- 2º. Costin, sornominé le Grand, sire de Berchem, de Bacnarche, etc., après son frère ainé. Il commanda une compagnie d'écuyers à la bataille de Basweiler le 21 août 1371, mourut aussi sans eufants en 1383, et fut inhumé à Saint-Michel d'Anvers;
- 3°, Jean, dont l'article suit.
- IX. Jean DE RANST, décédé en 1366, avait épousé Catherine DE WYNEGHEM, fille de Nicolas de Wyneghem et de N... de Utenhove. DE WYNEGHEM! Elle était veuve de Guillaume de Romerswale, et après la mort de gueules, accomde Jean de Ranst, elle épousa, en troisièmes noces, Jean de tes de sable. Borsele. Elle avait eu de son second mari :

- 1. Costin, II. du nom, qui suit :
- 2º. Ide, dame de Berchem, qui succèda à sa nièce Catherine. Elle épousa 1º Jean de Liere, sire de Norderwyck, tué à la bataille de Basweiler en 1571; 2º Jean, sire de IV esemale (a), et de Falais, marcehal de Brabant, duquel elle n'eut pas d'enfants.
- X. Costin, Ile du nom, chevalier, sire DE BERCUEM et de Ranst. par succession de ses oncles, fut marié 1° avec Marguerite DE Bou-CHOLT. dont il n'eut point d'enfants, fille de Daniel de Bouchout, de gueules, sire de Hombeke, chevalier, et de Marguerite de Walcourt; 2° avec Marguerite DE Hornes, fille de Daniel de Hornes, sire de or, a 3 cornets de d'or, a 3 cornets de Goor, et de Catherine van Amstel. De ce dernier mariage vint :

BOLCBOOT d'argent, à la croix

gueules.

Catherine, dame de Berchem et de Ranst, marice avec Henri de Witthem (b), sire de Beersèle, qui, après la mort de cette dame, sans enfants, en 1401, épousa en secondes noces, en 1406, Marie d'Enghien d'Havrech, dame de Braine-Lalleud.

<sup>(</sup>a) De Wesemale : de gueules, à 3 fleurs de lys nourries d'argent.

<sup>(</sup>b) De Witthem : écartelé, aux 1 et 4 de sable, au lion d'or, lampassé et armé de guenles; aux a et 3 d'azur, à la croix engrêlée d'argent.

## SIRES D'OISTMAL, DE MOERSECKE, etc.

DE BOSCHOCT: comme à la page 9.

d'or , au

VIII. Jean de Berghen, I" du nom, sire d'Oistmal, ou plutôt de Westmale, second fils de Wauthier, IV du nom, sire de Berchem, et d'Adelise, dame d'Oistmal, épousa, 1º Marguerite de Bouchout, fille de Daniel de Crainhem, sire de Bouchout et de Saventhem, sénéchal ou drossart de Brabant; 2º Élisabeth van Staeden, fille de Paul van Staeden, chevalier. Jean de Berchem a pour enfants:

## Du premier lit :

- 1º Guillaume, I" du nom, dont l'article viendra :
- 2°. Jean de Berchein, commandeur de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ;
- 3º. Daniel de Berchem :
- 4°. Catherine de Berchem, religieuse à Roosendael;

## Du second lit :

- 5. Wauthier de Berchem, chevalier, sire de Staeden, qui combattit à Basweiler en 1371, et fut marié avec Aleyde de Wyneghem, dont il eut une fille unique:
  - Élisabeth de Berchem, dame de Staeden, mariée 1° avec Iwan de Wingene (a); 2° avec Jean Roelants (b), fils de Wauthier Roelants, chevalier:
- 6. Nicolas de Berchem, prévôt de Sainte-Gertrude à Louvain;
- 2°. Costin de Berchem, sire de Woluwe, marié avec Élisabeth Aerts, qui le rendit père d'un fils et de trois filles :
  - A. Jean de Berchem, mort outre-mer, sans postérité;
  - B. Isabeau de Berchem, épouse de Jean de Paepe;
  - C. Marguerite de Berchem, femme de Florent de Bigaerden (c);
  - D. Catherine de Berchem.

<sup>(</sup>a) De Wingene; d'or, à 4 cotices de gueules; au franc canton d'argent chargé de 3 fleurs de lys nourries de gueules.

<sup>(</sup>h) Roelants : de gueules, à 3 merlettes d'or; au chef d'argent, chargé de 3 fleurs de lys de gueules, la première couverte d'un écusson de Berchem.

<sup>(</sup>c) De Bigaerden : d'or, au chef échiqueté d'argent et de sable de deux tires.

8°. Adam, auteur de la sixième BRANCHE, rapportée plus loin ;

9°. Henri de Berchem, chevalier, qui se trouva à la bataille de Basweiler le 21 août 1371.

os li amorene : d'or, à l'urie de merlettes de gueules; au franc canton du même.

IX. Guillaume de Berghem, I" du nom, sire d'Oistmal, chevalier, épousa 1° Élisabeth de Hanstede; 2° Catherine Vaxden Houte; 3° Sophie Roggemans de Bigaerden, veuve de Renier d'Ursel. Guillaume de Berchem mourut avant l'année 1417. Ses enfants furent:

d'or, à la fasce de sinople.

Roccemans: d'or, au chef échiqueté de sable et d'argent de 2 tires.

## Du premier lit :

1º. Jean, IIº du nom, qui suit;

### Du second lit :

2°. Isabeau de Berchem, mariée 1° avec Jean de Duffle, sire de Thielen, dont elle était veuve sans enfants en 1401; 2° avec Arnoul de Cruningen (a);

## Du troisième lit ;

3º. Guillaume de Berchem, chevalier, sire de Schille et de Wyneghem, marié avec Marguerite de Weste (b), dite de Sempeten, dont il n'eut que deux filles, qui furent religieuses. Il mourut à la Terre-Sainte, et sa reure se remaria avec Gilles Herkige, chevalier.

X. Jean DE BERCHEN, Il' du nom, sire d'Oistmal, épousa Théodore Cox, dame de Maesacker, fille de Henri Cox, sire de Bruicken et de Kerwyck, et d'Élisabeth de Nederven. Jean de Berchem portait un lambel pour brisure, suivant un acte de l'année 1417, scellé de son sceau. Ses enfants furent:

Cox t le gueules, au cram-

1°. Guillaume de Berchem, chevalier, sire d'Oistmal et de Maesacker, qui de son mariage avec Mathilde de Werdenberg (c), n'a eu qu'une fille :

Elisabeth de Berchem, dame d'Oistmal, mariée avec Wauthier de Ha-

<sup>(</sup>a) De Cruningen : d'or, à 3 pals de sable.

<sup>(</sup>b) De Wesele: de sinople, à 5 quintefeuilles d'argent, boutonnées d'or, la première couverte par un franc canton palé d'or et d'azur; à la bordure de gueules.

<sup>(</sup>c) De Werdenberg : de gueules, au gonfalon d'argent.

mat (a), sire de Moncheau, de Vogelsanck, etc., IV fils d'Arnoul de Hamal, sire d'Elderen, et d'Anne, dame de Trasignies et de Silly;

- 2'. Jean, III' du nom, dont l'article suit;
- 3º. Costin, I" du nom, auteur de la TROISIÈME BRANCHE, rapportée ci-après ;
- 4°. Hedwige de Berchem, mariée, en 1444, avec Henri d'Immersele, sire d'Iteghem;
- 5°. Isabeau de Berchem, épouse de Guillaume de Maelstede (b), sire d'E-
- 6°. Théodore de Berchem, semme de Jean Metteneye (c), de la ville de Bruges.

be Vonanotre : d'argent, au sautoir rogrélé de gueules ; à la fasce d'azur, brochante sur le tout, et au franc canton de Flandre.

DE CORLPUTE : d'argent, à 5 losanges de gueules en bande, accompaguées en chef d'un ecusson de Berchem. XI. Jean DE BERGHEM, III' du nom, chevalier, épousa 1° Marguerite DE Voonhouve, fille d'Hector, sire de Voorhoute, et de Marguerite de Flandre, fille naturelle de Louis de Male, comte de Flandre; 2° Catherine DE COELPUTTE, veuve en premières noces de Guillaume van de Werve, et fille de Costin de Coclputte, et de Marguerite Boede. Jean de Berchem n'eut pas d'enfants de cette seconde femme. Il laissa de la première:

- 1º. Jean, IVº du nom, dont l'article viendra;
- 2\*. Adam de Berchem, chevalier, décédé en 1492. Il avait épousé Catherine d'Ophem (d), dame de Moersecke et de Castel, fille d'Iwan d'Ophem, et de Marie d'Assche. Elle le rendit père de :
  - A. Adrien de Berchem, sire de Moersecke. Il prit pour femme Isabeau de Cock de Nerinnen (e), fille de Ferdinand de Cock de Nerinnen, et d'Isabeile Tuyll de Seroorskerke. Il n'a eu que deux filles:
    - Théodore de Berchem, dame de Moersecke, d'Assche et de Castel, mariée avec Gilles van der Borcht (f), seigneur de Smeyerberghe et de Neder-Issche;
    - b. Anne de Berchem;

<sup>(</sup>a) De Hamal : d'argent, à 5 fusées de gueules, rangées en fasce.

<sup>(</sup>b) De Macistede: d'argent, au sautoir de gueules; à la fasce d'azur, brochante sur le tout.

<sup>(</sup>c) Metteneye : de gueules, au chevron d'argent, accompagné de 3 tours d'or.

<sup>(</sup>d) D'Ophem : de gueules, à 3 maillets d'argent.

<sup>(</sup>c) De Cock de Nerinnen: de gueules, à trois pals de vair; au chef d'or, chargé de 3 marteaux de sable.

<sup>(</sup>f) Van der Borcht : d'or, à 3 maillets de gueules.

- B. Jacqueline de Berchem, mariéc 1º avec Pierre de Bernaige (a), sire de Perck, d'Eclewyt, de Herseaux, etc.; a' avec Jean de Mallart; C. Jeanne de Berchem, qui épousa Jean van der Borcht, seigneur de Smeverberche:
- D. Catherine de Berchem, femme de Jean Olistagers, \* échevin de Maëstricht:

# OLISLAGERS DE MEERSSENHOVEN,

SEIGNEUSS DE NEBR, D'ITTEREN, DE MEERSSENHOVEN, DE HOLLAND, DE DRINTELEN, etc., aux Pays-Bas.



Anns: D'asur, à la fasce d'argent, accompagnée en chef de deux étoiles du même, et en pointe d'un cygne au naturel, c'est-d-dire, d'un cygne blene, becqué et membré de gueuls. L'écu timbré d'un casque orné de ses lambrequins et sommé d'une couronne de chevalier. Cimier : le cygne de l'écu.

La famille OLISLAGERS az MEERSSENHOVEN est originaire du duché de Clères. Elle est établie à Maëstricht depuis le commencement du 16<sup>e</sup> siècle, et y a toujours rempli les premières places de la magistrature. Un mémoire dressé sur titres, et appuyé d'une attestation du dernier

(a) De Bernaige : fascé de gueules et d'or, les 3 fasces de gueules frettées d'argent.

- E. Isabeau de Berchem, chanoinesse à Maubeuge;
- 3°. Théodore de Berchem, femme de Rasse de Cruningen.

d'agur, à la bande d'or, chargée de 5 croisettes de gueules.

XII. Jean DE BERCHEM, IV du nom, chevalier, épousa Agnès Bauw, fille de Wauthier Bauw, sire d'Ecchoven, et d'Isabeau de Ranst, fille de Henri de Ranst, sire de Kessel. De ce mariage sont proyenus:

## OLISLAGERS DE MEERSSENBOVEN.

prince souverain de Liége, que nous rapporterons à la fin de cette généalogie, en établit la filiation depuis Jean, le du nom, qui suit.

az Bancanu: d'argent, à 3 pals de gueules.

- I. Jean Olislagens, I<sup>ee</sup> du nom, écuyer, échevin de la cité de Maëstricht en 1535, épousa Catherine de Berchem, et de Catherine d'Ophem, dame de Moersecke. De ce mariage sont provenus:
  - 1º. Jean, Iº du nom, qui suit;
  - 2°. Henri Olislagers, qui a laissé une fille nommée: .

Alide Olislagers, femme de Jean-Lambert Maes (a), d'une famille alliée aux plus distinguées de la Flandre.

as Senanciar: focarielé, aux 1 et 4 d'argent, au lion de fomme Catheriz armé de gueules, qui au rang de com 2 et 3 de sable, à la face d'or, accompagnee en chef de 3 laissé deux fils : mellette du méme.

- II. Jean OLISLAGERS, II du nom, dit DE BERGHER. écuyer, eut pour femme Catherine DE SCHELLART DE LEVCHTERBERG (maison illustre, élevée au rang de comte de l'empire en 1674), fille de Nicolas de Schellart, seigneur d'Hairlische, et d'Alide d'Eynatten de Leychtenberg. Ils ont laissé deux fils:
  - 1 . Nicolas, dont l'article viendra;
  - 2°. Jean Olislagers, écuyer, qui épousa, en 1595, Catherine Hermans, fille de Jean Hermans, écuyer, et de Jeanne-Catherine de Meer. Ils ont eu quatre fils et cloq filles:
    - A. Gérard Olislagers, religieux croisier;
    - B. Godefroi-Henri Olislagers, écayer, né le 14 janvier 1617, mort célibataire le 10 octobre 1662;
- (a) Mass: de sable, à 5 roses d'argent, boutonnées d'or, celle à dextre couverte par un franc canton d'or, chargé d'un double roc d'échiquier de gueules. (Quartiers généalogiques des familles nobles des Pays-Bas, in 4, pp. 246 et 359.)

- 1º. Wauthier de Berchem ;
- a. Henri, qui suit:
- 5°. Barbe de Berchem, mariée avec Jacques de Romerswate (a), sire de Batenbroeck;
- 4º. Marguerite de Berchem, épouse de Jean de Gavre.

XIII. Henri pe Benchen, chevalier, épousa 1º Isabeau pe Lière; 2º Catherine MERUS. Il ne laissa qu'une fille :

d'argent, à 5 fleurs lys nourries de sable. Marra : "

Agnès de Berchem, femme de Virgile d'Enghion (b), sire de Kestergate, de Santberge, etc.

## OLISLAGERS DE MERSSENHOVEN.

- C. Laurent Olislagers, écuyer, né le 6 janvier 1619,} morts jeunes;
- D. Reinier Olislagers, écuyer, né le 16 janvier 1622,
- E. Catherine Olislagers, née le 29 juin 1606, alliée 1º, par contrat du 7 janvier 1627, avec Pierre de Dalem (c), écuyer; 2°, par contrat du 14 janvier 1634, avec Guillaume Roosen (d), écuyer. Elle mourut le 2 septembre 1637, et Guillaume Roosen épousa en secondes noces, par contrat du 37 janvier 1640, Ida van Ophoven, fille de Hubert van Ophoven et de Jeanne Coenen ;
- F. Anne-Jeanne Olislagers, née le 17 septembre 1610, morte sans
- G. Jeanne Olislagers, née le 21 octobre 1612, femme de Jean Rossen, écuyer, frère de Guillaume, mari de sa sœur ainée. Elle est décédée le 28 juin 1662;
- H. Helwide Olislagers, née le 24 mai 1615. Elle ne fut pas mariée;
- I. Marie Olislagers, née le 10 janvier 1620. Elle épousa Lambert Groo-
- (a) De Romerswale : de gueules, à 2 épées d'argent, passées en sautoir, les pointes en bas.
- (b) D'Enghien de Kestergate : d'argent, à 3 fleurs de lys nourries de sable ; au franc canton d'Enghien. (Voyez p. 3.)
  - (c) De Dalem: d'argent, à 2 fasces bretessées de gueules.
  - (d) Roosen: d'argent, à 3 roses de gueules, seuillées de sinople.
- \* Maxos : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à 5 épis de blé terrassés d'un tertre de sinople et accostés de a chevreaux au naturel ; aux a et 3 de sable, à une chaudière à brasser d'or, accompagnée en chef de 3 étoiles du même.

## TROISIÈME BRANCHE.

XI. Costin de Berguem, l'' du nom, chevalier, troisième fils de Jean II de Berghem, sire d'Oistmal, et de Théodore Cox, mourut le 17 mars 1477, et fut inhumé à Hoboken. Il avait épousé Marguerite de Collectier, sœur de Catherine, femme de Jean III de Berghem, son frère ainé. Leurs enfants furent:

es Corperre : comme à la p. 12.

- 1º. Thierri de Berchem;
- 2º. Guillaume, IIº du pom, qui suit:

#### OLISLACERS DE MEERSSENHOVEN.

teclaes (a), dont le fils fut major au service de France. Marie Olislagers est décèdée avant sa mère, et son mari, lui ayant aussi survéeu, épousa en secondes noces Marie de Gerdingen.

DE SCRIERDALI:

de gueules, à s pampres de sinople, fruités d'or, arrondis en
forme de couronne,
les extrémités superrieures pasées dans
une couronne d'or;
aux 2 et à des simple,
à 5 fleurs de lys d'or.

III. Nicolas Olislaeris, écuyer, fut marié, par contrat du 5 février 1596, arec Jenne de Suffernal, fille unique de Hubert de Suffernal, chevalier, échevin de Maëstricht, et de Gettrude Surdon de Wesel. Ces époux récurent ensemble pendant 55 ans. Nicolas Olislagers mourut le 7 septembre 1651, et Jeanne de Suetendal, le 16 janvier 1655. Ils eurent douze enfants, quatre fils et huit filles:

- 1°. Jean Olislagers, écuyer, né le 29 octobre 1602, officier au service de l'empereur, tué au siège de Spire en 1652;
- 2°. Nicolas Olislagers, écuyer, né le 11 octobre 1604, mort célibataire le 8 avril 1661;
- 3º. Hubert-Arnoul, qui a continue la descendance ;
- 4". Henri Olislagers, écuyer, né le 15 décembre 1614, décédé sans avoir été marié, le 19 juin 1652;
- 5°. Catherine Olislagers, née le 24 novembre 1596, mariée, le 25 juin 1619, avec Servais Hermans:
- 6°. Gertrude Olislagers, née le 4 octobre 1598, mariée avec Jean-Baptiste de Grati (b), écuyer, seigneur de Weyerhoff, bourguemestre de Maëstricht, lequel mourut le 19 janvier 1602. Sa veuve le suivit dans la tombe le 2
- (a) Grooteclaes: de sinople, à deux épées, passées en sautoir, la pointe en bas, et une flèche en pal, brochante sur le tout, et surmontée d'une étoile, le tout d'or.
  - (b) De Grati: d'or, à 3 croissants de sable.

- 3°. Costin. II° du nom, auteur de la Quatrième Branche, rapportée ci-après :
- 5. Elisabeth de Berchem, qui vivaient en 1452;
  - 6º. Cherine de Berchein, feinine de Walrave Pieck (a).

XII. Guillaume DE BERCHEM, IIe du nom, chevalier, prit pour de sable, auchef d'arfemme Marguerite van DEN MOERE, fille de Louis van den Moere. de laquelle il eut :

gent, charge à destre d'un écusion de goeules, au cherron d'or.

- to. Jean, III du nom, qui suit;
- 2°. Jeanne de Berchem, mariée avec Adrien Boulenger (b), seigneur de Bousnit, d'Estrepy, etc.

### OLINIAGERS DE MEPRASENMONEN.

juin de la même année. Leurs armoiries se voyaient sur les vitraux du chœur de l'église des dominicains de Maëstricht;

- 7º. Anne Olislagers, née le 29 septembre 1600, religieuse annonciade en l'abbaye de Becatsem, morte le 25 septembre 1629;
- 8º. Barbe Olislagers, née le 23 septembre 2604, religieuse annonciade à Maëstricht, morte le même jour que sa sœur, le 25 septembre 1620;
- 9°. Marie Olislagers, née le 7 octobre 1610, morte sans alliance le 3 mai 1657 ;
- 10". Jeanne Olislagers, née le 14 juillet 1612;
- 11°. Elisabeth-Alide Olislagers, nee le 14 fevrier 1617, morte sans alliance le 10 octobre 1663;
- 12". Madelaine Olislagers, née le 24 juin 1619. Elle ne fut pas mariée et vécut jusqu'au 18 janvier 1696.

IV. Hubert-Arnoul Olislagens, écuyer, né le 29 août 1606, nommé échevin de Maëstricht en 1648, mourut le 15 juin 1694. Il avait épousé Madelaine DE CLECTER (1), née le 24 novembre 1622, fille de Léonard de Cleuter et d'Anne Brouwers, qui le rendit père de sept enfants, savoir :

DE CLEUTER?

- (a) Piech : d'argent, à la croix de gueules.
- (b) Boulenger : d'azur, à 3 tourteaux d'or ; au chef du même, chargé d'une aigle éployée issante de sable.
- (1) Sour, 1° de Léonard de Cleuter, capitaine des gardes de la reine Christine de Suède, puis colonel d'un régiment que le pape Clément IX envoya au secours de Candie, assiègée par les Turcs. Il y fit preuve de taut de courage et de capacité

## DE- BERCHEMA

van Erran : d'argent, à trois tours d'arge XIII. Jean DE BERCHEM, III<sup>e</sup> du nom, chevalier, sire de Schille, épousa Anne van Etten, fille de Henri van Etten, de laquelle sont provenus trois fils et deux filles:

- 1º. Joachim, qui suit:
- 2º. René de Berchem, qui épousa Élisabeth Chiuncx, d'Oostfrise;
- 3. Guillaume de Berchem, mort à Paris;
- 4°. Wilbrechte de Berchem, mariée avec Corneille de Liere, sire de Berchem, fils de Nicolas de Liere, et de Gertrude Noris;
- 5°. Gertrude de Berchem.

### OLISLAGERS DE MERRSSENHOVEN.

- 1º. Jean, IIIº du nom, dont l'article suit :
- 2°. Léonard Olislagers, ne le 13 juillet 1650, camérier d'honneur de Sa Sainteté, décédé le 13 octobre 1701;
- Arnoul Olislagers, écuyer, né le 1° janvier 1656, mort célibataire le 1° septembre 1694;
- 4°. Guillaume Olislagers, écuyer, ne le 1er juillet 1660;
- 5. Henri Olislagers, écuyer, nés le 25 juin 1664:
- 6. Reinier Olislagers, ecuyer, hes le 25 juin 1004.
- 7°. Marie Olislagers, née le 21 novembre 1657.

V. Très-noble seigneur Jean Olislagens, III' du nom, écuyer, né le sé mars 1647, bourguemestre de la cité de Maëstricht en 1684, monrut le 18 mai 1717, ayant eu du mariage qu'il avait contracté, le 3o décembre 1681, avec Cathorino Lexkars, fille de Hubert Lenarts, écuyer, bourguemestre de Maëstricht, et d'Agathe van Hex, trois fils et quatre filles:

LEXABTE: d'argent, à 3 tiercefeuilles de sinople.

- 1º. Hubert-Arnoul Olislagers, né le 4 novembre 1682, chanoine:
- a. Ferdinand Olislagers, écuyer, né le 28 mars 1685, capitaine au service d'Autriche, mort célibataire;
- 3º. Jean-Léonard, qui a continué la descendance, et dont l'article suit :
- 4º. Hélène Olislagers, née le 7 janvier 1688, morte sans alliance ;
- 5°, Marie-Madelaine Olislagers, née le 9 août 1690. Elle est morte aussi sans avoir été mariée;

que le Saint-Père lui donna la place de capitaine de ses gardes, qu'il a conservée jusqu'à son extrême vieillesse; 2° de Marie de Clenter, épouse de Josse-Edmond, baron de Reuschenberg et Zettereich, d'une grande famille du pays de Juliers, fils d'Edmond et d'Anne-Marie Werminghausen, dame de Clausenstein.

XIV. Joachim DE BERCHEM, chevalier, sire de Schille, épousa Clara VAN DER BRUGGEN, d'une noble famille allemande. Elle le ableen fasce, accom rendit père de trois fils et de trois filles :

- 1°. Gabriel de Berchem :
- 2'. Jean de Berchem :
- 3°. Hector de Berchein :
- 4°. Adelberge de Berchem:
- 5. Susanne de Berchem, femme de Jacques van Velsen;
- 6°. Clara de Berchem.

#### OLISLACERS DE MERRSSENHOVEN.

- 6°. Agathe Olislagers, épouse de Jacques Cox, drossard de la baronnie de Diepenbeek, fils d'Arnoul-Godefroi Cox, et de Marie de Loyens :
- 7°. Marie-Josephe Olislagers, nee le 17 juin 1696, morte sans álliance.
- VI. Noble seigneur Jean-Léonard Olislagens, Ier du nom, écuyer, seigneur de Neer, de Holland et de Drintelen, né le 11 août 1694, commissaire-instructeur et bourguemestre de Maëstricht, décédé le 12 mars 1766, avait épousé, le 11 juin 1724, Mechtilde-Adélaide Tholen, fille d'Arnoul Bé Tholen, écuyer, et de Marie-Claire Lenssens, Ils ont ou pour fils unique Jean-Arnoul-Joseph, qui suit.

. VII. Noble et très-honoré seigneur Jean-Arnoul-Joseph Olislagens, écayer, seigneur de Meerssenhoven, d'Itteren, de Neer, de Holland et de Drintelen, commissaire-instructeur et bourguemestre de Maëstricht, naquit le 11 avril 1731. Il épousa, par contrat du 22 avril 1757, Marie-Anne DE THEUX DE MONTJARDIN, fille de Jacques de Theux, chevalier du Saint-Empire, seigneur de Montjardin et de Meylandt, haut-voué d'Aywaille, etc., et d'Isabelle de Mewen-Heinsberg, sœur de Guillaume de Mewen, seigneur see d'argent; souverain des terres de Leuth, Mecswyck et Eesden, mort en 1788. De ce de si mariage sont issus:

ra, à la croix bretca-

- 1°. Jean-Léonard-Hubert, qui suit :
- 2º. Marie-Isabelle-Jeanne-Josephe Olislagers de Meerssenhoven, nee le 16 septembre 1758, morte en bas âge ;
- 3º. Marie-Agathe-Joséphine Olislagers de Meersseuhoven, nee le 26 août 1760, morte sans alliance, à Maëstricht, le 13 avril 1813;
- 4°. Cécile-Lambertine-Mechtilde Olislagers de Meerssenhoven, que le 18 mai 1762, morte en bas age.

### QUATRIÈME BRANCHE.

Hiscasen: écartelé, aux 1 et 4 de sable, semés de billettes d'argent, au lion du même; aux a et 3 de sable, au lion d'or. XII. Costin de Berchen, II du nom, chevalier, troisième fils de Costin, le du nom, et de Marguerite de Coelputte, mourut dans un âge très-avancé, le 18 mai 1512. Il avait épousé Jeanne Hinkakant, veuve de Jean de Cortenbach, sire de Helmont, fils de Jean de Cortenbach, et de Catherine Berthout de Berlaer, dame de Helmont, de Kerbergen, etc. Costin de Berchem en eut trois cofants.

### OLISLAGERS DE MEERSSENBOVEN.

VIII. Noble et honoré seigneur Jean-Léonard-Hubert Olisagers de Merssenoven, d'Ilteren, de Ilolland, de Drintelen, etc., commissiere instructure à Maëstricht, est né le 6 septembre 1759. En 1814, il fut nommé président de la commission administrative pour l'arrondissement de Maëstricht, puis membre des états de la province de Brabant-Nord, meubre de la députation permanente des mêmes états et capitaine des chasses de S. M. le roi des Pays-Bas. Il est décédée en son château de Sipernan, le 11 septembre 1897. Il asait épousé à Liége, le 7 juin 1785, Isabelle-Joséphine-Jeanne-Françoise-Cécile de Boas d'Overna, dame de Lohmar, etc., sa couvine-germaine, fille unique de Jacques de Bors, chevalier, seigneur d'Overen, et de Cécile de Theux de Montjardin. Elle est décédée au château de Mecrssenhoven, le 16 soût 1796. De ce maringe sont issus:

us Boss: d'argent, à l'ours en pied de sable, lampassé de gueules, et colleté d'un collier d'argent d'où pend une chaine de sable.

- 1º. Marie-Jean-Joseph-Hyacinthe, qui suil;
- 2º. Théodore-Hyacinthe-Hubert Olislagers de Sipernan, écnyer, né le 16 août 1787;
- Marie-Françoise-Adélaide-Cécile Olislagers de Meerssenhoven, née le 22 mai 1789, morte sans alliance au château de Meerssenhoven le 18 septembre 1815;
- 4°. Marie-Isabelle-Joséphine-Victoire Ollslagers de Meerssenhoven, née le 13 janvier 1791, mariée, le 1° mai 1827, avec messire Charles-Guislain-Marie, comte de Malet de Coupigny (a), fils ainé de Philippe-Pierre-
- (a) Malet de Coupigny: d'azur, à l'écusson d'or; au chef cousu de gueules, chargé de 3 fermaux d'or.

- 1. Adrien, qui suit;
- 2'. Isabeau de Berchem, mariée avec Charles de Sombecke:
- 5°. Barbe de Berchem, mariée 1° avec Jean de Ruychroc van de Weres (a); 2' avec Michel d'Ophem.

XIII. Adrien DE BERCHEM, chevalier, épousa Marguerite DE Schoonhoven, fille de Henri de Schoonhoven, seigneur de Waen- de lys d'argent. rode et de Nieuwrode, et de Jeanne Cottereau. Ils ont eu cinq fils :

## OLISTACERS DE MERSSERROVEN.

Joseph, comte de Malet de Coupigny d'Ocoche, et de Marie-Guislaine-Françoise-Julie de Cunchy;

5. Dorothée-Anne-Louise Olislagers de Meerssenhoven, née le 3 février 1703, morte en bas âge.

IX. Marie-Jean-Joseph-Hyacinthe Olislagers DE MEERSSENHOVEN, écuver, né le 22 mars 1786, a épousé, le 14 janvier 1818, Raphaële-Marie-Ange-Louise pu Panc, fille unique de messire François-Hyacinthe, comte du Parc, capitaine au régiment Colonel-Général, infanterie, chevalier de l'ordre les de gueules royal et militaire de Saint-Louis, et de dame Amélie-Constance-Josèphe Moreau, M. Olislagers de Mecrssenhoven a été naturalisé français par ordonnance de S. M. Charles X, du 24 mars 1825.

Nous François-Antoine, prince de Méan, ancien prince sonverain du pays de Liége, archevêque de Malines, primat des Pays-Bas, etc., certifions et attestons que la famille d'Olislagers, existante à Maëstricht depuis plusieurs siècles, est d'ancienne noblesse de nom et d'armes, et a toujours été tenue et réputée pour telle, ayant joui, dans cette ville et dans les provinces où elle a des possessions, de tous droits et prérogatives qui appartiennent à la noblesse, et a toujours usé des armoiries d'azur, à la fasce d'argent, accompagnée en chef de deux étoiles à cinq rais de même, et en pointe d'un cygne marchant au naturel, ou d'argent aux bec et pates de gueules, le col courbé, et pour cimier le cygne de l'écu, avec une couronne au lieu de bourrelet, telles qu'elles sont dépeintes ci-dessus, ainsi qu'il est de notre connaissance.

Donné à Malines, en notre palais archiépiscopal, le 26 février 1827.

Signé, FRANÇOIS-ANTOINE, prince de Méan, ancien prince souverain du pays de Liége, archevêque de Malines.

(a) De Ruychroc : de sinople, à la fasce d'argent.

- 1". Henri, I" dn nom, qui suit;
- 2°. Costin de Berchem, mort jeune:
- 5°. Autre Costin de Berchem, religieux à Corsendonck :
- 4°. Guillaume de Berchem, mort jeune :
- 5°. Jacques, Ier du nom, auteur de la cinquième ananche, dont nous parlerons ci-après.

XIV. Henri de Berchem, 'le du nom, chevaller, racheta la terre de Berchem, qui était passée dans la maison de Liere, par le mariage d'Ide de Berchem avec Jean de Liere, sire de Norderwyck (voyez p. 9.) Il avait épousé Marguerite van de Werne, morte en 1597, fille d'Arnoul van de Werne, et d'Adrienne de Liere d'Immersele, sa seconde femme. Henri de Berchem fut père de trois fils et six filles:

vax na Wizava : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, au sanglier de sable; aux 2 et 3 de sable, à 3 chevrons d'argent.

- 1°. Charles de Berohem;
- 2º. Antoine, qui suit;
- 3°. Philippe de Berchem :
- 4. Marguerite de Berchem, mariée 1º avec Alexandre de Zoete (a), sire de Houtain; 2º avec Jacques de Maldere (b), seigneur des Hayes, de Popieul, de Bros et d'Amion;
- 5º. Constance de Berchem, allièe 1º, par contrat du 1º novembre 1564, avec Gostin de Variek (c), chevalier, margave d'Anvers; 2º avec Frédèric Perenot de Granzelle (d), baron de Champigny et de Renaix, gentilhomme de la chambre du roi, gouverneur d'Anvers en 1571 et 1577, conseiller d'étatet che' des fonnces aux Pays-Bas en 1569 et 1591, et chevalier d'Bonneur au parlement de Dôle en 1592. Il était frère du célèbre cardinal de Granzelle, et fils de Nicolas Perrenot de Granzelle, seigneur de Cantecroy, d'Aspremont, etc., premier conseiller d'Étatet principal ministre de l'empereur Charles-Quint, et l'un des plus grands hommes de son siècle;
- 6º. Jacqueline de Berchem, mariée avec Jean de Horion (e);

<sup>(</sup>a) De Zoete: de sable, au chevron d'argent, au franc canton du même, chargé de trois fleurs de lys de sable.

<sup>(</sup>b) De Maldere : écartele, aux 1 et 4 d'azur, au settier d'or; aux 2 et 5 d'argent, à l'enervier de sable.

<sup>(</sup>c) De Variek: d'argent, à 3 têtes de lion arrachées de gueules, couronnées et lampassées d'azur.

<sup>(</sup>d) Perrenot : d'argent, à 3 bandes de sable ; au chef d'or, chargé d'une aigle issante éployée de sable.

<sup>(</sup>e) De Horion : d'argent, à la baude de gueules.

- 7'. Marie de Berchem, femme de Louis Perez (a), fils de Louis Perez et de Louise Seguera, Marie de Berchem mourut le 6 octobre 1560, agée de 28 ans. Louis Pérez lui survécut pendant 53 ans, et décèda le 13 décembre 1602:
- 8º. Isabeau de Berchem. religiouses à Reinsbourg. 9º. Adrienne de Berchem.
- XV. Antoine, sire DE BERCUEM, créé chevalier héréditaire le 4 avril 1598, avait été échevin d'Anvers en 1594, 1595, 1596 et 1597, et il le fut encore en 1602 et 1604. Il épousa Marie DE BOCHOLT, dame de Tonglaar, qui le rendit père de trois fils de léopard d'or, lamet de quatre filles :

ne Rocnors

- 1". Arnoul, sire de Berchem, commandeur de l'ordre Teutonique à Beckevoort, décédé en 1617;
- 2º. Henri, II' du nom, qui suit ;
- 3º, Gaspard de Berchem;
- 4º. Walburgo de Berchem, mariée avec Barthélemi d'Avila (b);
- 5º. Jeanne de Berchem, première femme de Jean de Romré (c), seigneur de Fraypont, de Vichenet et de la Chapelle, en Condroz, gentilhomme de la maison des archiducs Albert et Isabelle ;
- 6°. Marguerite de Berchem, religieuse à Nieuclooster;
- 7º. Demoiselle N .... de Berchem.
- XVI. Henri DE BERCHEN, Ile du nom, seigneur de Tonglaar, puis de Berchem, par donation de son frère Arnoul, rendit hommage pour cette terre au duché de Brabant, le 25 avril 1609. Il prit pour femme Isabeau de Royelasco, fille de Gaspard de Royelasco, esperant d'argent, bourgnemestre d'Anvers en 1605, et d'Élisabeth van Kestelt. De effeuillé d'er. ce mariage sont provenus :

d'azor, a l'épersier

- 1º. Henri, III' du nom, dont l'article suit;
- 2º. Gaspard de Berchem :
- 3º. Antoine de Berchem :

<sup>(</sup>a) Pérez ; écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à l'aigle de sable, et à la bande d'azur, brochante sur l'aigle; aux 2 et 3 fascés d'or et d'azur.

<sup>(</sup>b) D'Avila : d'azur, à 6 besants d'or, 2, 2 et 2.

<sup>(</sup>c) De Romré : d'azur, au chameau d'or, couronné et bridé de gueules, accompagné de 3 étriers d'argent, lies d'or.

- 4°. Florent, dont nous parlerons après son frère ainé ;
- Élisabeth de Berchem, mariée, le 13 mai 1629, avec Philippe-François de Fourneau (a), comte de Cruyckembourg, baron de la Chapelle-Saint-Ulric, gentilhomme de la bouche du cardinal infant Albert, gouverneur des Pays-Bas;
- 6. Marie de Berchem, femme de N.... Boot (b), seigneur de Velthem.

on Tassus : d'azur, au blaireau d'argent ; au chef d'or, chargé d'une aigle issante éployée de sable.

XVII. Henri, III' du nom, sire de Berchem, rendit hommage pour cette terre le 23 août 1655. Il avait épousé, par contrat du 20 février 1636, Marie de Tassis, morte le 18 juin 1638, fille unique d'Antoine de Tassis, chevalier, échevin d'Anvers, de laquelle il eut une fille unique:

Marie-Anne, dame de Berchem, mariée, par contrat du 23 avril 1655, arcc son cousin-germain Philipppe-Théolore de Fourneau, comte de Cruye-kembourg, baron de la Chapelle-Saint-Unice et du Saint-Empire, seingneur de Ranst, de Milleghem, de Lombecke, de Wambeke, de Campenbout, de la Vichte, etc., premier maréchal héréditaire de Flaudre, mestre-de-camp d'un terce d'infanterie wallonne et capitaine d'une compagnie libre de cuirassiers. Elle est décôde le 27 avril 1605.

t'Sanciass:
de gueules, au lion
d'argent, lampassé,
arme et couronné
d'or, chargé sur la
poitrine d'un écusson
d'or, ayant un chef
échiqueté de sable et
d'argent de deux
tines

XVII. Florent DE BERCHEM, seigneur de Tonglaar, bourguemestre d'Anvers en 1655, 1657, 1658, 1670, 1671, 1672, 1673, 1678, 1680 et 1682, mourut en 1687. Il avait épousé Anne-Placide T'Exectass, fille de Jean-Baptiste l'Serclaes, seigneur d'Ophalfen, chef et capitaine de 500 Allemands pour le service de l'Empereur et du roi d'Espagne, et d'Innocente-Vivine d'Altuna. De ce mariage est né Henri-Antoine, qui suit.

XVIII. Henri-Antoine de Berghem, seigneur de Tonglaar, de Cramhens, de Saint-Peters-Woluwe, de Stockeel, etc., mourut à Utrechtle 10 janvier 1729. Il avait épousé Agathe-Clémence Kleffelt, morte le 21 juillet 1705, fille de Georges Kieffel, seigneur de Saint-Peters-Woluwe, de Saint-Stevens-Woluwe, de Crainheim, de

KIEFFEL

<sup>(</sup>a) De Fourneau : d'azur, semé de billettes d'or ; au chevron du même, brochant sur le tout.

<sup>(</sup>b) Boot: d'or, au cerf courant au naturel; au chef d'azur, chargé de 3 étoiles à six rais d'or.

Saint-Lambrechts, Woluwe, etc., et d'Agathe van der Burch. Il a eu une fille unique :

Marie-Anne-Florence-Thérèse de Berchem, mariée avec François, comte de Hinnisdail , seigneur de Betho, de Melen, du Grand-Assche, etc. Elle mourut le 31 décembre 1697, et fut lubumée dans l'église de Saint-Jacques à Tongres. On y voyait ses 16 quartiers sur sa tombe. Le comte de Hinnisdaël embrassa l'état ecclésiastique, fut chanoine de la cathédrale de Liège et prévôt de Tongres, et mourut d'apoplexie à Malines le 6 juillet 1728.

## CINQUIÈME BRANCHE.

XIV. Jacques DE BERCHEM, I'r du nom, chevalier, cinquième fils d'Adrien de Berchem et de Marguerite de Schoonhoven, épousa Anne DE RUYVEN, fille de Jean de Ruyven et d'Antoinetle de Nispen. Leurs enfants furent :

gueules de deux tires.

- 1º. Adrien de Berchem :
- 2'. Hubert de Berchem :
  - 3°. Pierre, qui suit: 4°. Costin de Berchem :

  - 5°. Corneille de Berchem, marié avec Marguerite de Ranst;
  - 6º. Jean de Berchem, qui a laissé de son mariage avec Susanne de Pottere (a) un fils :

Jean de Berchein ;

- 7º. Constance de Berchem :
- 8°. Jacqueline de Berchem;
- 9°. Barbe de Berchem, béguine, morte en 1617 : 10'. Anne de Berchem, religieuse à Reinsbourg.

XV. Pierre de Berchen épousa 1º Marguerite de Reesen; 2º Anne DE LINDEN, de laquelle il n'eut pas d'enfants. Ceux du premier de gueules, à la croix lit furent :

DE RESSERT DE LINDER :

<sup>(</sup>a) De Pottere : d'azur, au croissant d'argent; au chef du même, chargé de 3 roses de gueules.

<sup>\*</sup> DE REESEN : écartelé, aux 1 et 4 d'or, au chevron cousu d'argent, chargé de 5 têtes de lion de gueules ; aux 2 et 5 d'argent, à deux fasces bretessées de gueules; sur le tout d'or, à 3 handes de gueules.

- i'. Jacques, II' de nom, qui suit;
- 2'. Marie de Berchem, femme d'Adrien de Mannemacker (a):
- 3'. Anne de Berchem.

de gueules, au dauphin d'argent.

XVI. Jacques de Berchem, II\* du nom, épousa N..... de Schotwen, fille de N..... de Schouwen et de N..... d'Endegeest. Il eut pour fille unique :

Isabelle de Berchem, dame d'Endegeest, de Vosmeir, etc., mariée avec Guillaume de Riede (b), sire de Westwesel, de Westdoorn, etc. Elle est décédée le 4 janvier 1674.

## SIXIÈME BRANCHE.

IX. Adam de Bergerr, chevalier, fils puiné de Jean in de Berchem, sire d'Osimal, et d'Élisabeth van Staden, sa seconde femme, combattit, le 21 août 1371, à la bataille de Basweiler, perdue par Wenceslas, duc de Brabant et de Luxembourg, contre le duc de Juliers. (Trophées de Brabant, t. 1, p. 669.) Adam de Berchem avait eu de son mariage avec Catherine d'Ipelara deux fils et deux files :

D'IPREASE :

- 1º. Jean, IIº du nom, qui suit:
- 2º. Wauthier de Berchem;
- 3º. Catherine de Berchem, mariée avec Arnoul Heym;
- 4". Isabeau de Berchem, femme de Guillaume de IV esele, dit de Sombeke.

n'Hamara: d'argent, semé de coquilles d'azur; au lion de gueules, lampasse, de gueules, lampasse, de tout.

X. Jean DE BERGHEM, Il' du nom, vivait en 1383. Il épousa Jeanne d'Herbais, fille de Jean d'Herbais, chevalier. Cette dame se qualifie veuve de Jean de Berchem dans un acte de 1445. Elle en avait eu, outre trois filles, mortes sans avoir été mariées, un fils, qui suit.

o'Innerent : d'argent, à 3 fleurs de lys nourries de sable.

- XI. Arnoul DE BERGHEM, IV du nom, chevalier, fut marié 1°, en 1444, avec Catherine D'IMMERSELE, fille de Henri d'Immersele,
- (a) De Mannemacker : d'azur, à la fleur de lys d'or, accompagnée de 3 étoiles du même.
  - (b) De Riede : d'or, à 3 chevrons ondés de gueules.

sire d'Iteghem; 2º avec Alix de Sevenberge, fille d'Arnoul de Sevenberge et de Marie de Rotselaer. De ce dernier mariage sont de goedes. provenus quatre fils :

- 1º. Jean de Berchem, chevalier, marié 1º avec N .... de Loupoigne (a) ; 2' avec
- N ... d' Amerongen (b); 3º avec Henriette de Ranst, dame de Canlecroy, etc., morte en 1526; 4° avec Isabenu de Mecheten (e). Jean de Berchem est décédé sans postérité;
  - 3°. Arnoul de Berchem;
  - 5. Simon de Berchem : Antoine, I'' du nom, dons l'article suit.
- XII. Antoine DE BERCHEM, I' du nom, épousa Marguerite DE LIERE, fille de Jean de Liere, sire de Norderwick, et de Marie d'argent, à trois flente de Vriese. Il laissa :

sable

- t'. Jean, III' du nom, qui suit;
- 2°. Anne de Berchem, marice 1° avec Rueland de Datem (d), sire de Dongen; 2º avec Jean van der Dilft (e), avoné de Heyst;
  - 3°. Jeanne de Berchem, femme de Henri de Mechelen.

XIII. Jean DE BERCHEN, III' du nom, chevalier, épousa Jacqueline p'Excayourt, nièce du cardinal de ce nom, et fille de Godefroi d'Enckvoort et d'Agnès de Halmale. Leurs enfants furent :

d'argent, à 3 sigles de arble

- 1º. Antoine de Berchem, II' du nom, chevalier, marie avec Aune de Halmale (f);
- 2'. Engelbert de Berchem, capitaine ;
- 3º. Jacqueline de Berchem, mariée avec Jean de Peschant (g), seigneur de Blocqueroie:
- [a] De Loupoigne : d'argent, au chêne de sinople.
- (b) D'Amerongen : d'or, à 3 fasces de sable.
- \_(c) De Mechelen : d'or, à 3 pals de gueules ; au franc canton d'argent, chargé de 3 fleurs de lys de sable.
  - (d) De Dalom : d'argent, à a fasces bretessées de gueules.
  - (e) van der Dilft : d'argent, à 3 ffanchis de gueules.
- (f) De Halmale : de gueules, semé de billettes d'or; au lion du même, brochant.
- (g) De Peschant : de gueules, à la fasce d'argent, accompagnée de 15 macles du même, rangées 4 et 4 en chef et 4 et 3 en pointe.

### DE BERCHEM.

- 4". Marguerite de Berchem, femme d'Antoine de Longin (a);
- 5. Catherine de Berchem, épouse de N .... Verhoeven (b).

### SEPTIÈME BRANCHE.

## Sires de Cantecroy.

VIII. Wauthier DE RANST, V\* du nom, chevalier, sire de Cantecroy, troisième fils de Wauthier IV, sire de Berchem, et d'Adelise, dame d'Oistmal, fut inhumé à Saint-Michel d'Anvers. Il avait épousé Élisabeth de Bouchout, fille de Daniel de Crainhem, sire de Bouchout, drossard ou sénéchal de Brabant. Ses ensants surent:

#### be Buccnour: d'argent, à la croix de guenles,

- 1º. Jean de Baost, chevalier, sire de Ganteoroy, qui acheta de Mathilde, duchesse de Gueldre, le 31 janvier 1381, les seigneuries de Bouchout, de Hore, de Saint-Laurent, de Milleghem et de Vremde. Il mourut en 1384, sans postérité de son mariage avec Isabeau de Borsele (c), fille de Florent de Borsele, et veuve en premières noces de Jean, sire de Cruoingen:
- 2º. Costin, dont l'article viendra;
- 5°. Henri de Ransi, chevalier, qui se trouva avec son frère Jean à la baiaille de Basweiller le 21 août 1571, et mourut en 1588. Il avait éponsé Marguerite, dame de Vriessle (d), morte le 10 mai 1401, fille de Jean de Vriessle, sire de Ponderlé, de laquelle il eut:
  - A. Guillaume de Ranst, marié avec Marguerite de Meldert (e), veuve en premières noces de Henri de Witthem, sire de Bautershem. Guillaume de Ranst ne vivait plus en 1417;
  - B. Henri de Ranst, sire de Vriesele, de Heyckole, etc., qu n'eut pas d'enfants de son mariage avec Gertrude san der Dilft, fille de Godefroi van der Dilft, et de Jeannette de Brabant, fille naturelle de Jean III, duc de Brabant, et d'Isabeau van Veen;
  - C. Wauthier de Ranst;
  - D. Marie de Ranst, alliée avec Guillaume Kerreman (f);
- 4°. Catherine de Ranst.
- IX. Costin DE RANST, sire de Mortsele, de Hove, de Milleghem,

<sup>(</sup>a) De Longin : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à 5 billettes d'or en sautoir; aux 2 et 3 d'or, à 5 bandes d'azur.

<sup>(</sup>b) Verhoeven: d'argent, à 5 fusées de sable accolées en fasce; une fleur de lys d'azur au canton dexire.

<sup>(</sup>c', De Borsele : de sable, à la fasce d'argent, accompagnée en chef de trois étoiles du même.

<sup>(</sup>d) De Vriesele : d'or, à 3 merlettes de gueules.

<sup>(</sup>e) De Meldert : d'azur, au lion d'argent.

<sup>(</sup>f) Kerreman: d'or, à 3 meriettes de sable, la première couverte par un franceanton d'argent, à la fasce de sinople.

d'Eeghem, de Vremde, de Bouchout, de Cantecroy, etc., conseiller et maître-d'hôtel du duc Wenceslas et de la duchesse Jeanne de Brabant, et gouverneur de Vilvorde, épousa Jeanne DE BRABANT. fille naturelle du duc Jean III et d'Isabelle van Veen, Jeanne avait recu en apanage la seigneurie de Houtain-le-Val le 8 avril 1345 (Hist. des Grands-Officiers de la Couronne, t. II, p. 798.) Costin de Ranst ajouta à ses armes un franc canton de Brabant sous brisure. Il fut père de :

de sable, au lion d'or, lampasse et armé de gueules; à la rotice du même, brochante

- 17: Jean, I" du nom, qui suit;
- at. Henri, I" du nom, dont nous parlerons ci-après ;
- 3º. Guillaume de Ranst, sire de Vremde, de Milleghem, etc.;
- 4º. Wauthier de Ranst, prevot de Nivelles ;
- 5°. Daniel, dout nous donnerons la postérité après celle de ses frères Jean et Henri :
- 6°. Catherine de Ranst, marice avec Thierri de Merwede (a), sirc d'Eethen. de Meuwen, etc.;
- 7º. Marie de Ranst, femme de Jean d'Aa, sire d'Hoochstein, fils de Jean d'Aa, et de Catherine de Landas.

Fils naturel de Costin, sire de Ranst :

Louis, bâtard de Ranst, dont on ignore la destinée.

X. Jean DE RANST, Ist du nom, chevalier, sire de Cantecroy, de Mortsele, d'Eeghem, de Luythageu, de Houtain-le-Val, etc., mourut en 1445. Il avait épousé Béatrix de Duffle, veuve de Jean de Paepe, et fille de Henri de Duffle, chevalier, et d'Agnès, dame gueules; de Thiélen, sa première femme. Leur fils unique :

d'or, à 3 pais de BU canton d'hermine.

XI. Jean DE RANST, Il' du nom, sire de Cantecroy et de Mortsele, rendit hommage pour ces terres le 16 septembre 1445. Il mourut en 1476, sans laisser de postérité de Jeaune Roggemans, sa femme, Roggemans, comme à la p. 11. dame de Bigaerden.

X. Henri de Ranst, Iet du nom, sire de Kessel, décédé en 1437, comme à la p. 11. avait épousé 1°, avant l'année 1599, Aleyde Cox, morte sans en- écartelé, aux 1 et fants: 2º Isabeau DE MERRIEN, dame de Bocxstel, de Liemde, etc., éployée fille de Guillaume de Meerhem, sire de Boexstel, et d'Agnès membre d'or; aut de Croonenbourg. Elle était veuve de Jean de Cock, et se maria compagnées de buit

DE MERCHAN fasces de gueules, acmerlettes du nième, 3. a et 5.

<sup>(</sup>a) De Merwede : de gueules, à la fasce d'argent, accompagnée de 15 besants du même, rangés 5 et 4 en chef et 3, 2 et 1 en pointe.

en troisièmes noces avec Wauthier Bauw, sire d'Eckhoven. Elle avait eu de Henri de Ranst :

- 1º. Henri, IIº du nom, qui suit :
- 2°. Elisabeth de Ranst, dame de Vremde, épouse de Wauthier Baum, chevalier, sire d'Eeckhoven, fils d'une première femme de Wauther Bauw, dont on vient de narler.
- Xl. Henri DE RANST, II' du nom, sire de Bocxstel, de Kessel, de Liemde, etc., fit le retrait féodal de Cantecroy et de Mortsele le 2 août 1476, et mourut en 1505. Il avait épousé Henriette DE HAEFTEN, fille de Walerand, sire de Haeften et de Louwstein, argé d'un lambe et de Marguerite de Varick, dame de Herswinnen. Leurs enfants furent :
  - 1'. Philippe de Ranst, dit de Bocustel, mort célibataire :
  - 2°. Adrienne de Ranst, dame de Bocxstel, de Kessel, etc., morte en 1538. Elle avait épousé Jean de Hornes, sire de Baucignies, mort en 1521. De ce mariage sont issus les derniers princes de Hornes:
  - 5°. Henriette de Ranst, dame de Cantecroy, de Mortsele, d'Eeghem et de Luythagen, dont elle fit le relief le 7 septembre 1501, morte en 1526. Elle avait épousé 1° Charles d'Immersele, chevalier, drossard de Brabant, als de Henri de Liere d'Immersele, et de Hedwige de Berchem; 2º Jean d'Assche, sire de Merexbem et de Hamme, fils de Jean de Grimberghe. sire d'Assche, et de Béatrix de Saemslacht; 3º Jean de Berchem, fils d'Arnoul de Berchem et d'Alix de Sevenberge :
  - 4. Elisabeth de Ranst, marice avec Jean de Cock d'Oppinen (a).
  - X. Daniel DE RANST, sire de Houtain, d'Haeren, de Thieleu, de Gierle, etc., cinquième fils de Costin de Ranst et de Jeanne de Brabant, fut chambellan du duc Jean IV, et mourut en 1461. Il avait épousé Catherine DE PARPE, fille de Jean de Paepe et de Béatrix de Duffle. Elle l'avait rendu père de trois fils et trois filles:
    - 1º. Philippe, dont l'article viendra;
    - 2°. Guillaume, dont la postérité sera rapportée ci-après;
    - 3. Jean de Ranst, chevalier, sire de Cantecroy, d'Eeghem, de Mortsele, etc., margrave d'Anvers, chambellan de l'empereur Maximilien. Il fit le relief de ses terres le 13 juin 1476 et épousa 1º Marie d'Herbais ; 2º Agnès de Hersvelt, avec laquelle il fonda le couvent de religieux de Luythagen, où

DE PARTE de sinople, à la fasce echiquetée d'argent tires.

or Horses

de gueules, à 3 na vair; au chef d

<sup>(</sup>a) De Cock d'Oppinen : ile gueules, à 5 pals de vair ; au chef d'or, chargé d'un lion issant de gueules.

il fut inhumé. Il n'eut pas de postérité légitime : mais il laissa un fils naturel, nommė :

Guillaume, bâtard de Ranst, mort en 1546, âgé de 81 ans. Il avait épouse 1º Jeanne Cants, fille de Jean Cants; 2º, en 1516, Claire Waelwyck, veuve de Pierre van der Voort ; 3., en 1527, Catherine van der Voort, morte le 15 juin 1537, fille du même Pierre van der Voort, conseiller du conseil de Brabant, et d'Ametherge van Hove; 4º Marguerite VIcdinck. Ses enfants furent :

- A. Martin de Ranst, qui fut marié :
- B. Charles de Ranst:
- C. Jean de Ranst;
- D. Daniel de Ranst, echevin d'Anvers en 1589, 1591 et 1592;
- E. Helwich de Banst ;
- P. Jossine de Ranst, religieuse à Luythagen, morte le 5 mai 1566 :
- G. Marguerite de Ranst, mariée avec Corneille de Berchem ;
- H. Autre Marguerite de Ranst, femme de Thomas l'Hermite;
- I. Susanne de Banst, alliée avec Arnoul Schoyte, échevin d'Anvers co 1507;
- 4°. Nicole de Ranst, qui épousa 1° Louis de Juppleu (a), sire de Blancmont et de Noirmont; 2º Colard de Baitlet (b), chevalier;
- 5°. Jeanne de Ranst, mariée avec Gilles de Hapeskerke (c), sire de Merxhem. Scooter, etc :
- 6°. Marguerite de Raust, femme 1° de Jean de Hemstede, sire de Maurmont : 2º d'Arnoul Brant (d), fils d'Arnoul Brant, et de Catherine de Heinsberg.
- XI. Philippe DE RANST, sire de Thielen et de Gierle, épousa Odille pe Daongegen, dame d'Eeten et de Meuwen, fille de Robert de Drongelen (d'une branche de la maison de Heusden), et mirde goeulrs. d'Odille de Merwede, fille de Thierri de Merwede et de Catherine de Ranst. Il en eut :

DE DROSGELER :

- 1º. Daniel de Ranst :
- 2º. Cornélie de Ranst, dame de Thielen, de Gierle, de Waelwyck, de Babylonienbroeck, etc., mariée avec Jean de Leefdal (e), chevalier, seigneur de Laer, décédé le 20 juillet 1530, et elle le 23 octobre 1533, et tous inhumés à Thielen :
- (a) De Juppleu : d'argent, à 3 losanges d'azur.
- (b) De Bailtet : d'azur, à la voile de vaisseau d'or.
- (c) De Haveskerke : d'or, à la fasce de gueules.
- (d) Brant : écartelé, aux 1 et 4 de sable, au lion d'or, lampassé et armé de gueules : aux 2 et 3 d'azur, semés de fleurs de lys d'argent.
- (e) De Leefdat : d'argent, au chevron de sable, accompagné de 3 maillets de gueules.

3°. Adrienne de Ranst, dame d'Eethen et de Meuwen, mariée avec Jean, sire de Washwek (a).

de gueules, à la croix d'or, cantonnée de 13 meriettes en oric du même

- XI. Guillaume DE RANST fit le relief de Houtain-le-Val le 26 septembre 1461, et se maria avec Alix de Saemslacht, de laquelle il laissa trois fils et une fille:
  - Costin de Ranst, seigneur de Houtain-le-Val, dont il fournit le dénombrement le 26 janvier 1471;
  - 2°. Jean de Ranst, qui fit le relief de Houtain-le-Valle 8 février 1482, et de Cantecroy et Mortsele le 28 janvier 1503. Il épousa 1° Marguerite de Spangen (b); 2° Claudine de Risière (c) d'Aerschot, veuve de Henri du Chêne, sire de Loupoigne. Il eut du second lit une fille unique:
    - Jeanne de Ranst, dame de Houtain-le-Val, de Mortsele et de Cantecroy, mariée avec Alexandre de Zoete. Elle vendit Cantecroy et Mortsele, en 1547, à Henri de Pontallier, sire de Flaigy:
  - 3. Adries, dont l'article suit:
  - 4°. Marie de Ranst, mariée avec Philippe de Groote (d), sire de Linthere, fils de Charles de Groote, chevalier, et de Catherine d'Oyenbrugge.

os Bullistrata: d'or, à deux fasces de gueules, accompagnées en chef de trois etoiles du même. XIII. Adrien de Rarst fit son testament à Bruxelles le 5 août 1544. Il avait épousé Marie de Bullestrate, dont il n'eut que des filles, savoir :

- 1°. Marguerite de Ranst, mariée avec Eustache de Cocquiel (e), sire de Lillo et de Berendrecht:
- Madelaine de Ranst, alliée avec Thomas Nagets (f), drossard de Brabant, morte sans enfants en 1568;
- 3º. Élisabeth de Ranst, mariée avec Nicolas de Cocquiel, frère d'Eustache;
- 4°. Barbe de Ranst, femme d'Adrien Back (g), receveur du roi en Brabant.
- (a) De Wastwyck : d'or, à 3 fers de moulin d'azur.
- (b) De Spangen : d'or, à la fasce d'azur.
- (c) De Rivière ; d'argent, à 3 fleurs de lys de sable.
- (d) De Groote : d'argent, à la croix d'asur, cantonnée de 12 merlettes de sable en orie.
- (e) De Cocquiel : d'argent, à 3 tierce-feuilles de sinople ; au chef de gueuler, chargé d'un lion léopardé d'or.
- (f) Nagels: d'or, au lion coupé de gueules et de sable, lampassé et armé d'azur; au chef vairé d'argent et de sable de 2 tires.
  - (g) Back : d'argent, au chef de gueules, chargé d'un lion léopardé d'argent,



# DE BRUC.

SEIGNERS DE BRUC, DE LI BOUTVEILLAYE, DE CALLAC, D'ESDRIEUX, DE LA VIEILLECOURT, DE LIVERNIÈRE, DE SIGNY, CONTES ET VICONTES DE BRUC; SEICNERS DE TREMELAN, DO CHALLONGE, MANQUES DE LA RA-BLIÈRE, DE LA GUERCHE EI DE MONTPLAISIR, CONTES ET VICONTES DE BRUC DE MONTPLAISIR, MARQUES DE MALESTROIT, DE BRUC, etc., en Brucane et à Paris.





ARMES: D'argent, d la rose d six feuilles de gueules, boutonnée d'or. Couronne de marquis. Tenants: deux anges. Devise: FLOS FLORUM, EQUES EQUITUM.

La maison de BRUC réunit tous les avantages qui caractérisent la noblesse la plus distinguée, c'est-à-dire, une origine immémoriale et chevaleresque, de riches domaines, dont entr'autres plusieurs terres légalement titrées, des alliances avec les familles les plus illustres, et une longue possession des premières dignités du sacerdoce, de la cour et des armées.

La châtellenie de Bruc, située dans la paroisse de Guémené-Penfau, évêché de Nantes, a été le berceau de cette maison (1);

<sup>(1)</sup> Arrêt de la chambre royale établie pour la réformation de la noblesse de Bretagne, du 24 janvier 1671.

plusicurs fieß et seigneuries nobles relevaient de cette châtellenie, et sa possession, remontant au-delà du onzème siècle, s'est continuée dans cette famille jusqu'à nos jours, sans avoir éprouvé aucune interruption dans un espace de plus de sept cents ans.

Le plus ancien seigneur de Bruc dont on ait conservé la mémoire, vivait sous le gouvernement de Conan II et de Hoel V, ducs de Bretagne. M. Dorion, dans son poème de la Bataille d'Hastings, ou l'Angleterre conquise (1), cite ce seigneur au nombre des chevaliers qui, ayant accompagné dans cette expédition Guillaume le Bâtard, duc de Normandie, contribuèrent le plus au gain de cette bataille mémorable, livrée le 14 octobre 1066. (2)

Tous les historiens de Bretagne ont parlé avantageusement de cette famille et de ses nombreuses illustrations. Elle a figuré dans les plus anciennes réformations de la noblesse de cette province, et a constamment observé le partage noble institué par le comte Geoffroi pour les fiefs des barons et des chevaliers. Quant à ses alliances, les principales sont avec les maisons d'Acigné, de Badincourt, de la Bédoyère, du Boishamon, de la Boutveillaye, du Breil de Pontbriant, de Cullac, de Charette, de Cheffontaine, de Clermont-Tonnerre, de Coetlogon, de Corbie, de Cossé-Brisua, de Cresceques, de Croy, d'Esdricux, de Flamanville, de Goulaine, de l'Hôpital, de Kergus, de la Lande de Vaurouaut, de Lesmeleuc, de Malestroit, de Nonant, du Plessis-Grenedan, de la Pommeraye-Kerember, le Prestre de-Châteaugiron, de Pontmuzard, de Quengo, de Rosmadec, de Rougé, de Sassenage, le Sénéchal de Kercado, de Sosmaisons, de la Touche, de Trecesson, du Vernay, etc., etc.

1. Guethenoc DE BRUC, seigneur de BRUC, vivant en 1200, est le

<sup>(1)</sup> In-8°. Paris, 1806, pp. 57 et 160.

<sup>(</sup>a) Une tradition porte que des Jors la maison de Bruc se divisa en deux branches, dont l'une, après avoir rempli pendant long-temps de grandes charges à la cour des rois d'Angleterre, parvint, par suite d'une alliance avec une héritière du sang royal d'Écosse, à régner sur ce pays depuis l'année 1500 jusqu'en 1571. De cette branche sont sortis les Jords Bruce de Kinloss, en Irlande, et les Jords Bruce de Worthon, au comité d'York, créés comtes d'Aylesbury par le roi Charles II. Ces derniers existaient au commencement du dis-huitième sécle.

premier depuis lequel la filiation de cette maison est établie dans l'arrêt souverain de maintenue de noblesse rendu en sa faveur le 24 janvier 1671, lors de la dernière réformation, arrêt qui forme la base d'une Genéalogie de la maison de Bruc, in-4°, imprimée à Rennes en 1675, chez Mathieu Hovius. Guethenoc de Bruc eut pour fils:

N ....

II. Alain DE BRUC, chevalier, seigneur de Bruc, qui vivait en 1240. De sa femme, dont le nom n'est pas connu, il laissa quatre fila:

N ....

- 1º. Guillaume, I" du nom, dont l'article suit;
- 2. Alain de Bruc, érêque de Dol en 1368, puis de Tréguier, décédé en 1285. Il est fait mention du père, de l'aleul et des frères de ce prélat dans la charte d'une donation qu'il fit à son église cothédrale, charte dans laquelle il se nomme Alama, filius Alani filii Gusthonoci de Bruc, D. G. epicopus Trecorania, etc. Le 14 décembre 1284, il installa les dominicains dans une mison qu'il leur avait préparée (1), et reçut, le 12 du même mois, dans son diocèse, les jacobins établis à Guingamp (2). Toutes leb histoires et chroniques font mention de ce seint et illustre prélat, qui eut saint Yses pour official de son église;
- Thébaud de Bruc, chantre de l'église cathédrale de Tréguier. Il est fait mention de lui dans plusieurs actes, et entre autres dans l'enquête pour la canonisation de saint Yves;
- 4°. Yves de Bruc, religieux de l'ordre des frères prêcheurs, dont le célèbre Albert le Grand, religieux du même ordre, parle dans ses œuvres.

III. Guillaume de Barc, Jr du nom, chevalier, seigneur de Bruc, etc., mentionné dans la donation que l'évêque de Tréguier, son frère, fit à son église, entreprit le voyage de la Terre-Sainte, en 1270, avec Jean I, duc de Bretagne. Il est nommé parmi les seigneurs qui acceptèrent et jurèrent l'assise ou ordonnance du même prince, du samedi avant la Saint-Hilaire 1276, portant mustation du droit de bail ou garde noble exercé jusqu'alors par les ducs et les seigneurs suzerains, en droit de rachat. Au bas de

<sup>(1)</sup> Histoire de Bretagne, par D. Morice, t. I. p. 209.

<sup>(2)</sup> Histoire de Bretagne, par D. Taillandier, t. II; Catalogue historique des évêques et abbés de Bretagne, p. 74.

cette charte, dont parle d'Argentré dans son Histoire de Bretagne, on litces mots: «En témoin desquelles, nous, Hervé de Bouteville, «Guillaume de Bruc, et Alain le Véer, les présentes lettres socllâmes de nos sceaux, etc. » Guillaume de Bruc eut un fils du même nom, qui suit.

IV. Guillaume ne Bauc, II' du nom, chevalier, seigneur de Bruc, etc., porta les armes pour Charles de Blois, jusqu'en l'année 1544, et était payé pour trois hommes d'armes, ainsi qu'il appert par l'extrait des montres de la maison de Penthièvre. Il épousa, vers l'an 1330, Adelice ne Callac, fille de Pierre de Callac, seigneur dudit lieu et de Tremelan, et de Philippe le Veyer, sœur de Daniel le Veyer, évêque de Nantes. Il eut de ce mariage:

d'or, à 2 fasces de guenles.

N ...

1º. Pierre, Ier du nom, dont l'article suit;

a. Hervé, { qui furent du nombre des 27 écuyers de la compagnie de Girard Chabot (1), sire de Rais, chevalier banneret, dont

3\*. Bertrand, la montre se fit à Dreux le 10 avril (371;

4°. Guillaume de Bruc. Il servit dans les guerres de son temps sous la charge d'Olivier de Clisson, baron de Bretagne (a), qui fit montre à Vannes le premier janvier 1375 (v. st).

V. Pierre de Bruc, I" du nom, écuyer, seigneur de Bruc, fut un des gentilshommes bretons qui s'engagèrent, par acte du 26 avril 1390, à défendre et maintenir le droit ducal en Bretagne, pendant l'absence de leur prince, qui était passé en Angleterre (3). (Titres de la ville de Brissac; d'Argentré, 1, 8, ch. 290.) Il ratifia, sous son sceau, à Pouancé, le 25 mai 1381, le traité de paix de Guerrande conclu entre Jean, duc de Bretague, comte de Montfort et de Richemont, et le roi de France Charles V(4). (Titres du cabinet des ordres du Roi.) Il appert par une transaction et divers actes de famille, et par différents extraits des titres de l'abbaye de Redon, qu'il épousa, vers l'an 1350, Isabeau, dame de la bayentatare.

d'argent, au sautoir de sable, charge de 5 besants d'or.

<sup>(1)</sup> Mémoires pour servir de preuves al l'Histoire de Bretagne, par dom Morice, 1. I, col. 1648.

<sup>(2)</sup> Ibid., t. II, col. 101.

<sup>(3)</sup> Ibid ., col. 216.

<sup>(4)</sup> Ibid., col. 280.

paroisse de Glénac, en l'évêché de Vannes, à condition que cette terre scrait l'apanage d'un de leurs fils, qui en prendrait le nom et les armes. Ils en eurent deux:

- 1°. Geoffroi, dont l'article suit;
- 3°. Jean de Bruc, seigneur de la Boutveillaye (1), de l'Adricanaye, vicechancelier de Bretagne, ambassadeur à Rome et en Angleterre, et l'un des personnages illustres de son temps. Il fut présent à la lettre de Jean VI, duc de Bretagne, donnée au châtean de Nantes, le 14 janvier 1404, de l'avis et conseil des barons et prélats, par laquelle le comte de Laval fut déchargé de la curatelle de ce prince (2), fut un des seigneurs qui composaient le conseil du même duc Jean, lorsqu'il donna un mandement, portant défense à ses officiers de prendre aucun droit sur les vaisseaux qui mouillaient dans le port de Landernau, mandement daté de Dinan le 17 janvier 1407 (3), et souscrivit, le 8 août 1407, avec l'évêque de Nantes et Guillaume Eder, la permission accordée par le duc au sire de Guémene, de faire garder son château par ses vassaux, en temps de guerre (4). Il fut anssi présent au mandement donné par le même prince, à Vannes, le 26 avril 1409, en faveur de Geoffroi de Bruc. son frère (5); souscrivit les lettres données par le duc en son grand-conseil, le 1" juillet 1400, pour décharger Amauri de Fontenay, de la capitainerie de Rennes (6) et fut présent à l'ordre que ce prince donna à Vannes, le 17 octobre 1409, pour informer des vexations commises sur les terres de l'abbaye de Saint-Jagu (7). Le seigneur de la Boutvelllave est nommé avec la qualité de premier maître des requêtes du duc de Bretagne, dans l'extrait du compte de Jean, abbé de Saint-Mahé, trésorier et receveur-général, du 27 mars 1409, jusqu'au 25 janvier 1411 (8). Il fit, le 17 octobre 1414, au nom du duc, un accord avec les commissaires du roi d'Angleterre, relativement à la restitution de quelques prises de mer réciproques (q), fut envoyé avec la qualité de vice-chancelier de Bre-

<sup>(1)</sup> Il ne quitta point le nom de Bruc; mais il porta les armes de la Boutveillaye.

<sup>(2)</sup> Mémoires pour servir de preuves à l'Histoire de Bretagne, t. II, col. 745; Château de Nantes, armoire F, cassette D, n° 5.

<sup>(3)</sup> Ibid., col. 802. Acte du marquisat de Rosmadec, vu par M. de Molac.

<sup>(4)</sup> Ibid., col. 810. Titres de Guéméné.

<sup>(5)</sup> Ibid., col. 817. Memoires de Molac.

<sup>(6)</sup> Ibid., col. 820. Titres de Brissac.

<sup>(2)</sup> Ibid., col. 830.

<sup>(8)</sup> Ibid., col. 831. Chambre des comptes de Nantes.

<sup>(9)</sup> Ibid., col. 89r. Actes de Rymer, t. 1X, p. 165.

tague, à Rome, en 1410, avec Alain de la Rue, évêque de Saint-Brieuc, pour obtenir du pape la dispense des vœux que le due avait formés, entr'autres de faire le voyage de Jérusalem; est nommé dans une ordonnance de ce prince; du 5 octobre 1420, touchant plusieurs paiements et notamment un de la somme de cent écus d'or, alloués si son bien amé et feal écus-chancelier Jean de Brue, pour son voyage en cour de Rome (1), ce lui-ci nommé avec la même qualité, dans l'accord fait entre le duc de Bretagne et Robert de Dinan, sur la propriété de Moncontour (2), le 7 octobre suivant. Il avait épousé, en 1378, Lucie de Coetlogen, fille d'Amauri, seigneur de Coetlogon, et de Lucie d'Acigné. De ce mariage sont issus:

- Geoffroi de Bruc, seigneur de la Boutveillaye, etc., mort sans enfants;
- b. Jean de Bruc, évêque de Tréguier, qui obtint ses bulles du pape Martin V, le 29 avril 1/422, et publia quelques statuts synodaux en 1/426. Le traité conclu par le chancelier de Malestroit, au nom du duc de Bretagne, avec le duc de Bedfort, régent de France, fut ratifié, le 8 septembre 1/427, par Jean de Malestroit, évêque de Nantes, Bertrand de Rosmadec, évêque de Quimper, et Jean de Bruc, évêque de Tréguier (3). Ce dernier prélat transféré à Dol, le 9 janvier 1/451, prit possession de ce siège le 15 mai suivant. Il fit confirmer, par le pape Eugène IV, la fondation faite par son prédécesseur, d'une messe basse après matines, et tiut un chapitre général en 1/454. Le jour de sa mort ne nous est pas connu, mais l'année s'en trouve dans son épitaphe conque en ces termes: He jacet pie recordationis et défenser D. Johannie de Bruc, Venetenis doccuis parcochia de Giennae oriundus... 1/457. Son écu représente un sautoir charge de douse besents ou tourteaux (4);
- c. Marguerite de Bruc, dame de la Boutveillaye, première femme de

<sup>(1)</sup> Histoire de Bretagne, par dom Morice, l. I., pag. 480, et Mémoires pour servir de preuses d'Histoire de Bretagne, par dom Taillandier, t. II, col. 1650. La misssion de Jean de Bruc était importante : il devait faire dispenser le duc d'un voyage qu'il avait fait et au capit au chatea de Pallana, au comte de Peo-thièvre, de lui donner en mariage Isabelle de Bretagne, sa fille ainée; enfin, l'ambassadeur du duc devait porter plainte au saint-père contre les évêques, ablés et ecclésiastiques de Bretagne qui avaient trempé dans la trabison des Penthièvre.

<sup>(2)</sup> De Taillandier, Ibid., col. 1052. Memoires de Molac.

<sup>(3)</sup> Histoire de Bretagne, t. I, liv. 15, p. 502 .

<sup>(1)</sup> Cotalogue des éréques et obbés de Bretagne, p. LXII, LXXVI.

Tristan de la Lande, chevalier, seigneur de Guiguen et de Vaurouaut, grand-maître de Bretagne, gouverneur de Nantes et de Saint-

d. Isabelle de Bruc, mariée, par le duc de Bretagne, avec Jean de Malestroit, seigneur d'Oudon, de la Vieillecourt, du Celier, etc., dont elle a eu postérité.

VI. Geoffroi DE BRUC, chevalier, seigneur de Bruc, se maria du vivant de son père, vers l'an 1376, mariage rappelé dans un acte du 6 mai 1396, avec Jeanne DE L'HôPITAL, fille de Eliot de l'Hôpital, seigneur de la Rouardaye, près Redon, et sœur de Pierre de l'Hôpital, de geuiles, charges d'un cept d'argent, président et juge universel de Bretagne, personnage des plus illuspresident et juge universeit de breugie, personninge des plusieurs beeper , erete et ree de son temps, Geoffroi de Bruc commanda plusieurs hommes de geselles, d'armes dans deux voyages que le duc Jean VI fit à la cour de de sable. France; et, pour le défrayer, ce prince lui fit donner la somme de 100 livres sur son trésor, par son mandement daté de Vannes le 26 avril 1409 (2). Ses enfants furent:

1º. Pierre, dont l'article suit :

2°. Jean de Bruc, archidiacre de Nantes, conseiller d'état et aumônier du duc de Bretagne, comme il appert par deux dons de ce prince, des années 1418 et 1420, et par plusieurs autres titres;

3º. Geoffroi de Bruc, homme d'armes de la compagnie de Tristan de la Lande, son parent, avec lequel il servit au siège de Châteauceaux, l'an 1420, comme il est justifié par les extraits des montres de la même année.

VII. Pierre DE BRUC, II. du nom, chevalier, seigneur de Bruc. de la Vieillecourt, etc., est nommé parmi les seigneurs qui accompagnèrent le duc de Bretagne à Amiens, l'an 1425, suivant le compte de Raoulet le Neveu, de cette même année (5). Il est encore nommé, dans différents accords et partages faits par lui, et aveux à lui rendus par ses vassaux jusqu'à l'an 1/26, et il mourut peu de temps après. Par une transaction du 20 août 1/2/1, faite

<sup>(1)</sup> Dupaz, Histoire généalogique de plusieurs illustres maisons de Bretagne. p. Q1.

<sup>(2)</sup> Mémoires pour servir de preuves d l'Histoire de Bretagne, t. II, col. 816, 817.

<sup>(5)</sup> Ibid., col. 173. Chambre des comptes de Nantes.

d'argent, fretté de sable : au chef de gueules, chargé de trois têtes de loup d'or. entre lui et son fils aîné, d'une part, et Maurice de la Noue, écuyer, seigneur de la Noue, de Launay, de Bazouin, etc., on voit qu'il avait épousé, vers l'an 1400, Tiphaine de La Noue, tante de Maurice. Celui-ci donna à cette dame en partage le domaine de la Vieil-lecourt, qui depuis est demeuré dans la maison de Bruc. De ce mariage sont issus:

- 1º. Guillaume, IIIº du nom, dont l'article suit ;
- 2°. Jean de Bruc, érêque de Saint-Brieuc. Il succéda à Christophe de Penmartrch, élu l'au 1/35, et eut pour successeur Pierre de Laval. Tous les historiens qui ont donné des chronologies de s'rêques de Bretagne, l'ont omis par erreur; car Jean de Bruc, en qualité d'érêque de Saint-Brieuc, était peint dans la salle épiscopale de cette ville, avec ses armes et sa devise, et mentionné dans les archives du chapitre;
- 3°. Yvon de Bruc, qui avait quelques différents avec Yvon Denis, suivant une commission pour informer, adressée, le 5 novembre 1457, à maître Jean de Guerrande, bailli de Cornouailles (1).

VIII. Guillaume DE BRUC, III' du nom, seigneur de Bruc, de la Vicillecourt, etc., est nommé dans divers actes et hommages qu'il passa ou qui lui furent rendus depuis l'année 1/46 jusqu'en 1/450. On a, entr'autres, l'acte d'une acquisition qu'il fit en 1/459. On voit par un aveu qu'il rendit à Jean de Beaumanoir, chevalier, qu'il eut pour première femme Perrine DE BAUDN, d'une ancienne maison de Bretagne, qui tenait des biens en fief des sires'de Beaumanoir. Guillaume III de Bruc épousa en secondes noces Marquise de Cosscouer, rappelée long-temps après comme mère de Guillaume IV de Bruc, dans un acte passé par celui-ci en l'année 1/475 (a). Guillaume III a eu pour enfants;

de vair, au sautoir de gurules.

DR CORSCOURT :

## Du premier lit :

r. Perrine de Bruc, mariée avec Jean de Quengo, seigneur du Rochey, officier de la maison de Jean VI, duc de Bretagne, fils d'Écon de Quengo, seigneur de Lindreu, maréchal de la maison de la duchesse de Bretague en 1420, et de Gillette le Provost, dame du Rochey;

<sup>(1)</sup> Mémoires pour servir de preuves à l'Histoire de Bretagne, col. 1717.

<sup>(2)</sup> Cabinet de l'ordre du Saint-Esprit.

## Du second lit :

# 2°. Guillaume, IV du nom, qui suit.

IX. Guillaume DE BRUC, IV du nom, seigneur de Bruc, de la Vieillecourt, etc., succéda à son père l'an 1480. Il appert, par nombre d'actes, et par des extraits de la chambre des comptes, qu'il comparut aux montres des gentilshommes de l'évêché de Nantes en 1467, et qu'en 1487, allant, avec le seigneur de la Moussaye, secourir le duc assiégé dans Nantes, il fut fait prisonnier au combat de Joué, par Adrien de l'Hôpital, son parent, conducteur des vieilles bandes françaises, avec René de Bruc, seigneur d'Esdrieux, son fils, et mené à Lions, en Normandie, où son fils fut relâché, pour aller chercher le prix de leur rançon. A son retour, s'étant retiré dans la ville de Nantes, il y mourut le 31 janvier 1487, en la maison de l'abbé de Geneston, et fut inhumé aux Carmes. Dans une sentence arbitrale rendue, le 22 décembre 1471. par noble écuyer Guillaume de Boisjagu, entre les paroissiens de Guémené, contribuables aux fouages et Guillaume de Bruc, intervenant pour le métayer de sa métairie de Gascoigne, en la paroisse de Guémené, il fut ordonné que ce métayer et ceux qui tiendraient après lui cette métairie seraient quittes à l'avenir de la contribution et du fouage envers les paroissiens, parce que cette métairie était un fief appartenant au seigneur de Bruc, qui était noble personne, ayant cour, juridiction, hommes et sujets en ladite paroisse de Guémené, obéissant à sa cour et juridiction de Bruc. Guillaume de Bruc avait épousé, l'an 1450, Guillemette D'ESDRIEUX, fille ainée et principale héritière de Guillaume, seigneur d'Es- d'argent, drieux, et de Perrine de Juzet. De ce mariage sont issus:

p'Espainex: l'azur, à la fasco l'argent, accompaonte de Splands d'or.

- 1º. René, Ier du nom, dont l'article suit :
- 2°. Guillaume de Bruc, mineur et sous la tutelle de son père en 1475. Il fut d'abord curé de Guémené, ensuite recteur de la Chapelle-Bassemer. au diocèse de Nantes, où il mourut le 28 octobre 1516;
- 3º. Jeanne de Bruc, mariée, par contrat passé à Nantes, le premier jauvier 1476, avec Guillaume de la Haye, seigneur de Sablé, paroisse de Saint-Nazaire, dont elle a eu postérité :
- 4'. Marguerite de Bruc, mariée, le 18 mai 1480, avec Arthur de Pontmuzart, seigneur de la Chaussée-à-Bruc, dont il n'eut qu'une fille, Olive de Pontmuzart.

X. René DE BRUC, I" du nom, écuver, seigneur de Bruc, d'Esdrieux, de la Vieillecourt, de la Melinave, etc., assista avec son père, sous la qualité de seigneur d'Esdrieux, aux guerres de son temps, et en éprouva tous les malheurs, sa maison ayant été incendiée le 9 mai 1480. Il transigea, le 21 avril 1476, avec Guillaume d'Esdrieux, son aïeul, qui, pour s'acquitter de 10 livres de rente qu'il avait constituées en dot à feu Guillemette d'Esdrieux. sa mère, lui fit abandon des maison, domaines et scigneurie d'Esdrieux. Il fournit un aveu à la baronnie de Derval, le o mai 1488. pour le droit de rachat échu à ladite baronnie par le décès de son père, arrivé le 31 janvier 1487, fit un afféagement le 28 octobre de la même année 1488, au profit de Pierre le Jeune et Catherine sa femme, d'une maison située au village de Gascoigne et de divers héritages en dépendants, en la paroisse de Guémené, reçut un aveu, le 2 novembre suivant, de Jean Gicquel de la Bruchaie, Jeanne Gicquel, sa sœur, et autres, pour plusieurs héritages sis en l'herbrement de la Bruchaie, etc., est nommé dans la procédure faite par la cour de Nantes, aux plaids-généraux tenus par le sénéchal, le 11 mai 1405, entre lui, René de Bruc, seigneur dudit lieu, et noble homme Jean Godart, seigneur de Juzet, au sujet d'une somme que le premier avait empruntée dudit Godart, il y avait environ dix ans, pour racheter son père, qui était prisonnier en France, alors tenant le parti du duc François II. René de Bruc transigea, le 21 du même mois, avec Jean Godart, seigneur de Montnouel et de Juzet, au suiet de cette somme. Le 28 mai 1408, il passa avec Robert de Juzet un accord confirmatif d'un contrat passé le 1e septembre 1482, entre François de Juzet, écuyer, père de Robert, et le même René de Bruc, seigneur d'Esdrieux. Celui-ci reçut un aveu, le 18 mars 1504, denoble écuyer Raoul de Champion, seigneur de Cambit, au nom et comme curateur de Pierre de Lefau et de Jacquette de Rivière, pour raison du champ Maingaut, situé près du manoir de Tremelan, et il conclut un accord, le 17 avril 1509, avec Guillaume, seigneur de Callac, accord dans lequel il est fait mention de messire Gilles de Bruc, fils de René, seigneur de Bruc. Il avait épousé, par contrat du 13 juin 1479, Raouline PROVOST DE LA TERRAUDAYE, fille de Patri Provost, seigneur de la Terraudaye et du Chalonge, et de Simonne Goheau de Saint-Aignan. De ce mariage sont issus :

Paovocr : de sable, a 3 fles de lys d'argent.

- 1º. Pierre, IIº du nom, dont l'article viendra;
- 2º. François de Bruc, chevalier, seigneur de Toulan, qui céda, l'an 1520, son droit naturel à son frère ainé, et accompagna le roi Louis XII en Italie, où il eut un commandement;
- 3°. Gilles, qui a fondé la branche des seigneurs de La Vieillecourt et de Liverbirge, rapportée en son rang;
- 4º. Guillaume de Bruc, seigneur de Callac en Guémené, de Callac en Ingrande, de la Babinaye, en la paroisse du Pin, et autres lieux, marié ri, en 1500, avec Françoise de Callac, dume decedites terres, âlle unique de Guillaume, seigneur de Callac et Ingrande, de Callac en Guémené, et de Chamballan et de Béatrix Sorel, et petité fille d'autre Guillaume de Callac, et conseiller chambellan dur ori Louis XI, grand-veneur de France en 1467, et de Bertranne, dame de Chamballan; a\*, en 1535, avec Madelaine de la Fresnaye, fille de Grégoire, seigneur de la Fresnaye (1). Il a cu de son premier mariage:
  - 4. Jean de Bruc, seigneur de Callac, qui obliti des lettres du roi, le 51 janvier 1550, pour porter lul et see descendants le nom de Callas, et mourut en 1561. Il ratil épousé Artues le Fourbeur, fille d'Artus le Fourbeur, seigneur du Vignau, et de Georgette Balue, de la famille du carliant Balue, évique d'Angera, Ses enfants furches
    - a. Pierre de Callac, seigneur de Callac et de la Claritère, pensionnaire du rol, capitaine des franct-archers de l'évêché de Nantes et maitre particulier des eaux et forêts de cet évêché, qui fut tué pendant les guerres de la ligue. Il ne laissa point d'enfants de Renée de Cano, dame de la Clemensaye, son épouse, ille de Jérôme de Cano, seigneur de la Clemensaye en Riminiac, et de Jacquette Peschart de la Bottelerave;
    - 6. Claude de Callac, dame de Callac après son frère, mariée à Jean Hatert, seigneur du Boisjan, putné de la Havardière, en Acigné, dont elle eut deux 81s. Elle vendit la selgneurie de Callac, en 1600, à René Guebenneuc, seigneur de la Briannays:
  - B. Laurent de Bruc, dit de Callac, seigneur du Brossay et de Livoudray, par sà femme Guillmette de Livoudray, veuve de Jean Bouvet, seigneur de la Bardoulaye, et petite-fille de Raoul de Livoudray, et de Jeanne Jubier. Il n'eut qu'une fille:
    - Françoise de Callac, dame du Brosssy, qui épousa Jean Cottart, seigneur de Boendon et de Brillengaut. Gillonne Gottart, leur arrière petite-fille, porta en dot la seigneurie du Brossay à Claude de Bec-de-Lièvre, seigneur de la Mothe;

<sup>(1)</sup> Histoire des Grands-Officiers de la Couronne, t. IX, p. 203.

Gonnac : d'argent, à 3 trelles

de gueules,

- C. Françoise de Callac, dame de Coesquenet, mariée avec Jean le Bel, seigneur de Penhouet, du Poirier, de la Villefoucre, etc.;
- 5º. Jeanne de Bruc, mariée 1°, par contrat passé à Bruc le 18 décembre 1520, à Jean de Lourme, seigneur de Lourme et du Meslouer, au diocése de Saint-Malo, mort en 1523, ils ainé de Pierre de Lourme, seigneur des même lieux, et de Guillemette de Coeslagat de Cantiane; 2° avec N.... de Montrefil, dout elle eut François de Montrefil, chevalier de l'Ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la chambre, pensionnaire de Sa Majesté, gouverneur de Vannes et lieutenant de l'artillerie eu Bretague, qui eut aussi des enfants;
- 6°. Guillemette de Bruc, mariée, par contrat passé le 18 octobre 1512, avec Geoffroi Franchet, seigneur de Touchemain, paroisse de Saint-Vital, près de Bennes, Bis ainé de Guillaume Franchet, seigneur de la Brizardaye, et d'Anne de Plumaugat, sa première femme.
- XI. Pierre DE BRUC, III. du nom, écuyer, seigneur de Bruc. d'Esdrieux et de Tremelan, épousa, du vivant de son père, le 5 avril 1506, Isabelle Goheau de Saint-Aignan, sa cousine, fille de Francois Goheau, seigneur de Saint-Aignan, de Maubuisson, de Livernière, des Bretêches, etc., et de Marie de Saint-Gilles du Pordo. Il fit un accord, le 28 février 1515, avec Gilles de Bruc, son frère, juveigneur et seigneur du Brossay, au sujet de la part de ce dernier dans la succession de René de Bruc, leur père, transigea, le 16 mars 1529, avec Guillaume de Bruc, son autre frère puiné. et Françoise de Callac, sa femme, sur la demande que le même Guillaume faisait, entr'autres choses, de sa part en la succession paternelle, renoncant, par le même acte, à ses droits dans la succession future de Raouline Provost, leur mère, en faveur dudit Pierre de Bruc, son frère ainé. Ce dernier reçut une quittance des fermiers de la terre et seigneurie de Derval, le 30 mai 1531, du droit de rachat échu par le décès de Raouline Provost, sa mère. Il mourut le 18 avril 1535, laissant de sa femme, qui lui survécut. entr'autres enfants:
  - 1. Jean, I'' du nom, dont l'article suit;
  - 2". Abel de Bruc, seigneur d'Esdrieux, mort au service en Italie;
  - François de Bruc, sieur de Boisfleury, prieur et seigneur de Saint-Georges, qui fut partagé à viage, suivant la coutume des aucieus barons de Bretagne;
  - 4°. Pierre de Bruc, religieux de l'ordre de Saint-Benoît à Saint-Melaine de Rennes. Il fut aussi prieur de Bedée et de Saint-Georges de Penfau;

- 5°. Antoine de Bruc, religieux aux Carmes de Nantes, aumônier et prédicateur de madame la princesse de Martigues, duchesse de Penthièvre. Il posséda, par dispense, plusieurs bénéfices, entr'autres le doyenné de Grasse et le prieure de Saint-Georges, qu'il donna à René de Chomart, son neveu. Il mourut fort fee, l'an 1588;
- 6°. Marguerite de Bruc, mariée, l'an 1538, à René de Kercy, seigneur de Boiscorbeau, sorti de la maison de la Juliennave;
- 7º. Isabelle de Bruc. religieuses à Saint-Sulpice, près Rennes :
- 8°. Catherine de Bruc,
- o. Jeanne de Bruc, religieuse au même monastère, puis prieure de celui de Saint-Honoré, après Guillemette Provost, sa grande-tante;
- 10°. Anne de Bruc, mariée, par contrat passé à Bruc, le 18 juin 1548, avec Raoul Chomart, fils ainé et principal héritier de Sylvestre Chomart, seigneur de Riaillaye, en la paroisse de Marsac, et de Jacqueline du Val.

XII. Jean DE BRUC, Ier du nom, seigneur de Bruc, d'Esdrieux, de Tremelan, etc., portait les armes en Italie, pour le service du roi, lors du décès de son père en 1535. Il transigea au sujet du rachat de la baronnie de Bruc, avec Jean de Laval, seigneur de Châteaubriant, à Lyon, le 20 juin 1536, et continua de porter les armes jusqu'en 1548, époque à laquelle il épousa Françoise Du- d'argent, à dixiosan nant, fille de Jean Durant, seigneur de la Minière, en Rougé, et ges de sable. de Françoise Gascher, dame de la Coquerie. Elle lui apporta en dot la terre de la Rivière, en Tourie, qu'il vendit à Jean Bonnier, seigneur de la Gaudinaye, second mari de Françoise Gascher de la Coquerie. Jean, seigneur de Bruc, était en grande considération dans sa province; il s'acquit l'estime de la plupart des grands seigueurs et gouverneurs, entr'autres de Jean de Bretagne, duc d'Etampes. Il assistait ordinairement aux assemblées des états, et notamment à ceux tenus à Dinan, le 5 septembre 1558, conjointement avec Jean, sire d'Acigné, baron de Coetmen, René d'Avaugour, chevalier, seigneur de Cargroet, le sire de Beaufort, Geoffroi de Saint-Amadour, Jean de Saint-Gilles, René du Cambout, etc. Il mourut au commencement du mois de janvier 1560, et fut enterré à Guémené, au tombeau de ses ancêtres. Il laissa de son mariage:

- 1º. Jean, IIº du nom, dont l'article suit :
- 2º. François de Bruc, seigneur d'Esdrieux, mort jeune le 8 mai 1562;
- 3º. Luc de Bruc, religieux de l'ordre de Saint-Benoît, à Redon, prieur et seigneur de Masserac;

- 4°. Renée de Bruc, religieuse à Saint-Sulpice. Elle succèda à Jeanne de Bruc, sa tante, dans le prieuré de Saint-Honoré de Herie;
- 5. Jeanne de Bruc, mariée, le 14 mars 1580, avec Gilles de Croulay, scigneur de la Viollaye;
- 6°. Eustache de Bruc, mariée, par contrat passé à Tremelan, le 3 février 1582, avec Jacob de Guerchays, seigneur de Fontenay, paroisse de Combré, évêché d'Angers, dont elle eut un fils;
- 7°. Françoise de Bruc, mariée, par contrat passé à Bruc, le premier janvier 1583, avec Pierre Hupel, seigneur du Val et de Beauchâne, conseiller du Roi, maître ordiuaire en la chambre des comptes de Bretague, ûls unique de Jean Hupel, écuyer, seigneur du Val, et de Marle Chomart de la Riaillaye.

XIII. Jean de Bave, Il' du nom, seigneur de Bruc, d'Esdrieux, de Tremelau, de Roiscorbeau, etc., voyagea dans sa jeunesse en Italie, en Espagne et en Flandre, se trouva au premier siége de la Rochelle, et servit dans les guerres d'Italie. Il épousa, par contrat du 19 janvier 1575, Jeanne Roselor, morte en 1613, fille unique du second mariage de Pierre Robelot, chevalier, seigneur de la Voltaye, de Queleneucet de la Chesnaye, en Bretagne, de la Bevric, de la Tronchaye etc., en Anjou, et d'Anne de Cardelan, dame de Villeneuve-d'Alieneuc. Il mourut le 2 juillet 1584, à Nantes, d'où son corps fut transféré à Guémené, en la sépulture de sa maison. Il laissa:

HOBEROT: d'argent, à 3 cœurs de gueules.

- 1°. Pierre de Bruc, né le 4 novembre 1577, mort à Paris, le 28 juin 1587, et inhumé à Saint-Médard :
- 2º. Anne de Bruc, dame de Bruc, de Tremeian, de la Chesnaye, en Bretagne et de la Bevrie, en Anjou, mariée, par contrat du 8 janvier 1596, à Guillaume de Bruc, son cousin, fils de François de Bruc, chevalier, seigneur des Guilliers et des Salles, et de Madelaine Boulliau.

SEIGNEURS DE LA VIEILLECOURT, DE LIVERNIÈRE, etc.

XI. Gilles De Bruc, seigneur de la Vieillecourt, du Brossay, etc., troisième fils de René, seigneur de Bruc, et de Raouline Provost, eut, pour son apanage, par provisions de l'an 1512, et pour partage définitif, le 9 décembre 1533, la terre de la Vieillecourt. Il décembre, au chet épousa, par contrat du 26 août 1512, Jeanne Juster, dame du de pueule, charge Brossay, des Guilliers, etc., veuve de Raoul de Livoudray, écuyer,

sieur dudit lieu, et fille et principale héritière de Jamet Jubier, écuyer, seigneur du Brossay, des haut et bas Guilliers, de la Guittonnave, etc., et de Thomine de Marle. Elle ratifia, le 15 février 1524, un appointement fait le 22 mai 1520, entre Gilles de Bruc son mari, et noble homme Abel Rouaud, sieur de Treguiel, et recut, conjointement avec son mari, une reconnaissance de rente, faite le 21 avril 1525, par Thébaut le Court, à leur profit, stipulant pour poble Jean de Bruc, leur fils. Gilles de Bruc, obtint, comme fondé de procuration de Jeanne Jubier, son épouse, et stipulant pour le même Jean de Bruc, leur fils et unique héritier, une sentence du sénéchal de la cour de Nantes, du 3 mai 1525. Il mourut à Nantes, en 1545, et fut inhumé à Saint-Vincent.

XII. Jean DE BRUC, Iet du nom, écuyer, seigneur de la Vieillecourt et des Guilliers, épousa, par contrat du 6 juin 1538. Jeanne L'EVESQUE DE LA SILLANDAYE, fille de Pierre l'Evesque, écuyer, sel- de sable au chef d'ar gneur de la Sillandaye, et de Françoise de la Vallée-Saint-Jouan, et sœur ainée de Vincent l'Evesque, écuyer, seigneur de la Sillandaye, de la Villebriand et de la Lande-Mainguy. Il fit un accord, le 20 iuillet 15/6, avec Jeanne Jubier, sa mère, touchant la donation faite à Gilles de Bruc, son mari, par leur contrat de mariage du 26 août 1512, de 20 livres de rente sur sa terre du Brossay, et certaine donation faite le 2 octobre 1531, par ladite Jeanne Jubier, à Jeanne l'Evesque, dame de Lacaz, sa femme; fit donner une assignation, le 22 mai 1551, par Julien Alliot, sergent de la cour de Derval, à Jean de Bruc écuyer, seigneur de Bruc, d'Esdrieux et de Tremelan, en demande de remise de la pièce, terre et seigneurie d'Yevret, en Guémené, avec un fief et tenue, appelé le Fief-àl'Escuyer, que Jean de Bruc avait acheté; fournit une déclaration, le 20 mars de la même année, de rentes qu'il confesse et avoue tenir prochement et noblement, à foi, hommage et rachat, de haut et puissant seigneur Anne, duc de Montmorency, pair, connétable et premier baron de France, baron de Châteaubriant, de Rougé et de Derval, en Guémené. Ses enfants furent:

CEVEROLE.

<sup>1</sup>º. Jean de Bruc, seigneur de la Vieillecourt, des Guilliers, etc., né en 1539, qui périt dans un débordement d'eau. Il n'avait pas été marié ;

<sup>2</sup>º. Guillaume, Vº du nom, qui a continué la descendance;

- François, auteur de la branche des seigneurs de Bauc et d'Esdateux; rapportée ci-après;
- 4º. Jeanne de Bruc, élevée fille d'honneur de madaine de Martigues, duchesse de Penthièvre. Cette princesse la maria, au château de Lamballe, l'an 1576, à Gui de Lesmeleuc, seigneur de l'Estang;
- 5°. Valentine de Bruc, mariée 1° à la Vieillecourt, au mois de juillet 1586, avec François le Prince, seigneur du Plessis et de la Coudraye; a' avec Jean Maury, écuyer, seigneur de la Feuillée, dont elle fut la seconde femme.

XIII. Guillaume de Bruc, V° du nom, écuyer, seigneur de la Vicillecourt, des Guilliers, de la Haye, des Martinais, etc., fut un personnage de grande estime et considération. Il fut élevé auprès de Jean de Bretagne, duc d'Etampes, gouverneur de Bretagne, qui le donna, pour intendant, à Sébastien de Luxembourg, duc de Penthièvre, prince de Martigues, son neveu, au service duquel et de Marie de Luxembourg il passa ses jours à Paris, y décéda en l'hôtel de Mercœur, le 21 mars 1587, et y fut inhumé en l'église de Saint-Yves, où il fit une belle fondation. Il avait épousé, au mois d'août 1566, Guyonne LE COURVAISIER, morte le 18 décembre 1587, en sa maison de la Vicillecourt, laissant:

es Coravanas; d'argent, au lion de gueules; au chefd'her-

- 1º. Schastien, dont l'article suit :
- 2'. François de Bruc, seigneur de la Motte, de Montferrant, etc., mort l'an 1620, laissant quaire enfants de Perrine Yber, son épouse, fille de N.... Yber, seigneur de Pontlimier, sénéchal de Dol:
  - A. Pierre de Bruc, seigneur de la Motte, mort sans enfants de Gillonne du Fournel, sa femme, fille de Charles, seigneur du Fournel, et de Guyonne Uguet de Chatteville;
  - B. François de Bruc, chevalier, seigneur de la Motte et de Montferrant, conseiller du roi en la cour des monnaies de Paris, et général provincial des monnaies en Bretagne, etc., qui épouss Gillette du Bouays de Langottière, fille de Gilles du Bouays, écuyer, sieur du Tertre-Costardays et de Langottière, et de Catherine le Gendre. Il fut maintenu dans sa noblesse d'ancieane extraction, et en la qualité de chevalier, par arrêt de la chambre de la réformation de Bretagne, du 24 juniers 1673, avec ses deux fils:
    - a. Julien de Bruc, chevalier, seigneur du Tertre ;
    - b. Pierre de Bruc ;
  - C. Françoise de Bruc, mariée avec Alain du Bouays, seigneur de Langottière, l'an 1658, frère ainé de Gillette du Bouays de Langottière;

- D. Julienne de Bruc, mariée avec Pierre du Bouers, seigneur du Mottay et de la Provostière, veuf, en premières noces, de Jacquemine de Châteaubriand et fijs de Denis du Bouays, sieur du même lieu, et de Renée Jouan :
- 3°. Pierre de Bruc, prévost des Essarts, chanoine de Dol et recteur de Guémené, décédé à Nantes le 26 avril 1643.
- XIV. Sébastien DE BRUC, I'du nom, chevalier, seigneur de la Vieillecourt, des Guilliers, etc., né à la Vieillecourt, l'an 1578. pensionnaire du roi comme son père, mourut en 1645. Il avait épousé, par contrat du 21 mai 1605, avec dispense, Marie Paris, sa cousine, dame du Clos et de la Rouxière, en Pepriac, morte de sable, cantonnée en 1630, fille aînée de Jean Pâris, seigneur de Chastenay, et de de gueules Jeanne du Boishamon, Leurs enfants furent :

- 1°. Francois, dont l'article suit :
- 2º. Christophe de Bruc, né en 1614, conseiller et aumônier du roi. Il succéda aux bénéfices de son oncle;
- 3°. Anne de Bruc, morte en 1631, sans alliance :
- 4°. Marguerite de Bruc, mariée, l'an 1631, avec Claude d'Ollier, chevalier, seigneur de la Devoriave, de Canon, etc.

XV. François DE BRUC, chevalier, seigneur des Guilliers, du Clos et de la Rouxière, mort avant son père à Nantes, au mois de novembre 1642, et inhumé dans la chapelle de Livernière, en l'église collégiale de Notre-Dame, avait épousé, au mois de janvier 1635, Prudence DE COMPLUDE, dame de Livernière, fille de Bonaventure de Complude, seigneur de Livernière, d'une famille originaire de Burgos, en Espagne, et de Marie Charette. Il laissa, ant un sautoir du entr'autres enfants:

BE COMPLIDE : à la fleur de les floocee d'argent; au a d'azer, au dextroche-

- 1°. Sébastien, II° du nom, dont l'article suit;
- a". François de Bruo, seigneur des Guilliers, mort sans postérité:
- 3°. Christophe de Bruc, chevalier, seigneur des Guilliers, capitaine de chevau-légers, mort en Piémont en 1650:
- 4°. François de Bruc, seigneur de la Vieillecourt, capitaine dans le régiment de la Rablière;
- 5°. Marguerite de Bruc.

XVI. Sébastien DE BRUC, IIº du nom, chevalier, seigneur de

Livernière, de la Vieillecourt, des Guilliers, etc., d'abord capitaine d'une compagnie de chevau-légers, puis premier capitaine, major et commandant d'un régiment de cavalerie, ensuite capitaine et major de la noblesse de l'évéché de Nantes, porta les armes dès l'age de 1/4 nns. En 1666, il fit ses preuves pour être reçu chevalier de l'ordre de Saint-Lazare et fut maintenu dans sa noblesse d'ancienne extraction, et dans la qualité de chevalier, par arrêt de la chambre de la réformation de Bretagne, du 2/4 janvier 1671. Sébastien de Bruc mourut en 1701, laissant du mariage qu'il avait contracté avec Martine Blaur, de la ville d'Issoire, en Auvergne:

Beaue

- 1º. Julien-Prudent, dont l'article suit;
- 2º. Christophe de Bruo, chevalier, seigneur de Friguel, qui épousa Claude-Marie Babaud, dont sont issus:
  - A. Pierre de Bruc, chevalier, seigneur de Bourchaussée et de la Bonaudière, officier de la marine royale, qui épousa Marguerite Morrisson, veuve de M. de Catinaire, seigneur de la Préville. De ce mariage sont aés cinq enfants, morts avant leur père;
  - B. Anonyme de Bruc, mort à l'âge de 28 ans, et inhumé à Guémené-Penfau, au tombeau de ses ancêtres;
  - C. Jacques de Bruc, qui épousa Louise de Maingay, dont il n'eut point d'enfants:
  - D. Marie-Anne-Julien de Bruc, qui s'allia avec Anne-Marie-Marguerite Merien, et mourut sans postérité;
  - E. Françoise de Bruc, mariée avec Renaul Ertault, sieur de la Bretonnière, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis;
- 3°. Claude de Bruc, chevalier, seigneur des Guilliers, capitaine d'infanterie, qui épousa Louise-Anne de Bruc, dame de la Motte, mort saus postérité.

XVII. Julien-Prudent de Bauc, chevalier, seigneur de Livernière, de la Vieillecourt, de Beauvais, en Poitou, et autres lieux, ancien capitaine au régiment de Champagne, infanterie, épousa, en 1692, Françoise-Claude Fontz de Lichtetts, fille de Claude Fumée, chevalier, seigneur de Lignières, lieutenant-général et grandbailli de la noblesse du Chatelleraudais, et de Françoise de Sauzay, Il mourut en 1727, et sa femme au mois de février 1750. De ce mariage sont issus, outre plusieurs enfants morts en bas âge:

Femin : d'argent, à 6 fusées de sable, 3, 2 et 1.

1º. Julien-François-Sébastien de Bruc, chevalier, seigneur de Livernière,

ancien mousquetaire noir, marie, en 1752, avec Marie-Yolande-Armande-Marquerite de Goulaine, qui, étant restée reuve, se remarla lo 27 janvier 1740, avec Henri-Auguste de Baillehache, écuyer, stejneur de Champgoubert. Elle était fille de Louis-Samuel de Goulaine, seigneur de Laudouinière, et de Jeanoe-Genevière de Bosmadce, sa première femme. Julien-François-Sébastien de Bruc mourut en 1757, et fut enterré en la chapelle de Livernière, dans l'église de Notre-Dame de Nantes. Ses enfants furenzi.

- A. Armand-Sébastien, comte de Bruc, chevalier, scieneur de Livernière, de la Vieillecourt, etc., né le 14 juin 1735, mousquetaire gris de la garde du roi, ensuite cornette dans le régiment Royal-Dragons, capitaine de dragons et lieutenant des maréchaux de France à Nantes, marié 1º, le 12 septembre 1250, avec Jeanne-Françoise de Cottineau , morte le 1" novembre 1766, dont est issu Armand-Francols-Sébastien de Bruc, né le 10 octobre 1766, mort an mois de decembre 1768; 2º, le 25 août 1768, avec Marie-Francoise-Camille de Sassenage, veuve, le 15 mars 1767, de Louis-François, comte de Maugiron, lieutenant-général des armées du roi, et fille de Charles-François, marquis de Sassenage, baron de Pont en Royans et d'Iseron, en Dauphine, comte de Montellier, en Valentinois, second baron de la province du Dauphiné, protecteur, défenseur et avoué-né des évêchés de Valence et de Die, chevalier des ordres du Roi, chevalier d'honneur de madame la Dauphine, et de Marie-Françoise-Casimire, marquise de Sassenage, sa cousine-germaine;
- B. Anne-Rosalie de Bruc, mariée, le 20 mars 1760, à messire Bon-Georges de Maudet, chevalier, seigneur de Penhouet et de Reniel, évêché de Tréguier;
- C. Pélicité de Bruc, née en 1726, morte en 1758, à la Visitation. à Nantes:
- D. Henriette de Bruc, née en 1730;
- E. Henriette-Judith de Bruc, non mariée en 1775;
- F. Plusieurs autres enfants morts jeunes;
- 2". Pierre-Claude, dont l'article suit ;
- François-Prudent de Bruc, religieux bernardin, prieur de Saint-André, près Falaise, en Normandie;
- 4°. Pierre-Louis de Bruc, né le 51 décembre 1698, chevalier, selgour des Gautronnières, d'abord abbé, puis aurié, en 1743, à Élisabeth de la Lande, fille de N. de la Lande, seigneur de la Begraisière, et d'Élisabeth d'Espinose, et veuve de N.... du Breil, selgoeur de la Bonaudière. Il mourut en 1758, et fut inhumé à Saint-Sébastien, prés Nantes. Il eut einq enfants, dont quatre morts en bas-âge, et Prudent-Aimé de Bruc, né le 20 mai 1755;
- 5°. Jean de Bruc, né en 1704, religieux bernardin, mort le 7 février 1743 ;

- 6º. Louis-Prosper de Bruc, né en 1707, capitaine au régiment de Bresse, infanterie, mort à Landau en 1736;
- 7º Prançoise-Claude-Martine de Bruc, née le 4 octobre 1696, mariée, au mois de juillet 1735, à Henri-Laurent de Gushennaur, chevalier, seigneur de l'illouaille, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, morte sans enfants le 28 mai 1760, et înhumée à Saint-Clément de Natores.
- 8°. Jeanne de Bruc, née en 1697, religieuse de l'ordre de Fontevrault, morte au couvent de l'Encloitre, près Châtellerault, en 1743.

XVIII. Pierre-Claude DE Bauc, chevalier, seigneur du Cléray, né le 1" août 1696, ancien mousquetaire noir de la garde du roi, mourutau mois d'avril 1755, et fut inhumé à Vallet, en la chapelle du Cléray, avec sa femme, Perrine Viau, qu'il avait épousée au mois de mai 1722, fille ainée de Jean Viau, écuyer, seigneur du Cléray et de la Fécunière, en l'évêché de Nantes, décédée en couches le 24 décembre 1752. De ce mariage sont issus:

- 1°. Julien-Pierre-Claude, dont l'article viendra;
- 2º. Pierre-François-Sébastien, ricontte de Bruc de Signy, né le 5 artil 1727, lieutenant des raisseaux du roi, marié, le 23 artil 1758, avec Marie-Germaine Roger, née en 1758, fille de Philippe-Viccent Roger, ancien lieutenant-général de l'amirauté de Nantes, et d'Anne-Renée Laurencin. Leurs enfants furent :
  - A. Pierre-Marie-Anne de Bruc, né le 20 juin 1760, mort le 13 mai
  - B. Pierre-Marie-Louis de Bruc, né le 28 septembre 1763, mort au mois de février 1766;
  - C. Pierre-Aimé-Jean, vicomte de Bruc de Signy, né en 1769, colonel de la légion d'Indre-et-Loire, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louls et de plusieurs autres ordres, père de :
    - a. Adolphe, vicomte de Brue de Signy;
    - b. Théodore, baron de Bruc de Signy, officier de cavalerie ;
    - c. Aimé de Bruc, officier dans la marine royale;
    - d. Augustine de Bruc, chanoinesse comtesse de l'ordre illustre de Sainte-Anne de Bavière, marièe, en 1838, avec Augustin Marie-Paul-Pètronille-Timoléon de Cossé, duo de Brissac, pair de France, chevalier des ordres du Roi, ministre d'état, membre du conseil privé, etc.;
  - D. Marie-Philippine-Yolande de Bruc, née le 1er avril 1762;

- E. Perrine-Anne-Félicité de Bruc-Signy, née le 28 septembre 1765, reçue dans la maison royale de Saint-Cyr;
- 3º. Marie-Louis-Prosper de Bruc, né en 1729, mort en 1735;
- 4º. Marie-Louise-Yolande de Bruc, née en 1728, religieuse ursuline réformée dans le couvent de Châtellerault :
- 5°. Marie-Perrine-Rose de Bruc, née le 11 décembre 1732;
- 6°. Plusieurs autres enfants, morts jeunes.
- XIX. Julien-Pierre-Claude DE BRUC, chevalier, seigneur de Livernière, du Cléray, de la Fécunière, de Beauvais, etc., né le premier novembre 1724, capitaine d'infanterie, épousa, le 28 janvier de gueules, au che 1755, Marie MABILLE, fille de Michel Mabille, et de Marie Bouteiller. De ce mariage sont issus:

vron d'or, accompa gué de 3 roes d'échiquier du même.

- 1°. Claude-Louis-Marie, dont l'article suit :
- a\*. Pierre-Marie-Michel, rapporté ci-après.
- XX. Claude-Louis-Marie, comte DE BRUC, seigneur du Cléray et de la Bourdeillière, né le 10 novembre 1755, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, maréchal des camps et armées du roi, a servi dans l'armée de Condé, et a commandé dans la Vendée, pendant la première guerre. Il a épousé mademoiselle DANGUY DE VUE, dont est issu:

DARGUY : d'argent, à l'if arra té de deux monche tures d'hermine de sable.

- XXI. Louis, comte de Bauc, mousquetaire, puis capitaine dans le 4° régiment de hussards, chef de bataillon sous les ordres du général Suzannet, en 1815, dans la dernière guerre de la Vendée, où il se fit remarquer ainsi que son père par son dévouement et sa bravoure, entré ensuite dans un régiment de la garde royale.
- XXII. Pierre-Marie-Michel, comte de Bruc de Livernière, seigneur de la Gillière, de la Parentière, de Bourneville, etc., maréchal des camps et armées du roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, a servi au régiment Royal-Normandie, cavalerie, et a été blessé à l'affaire de Nancy. Émigré et ayant rejoint l'armée de Condé, le comte de Livernière fit la campagne de 1792 sur le Rhin. En 1793, il rentra en France pour rejoindre l'armée royale de la Vendée, que commandait en chef le général Charette. Il s'y trouva à toutes les batailles. Après

celle du Mans, il passa la Loire près d'Ancenis, et rentra dans la Vendée avec les généraux Charette et Stofflet. En 1795, il organisa une division qu'il a commandée pendant toute la guerre, et se trouva aux batailles de Vilières, Coron, Chollet, Argenton, Bressuire, Beaupréau, aux Quatre-Chemins, aux landes de Béjarry, à Chalant, etc., etc. M. de Livernière a signé, avec le général Charette, la pacification de la Vendée présentée par le gouvernement républicain. Il a été renfermé dans les prisons de Saumur, de la Flèche, et du Temple, à Paris. En 1814, il fut nommé pour aller en députation près de S. M. Louis XVIII. Le 5 juillet de la même année, il reçut, étant à la tête de l'armée royale, Mgr le duc d'Angouléme à son entrée à Nautes (1), et forma l'escorte du prince lors de son départ. Dans la guerre de 1815, le conte de Bruc-Li-

<sup>(1)</sup> Le procès-verbal dressé par le maire de Nantes, le mardi 5 juillet 1814, à l'occasion du passage du duc d'Angoulème, et imprimé à Nantes chez Mellimet-Malassis, en fait une mention honorable. Voici quelques fragments que nous avons extraits du supplément de ce procès-verbal, auquel nous renvoyons le lecteur, page 25.

<sup>«</sup>Partio de l'Alloué, sous l'escorte de la garde à cheval vendéenne, S. A. R. «monseigneur le duc d'Angoulème arriva à la Chapelle-Heulin. M. de Bruc de Livernière s'estit empressé de réunir, depuis Nantes jusqu'à Vallet, toutes les »paroisses des environs de cette commune.

<sup>«</sup> Cette réunion était à peu prés de 12,000 personnes. A un quart de lieue en uvant du bourg, à l'arc-de-triomphe, il eut l'honneur d'exprimer à S. A. R. son « attachement pour son rol et pour les princes de la familie royale. S. A. daigna « l'accueillir avec la bonté la plus touchante, et lui permit de donner l'ordre du « Lys à divers habitants.

M. de Bruc eut l'honneur de présenter ensuite plusieurs maires des communes voisines; S. A. R. les accueillit avec cette bonté qui lui est particulière et qui lui gagne tous les cœurs...

<sup>•</sup> M. de Bruc de Livernière prononça on discours auquel S. A. R. répondit, avec • l'accent de la plus profonde sensibilité: Je n'oublierai jamais l'attachement et • la fidélité des Vendiens. Tous les auditeurs étaient émus jusqu'aux larmes.

<sup>«</sup>Aprés avoir accompagné S. A. R. au-delà du bourg de Vallet, les habitants de mêmes paroisses, lours d'aspeaux en tête, se réunirent à Livernière, pour célèbrer un si heau jour. L'enthousiasme était général. Cette réunion est d'autant plus remarquable, que tont s'y est passé dans le plus grand ordre: on eût voit un peuple de frères qui vensient de recevoir leur père après une longue absence.

vernière a commandé le 3º corps de l'armée royale aux ordres du général Suzannet. Il a épousé 1°, en 1805, Ernestine de La Pomme- DE LA POMME-RAYE DE KEREMBAR, décèdée en 1809, fille de Gabriel de la Pom- nades d'os. merave, seigneur de Kerembar, capitaine de dragons, et de Marie-Constance de Martel; 2º Caroline-Louise DE Juigné, fille de d'argent, au lion de Pierre-Adrien de Juigné, seigneur de Juigné, officier dans les d'or, lampasse, armé mousquetaires, et de Marie-Sophie de la Motte. Il a pour enfants; me.

or Joseph gueules, ayant la tête

# Du premier lit :

- 1°. Ernestine-Marie-Constance de Bruo;
- 2º. Léontine-Marie-Louise de Bruc ;

#### Du second lit :

- 3º. Léopold-Corantin-Pierre de Bruc de Livernière;
- 4º. Caroline-Marie de Bruc;
- 5°. Delphine-Marie de Bruc.

## SEIGNEURS DE BRUC, D'ESDRIEUX, etc.

XXIII. François DE BREG, écuyer, seigneur des Guilliers et de Salles, maître en la chambre des comptes de Bretagne, 3º fils de Jean de Bruc, Ia du nom, écuver, seigneur de la Vieillecourt, et de Jeanne l'Évesque de la Sillandaye, fut un des personnages marquants de son époque. Le 28 février 1566, il partagea la succession paternelle avec Guillaume de Bruc, seigneur de la Vicillecourt, de même que celle de Jean de Bruc, leur frère aîné, décédé sans postérité. En 1574, François de Bruc fut député, avec le marquis de la Roche, pour aller à Lyon complimenter le roi Henri III, revenant de Pologne. François de Bruc accompagna le roi à Avignon, puis à Reims, où ce prince fut sacré le 15 février 1575. Les 25 mai de cette année et 22 juillet 15-8, il transigea avec Guillaume de Bruc, son frère. En 1580, il fut l'un des députés de la noblesse du comté Nantais aux états tenus à l'Ioermel, pour la réformation de la coutume. Dans une lettre adressée, le 22 octobre 1583, aux gens des comptes de Bretagne, par Philippe-Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur, ce prince déchargea M. de Bruc de l'obligation de lui présenter le compte des recettes et dépenses de cette province.

BOULLIAU:
d'or, a rois lourteaux
de gueules, et une
étoile d'azur en poin-

Ayant suivi le duc au siège de Vitré, pour le servir de ses conseils et de son épée, il y fut blessé; et, s'étant fait transporter à Fougères, il y mourut, le 27 août 1589, et fut inhumé à Saint-Léonard, il avait épousé, par contrat du 26 juin 1569, Madelaine Boulliau, seigneur de la Grée, de la Rigaudière et de la Pinsonnière, et de Renée d'Achon de la Varenne. Elle l'avait rendu père de :

- 1°. Guillaume, V. du nom, dont l'article viendra;
- 2°. Jean, qui fonda la branche des marquis de la Guerche et de Montplaisia, rapportée ci-après;
- 5º. René de Bruc, seigneur de la Chesaaye, né en 1578. Il fut envojé des sa jeunesse à Rome; et, étant revenu en France, il s'attacha à la cour, où il cut plusieurs emplois, entr'autres la charge de trésorier des menus du roi Henri IV. Il mourut à Lyon, revenant du siége de Montpellier, le 4 novembre 1622, et fut inhumé en l'église de Notre-Dame de la Platière. Il n'avait pas été marié;
- 4°. Claude de Bruc, né en 1584, religieux de l'ordre de Saint-Benoît, en l'abbaye de Redon. Il fit see études en Italie, fut provincial de son ordre, prieur et seigneur de Carbay, et autres lieux, et enfin grand-prieur claustral de Saint-Florent-le-Vicil. Il mourut à Ancenis l'an 1652, et fut inhomé aux Urailines de ce lieux, dont il avait été bienfaiteur.
- 5º. François de Bruc, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem en 1601, mort à Bologne, en Italie, le 4 octobre 1602, et inbumé duss l'église métropolitaine par les soins du sieur de la Chesnaye, son frère, qui était venu de Rome le visiter en sa maladie;
- 6°. Guyonne de Bruc, mariec, l'an 1597, à René Main, seigneur du Ponceau, fils unique de Mathieu Main, écuyer, seigneur de la Bigeottière, près Nantes, et de Renée de Beauvoir;
- 7°. Marguerite de Bruc, qui fut mariée, l'an 1618, avec Jacques de la Touche, seigneur de la Mazure et de la Musse, en Saint-Viau. Elle mourut le 18 mars 1640, sans enfants.

es Bave :

XIV. Guillaume de Bric, V' du nom, seigneur de Bruc, des Guilliers, de Salles, de la Perronnière et de Tremelan, par sa femme Anne de Bric, qu'il épousa, par contrat du 8 janvier 1596, fille et unique héritière de Jean de Bruc, Il' du nom, seigneur de Bruc, d'Esdrieux, de Tremelan, de Boiscorbeau, etc. Elle mourut le 15 septembre 1638, à Bruc, et son mari, le 8 janvier 1653, dans un age fort avancé. Il avait été chargé de divers emplois et commissions importantes, par les rois de France, par les gouverneurs de

la province de Bretagne, et dans les cours souveraines. De ce mariage sont issus:

- 1º. Julien de Bruc, seigneur de Salles, né le 7 octobre 1598, mort à Salles le su mois de juillet 1620, et inhume à Mezange. Il avait voyagé en Allemagne, et depuis il a porté les armes pour le service du roi, aux sièges de Montauban, Montpellier et d'autres places. Il mourut sans enfants de son mariage, contracté avec Claire Guéhenneuc, fille de Jean Guéhenneuc, seigneur de Lesnaudière, de Vauventes, de la Meilleraye, etc., et de Louise de Callac de Randrecart :
  - 2'. Rence. II' du nom, dont l'article suit :
  - 3º. Marie de Bruc, née au mois de mai 1612, mariée 1º, au mois de mars 1657, avec Jean du Ruflay, chevalier, seigneur de la Cornullière, près Lamballe, de la Guerrie, de Lestrangre, du Parc-Duault, de Randouet, de Trueilly, etc., son cousin au cinquième degré, mort sans enfants; a° avec Jacques Bertho, seigneur de la Forrière, qui a laissé postérité;
- 4°. Bonée de Bruc, née à Bruc, le 1" novembre 1623, religieuse aux Cordelières de Nantes.
- AV. René DE BRUC, IIº du nom, seigneur de Bruc, de Tremelan, d'Esdrieux, de la Beverie, du Challonge en Herie, de la Chesnaye, etc., chevalier de l'ordre du Roi, pensionnaire de Sa Majesté, servit dans l'infanterie et dans la cavalerie, en France, en Allemagne, en Hollande, etc., depuis l'âge de seize ans, cut différents emplois et commandements, et se trouva à divers sièges, batailles et autres actions militaires de son temps. Il épousa, au mois de septembre 1653, Renée de LA Touche, fille ainée et principale héritière de Louis de la Touche, chevalier, seigneur de Bou- couranné de greules. gon, de la Lande, de Laubonnière, etc., et d'Hélène Dorin de Leigné, dame de Laubonnière et du Marhaix, de Sainte-Hermine en Poitou. De ce mariage sont issus:

### 1. Louis, dont l'article suit;

1 2º. Gabriel de Bruc, né à Tremelan, le 23 avril 1656, reçu chevalier de l'ordre de Malte le 30 septembre 1655. Il servit en Flandre, en Italie et en Catalogne, sous la charge du seigneur du Plessis-Bellière, son proche allié, après la mort duquel il servit la Religiou, et se trouva au fameux combat naval des Dardanelles. Ayant été pris par les corsaires d'Alger, il fut taxé à une grosse rançon, repassa à Malte, se signala dans diverses occasions, notamment au siège de Candie; en Pologne, et sur les infidèles, et s'acquit la réputation d'un des braves de son ordre :

- 3º. Henri de Bruc, seigneur de Clisson, né à Nantes le 25 avril 1642, qui était au service du roi, à Arras, en 1673. Il avait été reconnu noble d'ancienne extraction par arrêt de la chambre de la réformation de Bretagne. du 28 inillet 1620:
- 4º. Jeanne-Hélène de Bruc, née à Tremelan, le 15 novembre 1637, religieuse ursuline à Ancenis :
- 5º. Anne de Bruc, née à Bruc, le a février 1630, mariée avec Antoine du Vernay, chevalier, seigneur du Vernay.

XVI. Louis DE BRUC, chevalier, seigneur de Bruc et de Bougon, né à Guemené le 4 septembre 1654, fut reçu, à l'âge de 20 ans, conseiller au parlement et ensuite garde des sceaux en la chancellerie de Bretagne, Il épousa, au mois de mai 1657, Lucrèce Boux, fille ainée de Mathurin Boux, seigneur du Theil, de la Varenne, etc., conseiller du roi, maître ordinaire des comptes en Bretagne, et de Françoise Menardeau, dame de la Bouchetière. Il fut déclaré noble d'ancienne extraction et maintenu dans la qualité de chevalier par arrêt de la chambre de la réformation de Bretagne, du 23 novembre 1668. De son mariage sont issus:

Book , an sautoir de gueules, centonné de 4 merlettes de sable.

3100

- 1º. René-Francois, qui suit:
- a. Louis de Bruc ;
- 3º. Hélène-Jeanne de Bruc, mariée, par contrat du 25 février 1601, avec Charles-François de Bruc de Montplaisir, chevalier, marquis de la Guerche, son cousin.

XVII. René-François de Bruc, chevalier, seigneur de Bruc, de Bougon, etc., conseiller en la cour des comptes de Bretagne, épousa N.... HUBERT, dame de la Vesquerie, fille de Charles Hubert, sieur de la Vesquerie, et d'Élisabeth du Plessis. De ce mariage est issu:

Hensar : d'or, à 5 coquilles d'argent; au franc canton d'or, chargé d'un oiseau de sinonle.

> XVIII. Joseph-Benoît DE BRUC, chevalier, seigneur de Bruc, conseiller de grand'chambre au parlement de Bretagne, marié, en 1712, avec Thérèse LE PRESTRE DE CHATEAUGIRON, fille de Pierre le Prestre, Ile du nom, baron de Châteaugiron, seigneur de Lezonnet, etc., avocat-général au grand-conseil et président à mortier au parlement de Bretague, et de Françoise-Marie Michau de Montaran. Ils ont cu pour fils :

IN PRESENT : de gueules, à 5 ècussons d'hermine, l'écu borde d'une engrêlure d'ar

> XIX. Louis-Claude-Jean-Baptiste-Benoît, comte DE BRUC, qui fut choisi, en 1764, par la noblesse de Bretagne, pour présider

aux états de cette année en l'absence du duc de Rohan. Il avait épousé, le 14 avril 1758, Anne-Sylvie-Claude du Breil, de Ponsbriant, fille de messire Louis-Claude du Breil, comte de Pontbriand, vicomte de Parga, baron de la Houlle, etc., capitaine-général garde-côte au département de Pontbriand, gouverneur de l'Île et du fort des Hébiens, et de Françoise d'Espinay, sa première femme. Le comte de Bruc a eu deux filles:

de Bakit : d'argent, so lion d'azor, l'ampasse et armé de gueules.

- 1°. N... de Bruc, épouse de M. de Guéhenneuc;
- 2º. N .... de Bruc, femme de M. de Boishuc,

## MARQUIS DE LA GUERCHE ET DE MONTPLAISIR.

XIV. Jean DE BRUC, Ile du nom, seigneur de la Grée, de la Verrie, de la Gournerie, de la Guerche, de Montplaisir, etc., conseiller d'état, procurent-général-syndic des états de Bretagne, second fils de François de Bruc, seigneur des Guilliers et de Salles, et de Madelaine Boulliau de la Grée, naquit en 1576, et mourut le 24 septembre 1651. Il avait épousé, par contrat du 13 janvier 1602, Marie Venier, morte en 1637, et inhumée aux carmes de Nantes, dame de la Guerche, de la Rablière, de l'Estang-Jouan, etc., fille de guentes défunt Francisque Venier ou Venieri, seigneur de la Guerche, de la Salle, etc., gouverneur à Machecoul, gentilhomme vénitien, et de Jeanne de la Tousche-Limonsinière. Il acquit la terre et seigueurie de Montplaisir, par contrat du premier septembre 1621, et la maison noble et seigneurie de la Verrie, par contrat du 20 juin 1628, fut convoqué aux états de Bretagne, par lettres du roi, du 10 juin 1626, et par d'autres lettres du 10 mai 1634, accompagnées d'une lettre du cardinal de Richelieu, datée du 14 octobre de la même année 1634. En sa qualité de procureur-général et syndic des états de Bretagne, il déchargea le duc et la duchesse de Vendôme, de la garantie du droit de patronnage en l'église de Saint-Vincent de Nantes, qu'ils lui avaient cédé le même jour, par le contrat de vente de l'hôpital de Briord, situé en cette ville. Jean de Bruc recut deux aveux, l'un, du 14 août 1644, de Guillaume Gaullier et autres, pour plusieurs héritages, relevants de la seigneurie de la Guerche, l'autre, du 20 du même mois, de Guillaume Mouraud et autres. De son mariage sont issus:

burelé d'argent et de

- 1º. François de Bruc, seigneur de la Guerche, conseiller d'état et intendant de Charles de France, né à Reunes en 1603, mort sans enfants de son mariage avec Marie Chrétien, décèdée en juillet 1698, petite-fille du docte Florent Chrétien, chancelier de Navarre;
- 2°. Pierre de Bruc, seigneur de l'Estang-Jouan, tué jeune dans les Cé-
- 5º. Henri de Bruc, né à Paris en 1608, conseiller d'état, abbé de Bellefontaine, en Anjou, et de Saint-Gildas de Rhuis, en Bretagne. En cette dernière qualité, il assista aux états, tenus en 1652 (1): il fut aussi abbé d'Orbay, en Champagne, et aumônier du roi;
- 4". René, qui a continue la descendance, et dont l'article suit;
- 5°. François de Bruc, chevalier, marquis de la Rablière, ne à Nantes en 1624, lieutenant-général des armées du roi, chevalier de l'ordre de Saint-Lazarre, etc. D'abord, lieutenant, puis capitaine au régiment d'infanterie de Poitou des 1645, il servit, cette année, à la prise de Cassel, de Mardick, de Linck, de Bourbourg, de Menin, de Bethune, de Lillers et de Saint-Venant, et fut blessé au siège de Saintes le 10 mars 1653. Il servit avec distinction au slége de Castillon en de la même année. Créé, le 9 août sergent de bataille, il prit part, sous le duc de Guise, à l'expédition du royaume de Naples, en 1654, et contribua à la prise de Castellamare. Il fut fait major du régiment de cavalerie de Montplaisir (depuis Beauvilliers ), le 18 décembre 1654, et revint en France en 1655. Il obtint une compagnie dans ce régiment, par commission du 15 juin 1657, en fut fait mestre-de-camp, sur la démisson du sieur de Montplaisir, son frère, par commission du 16 novembre, et servit la même année et la suivante, en Italie, jusqu'à la paix. Le marquis de la Rablière se distingua au passage de l'Adda, et defit un parti ennemi qui voulait inquiéter, près de Pavie, un convoi qu'il était chargé d'escorter. La paix ayant été faite en 1659, M. de la Rablière fut donné en otage par le duc de Noailles au comte de Fuensaldagne jusqu'à l'exécution du traité. Son régiment fut licencié le 18 avril 1661. Il leva une nouvelle compaguie de cavalerie, le 7 décembre 1665, et rétablit son régiment par lettres du même jour. Il servit, sous le maréchal d'Aumont, aux siéges de Bergues, de Furnes, de Courtray et d'Oudenarde, en 1667. Son régiment ayant été de nouveau licencie le 24 mai 1668, il fut conservé capitaine en chef, par ordre du 26. Il rétablit encore son régiment, par lettres du 9 août 1671. Le marquis de la Rablière servit, en 1662, à tous les sièges que le roi fit en personne, passa l'hiver dans l'électorat de Cologne, sous le maréchal de Turenne, contribua, en 1673, à la prise de plusieurs places sur l'électeur de Brandebourg, et finit la campagne sous le duc de Luxembourg. Il fut nommé pour commander la cavalerie en Flandre, sous le muréchal de Bellefonds,

<sup>(1)</sup> Histoire de Bretagne, par dom Taillandier, tom. II; Catalogue des étéques et abbés de Bretagne, p. cviij.

par commission du 1" février 16-4, et créé brigadier, par brevet du 13. Il passa à l'armée de Roussillon, sons le comte de Schomberg, où il commanda la cavalerie, par commission du 5 avril suivant, et se trouva au combat de Morillas. Commandant encore la cavalerie de l'armée de Catalogne, par commission du a avell 1675, il contribua à la prise de plusieurs places, entr'autres à celle d'Ampurias, de Bellegarde, et du château de la Capelle. Nommé visiteur de la cavalerie, par ordre du 24 octobre, il eut le commandement de toute celle qui était en Guienne, par ordre du même jour. Il servit à l'armée de Roussillon, sons le maréchal de Navailles, en 1676, y commanda la cavalerie, par commission du 7 mars, et eut part à la prise de Piguières. Promu au grade de maréchal-de-camp, par brevet du 25 février 1677, il servit à l'armée de Roussillon, jusqu'à la paix, combattit à Epouilles et contribua à la prise de Puicerda, en 1678. Employé, sous le maréchal de Créquy, par lettres du 26 avril 1670, il attaqua les défilés occupés par les troupes prussiennes près de Minden, y culbuta 2,000 chevaux et 400 dragons et y fit 200 prisonniers. Le marquis de la Rablière devint lleutenant de roi et commandant à Lille, en l'absence du maréchal d'Humières, par commission du 1" juillet 1681 : il se démit alors de son régiment de cavalerie. Il obtint le gouvernement de Bouchain par provisisons du 1" octobre 1688, fut créé lieutenant-général des armées du roi par pouvoir du 10 mars 1600, et fut nominé par le roi, grand-croix de l'ordre de Saint-Louis, à la création de cet ordre, le 8 mai 1693. Le marquis de la Rablière est décèdé sans postérité à Bouchain au mois d'octobre 1704 (1);

- 6°. Jeanne de Bruc, mariée 1°, l'an 1652, avec Paul, vicomte de Trecesson. écuyer ordinaire du roi, fils de Pierre de Trecesson et de Françoise du Plessis-Grenedan, sa première femme ; 2° au marquis de Rancher :
- 7º. Marie de Bruc.
- religieuses ursulines; 8º. Antoinette de Bruc,
- 9°. Susanne de Bruc, mariée à Jacques de Rougé, chevalier, seigneur du Plessis-Bellière, marquis du Fay, lieutenant-général des armées du roi, gouverneur d'Armentières et de la Bassée, puis capitaine-géneral de l'armée du duc de Guise au royaume de Naples, mort le 25 novembre 1655, des blessures qu'il avait reçues quelques jours auparavant dans une escarmouche avec l'armée espagnole sur la côte de Naples. Susanne de Bruc lui a survêcu jusqu'au 25 mars 1705. Elle était alors âgée de près de cent aps. De leur mariage sont Issus :
  - A. Pierre de Rouge, marquis de Fay, mort en Hongrie;
  - B. François de Rougé, marquis du Plessis-Bellière, gouverneur de Carmagnole et de Suze, mort à Sarragosse en 1692, laissant:

<sup>(1)</sup> Dictionnaire historique des Généraux Français, t. III, pp. 163, 264.

- Jean-Gilles de Rougé, seigneur du Plessis-Bellière, colonel du régiment d'Angoumois, marié avec Florimonde-Renée de Lentier, qui le rendit père de :
  - I. Louis de Rougé, marquis du Plessis-Bellière, coolonel du régiment de Vexin, marié, le 21 jauvier 1722, avec Marie-Thèrese d'Albert d'Ailly, fille de Louis-Auguste d'Albert d'Ailly, duc de Chaulnes, pair et maréchal de France, chevalier des ordres du Roi, et de Marie-Anne-Romaine de Beaumanoir-Lavardin. Le marquis du Plessis-Bellière u'eut que deux fils décèdés en bas âge, et mourat le 24 juin 1752. Sa veure lui a survéeo jusqu'an 11 juillet 1765;
  - 11. Innocente-Catherine-Renée de Rougé, mariée 1º, le 16 avril 1729, avec Jean-Sébastien de Kerhonst, marquis de Coetanfae, gouverneur de Morleix; 2º, au mois de juin 1747, avec Emmanuel-Marie de Lorraine, prince d'Elbeuf. Elle est morte sans enfant.
- C. Henri-François de Rougé, mort jeune, chevalier de Malte;
- D. Catherine de Rougé, mariée avec François de Créquy, marquis de Marines, créé maréchal de Franço le 8 juillet 1668, et décédé le 4 février 1687. Catherine de Rougé est morte le 5 avril 1713, âgée de 72 auss;
- 10°. Catherine de Bruc, mariée à César Bianchard, marquis du Bois-de-la-Muce, premier président de la chambre des comptes de Bretagne, fils de Jean Blanchard, baron du Bois-de-la-Muce, premier président de la même chambre, et qui à laissé postérité.
- XV. René ne Bauc, chevalier, seigneur marquis de la Guerche, de Montplàisir, etc., maréchal des camps et armées du roi, mestre-de-camp d'un régiment de cavalerie, lieutenant pour le roi au gouvernement d'Arras, naquit à Paris en 1610. Il servait depuis long-temps dans le régiment de Poitou, lorsqu'il fut pourvu de la lieutenance de roi à Arras, lors de la prise de cette place en 1640. Il eut une compagnie de chevau-légers pour y tenir garnison, le 13 septembre 1649, et obtint le grade de maréchal-decamp, par brevet du 11 septembre 1651. À la mort du marquis du Plessis-Bellière, son beau-frère, on lui accorda, le 10 décembre 1654, un régiment de cavalerie qu'il commandait. Il s'en dénit ul-même en faveur de son frère, le marquis de Bruc de la Rablière, au mois de novembre 1657, et mourot à Arras le 12 juin

1682 (1). Il avait épousé, par contrat du 7 février 1655, Denise DE CORBIE DE JANY, dame d'Angivillers et de Thiverny, en Picardie, d'une maison qui a fourni un chancelier de France dès l'an 1413, sable, becques el Elle testa le 5 mars 1680, et était fille de messire Charles de Corbie de Jany, chevalier, seigneur des mêmes lieux, et de Marie de Bourdereuil. René de Bruc avait fait hommage, en la chambre des comptes de Nautes, le 15 juillet 1678, pour la seigneurie de la Guerche, et obtenu l'érection de cette seigneurie en marquisat par lettres-patentes du mois de février 1682, entérinées en la chambre des comptes de Bretagne le 18 février 1684, et à Rennes le 3 juillet 1686. Il est dit dans ces lettres que Sa Majesté lui accorde cette faveur en considération des grands et recommandables services qu'il lui a rendus depuis le commencement de la guerre jusqu'alors, après avoir passé par tous les degrés et charges militaires, dans lesquels il a donné des preuves de valeur et de conduite ainsi que dans tous les siéges et rencontres où il a recu plusieurs bles sures, et a été deux fois fait prisonnier de guerre, etc. Ses enfants furent:

on Gunnie membrés de gueules.

- 1º. Charles-François, dont l'article suit;
- a'. François-Philippe, qui a fondé la branche des comtes de Beuc de Morr-PLAISIR, rapportée ci-après ;
- 3°. Elisabeth de Bruc, née en 1662, chanoinesse au chapitre noble d'Estrun, morte prieure le 10 décembre 1737;
- 4º. Henriette-Jeanne-Rosalie de Bruc, mariée, le 2º janvier 1684, avec messire Louis Cœuret, marquis de Nelles, mestre-de-camp de cavalerie.

XVI. Charles-François DE BRUC, chevalier, marquis de la Guerche et de Montplaisir, capitaine au régiment du Roi, infanterie, par lettres du 17 décembre 1674, épousa, par contrat du 25 février 1601, Hélène-Jeanne DE BRUC, fille de Louis de Bruc, chevalier, scigneur de Bruc, conseiller du roi, garde des sceaux au parloment de Bretagne, et de Lucrèce Boux. Ils reçurent conjointement de cette dame, un transport de rente le 1er mai suivant. Le marquis de la Guerche reçut un aveu, le 1er mars de la même année, de Catherine Guillou, veuve de François Morisseau, pour quelques héritages mouvants de son marquisat; puis un autre aveu.

DE Bacc : mme à la page 1.

<sup>(1)</sup> Chronologie historique militaire, par Pinard, t. VI, p. 315.

le 28 juin suivant, de H. H. sire Michel, commis au bureau de la prévôté de Paimbeuf, pour une maison et neuf scillons de terres, mouvantes du même marquisat; rendit aveu, le 20 mai 1701, à haute et puissante dame Paule-Françoise-Marquerite de Gondy, duchesse de Lesdiguières, transigea, le 19 avril 1712, avec Gabriel de Bruc, chevalier de Malte, touchant le partage de la succession de Lucrèce Boux, et ne vivait plus le 50 août 1714, époque à laquelle Hélène-Jeanne de Bruc, sa veuve, reçut un aveu de Sébastien Cholet, écuyer, sieur de Bellefonds. Il eurent pour fils:

XVII. Louis-François de Bruc de Mostpelaiste, chevalier, marquis de la Guerche, seigneur de la Verrie, de la Goudraye et autres lieux, né le 26 décembre 1691. Il rendit hommage au roi le 21 janvier 1719, pour son marquisat de la Guerche et ses dépendances, et reçut divers aveux de biens monvants de ce même marquisat les 6 février 1740, 17 novembre et 23 décembre 1751, et fut convoqué aux états de Bretagne, assignés en la ville de Nantes, par lettres du roi du 1" octobre 1764. Il avait épousé, par contrat du 29 novembre 1721 (mariage célébré le 9 décembre sui-aut), Marie-Louise de Sessansons de La Sauzintar, fille de haut et puissant seigneur messire Charles de Sesmaisons, chevalier, seigneur de la Sauzinière, de Malleville, de Portechèze, de la Caillière, etc., et de Cécile du Pé d'Orvaux, sa première femme. De ce mariage vintent:

de gueules, à 3 mai-

- 1". Marie-François, dont l'article suit;
- 2°. N...., chevalier, puis vicomte de Bruc de Montplaisir, colonel de cavalerie, marié avec demoiselle de Guerry, dont est issu.

Auguste, vicomte de Bruc de Montplaisir de la Bauche, seigneur de Bruc, en Guemenée-Penfau.

XVIII. Marie-François de Barc, né le 4 avril 1734, marquis de Bruc-Montplaisir et de la Guerche, seigneur de Saint-Brevin, Sainte-Opportune, Saint-Per en Retz, Corsept, Paimbœuf, etautres lieux, colonel d'infanterie, lieutenant dans le régiment des Gardes-Françaises, et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, par brevet du 18 mai 1771, a épousé, par contrat du 18 mai 1772. Monique-Sophie-Louise le Corte de Norant de Ranay, marquis de Flamanville, fille de Jean-Joseph le Conte de Nonant, marquis de Raray, ancien mestre-de-camp de cavalerie, premier cornette des chevau-légers de la Reine, chevalier de l'ordre royal et mili-

er Conre d'azur, au chevron d'argent, accompagné en pointe de treis besants mal ordonnés d'or. taire de Saint-Louis, et de Marie-Jeanne-Françoise-Elisabeth Bazan de Flamanville, marquise de Raray. Il fut convoqué aux detas de Bretagne, assignés en la ville de Rennes, par lettres du Roi du 30 septembre 1774, et par d'autres lettres de Sa Majesté, du 30 octobre 1780. Il a eu de son mariage, outre deux fils morts jeunes, une fille, Marie-Modeste-Charlotte de Bruc de Montplaisir, mariéé, au mois d'octobre 1804, avec Jules-Gaspard Aynard, marquis, depuis duc de Clermont-Tonnerre, pair de France, chevalier des ordres du Roi, lieutenant-général des armées, etc., fils de Charles-Gaspard, marquis de Clermont-Tonnerre, comte d'Epinac, maréchal-de-camp, commandant les ville et citadelle de Béfort, et de Louise-Adélaïde-Victoire de Durfort de Civrac. Elle est morte sans enfants, au mois d'août 1810.

## CINQUIÈME BRANCHE.

# Comtes de Bruc et de Montplaisir.

XVI. François - Philippe, comte de de Malte, second fils de René de Bruc, chevalier, seigneur de Montplaisir, marquis de la Guerche, maréchal - de - camp, et de Denise de Corbie, dame de gameier, à 7 mil. d'Angivillers, fut destiné d'abord à l'état ecclésiastique, et était de Licques, en Artois, en 1694. Rentré dans le monde, il d'argent, au autoir épousa 1º Alexandre de PAY; 2º Marguerite des Cartes. Ses en de salte, cautons de ple.

### Du premier lit:

1º. Rosalie de Bruc, mariée à Luc-Julien le Sénéchal de Kercado, marquis de Molac, maréchal des camps et armées du Roi;

## Du second lit :

2º. Louis-François, dont l'article suit ;

XVII. Louis-François, comte DE BRUC DE MONTPLAISIR, commissaire des états de Bretagne et capitaine de la Cornette-Blanche, a épousé Marthe LE BOUCHER. De ce mariage sont issus:

as Borcasa : d'argent, à 3 palmes de sinople.

- 1º. Louis-Charles, dont l'article suit;
- Jacques-Henri-Louis, dont l'article viendra après la postérité de son frère ainé;
- 3º. Henri-Louis, abbé de Bruc, évêque de Vannes, décédé;
- 4°. Marie-Alexandrine-Félicité de Bruc, chanoinesse du noble chapitre de Neuville, mariée avec Charles-Anne de la Corbière, chevalier, seigneur de Poiriers:
- Innocente-Susanne de Bruc, veuve sans enfants de Pierre, comte de Bruc, de Friguel, colonel de cavalerie;
- 6º. Rosalie de Bruc, dévédée épouse de M. Petit de Bois-Souchard.

XVIII. Louis-Charles, comte de Bruc de Montplaism, capitaine aide-major du régiment de Flandres, infanterie, décédé à Saint-Florent le 17 octobre 1793, avait épousé, le 7 juillet 1779, Anne-Marie-Françoise de Kerguz de Kerstang, de laquelle sont issus.

DE KERGEZ : d'azur, à la croix patée d'argent.

- 1°. Louis-Amand, dont l'article suit :
- 2º. Marie-Louise-Modeste de Bruc, née à Nantes le 29 janvier 1781, mariée à Paris, le 29 juin 1800, avec François Bouard. De leur mariage sont nés quatre enfants.

XIX. Louis - Amand DE BRUC DE MONTPLAISTE, né à Vallet, (Loire inférieure), le 22 novembre 1782, a fait la campagne de 1815, à l'armée royale, dans le Morbihan, sous les ordres du général Desol de Grisol, comme capitaine de cavalerie dans la 4º division commandée par le chevalier de Sécillon. Du mariage qu'il a contracté à Guérande, le 28 mai 1811, avec Marie-Perrine ВОССЕО DURONGOUETTE, est née:

Boreto:

Herminie-Marie-Gabrielle de Bruc.

XVIII. Jacques-Henri-Louis de Bruc, chevalier, vicomte de Bruc de Montplaisir, seigneur de la Noue et autres lieux, né à Nantes le 4 janvier 1745, maréchal -de -camp, ancien lieutenant de Roi, commandant à Calvi et dans la province de Balagne, en Corse, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint - Louis, a fait les guerres de son temps, et y a été blessé plusieurs fois. Il

s'est trouvé à la défense du château des Tuileries le 10 août 1792. Le vicomte de Bruc de Montplaisir a épousé Adélaïde - Françoise DE MAUDET DE PENHOET, fille d'Adrien, comte de Maudet de Penhoët, lieutenant-général des armées du Roi, gouverneur de la gueules. Corse, et de dame Rosalie le Berger. De ce mariage sont issus :

- 1°. Armand-Auguste-Corentin, dont l'article suit;
- 2°. Frédéric, comte de Bruc de Montplaisir, né le 15 juillet 1795, chef d'escadron au 4º régiment de chasseurs, gentilhomme de la chambre du Roi, chevalier des ordres de la Légion-d'Honneur et de Charles III d'Espagne. Il fut élevé aux écoles militaires, et fit les dernières campagnes, sous Napoléon, dans la cavalerie, et comme officier d'ordonnance du maréchal duc de Tarente. En 1815, pendant la dernière guerre de la Vendée, il a commandé la cavalerie du 3º corps des armées royales. En 1821, il a épousé Caroline-Valentine de Crésecques de Croy, dame de Montaigu, de Bertrancourt et autres lieux, fille de Louis-Joseph, marquis de Crésecques de Croy, et de dame Charlotte de Lille;
- 3°. Adolphe de Bruc, né le 18 février 1799, mort jeune;
- 4°. Charles-Eugène, baron de Bruc de Montplaisir et de Monti, né le 9 octobre 1801, marié avec Mathilde de Penfentenniou de Cheffontaines , dame du Loch et autres lieux, fille de M. le vicomte de Cheffontaines, maréchal des camps et armées du Roi, commandeur de l'ordre de Saint-Louis, aidede-camp de S. A. R. Mgr. le duc de Bourbon, et commandant à Nantes, en Bretagne.

XIX. Armand-Auguste-Corentin, marquis DE MALESTROIT DE Bruc de Pontkallec, comte de la Porte-Neuve, baron de la Haye-Paynel, etc. né le 22 septembre 1791, officier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, élevé à l'école militaire de Fontainebleau. ancien officier des chasseurs de la garde avec lesquels il a fait les campagnes d'Allemagne, etc., colonel-major des Cent-Suisses gardes du corps du Roi, puis colonel au corps royal d'état-major, chef d'état-major de la 16º division militaire, a été adopté par le marquis de Malestroit de Pontkallec, son parent, qui l'a institué son légataire universel et lui a transmis son nom et son titre. Il a

es Const-Brissac, épousé, le 3 février 1813, Joséphine-Blanche de Cossé-Brissac, de sable, à 3 facetes fille de Hyacinthe-Hugues-Timoléon, duc de Cossé-Brissac, licupatic inférieux, tenant - pénéral des armées du Baille de Lossé-Brissac, licupatic inférieux, tenant - pénéral des armées du Baille de Cossé-Brissac, licupatic inférieux, tenant - pénéral des armées du Baille de Cossé-Brissac, licupatic inférieux, tenant - pénéral des armées du Baille de Cossé-Brissac, licupatic inférieux, tenant - pénéral des armées du Baille de Cossé-Brissac, licupatic inférieux de Cossé-Brissac, licupatic inférieu tenant-général des armées du Roi, et de Françoise - Dorothée d'Orléans, comtesse de Rothelin.



# COLBERT.

BARDON DE CASTELHILL; SEIGNETES DE CRÉVECCEUR, DE MAGNEUX, et DU TERRON, MARQUES DE BOURBONNE, SEIGNEURS DE SAINT-MARC; MARQUES DE SEIGNELAY, DE CHATFAUNEUF, DE BLANVILLE ET DE LINIÈRES; CONTES DE SCEAUX, DE CREUILLY et DE TANCARVILLE; MARQUES DE CAOISSY, DE TORCY et DE SABLÉ; MARQUES CONTES DE MAULEVRIER: MARQUES DE SAINT-POUANGE et DE CHABANAIS, PAIRS DE FRANCE; STANCES DE TURGUES DE SAINT-POUANGE et DE CHABANAIS, PAIRS DE FRANCE; STANCES DE TURGUES, MARQUES DE CANNET, etc., de France et de Apulierre.



TYON E

Annes: D'or, d la bisse ou couleuvre d'azur (1). Couronne de marquis. Supports: deux licornes. Cimier: une main tenant une hranche d'olivier. Devise: Pentra et agore.

La maison de COLBERT est du nombre de celles dont les noms, associés d'une manière ineffaçable aux principaux événements de notre histoire, ne se rappellent jamais sans réveiller d'honorables souvenirs dans tous les genres d'illustration.

A l'avantage d'avoir donné le ministre qui a le plus contribué à

<sup>(1)</sup> La branche des barons da Castelhill, en Angleterre, ajoute, depuis l'an 1411, une fasce de gauelles en chef, et pour cimier une main gantelée, tenant une flèche, a rec la devise: Nec minus fortiler, concession accordée au chef de cette branche et à res descendants, ce récompense de la valeur qu'il avait déployée à la sanglante bataille de Harlaw, où il enleva l'étendard de Macdonald, seigneur des Isles. La devise est également une concession ancienne, accordée pour les services rendus par un des auteurs de cette maison dans diverses missions et négociations importantes.

la grandeur de son prince et à la prospérité de sa patrie, elle joint celui d'avoir soutenu et perpétué par deux siècles de services éclatants, le lustre et la considération que le grand Colbert avait acquis à sa famille.

Depuis le règne de Louis XIV, cette maison a fourni quatre ministres et secrétaires d'État; cinq ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, dont plusieurs ont acquis beaucoup de célébrité par l'influence qu'ils ont exercée, à l'avantage de la France, sur la politique européenne; vingt-un généraux sur terre et trois des armées navales (outre trois capitaines de vaisseaux et nombre de colonels de régiments de leurs noms), un général des galères de l'ordre de Malte, deux chevaliers et quatre commandeurs et trésoriers des ordres du Roi, plusieurs dignitaires de l'ordre de Saint-Louis; deux surintendants généraux des bâtiments du roi, un ministre de la marine, sous l'administration duquel s'est élevée à son plus haut point de splendeur cette partie si importante de notre force militaire; un surintendant des postes de France, et un grand-maître des cérémonies; et dans le sacerdoce, deux archevêques de Rouen et de Toulouse, un célèbre abbé chef d'ordre de Prémontré, et quatre évêques prélats d'un éminent mérite. Nous ajouterons que, par l'effet de ces illustrations, l'alliance des Colbert a été plusieurs fois recherchée par des maisons princières d'Allemagne et d'Italie, et toujours par les familles les plus considérables du royaume.

En remontant au-delà du règne de Louis XIV, on trouve les auteurs de cette famille établis en Champagne depuis la fin du treiziène siècle, et remplissant honorablement diverses charges de magistrature. Originaires d'Écosse, et issus des barons de Castelhill, ils étaient passés en France à la fin du règne de Phülippe le Hardi; et, après avoir continué quelque temps à porter les armes, ils ont partagé à Reims et dans d'autres parties de la Champagne, pendant une suite de générations, les vicissitudes d'une noblesse que la fréquence des guerres et l'ingratitude du sol rendaient plus recommandable par son dévouement que par sa fortune (1). Aussi,

<sup>(1)</sup> La noblesse de Champagne, à raison de sa position près de la frontière, fut toujours aguerrie, mais généralement pauvre, par l'improduction et le mor-

lorsque, par le nombre et l'éclat de ses services, cette famille se fut dévée au rang des premières de France, on dut d'autant moins s'étonner de voir l'opinion se partager sur l'ancienneté de son origine, qu'à l'exemple de plusieurs autres, elle a toujours montré beaucoup plus de zèle à se rendre utile à l'État, que d'attention à recueillir ses titres domestiques. Ceux qu'elle a produits devant les commissaires de l'ordre de Malte, à différentes époques, un arrêt du parlement d'Écosse, du 15 juin 1686, des lettres patentes du roi Jacques II (VII), du mois de mai 1687, et une attestation généalogique sous le seing et le sceau du lord Lyon, roi d'armes d'Écosse, du 24 août 1816 (1), établissent sa filiation jusqu'au 16' siècle, de la manière suivante.

cellement de ses propriétés. Aussi, non-seulement les nobles pouvaient y faire le commerce, mais même la noblesse a'y dormait pas, et n'éprouvait aucune interruption pendant la durée du négoce. L'article xvi de la coutume de Troyes porte expressément, que toute personne noble qui vit marchandement ou roturièrement peut acquerir et tenir des ficfs et terres nobles, ce que ne pourrait pas faire toute autre personne non noble. C'est d'après ces maximes de droit qu'une famille ancienne et distinguée de Champagne a été admise aux honneurs de la cour en 1789, sur des titres visés dans un arrêt du conseil d'État, lesquels prouvent que ses auteurs ont fait, pendant plusieurs générations, le commerce, quoique très-anciennement leur famille eut été décorée plusieurs fois de la chevalerie. Dans d'autres preuves pour les carrosses, faites par M. Chérin, le 17 avril 1784, pour la maison des Nos, en Bretagne, on remarque un acte de l'année 1468, par lequel Jean des Nos, seigneur de Vaumeloisel, en émancipant Hector des Nos, son second fils, lui permit d'augmenter ses facultés par toutes sortes de voles permises, soit par faits d'armes, marchandises, etc. Des auteurs ont supposé, et d'autres ont répété que le père du grand Colbert avait fait le commerce. Cette supposition est toute gratuite. Mais alors même que quelqu'autre membre de cette famille cût profité, pour soutenir son état, du privilège des coutumes de Champagne, les exemples que nous venons de citer prouvent suffisamment qu'on n'en pourreit tirer aucune induction qui fût contraire à son origine et à sa noblesse.

<sup>(1)</sup> Les originaux de ces pièces existent dans les archives de la famille, sinsi que copie du certificat ci-joint de M. Clairambault, généalogiste des ordres du Roi du 35 aovembre 17,55. - Le soussigné, généalogiste des ordres du Roi, outuble avoirdans mes registres deux preuves pour l'ordre du Saint-Esprit, l'une de 1636 et l'autre de 1791, et cinq preuves pour l'ordre de Raite des années 1069, 1638, 1676 et 1688, desquelles il résulte que les présentés de la maison.

I. Jacques COLBERT, 1" du nom, baron de Castelhill, terre et ancien château situés près de la ville d'Inverness, première résidence des rois d'Écosse, vivait à la fin du douzième siècle. Il épousa Élisabeth Lyon, fille du baron de Glames, beau-fils de lord Grand, chancelier de Robert II, roi d'Écosse. Il fut père de Georges I", qui suit.

Lyon:
d'argent, au lion d'atur, enclos dans un
double trècheur stu
même.

Doussa:
écastelé, aux s et 4
de gueules, au tion

d'argent et à la bordure du même ; aux

2 et 3 d'or, à trois losanges de gueules, encloses dans un dou-

ble trêcheur du mê-

II. Georges Colbert, I" du nom, baron de Castelhill, épousa Catherine Dumbar, des barons de Tarbat, fille de Jean Dumbar, baron du roi à Tarbat, et de Catherine Murray, des barons de Tullybardin. Ils ont eu pour fils, Jacques II., qui suit.

Faszas: de gueules, à 3 quin tefenilles d'argent. III. Jacques COLBERT, II' du nom, baron de Castelhill, se maria, vers l'an 1210, avec Jeanne Frazer, fille de Simon Frazer, baron du roi à Foirs, et d'Isabelle Mackinstohn, issue des comtes de Fisc. De ce mariage est provenu Georges, II' du nom, qui suit.

Ross I d'or, à la bure de sanglier de sable, accompagnée de 3 manches maltaillees de gerules.

IV. Georges Colbert, II<sup>e</sup> du nom, baron de Castelhill, épousa, vers l'an 1255, Marie Ross, fille de Hugues Ross, baron du roi à Kilravock, et de Marie Macdonald, des barons de Glengary. Il a eu, entrautres enfants:

r°. Georges Colbert, III° du nom, baron de Castelhill, lequel a continué la branche ainée de cette maison en Écosse, ou elle existe encore de nos jours. Une branche de Colbert Castelhill est établie depuis plusieurs générations à Calais, où elle continue de résider. Elle est représentée par

<sup>-</sup> Colhert ont été jugés par les commissaires gentilshommes de nom et d'armes, ll y est fait mention de plusieurs titres qui remontent la filiation et la noblesse sjusqu'en 1285; aussi bien que de l'acte du parlement d'Écosse, scellé du grand sceau de ce royaume, portant que la maison de Colhert, en France, est sortie d'Écosse, et est reconnue par les branches des Colhert d'Écosse pour être venue ale la même souche. En foir de quoi j'ai signé ce présent mémoire à Paris, le 29 de décembre 1795, signé Clainamaur. Au bas est écrit : Pour copie conforme, ecertifié par nous Ambroire-Louis-Marie d'Hosier, chevalier, ancien président en acour des comptes, aidles et finances de Normandie, ancien juge d'armes, véri-ficateur des armoiries de France. En foi de quoi nous avons délivré le présent certificat, auquel nous avons fait apposer le soeau de nos armes, à Paris le 36 sarril 1819, zigné : s'Horsas.

Louis de Colbert-Castelhill, sous-lieutenant d'infanterie, lequel a deux sœurs ;

- 2º. Édouard, I" du nom, dont l'article suit.
- V. Édouard Colbert, I" du nom, sieur de Castelhill, épousa, vers l'an 1260, Marie Lindsay, des barons de Gleneske, fille de Jean Lyndsay, baron du roi à Égall, et de Marguerite Irwing. En 1285, Édouard Colbert accompagna en France Chrétienne de Baliol, nièce du roi Alexandre III, et femme d'Enguerand de Guines, sire de Coucy. Edouard Colbert mourut à Reims, et y fut inhumé. Il eut trois fils :

- 1º. Édouard, IIº du nom, qui suit;
- 2°. Jean Colbert, seigneur de Lamberticourt, cité au nombre des chevaliers de l'armée de Robert, comte d'Artois, en 1296. Il ne paralt pas avoir laissé de postérité;
- 3°. Richard Colbert, chevalier, dont on voyait le tombeau dans l'église des cordeliers de Reims. Son épitaphe, dont cople juridique a été levée, portait : Cy gist ly preux chivalier Richard Colbert, dit l'Escossois, 1300 : priez pour l'âme de lui : au milieu de la tombe était grave son écu ou bouclier. représentant un serpent tortillé et posé en pal. Au-dessus de cet écusson était gravé le distique suivant :
  - · En Écosse j'eus le berceau,
  - Et Rheims m'a donné le tombeau. •
- VI. Édouard Colbert II., sieur de Crèvecœur, est rappelé dans un acte de 1351, avec Walburge Canard (1), sa femme, Gasan: sœur de Jean Canard, vidame de Reims, de laquelle il eut Foul- d'argent, becque et ques, qui suit.

VII. Foulques Colbert, seigneur de Crévecœur, épousa Jeanne d'azur, à la fasce d'or. DE BUSSY, sœur de Jacques de Bussy, chevalier banneret. Ils sont chargée de trois lis nommés dans un acte de l'année 1360. Ils ont eu pour fils :

VIII. Gilles Colbert, seigneur de Crèvecœur, qui épousa Anne

<sup>(1)</sup> D'une ancienne famille de Poligny, connue depuis l'an 1253, et dont était Jean Canard, chancelier de Bourgogne en 1384, évêque d'Arras en 1302, décédé le 7 octobre 1407. (Gallia Christiana, t. III, p. 340; Histoire de la ville de Poligny, par M. Chevalier, t. II, p. 304.)

d'or, à 3 gonfalons de gueules. DECOMPANS, fillede Gérard de Compans, seigneur de Bourse-Rouvée. Ils sont nommés dans deux actes des années 1414 et 1420, et ont laissé Édouard, III° du nom, qui suit.

es Josesás : de sinople , su jars

- IX. Édouard Colbert III, seigneur de Crèvecœur et de Magneux, épousa, en 1471, Louise de Journée, seigneur de Martaigneville. Ce fut Édouard Colbert qui, sur la fin de ses jours, fit bâtir la belle tour de Reims en 1502. Il avait en pour fils Gérard. I" du nom, qui suit.
- X. Gérard Colbert, I" du nom, seigneur de Magneux et de Crèvecœur, épousa, en 1498, étant mineur et sous la garde noble de son père, Marguerite b'Y us Séraucour, fille de Michel d'Y, seigneur de Séraucourt, châtelain du château de Falvy. Ces deux époux passèrent un acte en 1520, et laissèrent cinq fils:
- époi
  - 1°. Hector, dont l'article suit :
  - 2º. Gérard, IIº du nom, auteur de la branche des marquis de Villacent et des Payers, rapportée à son rang;
  - 3º. Jean Colbert, qualifié président de la terre souveraine d'Arches dans des lettres-patentes du duc et de la duchesse de Nivernais du 15 octobre 1580;
  - 4°. Simon Colbert, seigneur d'Acy, près Rethel, qui épousa Madeleine te Clere. Le 7 novembre 1562, lui et son frère Édouard Colbert assistèrent au contrat de mariage de Jean Colbert, seigneur de Crèvecœur, leur noveu, avec Marie de Besannes;
  - 5º. Ondard ou Édouard Colbert, seigneur d'Acy, en partie, marié vers l'an 15(8 avec Marie Coquebert. En 1587, cette dame rendit hommage pour la terre d'Acy et en scella l'acte d'un sceau à sea armes et à celles de son mari. Ils ont eu pour fils:
    - A. Simon Colbert, seigneur d'Acy, en partie, reçu secrétaire du roi le 25 mars 1599. Il résigna cette charge en 1650, et mourut sans postérité;
    - B. Gérard Colbert, né en 1550, marié avec Marie Pingré de Neuilly, tille de Guillaume Pingré, seigneur de Neuilly, trésorier de France à Amiens, et de Marie de Louvencourt. Il est décédé le 17 août 1617, et fui inhumé dans l'église de Saint-Merry, à Paris, où son épitaphe porte qu'il était âgé de 67 ans. Ses enfants furent:
      - a. Gérard Colbert, qui a en de son mariage avec Catherine Potaitlon, trois fils:
        - I. Gérard Colbert ;
        - II. Pierre Colbert;
        - III. François Colbert, mort à l'âge de 4 ans,

- 6. Nicolas Colbert, receveur des aides en Fores, en 1626, reçu, le 7 janvier 1650, seorétaire du roi, charge qu'il résigna le 36 septembre 1642. Il fut depuis conseiller du roi en ses conseils et contrôleur des bâtiments de S. M. Il mourut à Paris et futinumé en l'église de Saint-Merry le ajanvier 1650. Il avait épousé, peu après l'année 1616, Marie la Merciar, morte au mois de juillet 1665, fille de Paul le Mercier, et de Marie du Jardin. Leurs enfants furent:
  - Nicolas Colbert, écuyer, seigneur de la Bretonnière, conseiller en la cour des sides de Normandie, en 1651, marié, le 30 septembre 1953, avec Charlotte Facelet, reside veuve au mois d'avril r660, et inhumée à Saint-Gervais ie 8 janvier 1669. Elle était fille de Claude Fezelot, et de Françoise Bourrée. Ils n'ont eu qu'un fils :
    - Sulpice Colbert, chevalier, seignent de Boisgrenier, baptisé le 27 août 1654, capitaine de vaisseau, vivant sans alliance en 1723;
  - II. Michel Colbert, élu, le 1<sup>st</sup> février 1666, docteur de Sorbonne, abbé, chef et général de l'ordre de Prémontré, au diocèse de Rouen, mort le 20 mars 1702 (1). Il fut inhumé dans la chapelle du collège de Prémontré qu'il avait fait construire:
  - III. Louis Colbert, écuyer, contrôleur des finances en la généralité de Paris, marié avec Anne-Charlotte de Gondi, fille de Jean-Baptiste de Gondi, introducteur des ambassadeurs. Louis Colbert mournt sans postérité. Sa venve se remaria, le 26 férrier 1661, avec Pierre Stopps, colonel du réziment des Gardes-Suisses:
  - IV. Marie Coibert, feinme de Louis de Bechaneil, marquis de Nointel, secrétaire du conseil d'État et surintendant des domaines et finances de Philippe de France, duc d'Orléans. Elle mourut le 3 avril 1686, et le marquis de Nointel le 4 mars 1205:
  - V. Madelaine Colbert, noe en 1625, mariée 1° avec Étienne le Camus, son cousio-germain, seigneur de Bligny, maître des comptes, puis surintendant des bâtiments du roi, mort sans postérité le 29 juin 1675; 2° avec Claude Petlos, chevalier, seigneur de Port-David, premier président au partier.

<sup>(1)</sup> Dans une notice sur ce prélat, insérée p. 226 du t. IX de la Biographie universelle, sa mort est datée du 29 mars 1702.

lement de Rouen, mort le 3 août 1685. Elle lui survécut jusqu'au 8 juillet 1696, et fut inhumée aux Minimes de la Place Royale, à Paris;

- c. Marie Colbert, alliée, le 1<sup>es</sup> janvier 1598, avec Nicolas *ls Camus*, seigneur de Beaulieu, nommé conseiller d'État en 1620, mort en 1648, ayant survécu six années à Marie Colbert;
- d. Isabeau Colbert, femme de Jean Royer;
- e. Adrienne Colhert, religieuse à Montmartre; f. Marguerite Colhert, mariée avec Jean Courtin, seigneur des
- quaire fiefs de Cormeil, en Parisis;
- g. Jeanne Colbert, mariée, en 1609, avec Nicolas Philippes;
- h. Barbe Colbert, épouse de Jean Coquebert;
- i. Françoise Colbert, morte à l'âge de 7 ans;
- j. Élisabeth Colbert, femme de Pierre Olin, trésorier des gardes du corps;
- k. Madelaine Colbert, religieuse capucine;
- 1. Anne Colbert, religieuse carmélite;
- m. Geneviève Colbert, mariée à Daniel Robin, seigneur de Montison.
- XI. Hector Colerat (1), écuyer, seigneur de Magneux, épousa, de gueules, su griffe de alie, d'argent.

  XI. Hector Colerat (1), écuyer, seigneur de Magneux, épousa, de Guchon, fille de Jacques Cauchon, seigneur de Condé et de Vendières. Il en eut deux fils:
  - 1°. Nicolas, I" du nom, qui suit;
  - 2°. Édouard Colbert, écuyer, seigneur en partie de Magneux, mort célibataire avant l'année 1557.
- Marto:

  d'atur, au chevina

  AII. Nicolas Colbert, I'' du nom, seigneur de Magneux, vid'agret i, secompagué en chef de dus
  cultes dor, et de l'agret is compagué en chef de dus
  cultes dor, et de l'agret is compapoint d'appeigne
  Martin, seigneur des Roches, et de Jeanne du Puis. Il mourut le
  pointe d'appeigne
  23 décembre 1627, ayant eu pour fils Jean, I'' du nom, qui suit.
  - XIII. Jean Colbert, les du nom, écuyer, seigneur du Terron,

<sup>(1)</sup> Les degrés d'Hector Colbert, père de Nicolas I", celui-ci de Jean, ce dernier de Nicolas II', père du grand Colbert, ont été jurés à Malte dans les preuves d'Antoine-Martin Colbert de Seignelay, reçu chevalier de cet ordre le 1" noût 160?.

conseiller du roi, contrôleur-général des finances (gabelles) dans les provinces de Bourgogne et de Picardie, le 7 juin 1505, fut nommé à cette charge par le roi Henri IV, en récompense des services qu'il rendit à ce prince en contribuant à la réduction de la ville de Reims à son obéissance. C'est ce que porte son épitaphe. qui marque sa mort au 22 juillet 1596. Il avait épousé, le 2 janvier 1585, Marie BACHELIER, morte en 1646, fille de Henri Bachelier, le du nom, seigneur de Saint-Mard ou Saint-Marc, de la Fontaine cantonote de 4 paons d'argent. et de Gentes, et de Perrette Laignelet, sa première femme (1). De ce mariage sont provenus :

- 1º. Jean, IIº du nom, dont l'article suit;
- 2º. Charles, auteur de la branche des seigneurs DE SAINT-MARC, rapportée · ci-après ;
- 3º. Nicolas, IIº du nom, qui a formé la branche des marquis de Seignelay, dont nous parlerons plus loin;
- 4º. Oudard ou Édouard Colbert, abbé de Saint-Sauveur, au diocèse de Chûlons, en 1654, et chanoine de Reims;
- 5°. Marie Colbert, femme de Henri Coquebert.

XIV. Jean Colbert, Il' du nom, écuyer, seigneur du Terron, de Chalerange, de Montpilly, et autres lieux, lieutenant-général à Reims, puis conseiller d'état, recut, le 24 février 1628, l'hommage que lui rendit demoiselle Catherine de Villers, semme de Philippe de Burtel, sieur de la Lande, pour le fief de Champeaux, mouvant de la seigneurie du Terron (2). Jean Colbert mourut le 17 novembre 1665. Il avait épousé, à Reims, par contrat du 16 d'azur, à la fasce d'araoût 1616, Marie de Bignicourt de Chambly, morte le 9 octobre mertetes de suble.

<sup>(1)</sup> Henri Bachelier épousa 1', en 1551, Perrette Laignelet, fille de Pierre Laigneles, bailli de Reims, de laquelle il n'eut qu'une fille, mariée à Jean Colbert, seigneur du Terron; 2°, en 1571, Isabeau Cachette, qui le rendit père de Benri Bachelier, 11' du nom, seigneur de Saint-Mard, marié, en 1613, avec Jeanne (et non Simonne) Coquebert, dame de Moncel. (Voyez le jugement de noblesse rendupar M. de Caumartin, intendant en Champagne, en faveur de la famille de Bachelier, au mois de septembre 1670.)

<sup>(2)</sup> Hommage visé dans le jugement de mointenue de noblesse rendu par l'intendant de Champagne en faveur de la famille de Burtel, au mois de juin 1669. (Voyes le grand Nobiliaire de Champagne.)

1679, fille de Jean de Bignicourt, seigneur de Chambly, et de Marguerite le Fèvre. Leurs enfants furent :

- 1°. Charles, dont l'article suit;
- 2°. Simon Colbert, abbé de Saint-Sauveur-de-Vertus, et chanoine de Reims;
- 3º. Jean Colbert, enseigne du régiment de Picardie, qui servit avec distinction à la bataille de Réthel en 1650. (Gasette de France du 29 décembre de cette année.) Il est mort en 1654, capitaine au régiment de Navarre;
- 4°. Remi Colbert, capitaine au régiment de Navarre, mort en 1655;
- 5°. Marie Colhert, allice, par contrat du 8 décembre 1633, passé devant Angier et le Cointre, notaires à Reims, avec Pierre Chertemps, seigneur de Yaux et de Sceuil, conseiller du roi;
- 6°. Marguerite Colbert, mariée 1°, l'an 1646, avec Jacques Merault, conseiller du roi, trèsorier de France à Soissons, mort en 1655, 2°, par contrat du 1° janvier 1657, avec Louis Marin, seigneur de la Châtaigneraye, conseiller-d'état ordinaire et intendant des finances. Elle est morte au mois d'avril 1658, et fut inhumée aux Blancs-Manteaux à Paris.
- XV. Charles Colbert, chevalier, seigneur du Terron, marquis de Bourbonne et de Torcenay en Champagne, intendant du pays d'Aunis, puis intendant et commissaire-général de la marine du Ponent en 1662, intendant à Messine, et conseiller d'étatordinaire en 1678, mourut le 9 avril 1684. (Gazette de France du 15 de ce mois.) Il avait épousé, en 1650, Madelaine Hennequin, écuyer, seigneur de Cramart, receveur-général des finances en Champagne, et de Françoise Passart. Ils n'ont eu que quâtre filles:

Hannaquis : vairé d'or et d'azur; au chef de gueules, chargé d'un lion léopardé d'argent.

- 1º. Françoise Colbert, mariée 1º avec Eutrope-Alexandre de Courbon, marquis de la Roche-Courbon en Saintonge, fils de Jean-Louis de Courbon, marquis de Saint-Sauveur, coassiller d'état, premier gentilhomme de la chambre du duc d'Enghlen; 2º avec Hilderic, prince de la Carpègne, aux Etats romains, neveu du cardinal de ce nom. Elle mourut à Paris le 8 octobre 1223:
- 2'. Madelaine Colbert, mariée, le 20 août 1670, avec Pierre, marquis de Gassion, président à mortier au parlement de Navarre, conseiller d'état, fils de Jean de Gassion, III' du nom, et de Marie de Bésiade;
- Charlotte-Eutrope-Émilie Colbert, mariée avec Claude, marquis de Bourdeille, comte de Mathas. Elle mourut en couches au mois de mai 1675;
- 4º. Marie-Anne Colbert, mademoiselle de Torcenay, marice 1º, le 20 juin

1665, avec François du Prot de Nantouillet, comte de Barbançon, marquis de Cany, premier maître-d'hôtel de Philippe de France, due d'Orléans, mort le 24 juin 1695, fils de Louis-Antôine du Prat, marquis de Nantouillet et de Précy, baron de Thoury, et de Madelaine de Baradat d'Damery; 2°, nu mois de juin 1690, avec Hyacinthe Thémas, comte de la Caunelays, maréchal des camps et armées du roi, gouverneur de Belle-Iale. Elle est décédée le 5 juin 1710.

#### SEIGNEURS DE SAINT-MARC, éteints.

XIV. Charles COLLERT, seigneur de Saint-Marc ou Saint-Mard, en Champagne, second fils de Jean Colbert, Ir du nom, seigneur du Terron, et de Marie Bachelier, dame en partie de Saint-Marc. fut, de 1650 à 1650, conseiller du roi, président, lieutenant-général au bailliage de Vermandois. Il est ainsi qualifié dans le contrat de mariage de Marie Colbert, sa nièce, du 8 décembre 1653. Lui et son frère ainé, Jean Colbert, Il' du nom, seigneur du Terron, vendirent la terre d'Acy le 15 mars 1642, étant fondés de procuration de tous les Colbert qui avaient des droits sur cette seigneurie. Il mourut à Paris le 16 octobre 1661, ét avait répousé Marguerite de Mesvilliers, fille d'Antoine de Mesvilliers, seigneur du Bois, secrétaire du roi, de laquelle sont issus :

be Masvillinas: d'or, an chevion de gueules, chargé d'une pate de griffon d'argent, et accompagne en chef d'une mesfette de sable, et en pointe d'une bisse d'azur, languée de gueules.

- 1º. Charles Colbert, seigneur de Saint-Marc, né le 6 août 1619, lieutenantgéoéral à Reims, pois successivement procureur-général, conseiller et président à mortier au parlement de Metz le 21 Join 1675, et intendant d'Alsace, décédé le 11 avril 1723, à l'âge de 103 ans;
- 2°. François, dont l'article suit;
- André Colhert, chanoine de l'église de Reims, docteur de Sorbonne, abbé de Vertus et de Chôlons, sacré évêque d'Auxerre le 24 juillet 1678, décèdé dans son diocèse le 4 juillet 1702;
- 4. Pierre Colbert, jesuite;
- 5. Hélène Colbert, abbesse de l'Isle, au diocèse d'Auxerre, le s'5 juillet 1682, morte en 1701.

XV. François Colment, chevalier, seigneur de Saint-Marc, de la Sure, et de la Lesse dans le ressort de la Rochelle, rendit hommage, pour ces deux dernières terres en 1699 et 1711. Nommé capitaine de vaisseaux en 1677, il contribua, sous l'amirat du Quesne, au bombardement d'Alger en 1685, fut créé chevalier

de l'ordre de Saint-Louis le 2 février 1694, et chef d'escadre des armées navales en 1719. Il est mort dans une de ses terres à deux lieues de la Rochelle, le 22 janvier 1722, après s'être retiré du service avec une pension de 6000 livres et la grand'eroix de l'ordre de Saint-Louis (1). (Gazette de France des 27 juillet 1683 et 6 février 1694; État de la France, année 1712, t. III., p. cxxx; année 1718, t. II., p. 558.) Il avait épousé Reine-Charlotte Lêz, d'une ancienne famille originaire d'Irlande, et sœur de la comtesse de la Rochefoucauld-Surgères, dont il eut :

Les: d'argent, au chevron de sable, accompagné de 3 hures de sanglier du même.

- 1°. André, comte de Colbert, mestre-de-camp de cavalerie, sous-lieutenant des chevau-légers de la garde du roi, mort le 17 septembre 1719;
- 2°. Charles, dont l'article suit :
- 3°. Marie-Charlotte Colbert, marice, le 26 avril 1714, avec Marc-Roger, marquis de Not, baron de l'Isle, l'un des 4 premiers barons de l'Armagaac, sénéchal et gouverneur des quatre Vallées, commandant de la province de Guienne, brigadier des armées du roi, mort en 1733, fils de Roger de Note, IV du nom, baron de l'Isle, et de Jeanne du Pouv de Marigane;
- 4º. Marie-Thérèse Colbert, mariée avec Dominique d'Esclaux, baron de Mesplex et de Navailles, président au parlement de Navarre, fils de Joseph d'Esclaux, baron de Mesplex, président au même parlement, et de Jeanne de Gassion d'Espan;
- 5. Marie-Sidonie Colbert. Elle et sa sœur Marie-Thérèse étaient mineures en 1725. La marquise de Noé, leur sœur, était majeure, et toutes trois, seules représentantes de cette branche, à cette époque, étaient héritières de Charles Colbert, président au parlement de Mets, leur oncle. C'est ce qu'on voit par une transaction passée, le 9 janvier de cette année, devand Leferre et son conféres, notaires au châtelet de Paris, entre Jean-Baptisto Colbert, chevalier, marquis de Torcy, de Croissy, de Sablè, de Bois-Dauphin, etc., ministre d'état, membre du conseil de règence, chevalier des ordress du Roi, Louis-François-Heari Colbert, comte de Croissy, lieuteoantgénéral des armèes du roi, d'une part, et Marc-Rager, marquis de Noé, époux de Marie-Charlotte Colbert, et le Godé de procuration du tuteur de Marie-Thérèse et de Marie-Sidonie Colbert, au sujet du partage de la succession du président Colbert. Françoise-Sidonie épousa, en 1725, Louis, comte de Luppé, marquis de Besmux;

<sup>(1)</sup> Il n'est porté sur aucun almanach ni sur aucun catalogue des dignitaires de cet ordre

XVI. Charles, comte de Colbert-Saint-Marc, seigneur de la Grimaudière, de Chiusse, de la Suze, etc., mestre-de-camp de cavalerie, colonel de dragons, puis cornette de la compagnie de chevau-légers de la garde du roi, épousa, au mois de juin 1721. Marie-Charlotte Gouffier DE HEILLY, fille de Charles-Antoine Gouffier, IIe du nom, marquis de Heilly, maréchal des camps et de sable. armées du roi, et de Catherine-Angélique d'Albert, fille du duc de Luynes. Le comte de Saint-Marc est décèdé sans postérité, de la petite vérole, le 2 mars 1722, dans la 19° année de son âge.

GOLFFIER

# MARQUIS DE SEIGNELAY.

XIV. Nicolas Colbert, II du nom, écuver, seigneur de Vendières, troisième fils de Jean Colbert, seigneur du Terron, et de Marie Bachelier, dame de Saint-Marc, fut nommé capitaine des ville et tour de Fismes en 1626. S'étant ensuite établi à Paris, il fut recu secrétaire du roi le 7 janvier 1630, maître-d'hôtel ordinaire de S. M. en 1650, puis conseiller d'état en 1652, et mourut le 20 décembre 1661. Il avait épousé, par contrat du 25 septembre 1614, Marie Pussort, fille de Henri Pussort, chevalier, seigneur d'azur, au chevron 1614, Marie Pussort, fille de Henri Pussort, unevanut, sussuant de Cernay, et sœur d'autre Henri Pussort, doyen des conseillers dagent, et a pointe d'augent, et a pointe d'augent, et appoint de de l'augent et appoint de la conseille d'augent et appoint de la conseille d'augent et appoint d'augent et appoint d'augent et appoint de la conseille d'augent et appoint d'augent et appoint de la conseille d'augent et appoint de la conseille d'augent et appoint d'augent et appoint de la conseille d'augent et appoint de la conseille d'augent et appoint de la conseille d'augent et appoint d'augent et a

- 1º. Jean-Baptiste, I" du nom, dont l'article viendra;
- 2°. Charles, auteur de la branche des marquis de Caoissy et de Toacy, rapportée ci-après ;
- 3º. Edouard-François, qui a formé la branche des comtes pa Mavievaira. rapportée en son rang;
- 4°. Nicolas Colbert, chanoine de la collégiale de Saint-Quentin, prieur de la Charité, abbé de Vertus, sacré évêque de Luçon le 24 juillet 1661. nomme évêque et comte d'Auxerre le 16 juillet 1671, prélat vénérable par sa vertu et par la sainteté de sa vie, mort le 5 septembre 1676. (Voyez son cloge dans la Gazette de France du 12 septembre de cette année);
- 5°. Marie Colbert, née le 6 juillet 1626, mariée, en 1646, avec Jean des Maretz, intendant à Soissons, et mère du maréchal de Maillebois;
- 6º. Agnès Colbert, ) successivement abbesses du monastère de Sainte-
- 7º. Claire Colbert. | Claire à Reims en 1675 et 1680 :
- 8º. Antoinette Colbert, prieure des dames de la Visitation à Rouen, morte en 1698;

9°. Claire-Cécile Colbert, morte le 8 avril 1720, abbesse du couvent du Lys, près Melun.

XV. Jean-Baptiste Colbert, Ier du nom, marquis de Seignelay. de Châteauneuf-sur-Cher et de Blainville, baron de Sceaux, de Linières, d'Ormoy et autres lieux, surnommé le Grand-Colbert, naquit à Reims le 20 août 1610. Passionné dès sa jeunesse pour les sciences et les arts, qu'il devait protéger un jour avec tant d'éclat, il parcourut les diverses provinces du royaume, s'attachant à connaître la situation du commerce et de l'industrie dans les principales villes, et à rechercher les moyens de les développer et de les rendre plus florissants. Frappé de la justesse et de la profondeur de ses vues, Michel le Tellier, secrétaire d'état au département de la guerre, l'appela auprès de lui en 1648, et le fit connaître au cardinal Mazarin. Dès la même année, le ministre fit nommer Colbert conseiller d'état; et, quoiqu'il n'eût alors que trente-neuf ans, il prit part immédiatement à toutes les affaires qui se traitaient dans les conseils du roi. Durant les troubles de la Fronde, il fut chargé de toutes les dépenses faites pour le service de la cour, et suivit le cardinal en Bourgogne, en Picardie, en Guienne et en Champagne. Lorsque ce ministre se retira à Cologne, en 1651, poursuivi par la haine des princes et des grands, ce fut par l'entremise secrète de Colbert que, de sa retraite, il continua à gouverner la France. Dans l'année suivante, Colbert fut pourvu de la charge d'intendant de la maison du duc d'Anjou. Il fut envoyé à Rome en 1659, et de là à Florence, à Gênes et à Turin, solliciter des secours pour l'île de Candie, assiègée par les Turcs. A son retour, il fut nommé secrétaire des commandements de la reine, en 1660. A cette époque, le cardinal Mazarin touchait à une sin glorieuse, mais prématurée. Le traité des Pyrénées, résultat prévu, et complément de la paix de Westphalie, et qui, par l'alliance de la France à l'Espagne, devait faire passer la prépondérance européenne de la maison d'Autriche dans celle de Bourbon, était le dernier effort et le dernier vœu d'un ministre pacifique, dont vingt années de vicissitudes et d'agitations les plus opposées à son caractère avaient usé la vic. Le président Hénault remarque que, parmi les services rendus par le cardinal Mazarin, il faut surtout compter celui d'avoir tellement préparé la confiance

du roi pour Colbert, qu'elle se trouva toute établie quand le cardinal mourut (1). On ne peut mettre en doute que Colbert n'ait contribué à imprimer à la dernière période du ministère de Mazarin cette grandeur et cette magnificence que Louis XIV recueillit comme une portion de son héritage. Colbert était aux veux de Mazarin le seul homme capable de rétablir les finances du royaume. C'est à ce titre qu'il le recommande au roi dans son testament, du 6 mars 1661, dont Colbert fut l'un des exécuteurs. Dès que le cardinal cût fermé les yeux, Louis XIV fit expédier à Colbert des lettres portant rétablissement, en sa faveur, d'une des deux charges d'intendant des finances, qui avaient été supprimées après la mort des derniers possesseurs. Il prit séance en cette qualité au conseil d'état le 16 du même mois. C'est de la fin de cette année 1661 que date la disgrâce du surintendant Fouquet. Le roi, étonné de voir les revenus de l'État se consommer à payer l'intérêt des crédits, et les dettes s'accroître chaque année dans une progression effravante, chercha à s'éclairer auprès de Colbert sur les causes d'un tel désordre. Les états du surintendant lui furent communiqués. Colbert, dans une épreuve de plusieurs mois, fit remarquer au jeune monarque que la recette était partout diminuée et la dépense exagérée. C'était ainsi que l'imprudent ministre se conservait les movens de continuer ses profusions. Fouquet voulait tromper son maître: Louis paraissait trompé, et Colbert l'empéchait de l'être (2). De ce moment les conseils et l'ascendant

<sup>(1)</sup> On assure que le ministre mourant dit au roi : 4 Je vous dois tout, sire, \*mais je crois m'acquitter, en queique sorte, envers V. M., en rous donnant \*Colbert. \*

<sup>(</sup>a) Biographie universelle ancienne et moderne, 1. IX, p. 211. Nous ajouterons ici, pour ne point interrompre la narration, les dates des diverses promotions de Colbert. Il fut l'on des trois membres du conseil des finances institué par Louis XIV en 1661, prit possession, le 8 janvier 1664, de la charge de surintendant des bătiments du roi, fut appelé au conseil de commerce nouvelleuneat tabali, et qui tint ses séances pour la première fois à Fontainebleau le 5 août de la même année. An mois de mars 1665, Colbert fut nommé chef et président de la direction de la compaguie des Indes orientales, et pourvu, le số soût, de la charge de grand-trécorier et commandeur des ordres du Roi, puis de celle de contrôleur-gêniral des finances en 1606. Le 20 avril 1667, il fut repul'un des 30

de Colbert commencèrent à imprimer une nouvelle face aux affaires publiques. La régénération qu'il osa entreprendre ne pouvait être concue et exécutée par un génic ordinaire. « Il avait à «réparer les maux qu'avaient causés le règne orageux et faible » de Louis XIII, les opérations brillantes mais forcées de Richelieu, » les querelles de la Fronde et l'anarchie des finances sous Mazarin. Partout il ne rencontrait que confusion et que fraudes, que · désordres et que malversations. Il trouvait tous les domaines » aliénés. les droits des fermes absorbés par des créances usuraires. · les charges, les priviléges, les exemptions multipliées sans mesure, l'État à la merci des traitants et n'existant que par leurs secours, le peuple payant qu millions d'impositions et le roi en stouchant à peine 35, deux années du revenu consommées et le » trésor vide. C'était partir du même point que Sully. Mais l'am-· bition ombrageuse et turbulente de Louvois, la manie guerrière, le luxe et les dissipations de Louis XIV, rendaient la route · bien plus difficile à suivre pour le contrôleur-général que pour »le ministre de Henri IV; aussi doit-on tenir compte à Colhert « de toutes les difficultés qui entravèrent sa marche, si l'on veut rendre une justice entière à ses talents et à ses services. Il com-· mença par établir un conseil de finances pour s'éclairer lui-· même, et une chambre de justice pour rechercher les anciennes · déprédations et pour liquider les dettes de l'État. Il porta succes-» sivement la réforme (1) dans toutes les branches du revenu et de s

de l'Académie française. Il prêta serment pour la charge de secrétaire-d'état le 8 février 1669; et, le même jour, Louis XIV, en considération des importants services de Colbert, assura la survivance de cette charge à son fils afaé. Ce fut alors que le roi lui confia le département de la marine. Il fut déclaré ministre d'état, en 16-8.

<sup>(1)</sup> L'une des premières et des plus importantes mesures du ministère de Colbert, fut la recherche générale de la noblesse de France. Une foud d'intrigants avaient usurpé les privilèges de cet ordre, et cessé de concourir aux impôts publics, qui pessient avec d'autant plus de force sur le cultivateur. Trus ceux qui ne justifèrent pas du drait de se qualifier nobles furent condamnés à de fortes mendes, en réparation du dommage qu'ils avaient causé; et insertis de nouveau au rôle des tailles. La sévérité de cette recherche atteigoit jusqu'aux gentils-hommes qui s'étaient qualifiés des titres de marquis, comtes, vicomtes et barons, sans possession legitime ou autorisation légal.

 dépenses publiques. A la confusion qui y régnait, sa vigilance et sa fermeté firent succéder l'ordre et la régularité. Il supprima · une foule d'offices créés sans nécessité, révoqua les privilèges onéreux, diminua les gages, bannit le trafic honteux des emplois, et l'usage non moins coupable d'intéresser les gens de la cour « dans le produit des fermes publiques ; éclaira les manœuvres et • fit cesser les gains immenses des receveurs; substitua une caisse · d'emprunt à la ressource de l'usure; réduisit l'intérêt de l'argent et fit rentrer le roi dans ses domaines; assura des fonds pour · chaque dépense, et arracha ainsi la fortune publique des mains · avides des traitants. En combinant avec plus d'art la nature des divers impôts, en établissant entre eux de plus justes proporstions, il les rendit moins lourds et plus fructueux. Sous son · ministère les tailles furent diminuées de près de moitié, tandis • que leur assiette et leur perception furent améliorées. Le plus · heureux succès couronna rapidement ces opérations, concertées • avec sagesse et exécutées avec courage. Malgré les frais de près · de dix années de guerre, et surtout malgré le faste et les profusions du roi, Colbert parvint, en vingt-deux ans, à augmenter les revenus de plus de 28 millions, et à diminuer d'une somme égale les charges et les non-valeurs, de sorte qu'en 1683, époque fatale de la mort de cet habile ministre et du déclin du règne • jusqu'alors si brillant de Louis XIV, la recette effective montait annuellement à 116 millions, sur lesquels il n'y avait que 20 mil-· lions de charges, y compris 8 millions de rente (1). En 1664, · Colbert fut chargé de la surintendance des bâtiments, arts et · manufactures, et, en 1669, du ministère de la marine. Ce fut surtout à l'activité, aux vues nouvelles, aux idées grandes et utiles qu'il porta dans ces divers départements, que la France

<sup>(1)</sup> A l'arénement de Colhert, le revenu disponible n'était que de 52 millions; à sa mort il montait à 83 millions. Voici avec quelle hauteur de vue Colhert compensait l'économie politique. « Il faut, écrivair-il au roi, en 1666, éparguer » 5 sous aux choses non nécessaires, et jeter des millions quand il est question de « votre gloire. Un repas inuitle de 5,000 livres une fait une poine incroyable, et »lorqu'il est question de millions d'or pour la Pologne, je vendrais tout mou » bien, j'engagerais ma femme et mes enfants, et j'irais à pied toute ma vie pour » y fournir. »

dut le développement général et l'accroissement rapide de son sindustrie et de son commerce. Tout prit sous sa direction une · face nouvelle : non-seulement la France s'affranchit du tribut , annuel que son luxe payait à l'étranger, mais elle entra en partage des bénéfices de cette industrie, qui jusque-là avait été · concentrée en Angleterre, en Hollande, à Venise, dans le Levant et dans quelques villes de Flandre et d'Allemagne. Chaque année · fut marquée, soit par l'introduction de nouvelles manufactures, » soit par le rétablissement et le progrès des anciennes. Le métier · à faire des bas fut acheté chez l'étranger et multiplié dans nos - ateliers. La France sut bientôt fabriquer pour son usage le · fer-blanc, l'acier, les dentelles, la belle faïence, les cuirs maroquinés, etc.; on y perfectionna les divers procédés de la tein-· ture; nos belles manufactures de glaces, de tapis et de tapisseries surpassèrent dans leurs produits tout ce qu'on avait connu · jusqu'alors. Celles de laine et de soie furent particulièrement · encouragées; pour les soutenir, le roi avança jusqu'à 2,000 livres - par métier battant : en 1669, on en comptait 44 mille dans le · royaume. Abbeville, Sedan, Louviers, Elbeuf rivalisèrent par · leurs draps avec les plus belles fabriques de l'Europe. Lyon et · Tours obtinrent rapidement, pour les étoffes de soie, une su-· périorité généralement reconnue. Pour entretenir l'activité qu'il « s'efforçait de donner à l'industrie nationale, Colbert s'occupa de rendre le transport et la communication de ses produits plus » faciles et plus étendus. C'était au commerce à lui en fournir les · moyens, et il le créa. Les grands chemins étaient devenus impra-· ticables; il les fit réparer, ouvrit des routes nouvelles, fit construire le célèbre canal de Languedoc, projeta celui de Bourgogne, · établit des ports francs à Marseille et à Dunkerque, multiplia · les entrepôts, accorda des primes pour les exportations et les importations, combina avec sagacité les droits de douane, créa des · chambres d'assurance, soumit le commerce à des lois uniformes, en fit une profession honorable, et invita la noblesse à y prendre · part. Des consuls envoyés dans les principales échelles du Levant, et dirigés par d'excellentes instructions, éclairèrent, étendirent et protégèrent les opérations des négociants français. En 1664, on · établit pour les Indes orientales et occidentales deux compagnies » de commerce; le roi s'associa à leurs entreprises, et leur fit des

avances considérables. Les colonies du Canada, de la Martinique et surtout de Saint-Domingue, auparavant languissantes, recurent une vie nouvelle par leur réunion au domaine de la cou-· ronne; elles furent peuplées et cultivées, et commencèrent des · lors à fleurir. Bientôt on en forma de nouvelles à Cayenne et à Madagascar. Pour soutenir et pour protéger ce commerce étendu et ces établissements lointains, il fallait des forces payales res-· pectables : Colbert le sentit, et, dans cette partie de son minis-«tère, il fut encore créateur. Quand le roi lui confia le département de la marine, elle consistait en un petit nombre de vieux · bâtiments que Mazarin avait laissés pourrir dans les ports. Colbert commença par en acheter chez l'étranger, et bientôt il en fit construire en France. Le marquis de Seignelay, son fils, seconda puissamment ses efforts. Le port de Rochefort s'éleva : quatre · autres grands arsenaux maritimes furent établis à Brest, à Toulon, · à Dunkerque et au Hâvre. On institua des écoles de navigation, · des grades nouveaux, un avancement régulier, et des récom-· penses; on approvisionna les chantiers, on perfectionna les consstructions, on classa les marins : en 1672, la France eut 60 vaisseaux de ligne et 40 frégates (1): en 1681, victorieuse sur mer comme sur terre, elle comptait 198 bâtiments de guerre et 166 mille hommes classés dans tous les services. - Ce fut par les conseils de Colbert que Louis XIV fit entreprendre la réforme des ordonnances civile et criminelle, achevée en 1670; et ce · fut sous son ministère, et par ses soins, que les monuments des · arts, l'éclat des lettres, l'encouragement des sciences, leurs tra-· vaux et leurs découvertes assurèrent à la France une gloire non moins éclatante et plus durable que celle qu'elle tirait de ses conquêtes. Sous les auspices de Colbert, et dans sa maison même, s'éleva, en 1665, l'académie des inscriptions; celle des sciences » fut fondée par lui trois ans après, et celle d'architecture en 1671. · L'académie de peinture recut en même temps une organisation

<sup>(1)</sup> Cette année 1672 fut la plus dispendieuse de la guerre, du vivant de Colbert. On a observé cependant qu'elle se coûta que 110 millions, tandis que dans la guerre de 1689, la première qui suivit la mort de co ministre, il y eut des années qui absorbèrent plus de 180 millions.

nouvelle : l'école de Rome fut établie. Il augmenta la Bibliothèque du roi (1) et le Jardin des Plantes, bâtit l'Observatoire, v appela Huyghens et Cassini, fit commencer la méridienne qui · traverse toute la France, et envoya des physiciens à Cayenne pour • y faire des observations. Paris dut à ses soins des constructions » nouvelles et des embellissements considérables, des quais, des » places publiques, des portes triomphales, des boulevards, l'hôtel des Invalides, la colonnade du Louvre et le jardin des • Tuileries. Enfin, il remplit avec autant de discernement que de zèle l'honorable mission de répandre les bienfaits du roi sur tout ce que la France et l'Europe présentaient d'hommes illustres dans les sciences, les lettres et les arts. On a remarqué que cette · munificence, jusque-là sans exemple, qui jeta un si vif éclat sur le règne de Louis XIV, et qui valut à ce prince le titre de . Grand, fut en même temps l'un des actes le moins coûteux pour · le trésor public, puisque l'état des pensions distribuées aux « savants et aux hommes de lettres, tant français qu'étrangers (2), » ne montait qu'à 66,000 livres. - On a reproché à Colbert de · n'avoir pas fait tout ce qu'il pouvait. Mais ceux qui ne jugent » jamais un homme public sans rapprocher ses opérations des circonstances où il s'est trouvé, ont pensé avec plus de raison que ce grand homme n'avait pas toujours fait ce qu'il vou-» lait. Il s'en fallait de beaucoup qu'il exercât sur les événements, sur le conseil, sur l'esprit du prince, cette influence si semblable · à l'autorité que Sully avait autrefois exercée. Celui-ci faisait la loi à son maître, Colbert la recevait du sien : Sully, toujours absolu oct toujours approuvé, enrichit l'État par une économie sage que

<sup>(1)</sup> Cette bibliothèque était située dans la rue de la Harpe; Colbert la fit transporter, en 1666, rue Vivienne, dans deux maisons qui lui appartenaient, et qui etaient contigües à son hôtel. Cette bibliothèque lui dut une partie considérable de ses richesses, principalement en manuscrits, connus sous le nom de fonds de Colbert. La seule nomenclature des choses gloricuses et utiles auxquelles Colbert a associé son nom prouve qu'on ne peut faire un pas de la capitale aux extrémités du royaume sans rencontrer les traces de co grand homme.

<sup>(</sup>a) Il n'y avait pas de savant d'un mérite distingué, dit Perrault, quelqu'éloigné qu'il fût de la France, que les gratifications n'allassent trouver chez lui par des lettres de change.

• secondait un roi aussi parcimonieux que vaillant, un roi soldat sà la tête de son armée, et père de famille avec son peuple. · Colbert, toujours dépendant et toujours contrarié, soutint l'État, malgré le luxe d'un maître fastueux qui prodiguait tout pour rendre son règne éclatant ; il le soutint encore, et même le fit • fleurir, malgré le poids des armées considérables et des guerres · ruineuses dont le chargea la jalouse ambition de Louvois. Victime · de son amour pour le bien public, épuisé par le travail et rongé par les inquiétudes et par le chagrin, luttant avec peine contre » les embarras du présent et prévoyant avec effroi ceux dont l'avenir le menacait encore, Colbert termina ses jours à Paris, le 6 sentembre 1683, laissant un nom cher à la France et une mé-· moire éternisée par de grands souvenirs. • (1) Il avait épousé. en 1648, Marie Charon De Menars, morte le 7 avril 1687, fille de Charon de Menars; Jacques Charon, III du nom, seigneur de Menars, de Noizieux, d'or, accompage de Saint-Claude, etc., conseiller du roi en ses conseils, grandbailli d'épée de Blois et gouverneur des chasses de ce comté. et sœur de Jean Charon, seigneur de Menars, président à mortier au parlement de Paris. De ce mariage sont issus :

- 1º. Jean-Baptiste, IIº du nom, dont l'article viendra;
- 2º. Jacques-Nicolas Colbert, né en 1654, archevêque de Rouen, primat de la province de Normandie, abbé commendataire de l'abbaye du Bec-Heilouin, prieur commendataire et seigneur spirituel et temporel de la Charité-sur-Loire, en 1665, d'Ambierle, de Saussure et de Saint-Just de Troyes, docteur de Sorbonne, reçu l'un des 40 de l'Académie française le 31 cctobre 1678. Il fut sacré archevêque de Carthage in partibus le 4

<sup>(1)</sup> Dictionnaire historique de MM. Chaudon et Delandine, IX. édition, 1810, t. IV, p. 567 à 572. Voyez aussi la Biographie universelle ancienne et moderne. t. IX, pp. 208 à 225, les Vies des hommes illustres de France, par d'Avrigny, t. V. éloge de Colbert, mis au concours par l'Académie française, et dont le prix fut remporté par M. Necker en 1773. Examen du ministère de M. Colbert, par M. de Bruny, directeur de la compagnie des Indes, imprimé à Paris en 1774. et Particularités et observations sur les ministres de France les plus célèbres, par M. de Monthion, 1812, in-8°. Son éloge funèbre, prononcé par l'abbé Tallemont, a été imprimé in-4° en 1607. Le grand Colbert fut inhumé dans l'église de Saint-Bustache, où ses enfants lui firent élever un superbe monument, ouvrage de Girardon, qu'on a vu long-temps au Musée des monuments français, et qui a été rétabli dans l'église de Saint-Eustache en 1826.

- août 1680, et succéda, se 1691, à François Rouxel de Grancey, archevêque de Rouen, dont il était depuis long-temps coadjuteur. A l'époque ou, sous ce tires, il administrati, jeune encore, ce diocése, il s'yfi tre-marquer par sa charité, son xèle et ses lumières, et par sa tolérance envers les calvinistes. Ce sentiment est exprimé dans un discours qu'il adressa au roi, au nom du clergé de France, et qui parut si beau, qu'on soup-ponna Racine d'en être l'auteur. Ce prélat concourut à la fondation de l'Accadémie des inscriptions et belles-leitres, dont il fut l'un des premiers membres, et mourut le 11 dicembre 1797. Il fut jahumé à Saint-Eustache, dans la chapelle de sa famille;
- 3º. Antoine-Martin Colbert, grand'-croix de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, général des galères de cet ordre en 1680, grand bailli de la Morée, commandeur de Boncour et de Chantereine, brigadier des armées du roi, etc. Il servit d'abord dans les mousquetaires, avec lesquels il se trouva aux sièges de Landrecies et de Conde en 1676, et à celui de Valenciennes au mois de mars 1677. Le 25 de ce mois, il entra enseigne dans la compagnie Colonelle du régiment du Roi; il servit au siège de Cambray, et obtint une compagnie dans le même régiment. Il la commanda aux sièges de Gand et d'Ypres, ainsi qu'à la bataille de Saint-Denis, près Mons, en 1678. On le nomma, par commission du 9 novembre de la même année, colonel du régiment de Champagne, qu'il commanda à la batallle de Minden en 1679, puis, en 1684, au siège de Luxembourg, où il se distingua particulièrement. Dans l'année précédente, il avait commandé les galères de Malte en Candie, et s'était emparé, au mois d'août, sous le canon de Girapetra, de deux saiques turques et d'un corsaire algérien. Créé brigadier d'infanterie le 24 août 1688, il servit aux sièges de Philisbourg, de Manhelm, de Franckenthal, en la même année. Ayant marché, le 25 août 1689, à la tête de son régiment à l'attaque de Valcourt, il y reçut une blessure dont il mournt à Philippeville le 2 septembre. (1) (Voyez ses preuves pour l'ordre de Malte, à la fin de la généalogie);
- 4º. Jules-Armand Colbert, marquis de Blainville, surintendant des hâtiments du roi, grand-maître des cérémonies de France, lieutenant-général des armées du roi, etc. Il naquit en 1664, et fut coanu d'abord sous le nom d'Ormoy, d'une terre qu'il possèdait. Le 28 mars 1674, on nu pourvut de la charge de surintendant des hâtiments du roi, arts et manufactures de France, en survivance de son père. Il prit le titre de merquis de Blaincille, a l'époque de son mariage contracté, le 25 juillet 1682, avec Marie-Gabrielle de Rochechaurt de Tonany-Charente, file unique et héritière de Jeau-Claude de Rochechouart, comte de Tonany-Charente et de Yivonne, marquis de l'Isle-Adam, colonel du régiment de la Marie Phélypeaux de la Vrillère. Etnré dans la mênire, et de Marie Phélypeaux de la Vrillère.

<sup>(1)</sup> Chronologie historique militaire, t. VIII, p. 48.

année lieutenant au régiment de Picardie, il se tronva, en 1683, aux sièges de Courtray et de Dixmode. Au mois de septembre, il se démit de la surintendance générale des bâtiments du roi, obtint une compagnie dans son régiment au mois de novembre, et servit à l'armée qui convrit le siège de Luxembourg en 1684. Le 13 septembre de cette année, le marquis de Biainville fut créé colonel du régiment de Foix à sa formation, puis, le 25 A . se janvier 1685, pourvu de la charge de grand-multre des cérémonies de France, sur la démission du marquis de Rhodes. En 1688, il servit aux sièges et à la prise de Philisbourg, de Manheim et de Franckenthal. Il se distingua particulièrement au siège de Kocheim, qu'on emporta l'épée à la main le 26 août 1689. Le 6 septembre suivant, il obtint un régiment de on nom, qu'il commanda à l'armée d'Allemagne en 1690. Le 11 juillet, il prit le commandement du régiment de Champagne, à la place du comte de Sceaux, son frère, qui venait d'être tué à la bataille de Fleurus. Le a or marquis de Blainville rejoignit aussitöt ce corps en Flandre, et v fit la some scampagne sous le maréchal de Luxembourg. Il servit aux sièges et à la prise de Mons et de Namur en 1691, et fut griévement blessé au combat de Steinkerque en 1692. On le créa brigadier le 30 mars 1693. En 1694, il commanda les troupes sur le Rhin depuis Rhinzabern jusqu'à Lauterbourg. Il fut employé à l'armée de la Meuse en 1696, à celle de Flandre en 1697, au camp de Landau en 1699, à l'armée d'Allemagne en 1701 et dans les duches de Limbourg et de Luxembourg à la fin de cette campagne. Promu au grade de maréchal-de-camp le 29 janvier 1702, et nommé pour commander dans Kayserswert, le murquis de Blainville défendit glorieusement cette place contre les forces impériales, y soutint 59 jours de tranchée ouverte, et tua 6 à 7,000 hommes aux ennemis par l'effet de son artillerie on par les fréquentes sorties qu'il fit faire. Lui-même fut grièvement blesse à l'épaule, d'un éclat de pierre, en visitant les ouvrages. Lorsqu'il rendit la ville, le 15 juin, elle était réduite en un monceau de raines. Ce fut le marquis de Blainville qui dicta les conditions de la alliés feruient raser toutes les fortifications à lours dépens, et que les otages qu'ils donneraient pour garants de leur perole ne seraient renvoyés qu'après l'entière exécution du traité. Cette héroique défense valut, au marquis de Blainville, le grade de lieutenant-général des armées qu'il obtint le 19 juin, cinq mois après sa promotion au grade de maréchal-de-camp; il recut le brevet de ce nouveau a regrade des mains du due de Bourgogne, le 23 du même mois de juin. Em-· Ployé dans les Pays-Bas sous le duc de Bourgogne et le maréchal de Boufflers, il se signala de nouveau à la bataille de Priedelingen, le 14 septembre, et commanda, pendant l'hiver, à Namur, par ordre du 16 novembre. En 1703, il prit part à toutes les opérations de l'armée de Villars (1).

<sup>(1)</sup> Ce fut sur la demande du maréchal de Villars que le marquis de Blainville passa sous ses ordres.

en Bavière; à la tête de 20 bataillons et de 30 escadrons, il força les retranchements de la Forêt-Noire, emporta, le 20, le poste de Biberach, et s'empara ensuite du château de Haslach : cette heureuse opération ouvrait à l'armée française un passage pour pénétrer dans la Sonabe et faire, avec l'électeur de Bavière, sa jonction, qui fut effectuée le 12 mai. Le marquis de Blainville contribua au gain de la première bataille d'Hochstedt, et commanda à Ulm pendant l'hiver. En 1704, sous le maréchal de Marchin, il s'empara de la petite ville de Giegen, le 14 janvier, et il fit brûler celle de Blanburen. Détaché, au mois d'avril, pour favoriser le passage d'un convoi qui venait de Schaffouse, il s'empara de Stockack et amena le convoi. A la seconde et funeste bataille d'Hochstedt, livrée le 13 août, le marquis de Blainville commandait l'infanterie de l'aile gauche; il donna les plus grandes preuves de sang froid ct de bravoure; mais, ayant eu les deux jambes emportées d'un coup de canon, il expira à Ulm le jour même de cette bataille, à l'âge de 40 ans, emportant les regrets des généraux et de toute l'armée, (1) Il n'a laissé de son mariage qu'une fille, nommée :

Marie-Madelaine Colbert, mariée, le 26 mai 1706, avec Jean-Baptiste de Rochechouert de Mortemart, comte de Maure, père du duc de Rochechouert;

- 5. Louis, auteur du rameau des comtes et marquis de Linkeres, rapporté ciaprès;
- 6º. Charles-Édouard Colbert, comte de Sceaux, né en 1670, colonel du régiment de Champagne, à la tête duquei il fut blessé mortellement à la bataille de Fleurus le 1" juillet 1630. Il mourut peu de jours après à Philipperille. ( Gazette de France du 15 juillet de cette année);
- 7°. Jeanne-Marie-Thérèse Colbert, mariée, le 1" février 1667, avec Charles-Honoré d'Albert, duc de Luynes et de Chevreuse, pair de France, comte de Montfort et de Toure, chevalier des ordres du Roi, gouverneur de Guicone, décèdé le 5 novembre 1712, fils de Louis-Charles d'Albert, pair et grand-fauconnier de France, et de Louise-Marie Séguier de Sorel. La duchesse de Luynes fut nommée dame du palais de la reine le 1" janvier 1674, et mourut le 26 juin 1755;
- 8°. Louise-Henriette Colbert, mariée, par contrat du 19 janvier 1671, avec Paul de Beauxilliera, due de Saint-Aigaan, pair de France, grand d'Espagne de la première classe, chevalier des ordres du Roi, premier gentilhomme de la chambre, puis grand-maître de la garde-robe en 1689, et ministre d'état, mort le 31 août 1914, fils de François de Beauvilliers,

<sup>(1)</sup> Chronologie historique militaire, par Pinard, t. IV, p. 459; Memoires du temps; Gazette de France; Dictionnaire historique des Généraux français, t. IV, p. 362.

premier due de Saint-Aignan, pair de Brance, lieutenant-général des armées du roi, chevalier des ordres, et d'Antuinette Servien de Montigny, sa première femme. La duchesse de Saint-Aignan fut nomurée dame du palais de la reine Marie-Thérèse d'Autriche, le 16 avril 1680, et mourut sans postérité le 10 septembre 1753:

9°. Marie-Anne Colhert, marice, le 14 février 1679, à Louis de Rochechouart,
l' duc de Mortemart, pair de France, général des galères; mort figé de 15
aus le 5 avril 1688, fils de Louis-Vietor de Rochechouart, duc de Mortemart, prince de Tonnay-Charente, maréchal et général des galères de
France, et d'Antoinette-Louise de Mesmes de Roisey.

XVI. Jean-Baptiste Colvert, Il marquis de Seignelay, de Châteauneuf sur Cher, et de Lopray, comte de Creuilly et de Darnetal, vicomte de Ligny, baron de Sceaux, Linières, la Luthumière, Cheny, Beaumont, Ormoy, seigneur de Blainville, de Châtenay, de Fontenay, du Plessis-Piquet et de Châtillon, naquit à Paris, en 1651. Son père le forma de bonue heure aux affaires, et lui obtint la survivance de sa charge de secrétaire d'état au département de la marine, le 18 février 1669 (1). Le jeune marquis de Seignelay avait recu de la nature un esprit capable de concevoir les plus grandes choses. Dès l'âge de 25 ans, il dirigeait seul le ministère de la marine, et ce fut sous son administration qu'elle devint la plus formidable de l'Europe. En 1684, les Génois, alors alliés de la France, avaient construit quelques frégates pour la marine espagnole, Louis XIV leur fit désense de les lancer à la mer. Sur leur resus d'obéir, le marquis de Seignelay fit équiper une flotte à Toulon, sous le commandement de Duquesne (2), s'y embarqua, parut devant Gênes, au mois de mai, et fit aussitôt bombarder cette ville, Ce peuple

<sup>(</sup>i) Il fut successivement ministre secrétaire d'état et des commandements du roit, commandeur et grand trésorier de ses agares, chef intendant et directourgéneral du commerce des Indes orientales et occidentales, ordonnateur des fortifications des places maritimes et des anciennes fortifications, grand-maître des haras de France, directeur de la manuficture des draps, capitaine des chases des diections de Tonnerre, Jolgny, Saint-Florentin et de comé d'Auserre.

<sup>(</sup>a) Cette flotte, qui appareilla le 12 mai, se composait de 14 vaisseaux, 3 frégates, a brûlots, to galioites, 8 flûtes, 17 tartanes et 20 galères. Il y eut 15,500 hombes lancées sur la ville de Gênes, et le faubourg d'Arêne ainsi que quatre beaux pallais forent ruinés dans une desconte.

le doge et quatre sénateurs, qui firent à Louis XIV toutes les satisfactions que ce monarque exigea d'eux. Vers le même temps, les Barbaresques, qui infestaient les mers, furent contenus et réprimés, et le pavillon espagnol obligé de réparer des dommages causés à notre marine marchande dans les Indes occidentales. Lors de la guerre de 1688, le marquis de Seignelay s'embarqua de nouveau sur la flotte destinée à marcher contre les forces combinées des Anglais et des Hollandais. Il fut nommé ministre et secrétaire d'état au mois d'octobre 1689. Quoique déjà atteint de la maladie de langueur qui devait bientôt le conduire dans la tombe, ce fut lui qui, vers le printemps de l'année suivante, dirigea le nouvel armement auquel on dut le gain de la bataille glorieuse livrée aux flottes combinées à la hauteur de Dunkerque, le 10 juillet 1600. Le marquis de Seignelay mourut à Versailles, le 3 novembre suivant, dans sa trente-neuvième année, universellement regretté, et particulièrement des officiers de marine, qui admiraient également l'étenduc et la précoce maturité de ses connaissances, et l'énergie de son caractère. Dans les quatorze années que dura son administration, il acheva d'élever la marine et le commerce au plus haut degré de splendeur. Il avait épousé 1°, le 28 février 1675, Marie-Marguerite, marquise d'Alègne, morte le 16 mars 1678, n'ayant en qu'une fille, Jeanne Colbert, décédée en bas âge, le 15 avril 1680, fille unique de Charles-Yves, marquis d'Alègre, et de Marguerite-Gilberte de Roquescuil; 2º, le 6 septembre 1679, Catherine-Thérèse GOYON DE MATIGNON, comtesse de Gacé, marquise de Lonray, fille de Henri Goyon, sire de Matignon, comte de Thorigny, conseiller d'état, lieutenant-général en Basse-Normandie, gouverneur de Cherbourg, etc., et de Marie-Françoise le Tellier de la Luthumière. La marquise de Seignelay se remaria, le 22 février 1696, avec Charles de Lorraine, comte de Marsan, prince de Mortagne, chevalier des ordres du Roi, et mourut à Paris le 7 décembre 1699. Elle avait eu de son premier mari :

b'ALLORS de gueules, à la tout rgent, accostée de 6 fleurs de ly, d'or.

Goron : d'argent, au lion con tonné de gueules.

1º. Marie-Jean-Baptiste, dont l'article suit :

2°. Paul-Édouard Colbert, comte de Creuilly, duc d'Estouteville, baron de la Luthumière, seigneur d'Yvetot, etc., marechal des camps et armées du roi. Il naquit en 1686, entra aux mousquetaires en 1701, se trouva aux combats de Nimègue et d'Eckeren en 1702 et 1703, et obtint, le 2 juillet de cette dernière année, une compagnie dans le régiment de Champagne, qu'il alla rejoindre à l'armée de Bavière. Il commande cette compaguie à la première bataille d'Hochstædt au mois de septembre. Devenu mestre-de-camp-lieutenant du régiment Royal-Dragons le 12 mai 1704, le . comte de Creuilly commanda ce corps à la bataille de Ramillies en 1706, en Flandre en 1707, à la bataille d'Oudenarde en 1708, à celle de Malplaquet en 1709, en Flandre en 1710 et 1711, aux sièges de Douny et du Quesnoy en 1712, de Landau et de Fribourg en 1713. On le créa brigadier d'infanterie, puis maréchal-de-camp les 1" février 1719 et 20 février 1734. Le comte de Crevilly est décéde à Paris sans enfants le 28 fevrier 1756(1). Il avait épousé to, le 25 juillet 1714, Anne-Marie-Thérèse Spinola, des ducs de Saint-Pierre et princes de Melphe, princesse de Vergagne, morte le 7 septembre 1744. fille de Jean-Baptiste Spinola, prince de Vergagne et du Saint-Empire, grand d'Espagne, lieutenant-général des armées de S. M. C., etc.; 2°, le 2 avril 1754, Agnès-Marie de la Rochefoucauld-Langeac-Lascaris d'Urfe, morte le 1" juillet 1756, fille de Louis-Christophe de la Rocheforcauld-Langeac, marquis d'Urfé, mestre-de-camp d'un régiment de cavalerie de son nom, et de Jeanne le Camus de Pontearré;

- 3°. Louis-Henri Colbert, chevalier de Seignelay, mort à Strasbourg, en 1705. Il avait été reçu chevalier de l'ordre de Malte de minorité en 1688;
- 4º. Charles-Eléonor, dont nous parlerons après son frère ainé;
- 5º. Théodore-Alexandre Colbert, comte de Ligny, né en 1600, mort en 1605.

XVII. Marie-Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, de Blainville et de Louray, seigneur de Darnetal, de Ligny et d'Ormoy, brigadier des armées du roi, naquit en 1687, et fut connu du vivant de son père sous le nom de marquis de Lonray. Le 25 novembre 1690, il fut pourvu de la charge de maître de garde-robe, en survivance du marquis de la Salle. Le 30 décembre 1700, il s'embarqua à Blaye avec le roi d'Espague Philippe V, qui se rendait à Bordeaux, et accompagna ce prince jusqu'à Saint-Jean-de-Luz. Le marquis de Seignelay entra dans les mousquetaires, en 1701, et fit la campagne de cette année en Flandre, en qualité d'aide-de-camp de Mgr le duc de Bourgogne. Nommé, par commission du 5 avril 1702, colonel du régiment de Champagne, il le commanda en Allemagne cette année, avec la plus grande dis-

<sup>(1)</sup> Chronologie historique militaire, t. VII, p. 90. Le duc d'Estouteville avait cultivé les lettres. Voyez la notice qu'on lui a consacrée comme littérateur dans le IX vol, p. 226, de la Biographie ancienne et moderne.

tinction, notamment en soutenant, à la tête de 1200 grenadiers, la construction du pont sur le Rhin, près d'Huningue, le 10 octobre, puis le 14, à la bataille de Fredelingen. Il servit au siège de Kehl, à l'attaque des retranchements d'Hornberg, au combat de Munderkirken, à la première bataille d'Hochstædt, ainsi qu'à la prise d'Ulm et d'Augsbourg, en 1703, à la seconde bataille d'Hochstædt, sous le maréchal de Marchin, en 1701, à l'armée du Rhin, en 1705, au secours du fort Louis, à la prise de Drusenheim, de Lauterbourg et de l'île de Marquisat, en 1706; enfin à toutes les expéditions du maréchal de Villars, en Françonie et en Souabe, en 1707. Le marquis de Seignelay fut créé brigadier d'infanterie le 19 juin 1708. En 1709, il commanda une brigade à la bataille de Malplaquet: puis à l'attaque d'Arleux, en 1711, et mourut d'apoplexie à Paris, le 26 février 1712, à l'âge de 20 ans. Le lendemain, il fut inhumé dans l'église de Saint-Eustache. Il avait épousé, le 10 janvier 1708, Marie-Louisc-Maurice, princesse de Funstenberg, morte à Paris, le 16 mars 1749, fille d'Antoine-Égon, prince de Furstenberg, comte d'Heiligenberg et de Werdenberg, landgrave de Bar, gouverneur et régent-général de l'électorat de Saxe pour le roi Auguste de Pologne, et de Marie, comtesse de Ligny. De ce mariage est issue :

d'or, à l'aigle de gueules, becquée et membrée d'asur; à la bordure nébulée d'argent et d'azur.

Marie-Sophie-Émilie-Hoorate Colbert, marquise de Seignelay, comtesse de Tancarville, dame de Gournay, etc., née le 20 septembre 1709, mariée, par coutrat du 8 janvier 1724, avec Charles François de Montmorency-Luzembeurg, duc de Pinry-Luxembourg (mort le 18 mai 1764), pair et maréchal de France, chevalier des ordres du Roi, capitaine des gardes ducorps, gouverneur de la privince de Normandie, fils de Charles-François-Frédéric de Montmorency-Luxembourg, duc de Pincy-Luxembourg, pair de France, prince d'Aigremont et de Tingry, et de Marie-Gillonne Gillier de Clerambault de Murmande.

se a. a Tosa et Tans. e ceatelé, aux 1 et 4 d'argent, à la tour de gueules ouvertet d'aux, et deus acceptres d'or en sautoir, bro-chants ser la tour , qui est de la Tour ; qui est de la Tour ; qui est de la Tour ; aux 2 et 3 d'or, au lion de gueules, lampasé, armé et couronné d'aux, qui est l'assaries ; sur le tout d'azur, au sangier d'argent, au sangier d'argent, au sangier d'argent, au sangier d'argent.

XVII. Charles-Éléonor Colbert, comte, puis marquis de Seignelay, né en 1708, décédé le 27 mars 1747, dieutenant-général au gouvernement de la province de Berry, avait épousé 1°, le 11 mars 1717, Aune, princesse de La Touret Taus, morte en couches le 19février 1719, fille de François-Sigismond de la Tour et Taxis, comte de Valsassine et du Saiut-Empire romain, lieutenant-général au service de l'empereur, et d'Anne du Val; 2°, le 22 octobre

1726, Marie-Renée de Gontaut-Biron, fille de Charles-Armand de de Distaut-Biron.
Gontaut, duc de Biron, pair de France, colonel des gardes fran-éartée de d'et et de çaises, et de Marie-Anne Bautru de Nogent. Les enfants du marquis de Seignelay furent;

#### Du premier lit :

1º. Élisabeth-Pauline-Gabrielle Colbert, mariée, le 6 février 1736, avec François-Pierre-Charles Bouchard d'Esparbès de Lussan, marquis de Jonsac, maréchal des camps et armées du rei en 1748, fils de Louis-Pierre-Joseph Bouchard d'Esparbès de Lussan, comte de Jonsac, marquis d'Ozillac et de Champagnac, maréchal-de-camp, lieutenant-général des provinces de Saintonge et d'Angoumois, et de Marie-Francois: Henaut:

#### Du second lit :

2º. Louis-Jean-Baptiste-Antonin, qui suit ;

3º. Charles-Armand-Jean-Baptiste Colbert, né le 10 janvier 1728, mort jeune ;

4º. Marguerite-Louise Colbert, mariée, en 1757, avec Joseph, comte de Lordat, marèchal des camps et armées du roi, gouverneur de Brouage.

XVIII. Louis-Jean-Baptiste-Antonin Colbert, marquis de Seignelay, né le 13 septembre 1731, entra dans les mousquetaires en 1749 et passa sous-lieutenant au régiment du Roi, infanterie, en 1752. Il devint capitaine de dragons en 1758, colonel du régiment de l'Ile-de-France le 20 février 1761, chevalier de l'ordre de Saint-Louis en la même année, et colonel du régiment de Champagne le 1er décembre 1762. Le marquis de Seignelay fit, à la tête de ce corps, toute la guerre de Corse, et, au retour, il fut créé brigadier d'infanterie le 3 janvier 1770, puis maréchal-de-camp le 1" mars 1780. Il épousa 1º Marie-Anne de Montigny, morte sans enfants en 1767; 2°, le 26 mai 1770, Catherine-Pauline DE Bé-THUNE, fille d'Armand-Louis, marquis de Béthune, colonel-général de gruenies. de la cavalerie, chevalier des ordres du Roi, etc., et de Marie-Edmée de Boulongne; 3º Anne-Antoinette De LAUNOY, veuve en premières noces de Charles-Joseph-Gabriel de la Salle, gouverneur gueules, et d'argent de 8 pièces; au 2 de Dompaire. Elle est aujourd'hui veuve du marquis de Seignelay, bandé d'or et de qui a laissé de son second mariage avec Catherine-Pauline de Bé- gueules de 8 pieces. thune, un fils, qui suit.

or Monricky : De Burnens

DE LANGE : parti, au 1 fascé de XIX. Armand-Marie-Louis Coleren, marquis de Seignelay, né le 17 janvier 1771, colonel de cavalerie, officier supérieur dans la première compagnie des mousquetaires de la garde du roi en 1814 et 1815, a été nommé, le 22 novembre de cette dernière année, colonel de la légion du département des Bouches-du-Rhône, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur. Il est mort sans postérité.

# COMTES ET MARQUIS DE LINIÈRES, éteints,

XVI. Louis Colbert, I' du nom, comte de Linières, cinquième fils du grand Colbert et de Marie Charon de Menars, fut destiné à l'église, et fut abbé de Bonport, prieur de Nogent-le-Rotrou, et intendant et garde du cabinet des manuscrits et médailles de la bibliothèque du roi en 1681. Deux de ses frères ayant été tués à la tête du régiment de Champagne, il quitta l'état ecclésiastique en 1603, et rentra dans le monde sous le nom de chevalier de Colbert. Il fut reçu guidon des gendarmes écossais le 20 mars 1694, puis enseigne le 10 février 1695, sous-lieutenant dans les gendarmes d'Anjou le 15 mars 1698, capitaine-lieutenant des chevau-légers d'Anjou le 1er juillet 1700, puis, le 22 mars 1702, de celle des gendarmes bourguignons, qu'il commanda à la bataille de Spire en 1703, et à celle d'Hochstædt en 1704. Le comte de Linières vendit sa compagnie et quitta le service en 1707 (1). Il est décédé à Paris le 28 avril 1745, ayant eu du mariage qu'il avait contracté, le 4 mars 1694, avec Marie-Louise DU BOUCHET DE SOURCHES, fille de Louis-François du Bouchet, I'r du nom, marquis de Sourches, comte de Montsoreau, grand-prévôt de France, conseiller d'état, major-général sous le maréchal de Luxembourg, gouverneur du Maine, de Laval et du Perche, et de Marie-Geneviève de Chambes-Montsoreau:

d'argent, à 2 fasces de sable.

- 1°. Louis Colbert, né et ondoyé le 12 août :696, môrt au mois de juin
- 2°. Louis-Bernard, chevalier de Colbert, né le 24 avril 1699, mort le 25 mai 1704;

<sup>(1)</sup> Abrege chronologique de la maison militaire du roi, t. II, p. 390.

- 3º. Louis, IIº du nom, dout l'article suit;
- 4°. Diane-Félicité Colbert, morte jeune après l'année 1706;
- 5. Marie-Thérèse Colbert, née le g février 1698, morte le 31 juillet 1699;
- 6º. Louise-Diane Colbert, née le 23 juillet 1700, morte jeune;
- 7°. Louise-Constance-Félicité Colhert, née et morte les 5 et 25 septembre 1702;
- 8º. Julie-Philippine-Rortens Colbert, née le 35 décembre 1706, mariée avec Charles-Louis-Auguste, comte de Maridor, grand-sénéchal de la province du Maine, sile de Louis de Maridor, seigneur du Bourg-le-Roy, et d'Élisabeth-Louise-Charlotte de Perrochel de Grandchamp, sa seconde femme.

XVII. Louis Colbert, If du nom, marquis de Linières, maréchal des camps et armées du roi, naquit le 8 avril 1709. Il fut fait lieutenant réformé au régiment du Roi, infanterie, le 3 février 1728, lieutenant le 3 mars 1729, et capitaine le 21 septembre suivant. Il commanda sa compagnie aux siéges de Gerra-d'Adda, de Pizzighitone et du château de Milan en 1733, et à ceux de Tortone, de Novarre et de Sarravalle en janvier et février 1734. Devenu guidon de la compagnie des gendarmes de Berry, avec rang de lieutenantcolonel de cavalerie, le 25 mars 1734, il quitta le régiment du Roi, et servit avec la gendarmerie à l'attaque des lignes d'Etlingen, et au siège de Philisbourg. Il passa premier cornette de la compagnie des chevau-légers de la Reinele 20 novembre, et devint, le 12 mars 1735, sous-lieutenant de la compagnie des gendarmes dauphins, avec rang de mestre-de-camp de cavalerie. Il se trouva en cette qualité à l'affaire de Clausen au mois d'octobre, et marcha, au mois de septembre 1741, à l'armée de Westphalie. Nommé capitaine-lieutenant de la compagnie des chevau-légers de Bretague, par commission du 1er mai 15/42, il commanda cette compagnie sur les frontières de Bohème, et au secours de Braunaw en la même année, sur le Rhin en 17/13, à la reprise de Weissembourg et des lignes de la Lautern, au combat de Haguenau et au siège de Fribourg en 1744. Il fut déclaré, au mois de novembre, brigadier des armées du roi, dont le brevet lui avait été expédié dès le 2 mai précédent. Employé à l'armée de Flandre, par lettres du 1" avril 1745, il se trouva à la bataille de Fontenov et au siège de Tournay. Il passa à la compagnie des gendarmes anglais le 11 juin, en quittant celle des chevau-légers de Bretagne, et finit la campagne avec cette compagnie. Employé à l'armée du prince de Conty, par lettres du 1" mai 1746, le marquis de Linières servit aux sièges de Mous et de Charleroy. Réuni à l'armée du roi, il se trouva à la bataille de Raucoux le 11 octobre 1746, et à celle de Lawfeldt le 2 juillet 1747. Il fut nommé maréchal-de-camp le 1" janvier 1748, et mourut à Paris, le 24 juillet 1761, dans la 52° année de son age (1). Il n'avait pas eu d'enfants du mariage qu'il avait contracté, le 6 février 1754, avec N.... de Canclaux.

bande d'or et de gueules; a la champagne d'argent, chargée de 5 molettes d'eperon de sable.

# MARQUIS DE CROISSY, DE TORCY et DE SABLÉ, éteints.

XV. Charles Colbert, marquis de Croissy et de Torcy, ministre secrétaire d'état et des commandements du roi, commandeur et grand-trésorier des ordres de S. M. etc., né à Paris en 1620. frère puiné du grand Colbert, a pris unepart glorieuse aux évênements du règne de Louis XIV, dans la direction des négociations diplomatiques. Son aptitude et son mérite personnel, beaucoup plus que le crédit de son frère, le destinaient à une carrière brillante et une élévation rapide. Il avait déjà rempli avec succès diverses missions dans les armées et dans les ports, pour l'inspection de la marine, lorsqu'en 1654 on le nomma intendant de justice et des armées de Provence et de Catalogne et de celle qui fit le voyage de Naples. Le 20 mai 1656, il fut reçu conseiller au parlement de Metz, puis nommé président du conseil souverain d'Alsace en 1658. Le marquis de Croissy fut envoyé extraordinaire en Pologne en 1659, ensuite à Vienne, où il arriva le 14 mars 1660. De là il eut ordre de passer en Prusse pour assister aux conférences d'Oliva, où devait se traiter la paix entre les couronnes de Pologne et de Suède. Il fut ambassadeur à Rome en 1661. Il devint premier président au parlement de Metz, lors de la réunion du conseil souverain d'Alsace au parlement en 1662, fut pourvu, dans la même année, de l'intendance d'Alsace, et fut reçu maître des requêtes de l'hôtel du roi le 25 mai 1663. Vers la fin de cette année, il fut appelé aux deux intendances des généralités de Touraine et d'Anjou,

<sup>(1)</sup> Chronologie historique militaire, t. VII, p. 260; Gazette de France; Dictionnaire historique des Généraux français, t. IV, p. 365.

33

Maine et Poitou. Envoyé extraordinaire et plénipotentiaire en Allemagne en 1665, il conclut le traité de Trèves avec l'électeur de Brandebourg. Au retour de cette mission, le marquis de Croissy fut nommé intendant des généralités d'Amiens et de Soissons en 1666, puis, en 1667, intendant de l'armée de Flandre, commandée par Louis XIV, qui le nomma conseiller d'état. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire aux conférences d'Aix-la-Chapelle, il y signe la paix avec l'Espagne, le 2 mai 1668, traité qui maintint la France dans ses conquêtes en Flandre. De là, le marquis de Croissy passa avec le même caractère à Londres à l'occasion des secours que Louis XIV envoyait à Candie. En 1660, il conclut avec la Grande-Bretagne une ligue offensive et défensive contre la Hollande et ses alliés. Rappelé d'Angleterre en 1674, il fut nommé, le 22 mars 1675, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Nimègue, pour la paix générale, dont il signa les différents traités en 1678 et 1679. Durant ces longues conférences tenues au milieu de l'Europe en armes et dans toute la vigueur des hostilités, le marquis de Croissy déploya de grands talents et un beau caractère (1). Le 26 août 1679, il fut reçu président à mortier au parlement de Paris, et fut autorisé à exercer en même temps la charge d'intendant de la généralité de Paris dont il était en possession. Le 20 novembre suivant, le roi le nomma ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères (2). Le 26 juin 1600, il fut pourvu de la charge de commandeur-grand-trérorier des ordres du Roi, sur la résignation du marquis de Seignelay, son neveu, et mourut à Versailles le 28 juillet 1696 (3), avec

La marquise de Croissy, femme d'un esprit supérieur, présidait aux réunions diplomatiques. Tous les écrits du temps se plaiseut à lui attribuer une part dans le succès des négociations. Voyes le Mercure de cette époque, l'État de la France, année 1694; t. 11, pp. 380, 387, etc., etc.

<sup>(2)</sup> Les provisions de cette charge lui furent envoyées à Munich.

<sup>(3)</sup> Il a laissé manuscrits des mémoires sur l'Alsace, les Trois Érechés et le Poitou, conservés à la bibliothèque du Roi, et des lettres sur ses différentes ambassades. Celles qui ont repport au traité de Nimégue out été imprimées à La Haye, en 1720 (3 vol. in-12), avec celles du comte d'Estrades et du comte d'Avanux.

la réputation d'un des plus habiles négociateurs. La Gazette de France du 4 août 1696 a consacré quelques lignes à sa mémoire. Il a rempli les diverses charges dont il a été revêtu, dit-elle, avec -tout le zèle et toute la capacité qu'on pouvait attendre de son expérience consommée. Son zèle pour le service du roi, son amour pour la justice, pour le bien public et pour l'honneur de la France, la dignitéet la magnificence avec lesquelles il a soutenu les grands emplois dont S. M. l'avait honoré, lui avaient attré l'estime et la vénération des cours étrangères, et l'ont fait généralement regretter. Le narquis de Croissy avait épousé, le 20 janvier 1664, Marguerite-Françoise Béraup, morte le 17 septembre 1719, fille unique et héritière de Joachim Beraud, seigneur de Croissy et de Torcy, grand audiencier de France, et de Marguerite de Laistre. De ce mariage sont issus:

Banaca: d'azur, à l'aigle d'or; au chef. cousu de gueules, chargé d'une etoile d'or.

1. Jean-Baptiste, dont l'article viendra :

- 2°. Charles-Joachim Colbert, né le 11 juin 1667, abbé commendataire de l'abbaye de Froidmond le 8 mars 1684, agent-général du clergé de France en 1695, sacré évêque de Montpellier le 10 mars 1697, mort le 8 avril 1-58; °
- 3º. Louis-François-Henri Colbert, comte de Croissy, lieutenant-général des armées du roi. Il naquit le 15 février 1677, et fut connu, jusqu'en 1712, sous le nom de chevalier de Croissy. Entré dans les mousquetaires au commencement de l'année 1691, il se trouva au siège de Mons et au combat de Leuse, obtint une lieutenance au régiment du Roi le 15 décembre de la même année, se trouva au siège de Namur, eut un cheval tué sous lui à celui de Steinkerque, et servit au hombardement de Charleroy en 1602. On lui donna le commandement du régiment d'infanterie de Santerre, à sa formation, par commission du 4 octobre. M. de Croissy commanda ce corps au siège d'Huy, à la bataille de Nerwinde, ainsi qu'au siège de Charleroy en 1693. Il fit la marche de Vignamont au pont d'Espierres en 1694, servit sur la Meuse en 1695, fit les enimpagnes de 1606. 1607 et 1701 à l'armée de Flandre, et fut créé brigadier d'infanterie le 20 janvier 1702. Enfermé dans Kayserwert, il concourut à la vigoureuse défense qu'y fit le marquis de Blainville, son consin. Il commanda en plein jour la sortie du 22 mai, chassa les ennemis de leurs tranchées et rasa une partie de leurs ouvrages. M. de Croissy reçut une blessure au

Voyez la notice Biographique donnée par Moreri sur ce prélat, t. III de son grand Dictionnaire, édit. de 1759. p. 804.

bras dans cette action. Employé à l'armée d'Allemagne en 1703, il servit au slêge de Brisack sous Mgr le duc de Bourgogne, puis au siège de Landau sons le maréchal de Tallart. A la bataille de Spire, le 15 novembre, commandant la seule brigade du régiment du Roi, il défit complétement l'infanterie de la droite du prince de Hesse-Cassel, et contribua puissamment au gain de celle bataille. Il fut fait prisonnier de guerre à celle d'Hochstædt le 13 août 1704. On de promut au grade de maréchal-decample 26 octobre de cette année. Échange en 1706, il joignit, en 1707, l'armée de Flandre sous M. de Veodôme; commença la campagne de 1208 sur le Rhin, à l'armée du maréchal de Berwick , repassa en Flandre au mois de juillet, et y commanda pendant quelque temps 8 bataillons et 8 escadrons campés, à deux lieues de l'armée. Détaché au mois d'octobre, sous les ordres du marquis de Puiguyon, pour faire le siège de Leslingen, il fut fait prisonnier de guerre dans une sortie que firent les ennemis. M. de Croissy fut échange en 1709 et créé lieutenant-général des armées le 29 mars 1710 : il fit la campagne en Flandre. On le nomma gouverneur de Crecy, en Brie, le 1er septembre. Il se trouva, en 1712, à l'affaire de Denain, aux sièges de Douay, du Quesnoy, et de Bouchain, puis, en 1713, à la défaite du général Vaubonne et aux sièges de Landau et de Fribourg. Le comte de Croissy fut blessé à ce dernier slège le 15 octobre. A la mort du marquis de Sévigné, il obtint la charge de lieutenant de roi du couté Nantais le 9 janvier 1714. Dans l'année sulvante, il fut envoyé en ambassade extraordinaire auprès de Charles XII, roi de Suède, et eut sa première audience de ce souverain à Stralsund, le 14 mai, sur la breche où il était assiègé par les armées moscovites. (Histoire de Charles XII, par Voltaire. ) Le comte de Croissy mourut à Paris le 24 août 1747 (1). Il avait épousé, le 30 décembre 1711, Marie Brunet de Rancy, dame de Vaux-la-Reine, et de Comblaville, morte au château de Madrid, près Paris, le 16 mai 1742, fille de Paul-Étienne Brunet, seigneur de Rancy et d'Evry-le-Château, maître des requêtes, et de Geneviève Colbert. Il eut deux enfants :

- A. François-Louis, marquis de Colbert-Croissy, mousquetaire noir, tué le 27 mai 1743, à la bataille de Dettingen;
- B. Marie-Jeanne Colbert, marice, le 23 janvier 1731, avec François-Gilbert Colbert, marquis de Chabanais;
- 4º. Marie-Françoise Colbert, mademoiselle de Groissy, née le 6 février 16-71, première feumes, par contrat du 13 mai 16/6, de Louis-Joachine de Montaigu, vicomte de Beaune, marquis de Bonzols, depuls lieutenant-général des armées du roi, chevalier des ordres, gouverneur de Brouage, mort.

<sup>(1)</sup> Chronologie historique militaire, t. IV, p. 669; Dictionnaire historique des Généraux français, t. IV, p. 366.

sans postérité au château de Plauyac, en Auvergne, le 16 septembre 1746, dans sa 84º année, Il était fils de Henri-Antoine de Montaigu de Fromiguières, marquis de Bouvols, et d'Anne-Cabrielle de Beaufort-Montboissier-Canillac. La marquise de Bouvols était décèdée à Paris le 28 septembre 1245;

- 5. Charlotte Colbert, née le 26 mai 1678, religieuse à l'abbaye du Trèsor, puis il abbaye de Saint-Antoine, à Paris, bénite abbesse de Paulhemont le 7 juillet 1718, transférée à l'abbaye royale de Maubuisson au mois de décembre 1710, morte le 30 mars 1765;
- 6. Marguerite-Thérèse Colbert, medomoiselle de Torcy, née le 7 juin 1682, mariée e, le 8 août 1701, avec Louis de Clermont d'Amboise, 11º du onn, marquis de Renel, gouverneur et grand-bailli de Chaumont, fils de Louis de Clermont d'Amboise, marquis de Renel, lieutenant-général des armées du roi, mestre-de-camp de la cavalerie légère, et de Marie-Angélique de Cousiu de Saint-Denis; 2°, le 5 janvier 1704, avec François-Marie Spinota, duc de Saint-Pierre, prince de Molfète, grand d'Espagne, chevalier des ordres du Roi, décèdé le 15 mai 1727. La duchesse de Saint-Pierre fut dance du palais de la reine d'Espagne, et mourut le 27 janvier 1760;
- 7'. Olympe-Sophie Colbert, née le 7 juillet 1686, morte sans alliance le 17 juin 1705.

XVI. Jean-Baptiste Colbert, marquis de Torcy, de Croissy, de Sablé, de Boisdauphin et de Pressigny, naquit à Paris le 14 septembre 1665. Dès l'âge de 19 ans, il fut envoyé à Lisbonne, en 1684, pour complimenter Alphonse VI, roi de Portugal, sur son avénement au trône. En 1685, il se rendit à Copenhague, près de Christiern V, et au retour de cette mission il visita Hambourg, Berlin, Ratisbonne, Vienne, Rome et Naples. En 1687, il fut nommé ambassadeur à Londres, et, en 1689, il fit partie de l'ambassade de France à Rome, lors de l'élection du successeur d'Innocent XI. Nommé secrétaire d'état en survivance le 25 septembre et attaché au ministère des affaires étrangères, le marquis de Torcy prêta serment pour cette charge à son retour de Rome. Il fut déclaré ministre d'état et eut entrée au conseil en mars 1699. Dans le mois de septembre de cette année, il succéda à son beau-père, M. de Pomponne, dans la charge de surintendant des postes et relais de France, et fut reçu chancelier des ordres du Roi le 16 ianvier 1701. Ce fut le marquis de Torcy qui, lors de la mort de Charles II, roi d'Espagne, arrivée le 1et novembre 1700, ouvrit, dans le conseil, l'avis que la France devait accepter pour le duc d'Anjou (Philippe V), l'héritage de la monarchie espagnole. Telle fut l'origine de cette guerre de la succession, où Louis XIV, après bien des vicissitudes, finit par triompher de ses nombreux ennemis. Ce fut aux conseils énergiques du marquis de Torcy que la France fut redevable du traité d'Utrecht, si différent des couditions honteuses que les alliés avaient voulu nous imposer. Ce traité fut le prélude de la pacification de l'Europe, et les autres traités particuliers qui le complétèrent furent encore l'ouvrage du marquis de Torcy. Il fut nommé membre du conseil de régence pendant la minorité de Louis XV; mais alors, malgré ses nombreux services, il fut obligé de se démettre de ses autres charges. Tous les publicistes s'accordent à dire que c'était à un tel homme et non pas à l'abbé Dubois, qu'on cut du confier la direction des affaires publiques (1). Il est mort à Paris, le 2 septembre 1746, à l'âge de 81 ans. Le marquis de Torcy était membre honoraire de l'Académie des sciences depuis l'année 1718. Il a laissé des Mémoires pour servir à l'histoire des négociations, depuis le traité de Ryswick jusqu'à la paix d'Utrecht, imprimés en 1756, en 3 volumes in-12, et dont il y a eu depuis plusieurs éditions. « Ces mé-» moires du marquis de Torcy, dit Voltaire, renferment des détails qui ne conviennent qu'à ceux qui veulent s'instruire à fond. ·lls sont écrits plus purement que tous les mémoires de ses pré-· décesseurs. On y reconnaît le goût de la cour de Louis XIV ; mais · leur plus grand prix est dans la sincérité de l'auteur. C'est la vérité, c'est la modération elle-même qui conduisent sa plume. On a dit du marquis de Torcy qu'il avait le génie des grandes affaires, qu'il était plein de ressources dans les circonstances difficiles, sachant porter avec la même sagesse le poids de la bonne et de la mauvaise fortune, et joignant à ces grandes qualités toutes les vertus domestiques. Il avait épousé, le 13 août 1696, Catherine-Félicité Arnauld de Pomponne, décédée à Paris le 7 avril 1755, fille de Simon Arnauld, marquis de Pomponne, baron de Ferrières et de Chambrois, ministre et secrétaire d'état au dé-adossèts, eten pointe d'un rocher de six partement des affaires étrangères, et de Catherine-Renée Ladvocat. coupeaux du même. De ce mariage sont provenus:

<sup>(1)</sup> Voyez l'Histoire du dix-huitime siécle, par M. Lacretelle, t. I, p. 304.

- 1º. Jean-Baptiste-Joachim, dont l'article viendra;
- 2°. Charles Colbert, chevalier de Torcy, mort en 1708;
- 5°. Françoise-Pélicité Colbert, née le 14 mai 1698, mariee, le 12 avril 1715, avec Joseph-André d'Anceune-Codart, dit le marquis d'Anceune, mestre-de-camp d'un régiment de son nom, brigadier des armées du roi, fils de Jacques-Louis d'Anceune-Cadart de Tournon, duc de Caderouse, marquis du Thor et de Cadolet, baron de Valorgues, etc., capitaine-lieutenant des gendarmes de Bretagne, et de Madelaine d'Oraison de Cadenet. Elle est dévédée au niois de mai 1749;
- 4º. Catherine-Marguerite-Pauline Colbert, néele 12 mai 1690, marlée, le 24 février 1718, avec Louis du Ptessis-Châtillon, marquis de Nonant, lieutenantiquis de la commenta de la commentation de la com
- 5°. Constance Colbert, née au mois de mai 1710, martiee, le 20 avril 1752, avec Joseph-Augustin, comte de Mailly, marquis de Haucourt, baron de Saint-Amand, lieutenant-général des armées du roi, et lieutenant-général au gouvernement de Roussillon, inspecteur-général de la cavalerie et des dragons, fils de Joseph, marquis de Mailly-Haucourt, et de Louise-Madelaine-Joséphe de la Rivière de Yaux. Constance Colbert est décédée le 13 décembre 1754.

XVII. Jean-Baptiste-Joachim Colbert DE Torcy, marquis de Croissy, baron de Nogent, lieutenant-général des armées du roi, naquit le 25 janvier 1703. Il entra aux mousquetaires en 1718, fut fait colonel-lieutenant du régiment Royal, infanterie, le 6 mars 1710, et capitaine des gardes de la Porte le 6 décembre 1723. Il commanda son régiment au slége de Kelh en 1733; ouvrit la première tranchée devant le château de Traerbach le 25 avril 1734. et fut employé au siége de Philisbourg dans la même année. On le créa brigadier d'infanterie le 1er août. Au mois d'octobre, il partit de l'armée du Rhin pour celle d'Italie, arriva à Pavie le 5 décembre et y passa l'hiver. Le marquis de Croissy servit aux siéges du château de Gonzague et de Reveré en 1735, et rentra en France au mois de mai 1736. Promu au grade de maréchal-decamp le 1st janvier 1740, il servit à l'armée de la Meuse, sous le maréchal de Maillebois, par lettres du 1er août 1741, marcha avec la 5º division qui partit de Givet, le 31 du même mois, la conduisit en Westphalie, et commanda à Linn pendant l'hiver. Lorsque cette armée passa, au mois d'août, en Bohême, le marquis

de Croissy marcha avec la 2º division, se trouva à plusieurs vives escarmouches, et rentra en France après la campagne. Employé à l'armée du Rhin, par lettres du 1er mai 1743, il se trouva à la bataille de Dettingen, et finit la campagne en Basse-Alsace, sous le maréchal de Noailles. Employé à l'armée du Rhin, sons le maréchal de Coigny, son beau-père, par lettres du 1er avril 1744, il fut chargé de porter au roi la nouvelle du succès de l'attaque des retranchements des ennemis à Suffelsheim et Angenheim, et fut créé lieutenant-général des armées, le 2 mai. Il servit en qualité de maréchal-de-camp à la reprise des lignes de Weissembourg et de la Lautern, et porta cette nouvelle au roi à Dunkerque, où il arriva, le quillet. Retourné à l'armée, il se trouva à l'affaire de Haguenau, fut déclaré lieutenant-général le 26 août, et servit en cette qualité au siège de Fribourg. Employé à l'armée du roi, par lettres du 1e avril 1745, il concourut à la prise des ville et citadelle de Tournay, et combattit à Fontenoy. En 1746, il servit au siège de Namur, se distingua à la bataille de Raucoux, et combattit à Lauwfeldt, en 1747. Il fut employé à l'armée de Flandre, par lettres du 15 avril, et commanda en Poitou, par lettres du 1ª mai 1758, jusqu'au 1ª juin suivant, époque à laquelle il passa en Provence, où il servit, sous le maréchal de Thomond, jusqu'au 1er novembre 1759. Il fut créé chevalier du Saint-Esprit le 1" janvier 1773, fut nommé gouverneur d'Huningue, et mourat à Paris le 26 août 1777 (1). Il avait épousé, le 27 février 1726, Charlotte-Henriette-Bibienne de Franquetot de Coigny, maréchal de Franço, chevalier desde d'ann, et accompagne de trait de la compagne de la comp lotte-Henriette-Bibienne DE FRANQUETOT DE COIGNY, fille de Fran- d'or, chargée de trois des ordres du Roi et de la Toison-d'Or, et de Henriette de Montbourcher du Bordage. Le marquis de Torcy a cu pour enfants :

DE FRANÇUNION le gueules, à la fasce

<sup>1°.</sup> Jean-Baptiste-François-Menelai, dont l'article viendra :

<sup>2</sup>º. Charles-Antoine-Félix Colbert de Croissy, marquis de Torcy, maréchal-de-camp, né le 10 juillet 1729. Il entra aux mousquetaires le 14 avril 1744, fit la campagne en Flandre, et se trouva aux sièges de Menin, d'Ypres et de Furnes, à l'affaire de Haguenau et au siège de Fribourg. Il obtint, le 14 décembre de la même année, la charge de guidon

<sup>(1)</sup> Chronologie militaire, t. V, p. 308; Dictionnaire historique des Généraux français, t. IV, p. 367.

de la compagnie des gendarmes de la Reine, avec rang de lieutenantcolonel de cavalerie. Il servit à la bataille de Fontenoy, aux sièges des villes et citadelles de Tournay, d'Oudenarde, de Dendermonde et d'Ath, en 1745, aux sièges de Mons, de Charleroy et de Namur, et à la bataille de Raucoux, en 1746. Devenu enseigne de la compagnie des Gendarmes-Bourguignons, avec rang de mestre-de-camp de cavalerie, le 1" janvier 1748, il servit au siège de Maestricht, et se trouva à la prise de Hanovre et de plusieurs places de cet électorat. Il fut employé au camp de Clostersevern, se trouva à la marche sur Zell en 1757, au combat de Sundershausen, à la prise de Cassel et de la Hesse, et à la bataille de Lutzelberg en 1758. Il combattit à Minden, le 1" août 1759, fut fait capitaine-lieutenant de la compagnie des chevau-légers de Bourgogne le 21 du même mois, et la commanda à l'armée d'Allemagne en 1760. Créé brigadier le 20 février 1761, le marquis de Torcy servit en cette qualité à l'armée d'Allemagne, passa à la charge de capitaine-lieutenant des chevau-légers Dauphin, le 11 janvier 1762, en se démettant des chevau-lègers de Bourgogne, et servit encore en Allemague. Il fut déclaré, au mois de juin 1763, maréchal-de-camp, grade dont le brevet lui avaitété expédié le 25 juillet 1762, et se démit alors de sa compagnie des chevaulégers Dauphins (1). Il est décédé sans postérité;

- 3º. Paul-Amalric Colbert, né en 1730,
- 4. Simon-Corentin Colbert, né en 1731, morts jeunes ;
- 5°. Joseph-Edmé-François de Sales Colbert, comte de Poligny, ne le 10 juillet 1740. Il périt sur le raisseau le Théce, coulé à fond à la bataille livrée entre le maréchal de Conflans et l'amiral Hawk, à la hauteur de Belle-Isle, le 20 novembre 1750;
- 6°. André-Thérèse-Augustin Colbert, comte de Pressigny, né le 10 juillet 1740, officier de gendarmerie:
- 7. Herriette-Bibienne Colleert, dame de Medamas, née le 10 janvier 1727, mariée, le 21 février 1746, avec Gui-François deta Porte, marquis de Rinnas, comte de Brion, baron de Villeray et de la Brosse, en Beauce, guidon des chevau-légers de Bretagne, fils de Gui-François de la Porte, comte de Brion, et de Léonarde de Guillon.

XVIII. Jean-Baptiste-François-Menelai Coldent, marquis de Sablé, seigneur de Boisdauphin, etc., lieutenant-général des armées du roi, naquit le 27 mai 1728. Il entra aux mousquetaires en 1742, se trouva à la bataille de Dettingen en 1743, puis, l'année suivante, aux siéges de Menin, d'Ypres et de Furnes, à l'affaire de

<sup>(1)</sup> Chronologie historique militaire, 1. VII, p. 572; Dictionnaire des Generoux français, 1. IV, p. 369.

Haguenau et au siège de Fribourg. Le 29 janvier 1745, le marquis de Sablé fut fait capitaine réformé au régiment de Berry, cavalerie. Il combattit à Fontenoy et servit au siège de Tournay. On le nomma capitaine en pied le 7 juin. Il commanda sa compagnie à l'affaire du Mesle, à la prise des ville et château de Gand, et des villes de Bruges, d'Ostende et de Nieuport dans la même année; au siège de Bruxelles et à la bataille de Raucoux en 1746, et à celle de Lawfeldt en 1747. Nommé colonel du régiment de Hainaut, infanterie, le 1" janvier 1748, il le commanda au siège et à l'assaut du fort Saint-Philippe en 1756, et sur les côtes depuis 1757 jusqu'à la paix. Le marquis de Sablé fut créé brigadier d'infanterie le 20 février 1761, et maréchal-de-camp le 25 juillet 1762. Il se démit alors du régiment de Hainaut. Le 15 mars 1763, il prêta serment pour la charge de capitaine des gardes de la Porte, en survivance du marquis de Croissy, son père. Il fut promu au grade de lieutenant-général des armées du roi le 5 décembre 1781. et assista aux assemblées de la noblesse d'Anjou, lors de l'élection des députés aux états-généraux du royaume en 1789 (1). Il est mort sans postérité du mariage qu'il avait contracté, le 25 avril 1763, avec Antoinette-Adélaïde DE LA ROCHEFONTENILLES, fille de Louis-Antoine de la Rochesontenilles, marquis de Rambures, d'aur, à 3 rocs d'échiquier d'argent. maréchal des camps et armées du roi, et d'Élisabeth-Marguerite de Saint-Georges de Vérac.

ROCHETORTENILLES

# COMTES ET MARQUIS DE MAULEVRIER.

# Branche ainée actuelle (2).

XV. Édouard-François Colbert, comte de Maulevrier, baron de la Frogerie, seigneur de Vendières, de la Foresterie, de la Haye-

<sup>(1)</sup> Chronologie militaire, t. VII, p. 574; Dictionnaire des Généraux Français, t. IV, p. 368.

<sup>(2)</sup> Indépendamment des titres qui établissent ainsi l'ordre de primordialité des branches, cet ordre, tel que nous l'avons suivi, est encore constaté 1º par un état des diverses branches de la maison de Colbert, înséré sur les documents fournis par cette maison dans le Mercure de 1707, novembre et décembre, pp. 369 à 405; 2º par Moreri, dans son grand Dictionnaire, édit. de 1759, généalogie de

Bergerie, de Villepreux, etc., chevalier des ordres du Roi, lieutenant-général de ses armées, frère puiné du grand Colbert. naquit en 1634. A l'age de 17 ans, il obtint, par commission du 30 mai 1651, une compagnie au régiment de Navarre. Il se signala à l'assaut du fort du Catelet, en Lorraine, où son intrépidité donna l'exemple aux plus anciens. Il y recut 8 coups de monsquet: on le crut tué, étant demeuré long-temps sur un monceau de morts. Le 2 mai 1658, le roi lui donna une lieutenance au régiment des Gardes. Il servit la même année à la bataille des Dunes, aux sièges et à la prise de Dunkerque, de Berghes, de Dixmude, de Furnes, de Gravelines, d'Oudenarde et de Menin. Le 12 septembre, il fut fait prisonnier de guerre dans une escarmouche qui engagea l'affaire où le maréchal de Turenne mit en fuite le prince de Ligne sous les murs de Menin. Nommé pour commander à Philisbourg sous le duc de Mazarin, le 13 juin 1661, le comte de Maulevrier leva. le 17 de ce mois, une compagnie franche d'infanterie pour tenir garnison dans cette place, dont il fut fait lieutenant de roi le 20 septembre. Avant obtenu, le 22 juillet 1662, une compagnie au régiment des Gardes, il se démit de la lieutenance de roi de Philisbourg, Il-passa capitaine-lieutenant de la seconde compagnie des Mousquetaires, à la création de cette compagnie, le o janvier 1665. Cette même année, il marcha avec un détachement de mousquetaires, sous M. de Pradel, au secours des Hollandais, attaqués par l'évêque de Munster, qui fut forcé de rendre les places qu'il avait prises et de faire la paix. Pendant la campagne de Flandre, en 1667, le comte de Maulevrier servit aux sièges et à la prise d'Ath, de Tournay, de Courtray, de Douay et de Lille. Pendant le siège de cette dernière place, et le lendemain d'une action où il avait été blessé, le comte de Maulevrier attaqua une demi-lune, et, malgré la vive résistance de l'ennemi, il s'en empara et en resta maître. On le créa brigadier de cavalerie le 26 janvier 1668.

Colbert, t. III, pp. 800 à 805; 5° par la Chesnaye des Bois, Dictionnaire de la Noblesse, in-4', 1773, t. V, pp. 26 à 40°, ainsi que par la témoignage des autres généalogistes; q'enfia par une chemièration des diverses branches de cette musion, faite par M. Chérin, généalogiste des ordres du roi, à la suite des preuves de Jean-Bapitiste-Joachim Colbert, marquis de Croissy, lieutenant-général des armées du roi, nommé chevalier des ordres le 7 juin 1774, et repu le 11' janvier 1775.

Il fut employé en cette qualité à la conquête de la Franche-Comté. et commanda la seconde compagnie des Mousquetaires à tous les sièges qu'on entreprit dans ectte guerre. Créé maréchal-de-camp le 2/ février 1660, il accompagna M. de Navailles au secours de Candie, investic par une armée ottomane formidable. Chaque sortie fut pour le .comte de Maulevrier une occasion de signaler sa valeur et de recueillir les hommages les plus honorables (1). Il fut blesse à la tête dans l'une de ces sorties. Au mois d'avril 1672, il se démit de la compagnie des Monsquetaires, commanda penslant l'automne à Arnheim, dans la Gueldre hollandaise, et fut employé sur la Sarre et dans Trèves, sous le marquis de Rochefort, par lettres du 10 décembre 1675. Le comte de Maulevrier avait illors sous ses ordres un corps particulier de 1500 chevaux et de 4000 fantassins. Le 24 mars 1674, il fut nommé pour commander en Alsace en l'absence du marquis de Vaubrun. Étant sorti de Philisbourg avec un corps de troupes, pour servir d'arrière-garde à M. de Turenne, il défit complètement 100 cuirassiers saxons et 200 fantassins. A la bataille de Sintzheim, où il commandait l'aile droite, le conite de Maulevrier commença l'attaque, et après deux charges vigoureuses il forca l'ennemi à la retraite. Il continua de commander un corps d'observation en Alsace en 1675. Il fut créé lieutenant-général des armées du roi le 25 février 1676. Employé, au mois de mars, à l'armée d'Allemagne, sous le maréchal de Luxembourg, il combattit à Kokesberg et contribua à la prise de Montbéhard. Il servit, en 1677, sous le maréchal de Créquy, commanda un corps de troupes en decà du Rhin, joignit la grande-armée le 3 octobre et ouvrit la tranchée au siége de Fribourg, qui capitula, En 16-8, il combattit aux sièges et à la prise de Gand et d'Ypres, sous le maréchal de Schomberg, se trouva le 1/4 août, à la journée de Saint-Denys, près Mons, et défendit vigoureusement, sous le maréchal de Luxembourg, le poste du Catau que les ennemis attaquérent plusieurs fois, et toujours en vain; la défense de ce poste contribua beaucoup au gain de la bataille. Il obtint le gouvernement de Tournay le 4 mars 1682. En 1685, il servit sous le ma-

<sup>(1)</sup> Le doge de Venise, entr'autres, fit complimenter le comte de Maulevrier sur sa belle conduite dans toutes les actions de ce siège mémorable.

réchal d'Humières, au siège de Courtray, y ouvrit la tranchée, et poussa les travaux avec tant de diligence, qu'il força la ville et la citadelle de capituler dès le même jour. Il commanda dans Tournay et dans Ypres, pendant l'hiver de 1688, et fut créé chevalier des ordres du Roi, le 31 décembre. Il servit sous le maréchal d'Humières, en Flandre, par lettres du 20 mars 1680, combattit à Valcour, et fut pourvu, le 30 octobre, du commandement d'Ypres, Bergues, Dunkerque, Gravelines, Bourbourg et autres places vers la mer. Employé à l'armée de Flandre, sous le maréchal de Luxembourg, par lettres du 19 avril 1690, il commanda un corps séparé de la grande-armée et campa devant Attigny; il commanda aussi à Tournay et à Ypres, pendant la campagne de 1601, les troupes destinées à la défense des lignes par ordre du 5 août. Il eut le commandement à Dunkerque, Gravelines, Calais et Ardres, par ordre du 27 juin. Le comte de Maulevrier mourut à Paris, le 31 mai 1603, à la suite d'une longue maladie, causée, dit-on, par le chagrin de n'avoir pas été fait maréchal de l'rance à la promotion du 27 mars précédent (1). Il avait épousé, le 31 juillet 1668, Marie-Madelaine DE BAUTRU-SERRANT, morte à Paris le 10 mars 1700, fille de Guillaume de Bautru, IIIº du nom, comte de Serrant, chancelier, garde-des-sceaux et chefdu conseil de Philippe, fils de France, duc d'Orléans, et de Louise Bertrand de la Bazinière. De ce mariage sont issus:

BE BAUTEN: d'azur , au chevron d'argent , accompagué en chef de deux roses et en pointe d'une tête de loup; le toul du même.

- 1. Jean-Baptiste Colbert, comte de Maulevrier, colonel du régiment de Navarre, infanterie, en 1690. Il fut tué en défendant le poste de la hauteur de Bouge, dépendant de la ville de Namur, le 18 juillet 1693. (Gazette de France du 30 juillet):
- 2°. François-Édouard, qui a continué la postérité;
- 5. Henri Colbert, chevaller de Maulevrier, répu chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem le 20 novembre 1688. Il servit d'abord, pendant quelques années, dans le régiment de Navarre, et se trouva à la défense de Namur, en 1695. Devenu colonel de ce régiment, le 6 septembre, il le commanda à l'armée de la Meuse, en 1696, à d'urriée de Flan-

<sup>(1)</sup> Chronologie militaire, t. IV, p. 261; Histoire de la Maison du Roi, par l'abbé le Pippre de Nœufville, t. II, p. 198; Dictionnaire universel, par MM. Chaudon et Delandine, t. IV, p. 575; Dictionnaire historique des Généraux français, t. IV, p. 370.

dre, en 1697, à l'armée d'Italie, en 1701, et combattit à Carpi et à Chiari. Il se jeta dans Caneto avec 60 fautassins le 1" décembre 1701, défendit cette place, pendant trois jours, y soutint trois assauts; et, après avoir épuisé tous les moyens de résistance, il se rendit aux Impériaux commandés par le prince Eugène. Créé brigadler des armées, le 29 janvier 1702, il fut employé à l'armée d'Italie, par lettres du 21 février suivant, et contribua aux victoires de San-Vittoria et de Luzzara, et à la prise de cette dernière place. Il servit à la reddition de Guastalla et de Borgo-Forte, la même année, à la défaite du prince de Starhemberg, près de Stradella, et à la victoire remportée à Castelnovo de Bormio, ainsi qu'à toutes les expéditions du duo de Vendôme dans le Trentin. Il se trouva à la défaite du général Visconti, en 1703. A la tête de 4 compagnies de grenadiers, il avait emporté, le 21 décembre 1702, une cassine retranchée et palissadée, près de Governolo. Il servit aux sièges et à la prise de Verceil, d'Ivrée et de sa citadelle, en 1704, fut fait maréchal-de-camp, le 26 octobre, marcha au mois de novembre, au siège de Verue, qui se rendit au mois d'avril 1705, et combattit à Cassano, au mois d'août. Il fut créé inspecteur-général de l'infanterie le 1" septembre, et concourut à la prise de Socino au mois d'octobre. Il se démit de son régiment au mois de fevrier 1706, se trouva à la bataille de Calcinato, au mois d'avril et apporta au roi la nouvelle de la victoire qui y fut remportée. Il retonrna ensuite en Italie, et combattit au siège de Turin et à la bataille qui se donna sous les murs de cette place. Passé à l'armée d'Espagne, par lettres du 4 avril 1707, il se trouva à la bataille d'Almanza, à la réduction de plusieurs villes du royaume de Valence, et se distingua au siège et à la prise de Lérida. Le Chevalier de Maulevrier fut chargé de porter au roi la nouvelle de la prise du château de cette place, devant laquelle il avait monté la trancliée le 4 octobre. Il servit aux sièges et à la prise de Tortose et de plusieurs forts du royaume d'Aragon sous le duc d'Orléans en 1708, et fit la campagne suivante à la même armée sous le maréchal de Bellefonds. Le chevalier de Maulevrier fut promu au grade de lieutenant-général des armées du roi le 29 mars 1710, et fut employé immédiatement en Flandre. Il est mort de la petite-vérole à Cambray le 25 août 1711. La bravoure de ce général reudit sa perfe sensible à toute l'armée (1);

Louis-Charles Colbert, dit l'abbé de Maulevrier. Il renonça à l'état ecclésiastique en 1724;

<sup>5.</sup> Deux filles religieuses;

<sup>6</sup>º. Marie-Therese Colbert, maries, le 12 juin 1685, avec Jacques-Léonor

<sup>(1)</sup> Chronologie historique militaire, t. V, p. 329; Dictionnaire historique des Genéraux français, t. IV, p. 372.

Rouzel, comte de Médavy et de Grancey, maréchal de France en 1724, mort subitement à Paris le 6 novembre 1725, fils de Pierre Rouzel, Il-du nom, comte de Grancey, baron de Médavy, maréchal-de-camp, gouverneur des ville et château d'Argentan, et de Henriette de la Palu de Bouligneux, sa première femme:

' 7°. Marie-Madelaine Colbert, vivante non mariée en 1712.

XVI. François-Édouard Colbert, marquis de Maulevrier, comte de Chollet et de Chemillé, baron de la Frogeric, de Montfaucon, etc., brigadier des armées du roi, naquit en 1675. Destiné dans sa jeunesse à l'état ecclésiastique, il était prieur de Saint-Jean-le-Rotrou à l'époque de la mort de son frère aîné, Devenu alors le chef de sa branche, il rentra dans le monde, et se trouva, dans les Mousquetaires, au siège de Bruxelles en 1605. Le o mai 1696, il obtint une sous-lieutenance au régiment du Roi, puis une lieutenance le 16 août, et enfin le commandement du régiment de Navarre, par commission du 14 novembre de cette année. Il commanda ce corps au siège d'Ath en 1607, au camp de Compiègne en 1698, à l'armée d'Allemagne en 1701 et 1702; se trouva aux siéges de Brisack et de Landau, à la bataille de Spire en 1703, et à la seconde bataille d'Hochstædt en 1704. Promu au grade de brigadier d'infanterie le 26 octobre, le marquis de Maulevrier fut employé en cette qualité à l'armée du Rhin en 1705, et mourut le 2 avril 1706 (1), à l'âge de trente-un ans. Il avait épousé, le 25 janvier 1608, Henriette-Marthe DE FROULAY DE TESSÉ, fille de René. Ill' du nom, sire de Froulay, comte de Tessé, baron d'Ambières et de Châteauneuf, grand d'Espagne, maréchal et général des galères de France, chevalier des ordres du Roi, et de Marie-Françoise d'Aubert, baronne d'Aunay. Ses enfants furent :

d'argent, au sautoir de gueules, bordé d'une deuchure de

1. Louis René-Édouard, qui suit ;

2º. René-Édouard, dont l'article viendra après celui de son frère ainé;

 Marie-Henrieue Colbert, mariée, au mois d'août 1722, avec Charles-François d'Estaing, comte de Saillans, marquis du Terrail, brigadier des armées du roi, et de Philiberte de la Tour-Saint-Vidal.

<sup>(1)</sup> Le Mercure du mois d'avril 1706, p. 551, porte que le marquis de Maulevrier fut tué à la tête de son corps. Voyez aussi la Chronologie militaire, t. VIII, p. 150.

XVII. Louis-René-Édouard Colbert, comte de Maulevrier et de Chemillé, marquis de Chollet, baron de la Frogerie, lieutenantgénéral des armées du roi, naquit le 14 décembre 1699. Il entra dans les Mousquetaires en 1717, et fut fait lieutenant-général au gouvernement d'Anjou et du Saumurois le 19 août. Devenu colonel du régiment de Piémont le 6 mars 1719, il commanda ce corps nu siège de Kehl en 1733, à l'attaque des lignes d'Etlingen et au siège de Philisbourg en 1734, fut créé brigadier le 1e août de cette année, et servit la suivante à l'armée du Rhin. Au mois de février 1758, le comte de Maulevrier se démit de la lieutenancegénérale du gouvernement d'Anjou. Promu au grade de maréchalde-camp le 1" janvier 1740, et nommé commandeur de l'ordre de Saint-Louis en 1741, il fut employé à l'armée de la Meuse sous le maréchal de Maillebois le 1° août de cette année, marcha avec la première division en Westphalie, et commanda pendant l'hiver dans le comté de Recklinghausen. Au mois d'août 1742, cette division s'avança sur les frontières de Bohême, où le comte de Maulevrier prit part à plusieurs escarmouches très-vives. L'armée étant rentrée en Bavière, le comte de Maulevrier marcha au secours de Braunaw, et rentra en France au mois de janvier 1743. Le 1" août 1744, il reçut des lettres de service à l'armée du Rhin, sous le maréchal de Coigny. Il contribua à la reprise des lignes de Weissembourg et de la Lautern, se trouva à l'affaire de Haguenau et au siége de Fribourg, et commanda dans une partic de l'Alsace le reste de la campagne. Employé à l'armée du Rhin, sous le maréchal de Maillebois, il concourut à la prise de Cronembourg au mois de mars 1745. Il servit à l'armée d'Italie, par lettres du 1" avril suivant, et fut créé lieutenant-général des armées le 1er mai. Employé sous les ordres de l'infant don Philippe, duc de Parme, il se trouva à la prise de la vallée de Spino et du château d'Acqui, aux sièges et à la prise des villes et châteaux de Tortone, de Plaisance et de Pavie, au combat de Rivaronne, aux sièges d'Alexandrie, de Valence, d'Asti et de Ca sal, etc., et passa l'hiver auprès de l'infant. Le comte de Maulevrier marcha, en 1746, au secours de Valence, dont il ne put empêcher la prise. Il servit au siège d'Acqui, combattit à Plaisance le 16 juin, et se trouva à la bataille du Tidon le 10 août; l'armée se replia en Provence, et se sépara au mois de mars. Cette armée

ayant été réorganisée, le comte de Maulevrier y fut employé, par lettres du mois de juin 1747. Il passa le Var un des premiers, concourut à la conquête de Nice, de Villefranche, de Montalban et de Vintimille, et marcha au ravitaillement de cette dernière place au mois d'octobre. Il fut pourvu du gouvernement de Saint-Jean-Pied-de-Port le 4 mai 1748. Nommé, dans le même temps, ministre du roi près l'infant duc de Parme, il conserva cette mission jusqu'à sa mort, arrivée le 29 novembre 1750 (1). Le comte de Maulevrier avait épousé, au mois de mars 1723, Marie-Catherine-Euphrasie D'ESTAING, fille de François, Ill' du nom, comte d'Estaing, lieutenant-général des armées du roi, gouverneur de la ville de Chaalons-sur-Marne, et de Marie de Nettancourt-Hausson-ville-Vaubecourt. Il a eu pour fils unique:

de France, su chef

Henri-René-François-Édouard Colbert, marquis de Maulevrier, vidame de Chaslons, né en 1736, mestre-de-camp, sous-lieutenant des gendarmes anglais, mort le 30 janvier 1748, sans laisser d'enfants de son mariage avec Anne-Espérance Chauseilin de Grosbois, fille de Germain-Louis Chauve-in, marquis de Grosbois, garde des sceaux de France, ministre secrétaire-d'état au département des affaires étragéres, commandeur des ordres du Roi, et d'Anne Cahouet de Beauvais.

XVII. René-Édouard Colbert, chevalier, puis marquis de

Maulevrier, né le 5 février 1706, second fils de François-Édouard, marquis de Maulevrier, et de Henriette-Marthe de Froulay de Tessé, fut d'abord chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Il était capitaine dans le régiment de Piémont, lorsqu'il fut nommé guidon de la compagnie des gendarmes de Berry au mois de juin 1745. Il devint sous-lieutenant des gendarmes anglais en mars 1746, et se maria 17, au mois de mars 1751, avec Marie-Charlotte-Eugénie de Fiennes, morte en couches, fille de Charles-Maximilien, marquis de Fiennes, maréchal des camps et armées du roi, et de Henriette Regnier de Boisseleau; 2°, le 4 mars 1754, Charlotte-Jacqueline-Françoise de Manneville, fille de Charles-Louis de Manneville, seigneur de Beuzeville, et de Françoise d'Aubert de Theuville. De ce mariage sont issus:

on Firant: d'argent, au lion de sable, lampassé de gueules.

de sable, à l'aigle éployée d'argent, becquec et membrée de guenies.

<sup>(1)</sup> Chronologie militaire, t. V, p. 329; Dictionnaire historique des Généraux Français, t. IV, p. 374.

- 1'. Édouard-Victurnien-Charles-René, dont l'article suit;
- 2. Édouard-Charles-Victurnien, comte de Colbert-Maulerrier, né le 24 décembre 1758, contre-amiral, capitaine des gardes du pavillon amiral de S. A. R. Mgr duc d'Angoulème, commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, chevalier de l'institution américaine de Cincinnatus, et chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dú de Malle, décédé le 3 érvirer 1820, alissant du mariage qu'il avait contracté, le 4 juin 1805, avec Charlotte-Pauline-Christine de Montboissier de Bousfort-Camillae, fille de Charles-Philippe-Simon, baron de Montboissier, maréchal des comps et armées du roi, et de Françoise-Pauline de Lamoignon de Malesberbes;
  - A. Charlotte Colbert, mariée, le 4 octobre 1824, avec Woldemar, comte de Brancas, grand'croix de l'ordre napolitain de Saint-Janvier, préfet du département de la Haute-Saône;
  - B. Léontine Colbert, mariée le 9 mai 1829, avec Ferdinand Albert-Eugène de Fesques, marquis de la Rochebousseau, fils de Gabriel-François-Claude de Fesque, marquis de la Rochebousseau, et d'Augustine-Jeanne - Amélie - Marie-Joséphine - Ferdinande de Bavière-Grosberg;
  - C. Pauline Colbert.

XVIII. Edouard-Victurnien-Charles-René Colbert, comte de Maulevrier, chef des nom et armes de la maison de Colbert en France, est né le 15 décembre 1754. Entré au service sous-lieutenant dans le régiment de Champagne, infanterie, au mois d'avril 1771, il fut nommé capitaine réformé au régiment Dauphin, cavalerie, puis, successivement capitaine en pied au régiment Mestrede-Camp, cavalerie, au commencement de 1773, guidon des gendarmes de Flandre, avec rang de lieutenant-colonel, le 25 août de la même année, premier lieutenant des gendarmes d'Artois avec rang de mestre-de-camp le 11 novembre 1782, ministre plénipotentiaire du roi près l'électeur de Cologne en 1784, et créé chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis le 28 avril-1780. Le comte de Maulevrier a fait la campagne de 1702 à l'armée des princes français, en qualité d'aide-de-camp du maréchal de Castries, Louis XVIII l'a créé maréchal-de-camp, le 14 janvier 1708, à prendre rang du 31 décembre 1702. Pendant huit années le comte de Maulevrier s'est tenu constamment à la disposition de ce prince, et est rentré en France avec son agrément en 1800. Avant refusé de demander du service à Buonaparte, ce refus lui fit perdre une inscription de 350,000 fr. en tiers consolidé, dont

la liquidation était faite, ainsi que la restitution de ses bois de Maulevrier. S'étant rendu à Maulevrier, lorsque le duc de Bourbon fut commander dans les provinces de l'ouest, en 1815, le comte de Colbert après le départ de ce prince, que son fils aîné suivit en Espagne, revint à Paris se charger de correspondre avec le duc de Feltre, jusqu'au retour du roi, alors à Gand, dans la capitale. Pendant les cent jours, il envoya à M. Georges de la Béraudière, chef royaliste, l'autorisation de disposer de tout ce qu'il possédait à Maulevrier pour le service de la cause royale. En 1817, il a été porté à la retraite, après quarante-six ans de service, dont vingt-un ans et sept mois dans le grade de maréchal-de-camp (1). Il a épousé 1°, le 12 mars 1782, Anne-Marie-Louise de Quengo de

DE QUESCO : d'or, au lion de sa-ble, lampassé et arme de gueules.

CRENOLLE, fille d'Anne-Louis de Quengo, marquis de Crenolle, seigneur de Penhouet, etc., lieutenant-général des armées du roi, grand'croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de Francoise-Marguerite Megret d'Étigny; 2º, le 19 avril 1812 , La CLENC DE JUICNÉ : Pauline-Jeanne-Henriette LE CLERC DE JUIGNÉ, née le 15 octobre 1778, fille de Léon-Marguerite le Clerc, baron de Juigné, maréchal des camps et armées du roi, et d'Adélaîde-Olive de Saint-Simon-Courtomer. Ses enfants sont ;

d'argent, à la croix de guentes, bordée d'une engrélure de sable, et contonnée de 4 aiglettes du même, becquées et armées de gucules.

#### Du premier lit :

- 1°. Édouard-Auguste-Victurnien Colbert, colonel de la légion de la Martinique, mort au mois de novembre 1817, au Fort-Royal à la Martinique;
- 2°. Charles-Autoine-Victurnien, marquis de Colbert-Maulevrier, capitaine de cavalerie en non activité, marié, par contrat signé par le roi et la famille royale, le 4 juillet 1829, avec Marie-Louise-Martienne de Guigues de Moreton-Chabrillan, fille d'Aimé-Jacques-Marie-Constant, comte de Moreton-Chabrillan , et d'Alexandrine - Françoise - Eugènie - Zéphirine-Olympe de Choiseul-Gouffier;
- 3º. Élisabeth-Marie-Victurnienne Colbert, mariée avec Louis le Peletier, cointe d'Aunay ;
- 4º. Juliette-Françoise-Victuraienne Colbert, épouse de Tancrède, marquis de Falette-Barole, d'une famille illustre de Piemont;
- Du second lit: 5°. René-Olivier-Victurnien Colbert.

#### MARQUIS DE VILLACERF ET DES PAYENS.

XI. Gérard Colbert, II du nom, écuyer, seigneur de Crèvecœur, second fils de Gérard Colbert, 1et du nom, seigneur de Magneux

<sup>(1)</sup> Dictionnaire historique des Généraux français, t. IV, p. 375.

et de Crèvecœur, et de Marguerite d'Y de Séraucourt, mourut le 11 janvier 1548, ainsi que le porte le testament de Jean Colbert, lions son fils, du 22 avril 1583. Il avait épousé 1° Jeanne, alias Anne avant leurs têtes con-Moet, d'une famille noble de la province de Champagne; 2º Jeanne THIERRY. Ses enfants furent ;

d'azur, à 3 lions nais-

## Du premier lit :

- 1º. Jean, I" du nom, dont l'article viendra;
- 2º. Jacques Colbert, ecclésiastique :

#### Du second lit :

- 5º. Autre Jean Colbert, seigneur en partie de Crèvecœur, qui assista, en 1562, au contrat de mariage de son frère aîné. Il fut lieutenant-général au bailliage de Reims, fit son testament le 22 avril \$585, et mouret le 8 mai suivant, sans postérité. Il fut inhumé selon, sa dernière volonté, dans l'église de Saint-Symphorien de Reims, où sa famille lui éleva une tombe couverte en cuivre;
- 4º. Gérard Colbert, marié 1º avec Jeanne Convers, dame de Mont-Saint-Pierre, fille unique de Jean Convers, seigneur de Mont-Saint-Pierre, et d'Anne Chertemps; 2º avec Perrette Lespagnol. Il a eu pour enfants;

## (Du premier tit:)

- A. Nicolas Colbert, qui épousa Marie Meunier, dont il n'eut pas d'enfants:
- B. Gérard Colbert, seigneur de Mont-Saint-Pierre et de Teilloy, légataire de Jean Colbert, seigneur de Crèvecœur, son oncle, le 22 mai 1583, marie, le 14 décembre 1622, avec Élisabeth Coquebort, fille de Jean Coquebert, et de Marguerite Becquin. Il mourut en 1627, laissant:

N.... Colbert, semme de Gérard d'Origny;

- C. Guillaume Colbert, seigneur de Menisson, mort sans postérité;
- D. Nicole Colbert, femme de François Coulon;

## (Du second lit :)

- E. Jeanne Colbert, mariée, en 1597, avec Nicolas d'Attier, conseiller au présidial de Reims;
- F. Claude Colbert, femme de Jean Horquart de la Motte, seigneur de Vaux, maïeur de la ville de Fismes;
- G. Simonne Colbert, femme de Gui Petit, capitaine de Châtillon-sur-Marne;
- H. Isabeau Colbert, alliée 1º avec Jean Augier; 2º avec N .... le Tellier, avocat du roi en l'élection de Beims;
- 5°. Toussaint Colbert, marié avec Simonne Chrestien, de luquelle il n'eut pas d'enfants;
- 6. Macette Colbert, épouse de Sinon Clerjon. Elle mourut je 4 octobre 1582, et fut inhumée à Saint-Symphorien de Reims;

- 2". Barbe Colbert, mariée 1" avec Thomas Josseteau; 2" avec Nicolas Boulet. Elle mourut le 14 juillet 1505, et fut inhunée dans la même église :
- 8°. Charles Colbert, mariée avec Nicolas Frizon, qu'elle rendit père de : Jean Frizon, sieur de Cumières, lieutenant-général à Mouson.

d'azor, au lion d'argent, accompagné de 8 besants du même en orle.

XII. Jean Colbert, I" du nom, écuyer, seigneur de Crèvecœur, épousa, par contrat du 7 novembre 1562, Marie DE BESANNES, d'une ancienne famille de Champagne, fille de Philibert de Besannes, écuyer, seigneur de Besannes, et de Jeanne de Thuisy. Le 17 novembre 1585, Marie de Besannes fonda de sa procuration Gérard et Simon Colbert, ses fils, pour assister en son nom au contrat de mariage d'Oudard Colbert, leur frère. Elle avait eu quatre fils et une fille :

- 1º. Oudard ou Édouard, dont l'article suit,
- 2º. Gerard Colbert, mort sans postérité;
- 3º. Simon Colbert, sieur d'Acy, qui fut reçu secrétaire du roi le 23 mars 1599. Il vivait encore en 1630;
- 4°. Nicolas Colbert, sieur d'Acy, chanoine de l'église de Reims et abbé de Saint-Sauveur en 1620; XIII. Oudard ou Édouard Colbert, écuyer, seigneur de Saint-
- 5°, Catherine Colbert, religieuse clariste à Reims.

ce mariage sont provenus :

janvier 1612, d'une charge de secrétaire du roi . qu'il résigna en 1638. Il mourut le 14 janvier 1640, et fut inhumé aux Cordeliers de Troyes. Il avait épousé, en 1585, Marie LE Fourer, dame des d'argent, semé de ribyes. A des l'estate de l'estate de sable; au seigneuries de Villacerf, Saint-Pouange et Dronay, fille de Nicolas le Fouret, écuyer, seigneur des mêmes terres, et de Guillemette gueules, brochant sur le cochot. (Mercure Galant, septembre 1698, fol. 265, 266.) De

Pouange, de Villacerf, de Turgis et de Dronay, fut pourvu, le 30

zur, chargé de trois glands d'or.

- 1º. Oudard ou Édouard Colbert, seigneur de Villacers, conseiller au parlement de Paris et commissaire aux requêtes du palais le 4 juillet 1614. Il épousa, en cette année, Anne Sevin, fille de Michel Sevin, écuyer, seigneur de Bisay et de Bligny, conseiller au parlement de Paris, et de Madelaine de Fortia. Il en eut trois fils et deux filles :
  - A. Michel Colbert, écuyer, conseiller au parlement de Paris le 13 mars 1654, puis maître des requêtes ordinaire de l'hôtel du roi le 26 juin 1668, nommé intendant d'Alençon au mois de septembre 1671, mort en 1604. Il avait épousé, en 1654, Geneviève Baudouin de Presty, morte en mars 1684, fille de Charles Baudouin de Presty, écuyer, conseiller au châtelet de Paris, et de Marie Beroul. Elle le rendit père de :

- a. Jean-Baptiste Colbert, né en 1662, tué le 2 juillet 1691, au siège de. . . . . , servant comme volontaire dans le régiment de la Lande, cavalerie :
- 6. Geneviève-Michelle Colbert, mariée, le 15 juin 1678, avec Paul-Etienne Brunzt, seignour de Rancy et d'Evry, trésoriergénéral de la maison du roi; Elle est morte le 18 novembre 1754, âgée de 76 ans.
- Julie-Antoinette Colbert, mariée, au mois de novembre 1691, avec Honoré Lenfant, vicomte de Valernes, seigneur de Pelresc, etc.;
- d. Elisabeth-Marguerite Colbert;
- B. Edouard Colbert, mort célibataire;
- C. Jean-Baptiste Colbert, né le 6 mars 1628, chanoine de l'église de Saint-Pierre de Troyes;
- D. Marguerite Colbert, mariée 1º, en 1626, avec Denis "Hermite, seigneur de Gousangres ted la Bonardière, capitaine de chevau-lègers, puis intendant à Cassel; 2º avec Claude de Machault, reigneur d'Arnouville, conseiller au grand conseil, mort en 1658, fils de Charles de Machault, seigneur d'Arnouville, conseiller d'état, et de Marie le Fèvre de Mormant; 5º avec Vincent Hotman, chevalier, seigneur de Fontenay, din Mancel, de Mariguy, etc., maître des requêtes ordinaire de l'libére du roi, puis conseiller d'esta, intendant des finances et de la généralité de Paris, mort sans postérité le 14 mars 1683, fils de Timoléon Hotman, seigneur de Fontenay, et de Marie-Marcelle de Bouqueval. Marguerite Colbert mourat le 28 juillelt 1/204, à l'âge de 84 ans, et fut inhumée dans l'église de Saint-Ni-cola-s'des-Champs;
- E. Antoinette Colbert, baptisée le 26 octobre 1626, mariée 1° avec Fierre de 16 Cour, chevalier, seigneur de Mannerille, président nei chambre des comptes de Paris en 167; 12°, le 4 octobre 168a, avec Louis-Saladin d'Anglure de Bourlemont, duc d'Atry, prince de Melfe, lieutenant-général de la province de Champagne. Elle mourut le 9 septembre 1638 :
- a\*. Jean-Baptiste, I" du nom, dont l'article suit;
- Simon Colbert, conseiller clerc au parlement de Paris en 1638, et aumônier du roi, mort au mois d'avril 1650;
- 4º. Nicolas Colbert, auteur de la branche des seigneurs de Tvacis, marquis du Canner, rapportée en son rang;
- 5º. Marie Colhert, alliée, en 1614, avec Christophe Hector de Marie, chevalier, seigneur de Versigny, président en la chambre des comptes. Elle mourut le 25 mai 1665;
- 6º. Madelaine Colbert, mariée avec Louis Brulart de Gentis, seigneur de Rancher et du Broussin, conseiller aux conseils d'état et privé, grandmaître des caux et forêts de France au département de Champagne. Elle est morte le 27 février 1690;

 Aune Colbert, femme de Jean te Mairat, seigneur de Drouy, conseiller au grand-conseil.

XIV. Jean-Baptiste Colbert, I" du nom, chevalier, seigneur de Saint-Pouange et de Villacerf, fut successivement correcteur et maître des comptes les 12 septembre 1626 et 22 mars 1651, maître-d'hôtel du roi en 1642, maître des requêtes en 1646, intendant de Lorraine, puis consciller d'état en 1657, intendant de justice, police et finances dans les provinces de Picardie, Artois et Boulonnais en la même année. Le 21 avril 1661, il termina à Bar-le-Duc la négociation entamée pour l'exécution du traité conclu entre Louis XIV et le duc de Lorraine, et mourut le 29 avril 1665. (Cazette de France des 7 mai 1661 et 5 mai 1665.) Il avait épousé, par contrat du 16 mars 1628, Claudine et Tellier, seigneur de Chaville, conseiller en la cour des aides de Paris, et de Claudine Chauvelin, et sœur de Michel le Tellier, chancelier de France. De ce mariage sont issus :

d'azur, a 3 lezards rangés d'argent; au chef coust de gueules, chargé de 5 étoiles d'er,

- 1". Edonard, IV" du nom, qui snit ;
- 2º. Michel Colbert, baptisé le 19 janvier 1630, aumônier du roi, agent-génèral du clergé, trèsorier du chapitre de la Sainte-Chapelle de Paris, nommé le 12 mai et sacré le 12 décembre 1666, évêque et comte de Macon, mort le 28 novembre 1676;
- Gabriel Colbert, reçu chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, dit de Malte, le 18 novembre 1642. Ses preuves sont rapportées à la fin de cette généalogie;
- 4º. Jean-Bapliste-Michel Colbert, évêque de Montauban, sacré le 28 octobre 1675, transféré, le 15 août 1687, à l'archevêché de Toulouse, et décèdé le 11 juillet 1710. On lui a du l'établissement des sœurs de Saint-Vincent de Paul, et du séminaire de la mission de Saint-Lazare, pour lequel il appela, en 1707, des religieux de la congrégation de la mission, instituée par saint Vincent de Paul;
- 5°. Gilbert, auteur de la branche des marquis de Saint-Pouange et de Cha-Banais, rapportée ci-après;
- 6. Claire Colbert, mariée, le 7 septembre 1658, avec Jacques Ottier, chevalier, seigneur de Verneuil et d'Ivoy, conseiller au parlement de Paris. Elle est morte en 1715;
- 7. Madelaine Colbert, abbesse de la Pommeraye, au diocèse de Sens, bénite le 22 juillet 1862, en l'église des bénédictines de la Ville-l'Evêque, à Paris.
- XV. Édouard Colbert, IV du nom, baptisé le 5 février 1629, marquis de Villacerf et des Payens, baron du Saint-Sépulcre, de

Mergey, de Fontanes, de Saint-Mesmin, etc., etc., premier maîtred'hôtel de la reine Marie-Thérèse d'Autriche en 1666, inspecteurgénéral des bâtiments du roi le 2 août 1686, fut nommé surintendant et ordonnateur-général des bâtiments et jardins du roi et des arts et manufactures de France après la mort du marquis de Louvois, le 28 juillet 1691. En même temps le marquis de Villacerf fut élu protecteur de l'académie royale de peinture et sculpture. Il fut aussi nommé premier maître-d'hôtel de madame la duchesse de Bourgogne en 1668. Après avoir servi le roi pendant 55 ans, il a donné volontairement, en 1697, sa démission de la surintendance des bâtiments, place que ses infirmités ne lui permettaient plus de remplir; et, en considération de ses longs et honorables services, S. M. l'a gratifié d'une pension de 12,000 livres. (Mercure de janvier 1609, pp. 243, 244.) Le marquis de Villacerf est décédé à Paris le 18 octobre 1699, et a été inhumé aux Minimes de la place Royale. Il avait épousé, le o janvier 1650, Geneviève LARCHER, décédée le 17 avril 1712, fille de Michel Larcher, marquis d'Esternay, baron de Réveillon, de la Fortelle et d'Olisy, président en la chambre des comptes de Paris, conseiller-d'état, etc., et de Marie Mérault de la Fossée. De ce ma- carle du même. riage sont provenus:

Linchen 'azur, au chevina d'or, accompagne en chef de deux roses d'argent, et en pointe

- 1º. Edouard Colbert, marquis de Villacerf, premier maître-d'hôtel de la reine, en survivance, capitaine au régiment de Tilladet, cavalerie, tué à la bataille de Cassel le 11 avril 1677. (Mercure, mai 1705, p. 248);
- 2º. Michel-François Colbert, marquis des Payens, maître-d'hôtel de la reine, en survivance, en 1680, commandant des carabiniers en Allemagne en 1691, nommé, en 1692, inspecteur-général de la cavalerie et mestre-decamp du régiment de Berry, cavalerie, tué d'un coup de canon au siège de Furnes, le 5 janvier 1693, en allant reconnaître les avenues de Nieuport, avec le marquis de Boufflers. (Gazette de Prance da 17 junvier 1603);
- 3º. Charles-Maurice Colbert, abbé de Saint-Pierre de Neauste-le-Vieil et de Saint-André en Gouffer, prieur de Sainte-Marie de Lincourt, chanoine de Saint-Martin de l'Isle-en-Jourdain, agent général du clergé en 1695, mort le 26 octubre 1731;
- 4°. Pierre-Gilbert, dont l'article suit :
- 5°. Marguerite-Genevière Colbert, mariée, le 11 février 1688, avec Jean-Baptiste-François de Montlezun, marquis de Besmaux, premier cornette des chevau-lègers de la garde du roi et mestre-de-camp de cavalerie. Ils sont décédés, lui, le 10 octobre, et elle, le 27 décembre 1696;

6º. Anne-Marie Colbert, née au mois de juillet 1685, mariée, le 21 avril 1705, avec Charles-Louis de Montaulnin, marquis du Montal, baron de Courcelles, lieutenant-général des armées du roi en 1754, chevalier des ordres en 1745, fils de Louis de Montsaulain, marquis du Montal, mestredem d'un régiment de cavalorie, et de Marquerite-Henriette de Saulx-Tavannes. La marquise du Montal est décède le 6 juin 1740.

XVI. Pierre-Gilbert Colert, marquis de Villacerf et des Payens, seigneur de Mergey, de Saint-Mesmin, etc., fut reçu chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem le 22 mars 1675. Il fut nommé capitaine de vaisseau au mois de décembre 1692, colonel d'un régiment après la mort de son frère Michel-François en 1693, premier maître-d'hôtel de madame la dauphine et ensuite de la reine en 1725, puis conseiller d'état, et mourut le 3 mars 1733. Il avait épousé, le 21 janvier 1696, Anne-Marie-Madelaine de Senneterre, comte de Brinon, lieutenant-général des armées du roi, lieutenant pour S. M. en Lorraine, et de Marguerite de Bauves-Contenant, et sœur de Henri de Senneterre, duc de la Ferté, maréchal de France. Le marquis de Villacerf n'a eu que des filles:

os Santarana : d'azur, à 5 fusées accolées d'argent.

- 1º. Marguerite Colhert, mariée, le 17 décembre 1714, avec François-Emmanuel, marquis de Crussel d'Uzes, comie de Lestrange et de Leully, baron de Privas, colonel du régiment de Bern, infanterie, mort de la petitie vérole le 27 septembre 1719, fils de Louis-François de Crussol, marquis de Florensac, maréchal des camps et armées du roi, et de Marie-Louise de Senneterre de Châteauneuf. Ce dernier était fils de François de Crussol, duc d'Uzès, premier pair de France, prince de Soyon, etc., et de Marguerite d'Apchier;
- 2°. Marie-Geneviève Colbert, mariée, le 12 mai 1916, avec Gilbert-Henri-Amable de Veiny d'Arbouze, marquis de Villemont, mestre-de-comp de cavalerie, gouverneur du duché de Montpensier, fils de Jean de Veiny d'Arbouse, chevalier, seigneur de Villemont, gouverneur d'Aigueperse, et d'Antoinette Pascal du Montet;
- 5º. Marie-Anne Colbert, mariée, le 10 août 1722, avec André-Joseph des Frichtes, marquis Doria, seigneur de Cernoy, de Bethencourt, des Payens, etc., capitaine au régiment de Frenne, chevalier de l'ordrede Saint-Louis, fils de François des Friches, 11º du nom, comte Doria, seigneur desmêmes terres, et d'Anne du Fos de Méry. Elle mourut en 1723, et fut inhumée aux minimes de la place royale, à Paris;

- 4º. Marie-Charlotte Colbert, mariée, le 20 mai 1725, avec Henri Coignet, comte de Courson, grand-bailli d'Auxerre, fils de Pierre-Paul Coignet, comte de Courson, gouverneur d'Auxerre, et de Germaine Nigot de Saint-Sauveur;
- 5°. Gabrielle-Claude Colbert, mariée avec Philibert Grottier, marquis de Treffort et du Posduia, en Bresse, capitaine au régiment Royal-des-Vaisscaux, fils de Gaspard Grollier, chevalier, seigneur de Servières et de Grandpré, et de Louise de Chevrières de Tanay.

## MARQUIS DE SAINT-POUANCE ET DE CHABANAIS.

## Seconde branche actuelle.

XV. Gilbert Colbert, I" du nom, marquis de Saint-Pouange. cinquième fils de Jean-Baptiste Colbert, l'du nom, marquis de Saint-Pouange et de Villacerf, et de Claudine le Tellier de Chaville, fut d'abord intendant des armées du roi en Flandre. Le 10 février 1678 il prêta serment entre les mains de la reine pour la charge de secrétaire des commandements, maison et finances de cette princesse. Il devint conseiller du roi en tous ses conseils et secrétaire ordinaire de la chambre et du cabinet de S. M. en 1681, puis premier commis de la guerre sous MM. de Louvois et de Barbezieux. Il eut en cette qualité la principale direction des affaires de ce département, et remplit sous ces deux ministres les fonctions d'intendant-général des armées du roi, charge dans laquelle il rendit d'importants services. A la mort du marquis de Barbezieux, M. de Saint-Pouange quitta ces emplois, et recut de Louis XIV, en considération de ses longs services, une somme de 200,000 livres. à prendre sur la charge de commandeur-grand-trésorier des ordres du roi, de laquelle il fut pourvu au mois de janvier 1701, Il mourut le 25 octobre 1706, âgé de soixante-quatre ans, laissant du moriage qu'il avait contracté, le 17 février 1675, avec Marie-Renée de Berthemer, morte le 28 février 1732, fille de Laurent d'or, accompagné de de Berthemet, maître des comptes, et de Marie Deya, un fils, nième, celles en thef qui suit.

XVI. François-Gilbert Colbert, I' du nom, marquis de Saint-Pouange et de Chabanais, maréchal des camps et armées du roi, entra dans les mousquetaires en 1695, et combattit la même année à la bataille de Nerwinde et au siège de Charleroy. En 1604, il se

trouva à la marche de Vignamont au pont d'Espierres; le 8 octobre. il obtint une compagnie de cavalerie dans le régiment Dauphin, étranger, et la commanda à l'armée de la Meuse en 1695 et 1696. Il fut nommé mestre-de-camp d'un régiment de cavalerie de son nom (Saint-Pouange), par commission du 20 décembre de cette dernière année, servit à l'armée de la Meuse en 1607, au camp de Compiègne en 1698 et en Allemagne en 1701 et 1702. Le marquis de Saint-Pouange se fit remarquer à la bataille de Fredelingen au mois d'octobre de cette dernière année. Il se trouva aux sièges de Brisack et de Landau, ainsi qu'à la bataille d'Hochstædt, où il fut fait prisonnier en 1704. Créé brigadier des armées le 26 octobre 1704, il servit en cette qualité à l'armée de la Moselle en 1705, se trouva à la prise de Drusenheim, de Lauterbourg et de l'île de Marquisat en 1706, et à l'armée du Rhiu en 1707; il'pri t ensuite part à toutes les expéditions du maréchal de Villars en Franconie et en Suabe, Le 22 juillet 1707, le marquis de Saint-Pouange surprit Marienthal. Il servit à la même armée en 1708, puis à celle de Flandre, où il se trouve à la bataille de Malplaquet en 1709. Il fut employé en Flandre en 1710 et 1711, sur le Rhin en 1712, servit aux sièges de Landau et de Fribourg, et à la défaite du général Vaubonne en 1713, et enfin au camp de la Meuse en 1714. Il se démit de son régiment au mois de janvier 1716, fut créé maréchal-de-camp le 1er février 1719, et mourut le 11 novembre de la même année (1). Il avait épousé, le 24 mars 1702, Angélique D'ESCOUBLEAU DE SOURDIS, fille unique et héritière de François d'Escoubleau, marquis de Sourdis, scigneur de la principauté de Chabanais, lieutenant-général des armées du roi, chevalier des ordres, gouverneur de l'Orléanais, puis commandant en Guienne, et de Marie-Charlotte de Bésiade d'Avaray. Ils ont eu deux fils :

perii d'azur et de gueules; à la bande d'or, brochante sur le tout

<sup>1°.</sup> François-Gilbert, II° du nom, qui suit;

<sup>2°.</sup> Alexandre-Antoine, marquis de Colbert-Sourdis, né le 29 décembre 1707, enseigne au régiment des gardes-françaises, 2° cornette de la première compagnie des chevau-légers-Dauphin en 1734, brigadier de cavalerie

<sup>(1)</sup> Chronologie historique militaire, t. VII, p. 32; Dictionnaire des Généraux français, t. IV, p. 376.

et chegalier de l'ordre de Saint-Lonis. Il servit avec distinction, et fut aide-de-camp et ami du maréchal de Saxe, après la mort duquel il quitta le service. Il s'est marié, le 17 septembre 1763, avec N ... de Gourdomer, fille de M. de Gourdomer, maréchal-de-camp, et n'a eu qu'une fille :

Pauline Colbert, mariée, en 1786, avec N ...., baron de Monthélet.

XVII. François-Gilbert Colbert, IIº du nom, marquis de Chabanais, maréchal des camps et armées du roi, naquit le 7 novembre 1705. Il entra aux mousquetaires en 1720, fut fait lieutenant réformé au régiment d'Orléans, cavalerie, le 25 décembre 1721, capitaine au même régiment le 26 novembre 1725, et deuxième cornette de la compagnie de chevau-légers d'Orléans, avec rang de lieutenant-colonel de cavalerie le 24 décembre 1726. Il servit au siège de Kehl en 1753, et passa guidon de la compagnie des gendarmes écossais, le 23 décembre de cette dernière année, avec rang de mestre-de-camp de cavalerie, par commission du même jour. Il combattit avec cette compagnie à l'attaque des lignes d'Etlingen, et au siège de Philisbourg, en 1734, et à l'affaire de Clausen en 1755. Devenu sous-licutenant des gendarmes de Bretagne, le 16 avril 1758, le marquis de Chabanais servit en Westphalie en 1741, sur les frontières de Bohême en 1742, et se trouva au secours de Braunaw en la même année. Il obtint le grade de brigadier des armées le 20 février 1745, et fit cette campagne sur le Rhin. Nommé capitaine-lieutenant de la même compagnie des gendarmes de Bretagne le 22 avril 1744, il fut employé à l'armée du Rhin par lettres du mois de mai, concourut à la reprise des lignes de Weissembourg et des lignes de la Lautern, à la défaite des ennemis à Haguenau, et servit au siège de Fribourg. Passé à l'armée de Flandre au mois d'avril 1745, il se trouva à la bataille de Fontenoy, aux siéges de Tournay, d'Oudenarde et d'Ath, et fut déclaré, au mois de novembre, maréchal-de-camp, dont le brevet lui avait été expédié dès le 1" mai précédent. Il se démit de la compagnie des gendarmes de Bretagne. En 1746, le marquis de Chabanais fut enployé à l'armée de Flandre dans le mois de mai, et se trouva à la bataille de Raucoux au mois d'octobre. Il combattit à Lawfeldt au mois de juillet 1747, et fut pouryu, le 17 février 1748, de la lieutenance de roi du comté Nantais (1). Le marquis de Chabanais

<sup>(1)</sup> Chronologie militaire, t. VII, p. 235; Dictionnaire historique des Generanx

Cotanur: d'or, à la bisse d'oru est décédé en 1766. Il avait épousé, le 23 janvier 1751, Marie-Jeanne Colbert de Croissy, décédée le 30 mai 1786, fille de Louis-François-Henri Colbert, comte de Croissy, lieutenant-général des armées du roi, et de Marie Brunet de Rancy. De ce mariage sont issus:

- 1º. Gilbert-Claude-Théophile, dont l'article suit;
- 2º. Louis-Henri-François, comte de Golbert, lieutenant au régiment des gardes-françaises, nommé lieutenant de roi du comté Nantais le 15 juin 1965, chavalier de l'order evyal et militaire de Saint-Louis, et colonel d'infanterie, marié, le 30 décembre 1771, avec Jeanne David, fille de l'ancien gouverneur des lles de France et de Bourbon. De ce mariage sont issus cinq fils et une fille:
  - A. Chrétien-Félix-Toussaint Colbert, nó en 1772, décédé le 1" septembre 1780;
  - B. Ambroise Colbert, mort à la Martinique, laissant un fils :

Théobald Colbert, lieutenant au régiment de lanciers de la garde royale:

C. Auguste-Marie-François Colbert, général de brigade. Il entra au service en 1793, dans le septième bataillon de Paris, et y servit comme simple soldat jusqu'au mois d'octobre 1795, époque à laquelle il devint aide-de-camp du général Grouchy. Il suivit, en la même qualité, le général Murat dans l'expédition d'Égypte, et fut nommé chef d'escadron sur le champ de bataille de Salahié. Il recut une blessure dangereuse pendant le siège de Saint-Jean-d'Acre, et obtint alors des armes d'honneur à titre de récompense nationale. Brant repassé en France avec le général Desaix, il fut employé à l'armée d'Italie en 1800, combattit vaillamment à Marengo, et y obtint, sur le champ de bataille, le grade d'adjudant-général-colonel du dixième régiment de chasseurs à cheval. Il commanda ce régiment à la grande armée d'Allemagne en 1805, se distingua, le 14 octobre, à l'attaque du pont d'Elchingen, sous les ordres du maréchal Ney, et y eut un cheval tué sous lui. Le a décembre suivant, il signala sa valeur et ses talents militaires à la bataille d'Austerlitz : le grade de général de brigade lui fut décerné le 24 du même mois. En 1806, il fit la campagne contre les Prussiens et les Russes. Les charges brillantes qu'il exécuta sur le champ de bataille d'Iéna contribuèrent à fixer cette victoire. A l'armée d'Espagne, en 1808, il commanda l'avant-garde de la cavalerie du duc d'Istrie, se trouva. le 14 juillet, à l'attaque de Medina-del-Rio-Secco, et contribua à la prise de cette ville par les charges vigoureuses et réitérées qu'il fit

français, t. IV, p. 377. On lit dans ce dernier ouvrage que le marquis de Chabanais fut commandeur de l'ordre de Saint-Louis. C'est une erreur.

exècuter. Le 5 janvier 180p, l'armée, marchant sur Villa-Franca, reacontra, au défilé de Cabellos, l'arrière-gardo anglaise. Le général Colbert, voulant reconnaître le terrain et juger s'il pouvait former ses escadrons afiu de charger l'ennemi, s'avança seul au milieu des reinilleurs. Dance emment il fut atteint au frout, d'une balle qui le renversa de cheval. La déroute des Auglais fut le premier objet qui frappa sa vue, torsqu'il fut revenu à lui. «Mes amis, dit-il à ceux aqui l'entouraient, je suis bien jeune encore pour mourir; mais ma »mort est digne d'un soldat de la granda armée, puisqu'en expirant je vois fuir les derniers et les plus mortels ennemis de ma patrie, « Quelques minutes après il rendit le dernier soupir et emporta les regrets de ses compagnons d'armes (1). Il avait épousé Joséphine Canclaux, dont il a laisée un fits:

Auguste Colbert, sous-lieutenant au sixième régiment de hussards;

D. Pierre-David, dit le comte Edouard de Colbert, l'ieutenant-général des armées du roi, naquit à Paris, le 18 octobre 1774. Il entra nu service dans le bataillon de Paris, dit de Guillaume Tell, le 35 août 1795, et fit la campagne de cette année à l'armée du Haut-Rhin. Il passa hussard au 11 régiment en janvier 1794, y fut fait maréchal-des-logis en septembre 1795, et sous-lieutenant au mois d'octobre sulvant. Il fit la campagne de ces deux années en Espagne et dans la Vendée. Il fut nommé adjoint aux commissaires des guerres, en joillet 1798, et commissaire des guerres, en joillet 1798, et capitaine au 3º régiment de dragons en décembre 1801, et capitaine-adjudant-nasjor des manuelucks de la garde de Buonaparte. A son retour de l'expédition d'Égypte, il fut fait aide-de-camp du général Junot, avec lequel il servit à l'armée des Côtes en 1805. Et 656. Il Passa aide-de-camp du maréchal Berthier, major-général

<sup>(1)</sup> Cet officier de la plus rare valeur et qui donnait tant d'espérance avait le pressentiment d'une fin prochaine. Deux jours auparavant, Buonaparle en passaut sa brigade en revue à Astorga, l'avait combié d'eloges sur sa helle conduite en Égypte, en Italie et en Allemagne. « Bientôt, lui dit ce conquérant, vous recevrea lo prix de vos services. » Dépêchez-vous, sire, répondit Colhert; car, bien que le n'aise que 50 ans, je sens que je suis déjà vieux. « Napoléon fut sensible à la perte de ce général. Par un décret du 1" Janvier 1810, il ordonna que sa statue, ainsi que Selles de plusieurs autres généraux, morts comme lul au chaup d'honneur, servit placée sur le pput nommé alors de la Concorde ( le pout Louis XVI). Mais ce décret est resté sans exécution. (Dictimnaire des Généraux français, t. IV ys. 5-52. Victoires et conquites, t. XVIII, p. 242.)

de l'armée, en septembre 1805, et fit en cette qualité la campagne de cette année contre l'Autriche. En 1806, il fut nommé chef d'escadron au 15º régiment de chasseurs à cheval, créé membre de la Légion-d'Honneur et chevalier de l'ordre de Bavière. Il fit la campagne de 1806 à la grande-armée, en Prusse et en Pologue, combattit avec distinction à la bataille d'Austerlitz le 2 décembre, et y fut blessé d'un coup de seu à la cuisse. Nommé colonel du 7º régiment de hussards, dans le même mois de décembre, il continua de servir à la grande-armée, en Prusse et en Pologue. Il fut créé baron en 1808. Promu au grade de général de brigade le 9 mars 1809, il obtint la décoration d'officier de la Légion-d'Honneur dans le même mois. Employé à la grande-armée, pendant la campagne de cette même année, contre l'Autriche, il v commanda une division de cavalerie. forte de 2000 chevaux, faisant partie du corps du maréchal Oudinot. Marchant à l'avant-garde du 2° corps d'armée commandé par le marechal Lannes, il chargea, près d'Amstetten, le 1et mai, à la tête du 29° régiment de chasseurs à cheval, un corps de cavalerie ennemie, qu'il écrasa, et sur lequel il fit prisonniers 500 hulans. Il marcha avec sa brigade de cavalerie légère, sons les ordres du général Montbrun, qui se joignit au corps d'armée commandé par le prince Eugène, vice-roi d'Italie. A la bataille de Raab, gagnée par ce prince sur l'armée autrichienne, le 14 juin, le général Colbert fut chargé de soutenir l'attaque de la division Serras contre la Maison-Carrée, dans laquelle les ennemis s'étaient retranchés. Il chargea vigoureusement et culbuta les hussards nutrichiens de Ott, ainsi que plusieurs escadrons de l'insurrection hongroise. Le 9° de hussards ayant été attaque par 2 régiments de cavalerie ennemie, le général Colbert accourut au secours de ce régiment, à la tête du 7º de la même arme, recut avec fermeté la charge des Autrichiens, et parvint à les repousser. La bravoure et la conduite que Colbert déploya dans cette journée, contribuèrent beaucoup à en assurer le succès, et il fut un des généraux cités particulièrement avec éloge dans la relation de cette bataille. Il combattit avec la plus grande valeur à la batuille de Wagram le 5 juillet de la même année, et y reçut trois coups de feu à la tête. Il fut créé commandant de la Légion-d'Honneur le 17 du même mois, et commandeur de l'ordre militaire de Bavière en 1810. En sa qualité de général de brigade, on le nomma colonel commandant du 2º régiment de chevau-légers-lanciers de la garde impériale le 14 mars 1811. Employé à la grande-armée de Russie, en 1812, il y servit sous les ordres du maréchal duc d'Istrie, et ent part aux principales affaires et aux batailles livrées dans cette campagne. Il s'empara de magasins considérables à Wilieka et à Orcha. Après avoir fait la funeste retraite de Moscou , il servit, en 1815, à

la grand-armée d'Alémagna, sous les ordres du général Nansouty, se distingua en plusieurs occasions, et particulièrement à la batsille de Bautzen, et mérita le grade de général de division, qui lui fut accordé le 35 novembre. Il conserva son règlment de lancierts de la garde, avec lequel il servit, sous les ordres du général Sébastiani, pendant la campagne de France en 1814. Il donns de mouvelles preuves de sa valeur et de son courage dans les champs de Montmi-rail, Graone, Champ-Aubert, etc., et ne déposa les armes qu'après l'abdication de Napoléon Buonaparte. S. M. Louis XVIII le créa chevaiter de l'ordre de Saint-Louis le 24 août de la même smoée sût4, et lai conserva le commandement des chevau-légres-lanciers, devenus lanciers royaux. Le conte Édouard de Colbert a été nommé inspecteur-général de la cavalerie en juin 1827, et grand-officier de la Légion-d'Honneur en 1885;

E. Louis-Pierre-Alphonse, comte Alphonse de Colbert, maréchal-de-camp. Hentra au service en 1793 comme soldat dans le 7 bataillon de Paris, et servit ensuite pendant quatre ans dans la cavalerie légère. Appelé aux fonctions administratives près des armées en 1797, il parcourut rapidement cette carrière, fut employé dans l'expédition d'Égypte, et ... fut nommé commissaire-ordonnateur des guerres au retour de l'expédition de Saint-Domingue, dont il avait fait partie. Il devint ensuite commissaire-ordonnateur en chef à l'armée d'expédition en Pouille, commandée par le général Gouvion-Saint-Cyr. Avant demandé, en 1808, sa rentrée au service militaire, il fut nommé colonel et passa avec ce grade et celui d'aide-de-camp au service du roi de Naples. Après avoir organisé le corps des vélites à cheval de la garde napolitaine, if rentra en France en 1811, et fut nomme colonel du g' régiment bis de hussards (depuis 12º régiment), qui faisait alors partie de l'armée d'Aragon. Il servit depuis lors en Espagne jusqu'en 1814. Il combattit avec valeur dans toutes les actions, et se fit particulièrement remarquer dans les affaires qui eurent lieu sous les murs de Lyon contre l'armée autrichienne. Louis XVIII le créa maréchal-decamp le q juillet 1814, et chevalier de l'ordre de Suint-Louis le 10 du même mois, puis commandeur de la Légion-d'Honneur le 28 septembre suivant. Il a épousé mademoiselle Petiet, fille de l'ancien ministre de la guerre, et a trois filles. L'ainée a épousé, en 1828, Albert-Henri Colbert du Cannet, chef de bataillon.

F. N .... Colbert, mariée avec M. Alexandre;

<sup>(1)</sup> Dictionnaire historique des Généraux français, t. IV. p. 379.

3º. Antoine-Alexandre Colbert, vicomte de Chabanais, ancien officier aux gardes-françaises, décédé.

XVIII. Gilbert-Claude-Théophile Colbert, marquis de Chabanais, né en 1735, d'abord capitaine dans le régiment de Henrichemont, cavalerie, passa second cornette dans les chevaulégers de la Reine le 16 février 1750 et devint enseigne des gendarmes anglais le 7 décembre suivant, sous-lieutenant le 20 février 1761, et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. On le créa brigadier de cavalerie le 3 janvier 1770, et maréchal-de-camp le 1er mars 1780. Le marquis de Chabanais est décédé en 1789, laissant de son mariage avec Louise-Perrine D'AMPHERNET DE PONT-BELLENGER, un fils, qui suit.

в'Амениванат de sable, à l'aigle éployée au vol abaissé d'argent, becquée et membrée d'or.

Saughar?

d'argent , maçon-nec de sable.

XIX. Alexandre-Louis-Gilbert Colbert, marquis de Colbertd'azur, au lévrier pas- Chabanais, né en 1783, a été créé pair de France le 5 novembre sant d'aigent, sur-monté d'un lion les- 1827, et a épousé Aglaé Seurrat de Guilleville, fille de Josephpardé d'or, et celuj.
ci d'une tour carrée Robert Scurrat, écuyer, seigneur de Guilleville et autres lieux, et d'Élisabeth-Félicité Pinehinat,

SEIGNEURS DE TURGIS. MARQUIS DU CANNET. en Provence.

### Troisième branche actuelle.

XIV. Nicolas Colbert, chevalier, seigneur de Turgis, quatrième fils d'Oudard ou Édouard Colbert, seigneur de Saint-Pouange, et de Marie le Fouret, dame de Villacerf, fut nommé auditeur, puis maître en la chambre des comptes les 13 septembre 1635 et 18 mars 1641, et mourut le 13 juin 1686. Il avait épousé 1º Marie Bernard DE MONTEBISE, morte le 21 avril 1651, fille de Nicolas

d'azor, a la licorne Bernard, seigneur de Montebise, secrétaire du roi, contrôleurd'argent.

général de la chancellerie de France, et de Catherine Bignon; 2°. le 6 septembre 1655. Madelaine Grasseteau, morte en 1686, fille de Hugues Grasseteau, conseiller au parlement de Paris, doyen de la seconde chambre des requêtes du palais, et de Marie de Paris. (Mercure de décembre 1707, p. 405.) Il a eu pour

GRESPIRADE d'azur, à trois bandes

enfants :

#### Du premier lit :

1º. Nicolas Colbert, inhumé à Saint-Gervais le 14 juin 1655;

#### Du second lit :

- 2º. Edouard-Pierre Colbert, reçu docteur de Sorbonne le 12 juin 1693, chanoine de Pougny en 1695, puis de Tournay, abbé d'Aumale, au diocèse de Rouen, le 25 décembre 1711, et de Saint-Martin d'Auchy, grand vicaire de Tournay :
- 5. Hugues Colbert, lieutenant des galères, tué au siège de Barcelone;
- 4º. Jean-Baptiste, qui suit;
- 5'. Madelaine Colbert, marièe 1', le 25 novembre 1674, à Louis Jossier, sieur de la Jonchère, trésorier-général de l'extraordinaire des guerres; 2°, le 26 mai 1695, avec Louis de Bautru, comte de Nogent, gouverneur de Sommieres. Elle est morte en 1714;
- 6º. Marguerite Colbert, marièc, le 6 septembre 1601, avec Herve le Verrier, chevalier, seigneur de Tanville, seigneur patron de Saint-Pierre d'Alonne, etc.
- XV. Jean-Baptiste Colbert, seigneur de Turgis, nommé capitaine de vaisseau en 1689; et chevalier de l'ordre de Saint-Louis en 1707, décédé en 1715, avait épousé à Toulon, le 16 juin 1698, chargé Lucrèce DE GAUDEMARD, dont il eut trois fils :

DE GAUDERARD

- 1º. Jean-Baptiste Colbert, capitaine au régiment de Poiton, mort en 1725, sans avoir été marié;
- 2º. Étienne-Édouard Colbert, doyen de l'église d'Orléans, abbé commendataire des abbayes royales de Saint-Mesmin et de Saint-Michel en Thiérache;
- 3. Michel, qui suit.

XVI. Michel, marquis DE COLBERT-TURGIS, chef d'escadre, épousa, le 28 novembre 1754, Françoise-Élisabeth-Maxime dor, à la croix fico DE RASCAS DU CANNET, fille d'Honoré de Rascas, marquis du Can- ronnée et fichee de net, en Provence, et de N. de Raphaëlis de Calcan. De ce mariage zur, chargé d'une sont issus :

- s". Jean-Baptiste Colbert, mort jeune au collège de Juilly;
- 2º. Étienne-Édouard-Louis, qui suit :
- 34 Alexandre-Pierre-Michel Colbert, reçu chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem le 15 mai 1786, mort lieutenant de vaisseau.
- XVII. Étienne-Édouard-Louis Colbert, marquis du Cannet,

d'autre, à chalore capitaine de vaisseau, chevalier de l'ordre royal et militaire de d'or, mouvaises de Saint-Louis, a épousé, le 28 octobre 1789, Adeline d'Albert de remains autre à Rions. De ce mariage sont issus :

- 1°. Édouard-François-Maxime Colbert du Cannet, né en 1793, marié avec mademoiselle de Saporte, dont il a eu un fils;
  - a'. Albert-Henri Colbert du Cannet, né en 1794, chef de bataillon , marie, en 1828, avec N.... Colbert, fille ainée du comte Alphonse de Colbert, maréchal des camps et armées du roi.

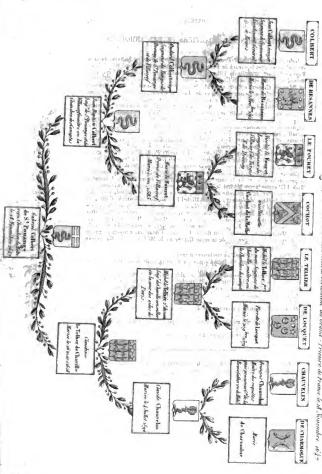

PREUVES de limbriel Colbert de S! Pomange rou (hardie de lindrede l'han de beussdem an brand - Prieure de France last. Vincentre, 1647

#### EXPLICATION DES QUARTIERS ET DES ARMOIRIES.

Gabriel Colbert de Saint-Pouange, reçu chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem au grand-prieuré de France le 18 novembre 1647 \*, était fils de Jean-Baptiste Colbert, marquis de Villacerf et de Saint-Pouange, maître des requêtes, couseiller d'état, etc., et de Claudine le Tellier. Jean-Baptiste était fils d'Oudard ou Edouard Colbert, écuyer, seigneur de Dronay, de Turgis, de Saint-Pounge et de Villacert, secrétaire du roi, et de Marie le Pouret, dame de Turgis et de Villacert. Oudard était fils de Jean Colbert, écuyer, seigneur de Crèvecœur, lieutenant-général à Reims, et de Marie de Besannes, fille de Philibert de Besannes, écuyer, seigneur dudit lieu, et de Susanne de Thuisy. Philibert était fils de Jacques de Besannes; et Jean Colbert avait pour père Gérard Colbert, écuyer, seigneur de Crèvecœur, et pour mère, Anne Most. Marie le Fouret, aleulematernelle, était fille de Nicolas le Fouret, écuyer, seigneur de Villacerf et de Dronay, et de Guillemette Cochot, fille de François Cochot, écuyer, seigneur de la Mothe, et d'Isabenu Largentier. Nicolas était fils de Jean le Fouret, écuyer, seigneur de la Coute, près Troyes, et de Marguerite Petit, fille de Didier Petit, écuyer, seigneur de Boisgarnier, et de Bonne de Gié; et ledit Jean était fils de Pierre le Fourst, écuyer, seigneur de Dronay, et de Guillemette de Poley.

Claude le Tellier, mère, était fille de Michel le Tellier, II' du nom, conseiller et procureur-général en la cour des aides de Paris, et de Claude Chauvelin. Michel II était d'autre Michel le Tellier, I" du nom, seigneur de Chaville, maître des comptes, et de Perrette de Locquet, fille de Charles de Locquet, secrétaire du roi, et de Marie de Launay; et ledit Michel I" était fils de Henri le Tellier, se-crétaire du roi et de Marie Vaillant de Guelis. Claude Chauvelin, aleule maternelle, était fille de François Chauvelin, écuyer, seigneur de Fromentelle, mattre des requêtes, puis procureur-général de la reine Marie de Médicis, et de Marie de Charmolus, fille de Jacques de Charmolus, écuyer, secrétaire du roi, et de Marie Malingre; et François était fils de Toussaint Chauvelin, écuyer, seigneur de Mitry, procureur-général de la reine Catherine de Médicis, et de Geneviève de Bree, sa première femme.

Colbert : d'or, à la bisse ou couleuvre d'azur.

De Besannes : d'azur, au lion d'argent, accompagné de 8 besants du même en orle.

Le Fouret : d'argent, semé de trèfles de sable; au lion du même, lampassé et arme de gueules, brochant sur le tout ; au chef d'azur, chargé de 3 glands d'or.

Cochot : de gueules, au chevron d'or, accompagué de 3 coqs du même. Le Tellier : d'azur, à 3 lézards d'argent ; au chef cousu de gueules, chargé de 3 étoiles d'or.

De Locquet : d'azur, à 3 croissants d'or, surmontés d'un cœur entre 2 étolles du même.

Chauvelin : d'argent, au chou sauvage de sinople, ayant la tige accolée d'une

De Charmolue : de gueules, à deux bars adossés d'or.

<sup>\*</sup> Voyez ses preuves dans les registres de l'ordre de Malte, grand-pricuré de France, fol. 173, à la bibliothèque de Monsieur, à l'Arsenal.

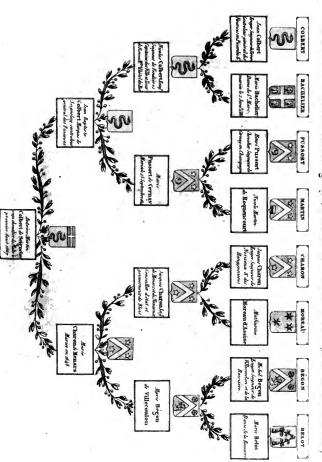

PREUVES d'Antoine Martin Colbert de Seignelay reu l'hondier de lordre de Saint Jean de Jerusalem au grand Preuve de France le "Jout 1867

60

# COLBERT. EXPLICATION DES QUARTIERS ET DES ARMOIRIES.

Antoine-Martin Cothert de Seignelay, de Paris, reçu chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem au grand prieuré de France, le 1et août 1667 \*, depuis général des galères de cet ordre et commandeur de Boncour et de Chantereine, était fils de Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay et de Châteauneuf-sur-Cher, ministre et secrétaire d'état, contrôleur-général des finances, etc., et de Marie Charon de Menars. Jean-Baptiste était fils de Nicolas Colbert, 11 du nom, écuyer, seigneur de Vendières, maîtred'hôtel ordinaire du rol, conseiller d'état, etc., et de Marie Pussort. Nicolas avait pour père Jean Colbert, écuyer, seigneur du Terron, contrôleur-général des finances en Picardie et en Bourgogne, et pour mère, Marie Bachetier, dame en partie de Saint-Marc. Jean était fils de Nicolas Cothert, I" du nom, seigneur de Magneux, et de Barbe Martin, fille de César Martin, écuyer, seigneur des Roches, et de Jeanne du Puis. Nicolas était fils d'Hector Colbert, écuyer, seigneur de Magneux, et de Jeanne Cauchon de Condé. Marie Bachelier, première bisaïeule paternelle, était fille de Heuri Bachelier, I'' du nom, seigneur de Saint-Mard ou Saint-Marc, de la Fontaine et de Gentes, et de Perrette Laignetet, sa première semme, fille de Pierre Laignetet, bailli de Reims, et de Barbe Fremyn. Marie Pussort, aseule paternelle, était fille de Henri Pussort, seigneur de Cernay, et de Nicole Martin. Henri était fils de Gérard Pussort, écuyer, seigneur de Cernay, et de Nicole Noël. Ladite Nicole Martin était fille d'Antoine Martin, écuyer, seigneur de Roquencourt, et de Claire Camard, fille de Raoul Camard, écuyer, seigneur de Cosney, et d'Elisabeth de Lourille. Antoine était fils de Jacques Martin, seigneur de Roquencourt, et de Jeanne de Warigny.

Marie Charon de Menars, mère, était fille de Jacques Charon, III' du nom, seigneur de Menars, de Noizieux, etc., contrôleur-ordinaire des guerres, conseiller d'état et gouverneur de Blois, et de Marie Begon. Jacques était fils d'autre Jacques Charon, II. du nom, écuyer, seigneur de Noizieux et des Hangonnières, et de Mathurine Moreau. Jacques était fils de Guillaume Charon, seigneur den Hangonnières, et de Genevière te Maire, fille de Jean te Maire, écuyer, seigneur de Courbançon, et de Marie Benott. Guillaume avait pour père Jacques Charon, I'du nom, écuyer, seigneur des Hangonnières, et pour mère, Isabeau d'Atthlette. Ladite Mathurine Moreau, première bisaleule maternelle, était fille de Guillaume Moreau, écuyer, seigneur d'Assise, et de Catherine Cassot, fille de Jean Cassot, seigneur de Conflans, et de Perrine de la Marche. Guillaume était fils de Henri Moreau, seigneur d'Assise, et d'Hélène de Sinfran. Marie Begon, aleule maternelle, était fille de Michel Bigon, seigneur de Villecoulon et de la Rouzière, et de Marie Betot, dame de la Rouzière. Michel était fils d'autre Michel Bigon, seigneur de Villecoulon, et de Marguerite Piballeau, fille d'Hector Piballeau, seigneur du Tartre, et de Catherine de Prezelles; et Michel était fils d'Honoré Begon, seigneur de Villecoulon, et de Renée de la Saugère. Ladite Marie Bélot, seconde bisaseule maternelle, était fille de Valentin Bélot, écuyer, seigneur de la Bussière, et de Marie de Bugy, fille de Jean de Bugy, écnyer, et de Jeanne Portail; et Valentin était fils de Jacques Bélot,

seigneur de Moulins, et de Catherine de Saint-Quen. Cothert : d'or, à la bisse ou couleuvre d'azur.

Bachelier : d'azur, à la croix d'or, cantonnée de 4 paons d'argent.

Pussort : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de a étoiles d'argent, et en pointe d'un croissant du même.

Martin : d'azur, au chevron d'argent, accompagné en chef de 2 étoiles d'or, et en

pointe d'un peigne du même, ayant les dents en bas, Charon : d'azur, au chevron d'or, accompagné de 3 étoiles du même.

Moreau : de gueules, à 3 molettes d'éperon d'argent.

Bigon : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de a roses et en pointe d'un lion du même.

Bélot : de gueules, à la cordelière d'or, passée dans deux lacs d'amour du même, et posée en chevron, et terminée en deux houppes vers le bas de l'ècu.



Voyez ses prenves dans les registres de l'ordre de Malte, grand prienré de France fol. 427, à la bibliothèque de Monsieur, à l'arsenal.

# DE CONSTANTIN.

SEIGNERS D'ANTENAC, DE CASTELMERLE, DES JUNIES, DE RIGOULÈS, DE SAINT-ANDRÉ, DE VIVIER, DE LA MOTHE, DE CLAUX, DE PRESSAC, DE MONTÉGUT, DE PÉCHAGUT, DE PÉROUX, DE MARSOLÈS, DE LA BIGO-TIE, etc., et Querry et en Périgoré.



Annes: D'or, a l'aigle éployte de sable (1); au chef d'azur, chargé de trois crolsettes d'argent. Couronne de marquis. L'écu posé sur un cartouche et supporté par deux lions.

La famille DE CONSTANTIN (2), originaire de la ville de Gourdon, en Quercy, suit sans interruption, depuis plus de 300 ans, la carrière des armes, et s'est alliée à la noblesse la plus distinguée du Périgord et de la Guienne.

<sup>(1)</sup> Quoique nous répétions ici le mot eployée consacré dans les preuves de cette famille, nous devons faire observer que c'est improprement que d'anciens auteurs ont appliqué ce moit à l'aigle qui n'a qu'une seule tête, sans doute pour faire entendre que les ailes sont étendues. La signification réelle de ce mot s'applique à l'aigle à deux têtes; or les cachets et les anciennes vaisselles armoriées dels famille de Constantin prouvent que l'aigle de ses armes ne doit avoir qu'une seule tête. (Voyex Palliot, Vrais et parfaite Science des Armoiries, in-fol., 1660, p. 514.)

<sup>(</sup>a) Le nom de Constantin est patronymique, et n'offre guère d'autre variante que celle de Costantin.

Les nombreux déplacements des premiers auteurs de cette famille, occasionés par les guerres anglaises des 14 et 15 siècles, et le pillage de ses archives lors du saccagement de la ville de Sarlat par les religiounaires en 1574 (1), l'ont privée de ses plus anciens titres. Aussi, dans les diverses preuves qu'elle a faites, soit par-devant les intendants de Bordeaux en 1688 et 1698, soit par-devant pour l'admission aux pages et au service militaire, on ne trouve sa filiation établie d'une manière suivie qu'à partir de noble Arnaud de Constantin, qui vivait en 1482. Mais bien au-delà de cette époque, on remarque une suite de personnages isolés du nom de Constantin, qui prouvent que ce nom existait d'une manière distinguée dans la Saintonge, le Poitou, la Guienne, le Périgord et le Languedoc aux 12°, 13°, 14° et 15° siècles.

Pierre de Constantin fut présent avec Geoffroi et Raimond de la Genebrière, frères, Astorg de Chaslus et Étienne de Vassinhae, au don que Raimond, l' du nom, vicomte de Turenne, fit de la manse de Salicie à l'Église de Saint-Martin de Tulle en 1105. (Justel, preuves de l'Histoire de la maison de Turenne, p. 29.)

Ce Pierre de Constantin pouvait descendre par divers degrés d'un seigneur du même nom qui signa, après Ebles, vicomte de Turenne, la charte d'unedonation faite à l'abbaye de Beaulieu, vers l'an 1020, sous le roi Robert II, par un seigneur nommé Pierre, de biens-fonds situés en Quercy, lesquels lui appartenaient héréditairement. (Ibid., pag. 21.)

Guillaume de Constantin est nommé dans la notice de la fondation de l'abbaye de la Tenaille, au diocèse de Saintes, faite dans le douzième siècle. (Gallia Christiana, t. 11. Instrumenta, col. 486.)

Un abbé de Cadoin, du nom de Constantin, reçut, en 1207, de Martin Algaïs, seigneur de Bigaroque et de Biron (2), et de

Attestation juridique du 30 noût 1585, dont expédition a été delivrée le 7 janvier 1648.

<sup>(</sup>a) C'est par erreur qu'on lit dans le Gallia Christiana, Bicon au lieu de Biron. On sait que Martin Algais occupait le château de Biron du temps des Albigeois et avant les conquêtes de Simon de Montfort.

sa femme, fille de Henri de Gontaut, la donation qu'ils lui firent du mas ou tènement de la Barde. Cet abbé est nommé dans divers actes des années 1208, 1215, 123 et 1226, et il gouvernait encore le monastère de Cadoin en 1232. (Gall. Christ., t. 11, col. 1540.)

Guillaume de Constantin fut témoin d'un hommage rendu, au mois de décembre 1288, à messire Guillaume Vaquier, par Arnaud de Gros, pour une maison que celui-ci possédait près la porte de Toulouse. (Bureau des finances de Montauban, somme de l'Iste, fol. 427.)

Pierre de Constantin, chevalier, fut nommé par le sénéchal de Poitou pour informer sur les excès commis par Jean de Harcourt, chevalier, sénéchal de Châtellerauld et ses adhérents, suivant un arrêt du 19 février 1322 (v. st.), rendu par le parlement. (Bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés, rég. de la chambre des comptes, t. 11, cité par D. Villevieille, Trésor généalogique, lettre C.)

Hélie Constantin, clerc, épousa, le vendredi avant la Saint-Michel 1324, Aude de Ceris, fille d'Aimeri de Céris, damoiseau, et de Catherine Passagane. Cette dernière, du consentement de son mari, lui assura tous ses biens après sa mort. (Archives du château de Saint-Martin-Lars, en Poitou.)

Jean Constantin, écuyer, est compris dans la montre de messire Jean de Chaunay, chevalier, dont la compagnie, composée de 7 écuyers, fut passée en revue à Toulouse le 25 octobre 1355. Jean Constantin y servait avec un cheval gris-roux, du prix de 25 livres tournois. (Bibliothèque du Roi, vol. 30 des Sceaux, fol. 2266.)

Brandelis Constantin, qualifié baron, fit hommage-lige au roi d'Angleterre dans le château d'Angouléme, le 18 août 1365. (Bureau des finances de Bordeaux, registre F, fol. 109, verso.)

Noble Bertrand de Constantin, du diocèse de Lectoure, épousa, vers le milieu du 14' siècle, noble Navarre de Beaupup. Cette dame, par acte passé devant Brascon, notaire à Lectoure, le 21 août 1571, fit la reprise de fief de certains biens fonciers. (Registre de M. Comin, notaire à Lectoure, fol. 51.) Le même Bertrand de Constantin fut présent, le 25 mars 1575 (v. st.), avec nobles

Pierre Dufour, Beaulac de Beaulac et Arnaud de Malartic, à un hommage qu'Arnaud-Guillaume de Montleun rendit au comte d'Armagnac. (Bibliothèque du Roi.) Le 17 novembre 13-8, noble Bertrand de Constantin fit foi et hommage au comte d'Armagnac, comme vicomte de Lomagne et d'Auvillars, à raison des territoires de Caumont, Cortade et Pomet. (Bureau des finances de Montauban, Protocole de Mayres, notaire, n° 11, fol. 20.)

Noble Becon (1) de Costantin épousa, par pacte arrêté en la cité de Lectoure le 8 janvier 1375 (v. st.), noble Obriette de Manas, assistée de noble Jean de Manas, seigneur d'Avesan, et fille de feu noble autre Jean de Manas, chevalier. Messire Bègue de Galard, chevalier, devait jurer ces conventions pour le seigneur d'Avesan, et à son défaut messire Sicard de Montaut, chevalier, devait le faire pour Becon de Costantin. If fut convenu que, s'il provenait un fils de ce muriage, il succéderait à ses père et mère en la moitié de leurs biens; et, pour le cas où Obriette de Manas survivrait à son mari, il fut arrêté qu'une somme de 1,200 florins d'argent lui serait réservée sur les biens du défunt. Le seigneur de Castelnau, Gaillard de Bexens, Jean de Galard, Aimeric de Preissac, Vital de Francs et frère Manaut, gardien des Frères-Mineurs de Lectoure, assistèrent à ces conventions. (Original en parchemin communiqué.)

Mérigon Constantin, écuyer, comparut à la montre de Pouchon de Coderc, écuyer, et de vingt-neuf autres écuyers reçus à Carcassonne le 10 mars 1419. (Bibliothèque du Roi, vol. 33 des Sceaux, fol. 2453.) Le même Mérigon transigea, par acte passé à Montaigut, en Agénais (sur la frontière du Quercy), en 1429, avec Jean de Lomagne, fils d'Augier, seigneur de Montaigut.

Aimeric de Constantin, abbé de Saint-Sauveur de Blaye, vivait en 1463. (Gallia Christiana, t. 11, col. 881.)

Jean de Constantin servait, en 1482, dans l'armée de Philippe de Grèvecœur, seigneur des Querdes, au camp de Montreuit,

<sup>(1)</sup> Le prénom Becon paraît dériver de Bec ou Beg, dont on a fait Becon ou Begon. Ce nom était particulièrement usité en Guienne, en Rouergue et même en Autergne.

suivant une revue faite dans cette place par Pierre de Mouchy, chevalier, seigneur de Montcavrel, le 30 mai de cette année. (Bibliothèque du Roi, vol. 68 des Sceaux, fol. 5310.)

En 1482, à la requête des héritiers de feu Guillaume Constantin, prevôt de Tizac, en la châtellenie de Chantelle, en Bourbonnais, le duc de Bourbon pourvut de cette charge Renaud Brugault, par lettres qui furent registrées le 10 octobre de cette année. (Cabinet de Gaignières, vol. 654, extraits des titres du Bourbonnais, première partie, p. 69. )

1. Noble Arnaud DE Constantin, écuyer, le premier depuis lequel la filiation se suit sans interruption par les titres, fut élu capitoul de Toulouse en 1482, avec le seigneur de Mirabel et Raimond de Puibusque, seigneur de Pauliac, puis, en 1497, avec Martin d'Estang, seigneur de Roffiac, Pierre de Vignaux, Guillaume d'Aigueplas, etc. (Annales de Toulouse, par la Faille, in-folio, 1687, pp. 251, 275.) Le 13 janvier 1517 (v. st.), Arnaud de Constantin, énoncé habitant de la ville de Gourdon, fit son testament au repaire du Port, dans le diocèse de Cahors, chez noble Bertrand du Port, son cousin, dans la maison duquel il était tombé malade. Il lui recommanda de le faire inhumer dans les tombeaux de ses prédécesseurs, en l'église de Thémines; demanda que vingt prétres assistassent à son enterrement : légua l'usufruit de ses biens à noble Monde pe Bans, sa femme, et voulut qu'elle ne fût tenue à aucune reddition de compte; légua d'ur, chargés chacun une somme d'argent à Yves, son second fils, et institua son hé- au chef cousu d'ar ritier universel noble Guillaume de Constantin, son fils aîné, chargéde a bais d'arauquel il substitua Yves, et à celui-ci Sébastienne, sa fille; enfin, dans le cas où celle-ci mourrait sans enfants, il appela à la substitution de ses biens Jean de Constantin, licencié en droit, son cousin (1). Arnaud de Constantin laissa :

de 3 roses du champ ;

<sup>(1)</sup> C'est probablement de la branche de Jean de Constantin qu'étaient issues 1º Jacquette de Constantin, mariée vers l'an 1500, ou peu après cette époque, avec noble Jean de Carles, président au parlement de Bordeaux. Elle fut mère, entre autres enfants, d'Amelot de Carles, évêque de Riez en 1551; 2' Françoise de Constantin, mariée vers l'an 1540, avec noble Martin de la Broue, avec lequel elle fit un testament mutuel le 25 août 1563, avec clause que l'hérédité de cette dame passerait à Jean de la Broue, son fils puiné.

- 1°. Guillaume de Constantin, qui paraît être mort peu de temps après le testament de son père, et sans postérité;
- 2º. Yves, qui a continué la descendance;
- Sebastienne de Constantin, dotée de la somme de 2,000 livres par le testament de son père. On ne connaît pas sa destinée ultérieure.

II. Noble Yves DE CONSTANTIN, seigneur du repaire d'Antenac, de Castelmerle, etc., recut de son père un legs de 2,000 livres. Son frère ainé fut chargé de le tenir aux écoles jusqu'à l'âge de vingt ans; et, dans le cas où il voudrait être prêtre, Guillaume eut ordre de lui fonder un titre clérical suivant la contume et selon la faculté de ses biens. Yves fut licencié en droit, juge de la vicomté de Carlux, et avocat en la cour et au siège de Sarlat. Il fit un bail à métairie au profit de Geraud Picaronie, par acte du 3 février 1520 (v. st.). Le 7 janvier 1561 (v. st.), il passa, au lieu de Doyssac, juridiction de Belvès, en Périgord, un contrat d'échange (dans lequel il se dit habitant de la ville de Gourdon, en Quercy) avec maître Martin Lavelle, prêtre et curé de Doyssac. Par cet acte, Yves de Constantin, comme héritier de feu noble Guillaume de Constantin, son frère, céda à Martin Lavelle le repaire appelé d'Antenac, autrement de Broquets, situé en la paroisse de Peyrignac, près Gourdon, et reçut en échange le village de Castelmerle, situé dans la paroisse de Capdrot, juridiction de Monpazier, en Périgord. Yves de Constantin se réserva 40 sous de rente, payables annuellement, comme seigneur foncier et direct. Représenté par Pierre Rougier, avocat en la juridiction de Monpazier, son fondé de procuration, Yves de Constantin fit l'acquisition d'une pièce de terre, par acte du 25 novembre 1572. En 1574, Yves de Constantin habitait la ville de Sarlat, dont il était premier consul. Ce fut l'époque où cette ville fut assiégée, prise et pillée par les religionnaires, conduits par le seigneur de Vivans. Yves de Constantin perdit dans cette circonstance la plupart de ses titres de famille: mais trois mois après il eut le bonheur de faire rentrer la ville de Sarlat sous l'obéissance du roi. Cependant, son âge et ses infirmités lui ayant fait sentir le besoin du repos, il se retira avec Jeanne de Vassal, sa seconde femme, dans le château de Rignac, où il fut assassiné par les religionnaires en 1583 (1). Il avait épousé 1º damoiselle Jeanne DU BREUIL, fille de noble Gabriel du Breuil. (Extrait du livre journal de Clinet I" de Constantin.) Ce mariage nageant sur desondes d'argent. eut lieu un peu avant l'année 1560, selon un acte de partage fait entre Jeanne du Breuil et ses trois frères Guillaume, François et Gabriel: 2º, par contrat passé au château de Rignac le q novembre 1575, damoiselle Jeanne DE VASSAL, fille de Jacques de Vassal, d'azor, Il' du nom, écuyer, seigneur de Rignac, de Meinargues, etc., et guecks, charges de S besants d'or et acde Jeanne, dite Blanche de Maffre de Soulages. Du premier mariage est issu Clinet, I" du nom, dont l'article suit.

compagnée de s étoi les du même.

Ill. Noble Clinet DE CONSTANTIN, 1et du nom, écuyer, seigneur de Castelmerle et de Rigoulès, fut mis, après la mort de son père, sous la tutelle de noble Gabriel du Breuil, son oncle, contre lequel il reprit un procès qu'avait commencé son père avant 1575, et qui fut terminé en faveur de Clinct au parlement de Bordeaux vers 1615. Celui-ci avait été destiné d'abord à l'état ecclésiastique, et avait obtenu des lettres de démissoire et de tonsure, les 18 juin et 8 décembre 1582, des évêques de Cahors et de Tulles. Dans la suite, il changea sa destination, et se maria, par contrat passé au noble repaire du Bastit, paroisse de Bars, le 25 avril 1600, avec damoiselle Marguerite DE BRUZAC (2), fille de feu noble Hugues gueales.

<sup>(1)</sup> Enquête faite le 30 août 1585 par le procureur-syndic de l'église cathédrale de Sarlat. Le 2 janvier 1648, à la requête de noble Clinet de Constantin, il fut fait une nouvelle audition de témoins, lesquels, au nombre de six, déposèrent devant le juge de Carlux, que seu noble Yves de Constantin, après la prise de Sarlat, où sa maison avait été pillée en 1574, s'était retiré au château de Rignac, où il se remaria avec Jeanne de Vassal; qu'en 1583, étant seul dans ce château avec sa femme, son jeune fils et quelques servantes, le nommé Beniches et autres voleurs, ses complices, de la religion prétendue réformée, au nombre de 25 ou 30 et masqués, y surprirent ce vieillard, et l'assassinérent de plusieurs coups d'épée et de pistolet. Parmi ceux qui déposèrent dans cette attestation, se trouvent noble Jean de Faure, écuyer, sieur de Poujoul, âgé de 72 ans, et Girard la Combe, age de 75 ans.

<sup>(2)</sup> On ne doit pas confondre la famille de Bruzac du Bastit avec celle de Flamenc de Bruzac. Elles n'out ni la même origine, ni les mêmes armes. Hugues de Bruzac, damoiseau, avait épousé, avant l'an 1363, damoiselle Marie de la Cropte.

de Bruzac, seigneur du Bastit et co-seigneur de Beaulieu, en Agénais, et de noble Peyronne de Mensinhac de la Poncie. Marguerite de Bruzac fut assistée au contrat par sa mère, noble Bertrand de Bruzac, seigneur du Bastit, son frère, Judith de Beynac, dame de Gaulejac, Raimond de Dordaigue, écuyer, seigueur de Pechgris, Jacques de Souillac, écuyer, seigneur d'Azerac, Christophe, seigneur de Clérans et de Goudou, écuver, et Jean de Beaulieu, écuyer, seigneur de la Filolie, ses parents et amis. Il lui fut constitué en dot la somme de 5,000 livres. Le 10 mars 1603, Clinet de Constantin consentit une reconnaissance féodale pour une terre et un pré situés au lieu de Loubejac, près Sarlat, en faveur de François Vincille, avocat au siège royal de Sarlat; et, le 10 janvier 1612, Antoine Fauxbullet, clerc, lui fit cession d'une somme d'argent. Il reçut du maréchal de Thémines une lettre datée de Gourdon, le 31 octobre 1615, portant ordre d'aller joindre ce maréchal avec tout ce qu'il pourrait rassembler de ses amis montés et armés de carabines. Il reçut trois autres missives de M. de Thémines pour marcher soit pour le service, soit contre les ennemis du roi, l'une en date du 29 décembre 1615, et les deux autres de l'année 1621. Il rendit hommage entre les mains des commissaires de S. M. pour le noble repaire de Castelmerle, les 9 mai 1610, 15 juin 1624 et 6 mars 1649. Le 25 juillet 1624, il passa une transaction sur échange avec Antoine Jarlan, Catherine Andrieux et autres, et reçut, le 30 décembre 1629, quittance de Pierre Boyer, bourgeois et marchand de Sarlat. comme fermier du prevôt de l'église cathédrale de cette ville, à raison de quelques rentes dont ce dernier réclamait le paiement. Clinet de Constantin fut dispensé du service du ban et arrière-ban, à cause de son grand âge, et parce que ses fils servaient le roi en qualité d'officiers, par acte du lieutenant-général de Sarlat, de l'année 1659. Ayant été inquiété dans sa noblesse par les syndic et consuls de Capdrot et de Monpazier, il obtint du roi, en considé-

laquelle vivait encore, en 1395, étant veuve, et mère de deux enfants : 1º Arnaud de Bruzac, danoiseau, qui était marié, en 1395, avec Marie de la Cropte, de la branche d'Abzac; 2º Marie de Bruzac, femme, en 1377, de Guillaume-Arramond de Brunzac du Basiti s'est fondue, en 1622, par un mariage, dans la famille Durand de Laudonie.

ration de ses services et de ceux de sa famille, des lettres qui le dispensèrent de faire une plus ample preuve devant la cour des aides de Guienne, où la cause avait été portée, et qui le maintiment, avec ses enfants, dans la qualité de noble. Ces lettres, datées du mois de février 1648, furent registrées le 25 du même mois en la chancellerie de France, puis à la cour des aides le 29 août suivant. Clinet de Constantin, qualifié écuyer, seigneur de Castelmerle, juridiction de Monpazier, en Périgord, fit un premier testament au noble repaire de Rigoulès, paroisse de Saint-André, en la même province, devant Mondesses, notaire royal, le 21 janvier 1650; puis un second le 15 mars 1651. Il avait survéeu à Morguerite de Bruzae, sa femme, qui était morte avant

- Jean de Constantin, écuyer, né le 21 septembre 1601, curé de la Bastide, auquel son père légua 500 livres le 21 janvier 1650;
- 2'. Antoine, dont l'article viendra;
- Charles de Constantin, auteur de la branche des seigneurs de Montéger et de Péchagut, rapportée en son rang;
- 4º. Louis de Constantin, écuyer, sieur de Loubejac, né le 7 octobre 1610, qui fut nommé capitaine d'une compagnie de 100 hommes de nouvelles levées dans le régiment d'Infanterie du sieur de Langle, par commission du 28 mars 1058 (1);
- 5º. Clinet de Constantin, écuyer, sieur de la Gascarie. Lui et ses frères, Charles et Lonis, ont servi comme officiers dans les armées du roi, en France, en Flandre, en Italie, en Catalogne et en Artois. Clinet fut tué à la garde d'un passage;
- 6º. Marc-Antoine de Constantin, né le 8 mars 1615;

l'année 1650, et en avait eu six fils et quatre filles :

7°. Jeanne de Constantin, née le 15 janvier 1604, épouse d'Antoine Roche, et mère de :

<sup>(1)</sup> Lonis de Constantin a péri sous les coups d'un assassin, du notamic Molenier, de la ville de Monpazier, en 1652. Ce dernier ayant été condamné à mort sur les pourusites de Clinte It", la communauté des habitants de Monpazier, composée pour la plupart des parents et amis de l'assassin, en représailles de cette juste condamnation, fit comprendre au rôle des tailles noble Antoine de Constantin, seigneur de Castelinerle, fils de Clintet. Mais Clintet III, fils d'Antoine, ayant justifié de sa noblesse devant M. Pellot, intendant de Guienne, le 15 mars 1668, et postérieurement, le 18 juin 1698, devant M. de Betont, la communauté de Monpazier fut contrainte de se désister de son poursuites.

Clinet Roche, auquel Clinet de Constantin, son aleul maternel, fit un legs le 21 janvier 1650;

- 8º. Jeanneton de Constantin, mariée avec N .... Gouvon, de Blron;
- 9°. Elisabeth de Constantin, née le 6 mai 1608, femme de N..., Perez, du lieu de Balnae, en Quercy;
- 10°. Judith de Constantin, à laquelle son père légua 3,000 livres pour son mariage, avec le sixième des droits de sa maison du Bastit. Elle était mariée, en 1654, avec Annet de Salomon, sieur du Bousquet.

IV. Noble Antoine DE CONSTANTIN, écuyer, seigneur de Castelmerle et de Rigoulès, naquit le 4 avril 1605. Après avoir servi au régiment des gardes, il fut nommé d'abord lieutenant dans la compagnie du sieur de la Maurelie au régiment de Navailles, puis capitaine d'une compagnie d'infanterie dans celui de Cujol, suivant deux certificats, l'un du maréchal de la Force, du 17 septembre 1634, et l'autre du marquis de Navailles du 26 juin 1635. Il eut, le 8 juillet suivant, une commission pour commander une compagnie de 100 hommes sous le duc d'Épernon, et recut du comte de Béthune, capitaine des gardes-du-corps du roi, un certificat daté du 26 janvier 1636, et portant qu'il avait envoyé le sieur de Rigoulès à la cour, chargé d'une mission relative au service du roi. Il était capitaine au régiment de Chambaut lors d'un congé qu'il obtint de Louis de Bourbon, comte de Soissons, le 25 avril suivant. Antoine de Constantin se trouva, dans l'espace de quinze ans qu'il porta les armes, aux siéges de Saint-Antoine de Négrepelisse, de Montpellier, de Bréda, de Nancy, de Manheim, de Heidelberg, de Spire, de Montjouy, de Porentruy, de Gorbie et de plusieurs autres places. Il épousa, en présence de son père, et par articles passés au château de Saint-Germain, juridiction de Monpazier, le 18 juin 1657, damoiselle Jacqueline DE VEYRIÈRES (1). fille de feu noble Jean de Veyrières, seigneur de Veyrières et de Saint-Germain, et de damoiselle Adrienne de Lons, qui assista au contrat, ainsi que messire Jean de Lascases, seigneur-baron de Roquefort, et son épouse, dame Anne-Marie de Veyrières,

DA VENEZERA:

Jacqueline de Veyrières avait trois sœurs, l'une mariée avec le seigneur de Roquefort, la seconde dans la maiçon de Royère, et la troisième dans celle de du Garrie d'Usech de Montastrue.

sœur de Jacqueline. Dans ce contrat, Clinet de Constantin donna à son fils la moité de tous ses biens, et il confirma cette donation en l'instituant son héritier universe? par son testament du 21 janvier 1656. Antoine fit le sien devant Quanton, notaire, le 8 février de la même année, et ne vivait plus le 11 septembre 1654, époque à laquelle sa veuve, comme mère et administratrice de leurs enfants mineurs, transigea, au château de Castelmerle, avec noble Charles de Constantin, écuyer, son beau-frère, habitant alors au repaire de Rigoulès, paroisse de Saint-André, juridiction de Baynac, à raison des droits de ce dernier, que Clinet de Constantin avait institué son héritier pour moitié, par son testament olographe du 15 mars 1651. Du mariage d'Antoine de Constantin avec Jacqueline de Veyrières sont issus:

- 1º. Clinet, II' du nom, dont l'article suit ;
- 2°. Jean, 1° du nom, de Constantin, écuyer, sieur des Jeunies, ou des Junies, vivant âgé de 26 ans, en 1668; il épousa, parcontrat du 21 juillet 1675, damoiselle Marie de Saintours de Riocase;
- 3°. Charles de Constantin,
- 4º. Jean, IIº du nom de Constantin, légataires de leur père, le 8 février
- 5. Jean, Ill' du nom de Constantin, 1650 (1).
- 6º. Louise de Constantin,

V. Noble Clinet DE CONSTANTIN, 11º du nom, écuyer, seigneur de Castelmerle et de Rigoulès, fut enseigne dans le régiment des galères, suivant le certificat et passeport que lui délivra Louis de Vendôme, duc de Mercœur, le 18 novembre 1658. Il servit quatre ans dans la compaguie Mestre-de-Camp de ce régiment, tant en Italie qu'en Catalogne, aux termes d'un certificat que lui donna, le 9 novembre 1666, le duc de Biron, lieutenant-général des armées du roi. Ayant reçu de sa mère la remise de ses droits paternels, il transigea avec Charles de Constantin, son oncle, qui, pour terminer à l'amiable le différent qu'ils ayaient relativement

<sup>(1)</sup> L'un de ces frères éponsa demoiselle N... de Vassat de Fararès, près Villefranche, en Périgord. On ignore s'il y a eu des descendants de cette branche. On croît qu'un cadet se maria en Saintonge, et qu'une fille, issue de cette branche, a éponsé N... du Bastit.

au partage des biens de la succession de Clinet, Ier du nom, s'obligea de payer à Clinet, Ile la somme de 2,000 livres dans le délai de deux mois, par acte passé en la ville de Sarlat devant Vaquier, notaire royal, le 4 janvier 1665, en présence de Jean de Constantin, prêtre, oncle de Clinet, Ile du nom, habitant du repaire de Rigoules, lequel, après s'être restreint à son droit de légitime, fit donation de tout le surplus à son neveu. Clinet, IIe du nom de Constantin, consentit, le 12 novembre 1670, une reconnaissance féodale en faveur de François de Gontaut, seigneur de Biron, de Montaut, etc., à raison de quelques héritages situés dans le tènement de Rivel. Il avait épousé, en présence de Jacqueline de Vevrières, sa mère, par contrat du 22 mai 1661, passé devant Cambon, notaire, et insinué à Sarlat le 10 septembre suivant, demoiselle Catherine DE POUROUERY, fille de feu Charles de Pourquery, avocat en la cour, habitant du noble repaire de la Bigotie, et de damoiselle Françoise de Guynet, qui assista au contrat, ainsi que Jean-François de Pourquery, sieur de la Bigotic, son frère, Raymond de Pourquery, écuyer, juge royal de Monpazier, et Louis de Pourquery, sieur de Roussille. Elle eut en dot 8,000 livres. Clinet de Constantin cut acte de la représentation de ses titres de noblesse, tant pour lui que pour son frère, Jean de Constantin et le sieur de Bose, leur oncle, de M. Pellot, intendant en Guienne, daté d'Agen le 15 mars 1668, et fit, le 27 juin 1691, son testament, par lequel il demanda à être inhumé dans sa chapelle de l'église de Capdrot, s'en remettant pour ses honneurs funèbres à damoiselle Catherine de Pourquery, sa femme, de laquelle sont provenus sept enfants ;

na Poragenav: durar, à l'aigle couronnee d'argent, chargée sur l'estomac, d'une croix patée de gueules, et accompagnée en pointe à dextre d'un pore-épie d'argent, et à senestre d'un tion d'or.

- 1°. Jean-Jacques, dont l'article suit;
- 2°. Jean de Constantin l'ainé, auteur de la branche des sieurs de Saint-André et du Verdier, rapportée ci-après;
- 5°. Marc de Constantin, écuyer;
- 4°. Pierre de Constantin, sieur de la Pevrière;
- 5°. Jean de Constantin le jeune, auteur de la branche DE LA MOTHE et DE ROUSSILLE, rapportée à son rang (1);

<sup>(1)</sup> Ces cinq frères paraissent tous avoir embrassé le parti des armes. Le sieur Cassaud, lieutenant-commandant de la compagnie des gentilshommes composant la garnison de Strasbourg, certifia, le 6 février 1685, que trois frères de

- 6º. Marguerite de Constantin, mariée, en 1709, avec noble Pierre de Gontaut de Saint-Geniés, dit de Lauzerte, écuyer;
- 7'. Catherine de Constantin.

VI. Noble Jean-Jacques DE CONSTANTIN, 1er du nom, écuyer, seigneur de Castelmerle et de Rigoulès, lieutenant dans la coinpagnie de Solon au régiment de Champagne, fut institué héritier universel de son père. Par contrat passé en la ville de Monpazier le 2 décembre 1692, il épousa demoiselle Marie DE SAVY, fille de Jean de Savy, bachelier ès-droits, et de feu Esther Beausse. Marc de Pourquery, sieur de la Bigotie, oncle maternel de Jean-Jacques de Constantin, assista à son contrat, ainsi que noble François de Constantin, écuyer, sieur de Peroux, capitaine dans le régiment de Picardie, son cousin. Marie de Savy fut assistée d'Étienne de Pourquery, sieur de la Caserie, et eut en dot 6,000 livres. Le 6 avril 1693, Clinet de Constantin, II. du nom, son père, l'appela à recueillir la donation qu'il avait stipulée dans son contrat de mariage avec Catherine de Pourquery le 22 mai 1661. Jean-Jacques de Constantin et Jean, son frère puiné, sieur de Saint-André, furent maintenus dans leur noblesse par jugement de M. Bazin de Bezons, intendant de la généralité de Bordeaux, du 18 juin 1698. Le 4 juillet 1699, un particulier de Capdrot lui vendit quelques héritages, et, le 24 du même mois, il recut une quittance du receveur pour le droit d'enregistrement de ses armoiries; enfin, par acte du 1" janvier 1708, il acquit de noble Jean de Cassieux une métairie appelée de Capdrot. Il mourut avant le 21 avril 1725, laissant de son mariage :

argent, an cœur de leules, surmonte

- 1º. Jean, dont l'article suit;
- 2°. Autre Jean de Constantin, écuyer, sieur de Bos, babitant du château de Castelmerle, qui, par son testament, fait en ce château le 21 avril 1725, légua à Marie de Sayy, sa mère, tous les fruits et revenus qu'elle avait

Constantin-Castelmerle avaient servi sous sesordres. M. de Villeroy, inspecteurgénéral des troupes au Mont-Royal, a constaté, le 6 juin 1632, que le sieur de Constantin servait dans ses troupes en qualité de l'eutenant. Deux précédentes attestations de M. d'Astor, des 19 août 1690 et 31 mai 1691, portent que le sieur de Constantin, lieutenant au régiment de Champagne, faisait partie de la granison de Blave. D'ARRAL !

d'azur, au tion d'or, lampasse et armé

de gueules.

perçus et retirés depuis le décès de Jean-Jacques de Constantia, père du testateur;

- 3°. Autre Jean de Constantin, écuyer, sieur du Sorbier, qui fut institué héritier universel de son frère qui précède, le 21 avril 1725;
- 4°. Marc de Constantin, écuyer, prêtre, docteur en théologie, chanoine du chapitre collégial de Monpazier;
- 5°. Pierre de Constantin, mort avant le 19 février 1719;
- 6°. Marie-Anne de Constantin, épouse de noble Pierre de Laval, écuyer, sieur de Laval. Jean de Constantin, sieur du Bos, son frère, lui fit un legle 21 avril 1725;
- Catherine de Constantin, demoiselle de la Peyrière, légataire du même sieur du Bos, son frère.

VII. Noble Jean DE CONSTANTIN, écuyer, sieur de Castelmerle, assisté de sa mère et de Marc de Constantin, son frère, épousa, par contrat passé dans le bourg de Calès, juridiction de Badefol, le 19 février 1729, demoiselle Françoise D'ARNAL DE VILARD, née le 20 novembre 1707, fille de noble Pierre d'Arnal, écuyer, sieur de Vilard, capitaine commandant le bataillon de milice de la Boissière, et de demoiselle Henrie de Vassal, habitants de la ville de Martel en Quercy. Par cet acte (que ratifia Marie de Savy le 20 février 1729), Catherine de Constantin, sœur du futur époux, le tint quitte de tous les droits qu'elle pouvait avoir, soit par le décès de leur père, soit par celui de feu poble Pierre de Constantin. leur frère. Les 9 juin 1741 et 6 septembre 1751, Jean de Constantin fit, au repaire de Castelmerle, deux testaments, par lesquels il déclara que de son mariage avec Françoise d'Arnal étaient provenus six enfants, tous en minorité, et dont il confia la tutelle ainsi que l'exécution de ses dernières volontés à son frère, Marc de Constantin, prêtre. Les noms de ces enfants sont :

- 2º. Pierre de Constantin, institué héritier universel de son père. Le 1º septembre 1955, il fut nomme licutenant dans le régiment Dauphin, infanterie, et fut tué à l'affaire de Berghem le 13 avril 1759 (1), sans laisser de postérité;
- a". Marc, qui a continué la descendance;
- Henrie de Constantin, mariée, avant l'année 1751, avec Jean Mousson, sieur de Lestang, habitant de la paroisse de Capdrot;

<sup>(1)</sup> Certificat daté de Valenciennes le 16 mai 1775.

- 4°. Marie-Anne de Constantin. non marièes en 1751. 5°. Marie de Constantin. 6º. Autre Marie de Constantin.
- VIII. Marc de Constantin, écuyer, seigneur de Castelmerle, no au château de Castelmerle le 4 mars 1737, obtint une lieutenance dans le régiment Dauphin, infanterie, par brevet du 1er septembre 1755. Le commandant de ce corps certifie que Marc de Constantin y servit avec distinction et approbation de ses chefs, depuis le 6 mai 1759 (époque à laquelle il fut nommé lieutenant de la compagnie de Van-Rhemen), jusqu'au mois dejuillet 1762, époque à laquelle il a quitté le service par suite d'une blessure qu'il avait reçue, le 15 juillet 1761, au combat de Filinghausen. Marc de Constantin épousa, par articles passés sous seings-privés le 14 février 1765 (mariage béni le même jour), et déposés pour minute dans l'étude de Bousset, notaire royal, le 1er décembre 1778, demoiselle Jeanne-Charlotte DE LA VEYRIE DE SIORAC DE VIVANS, fille de feu Paul de la Veyrie de Siorac de Vivans, écuver, seigneur de Sio- les, lampassé, erm rac, en Périgord, et de Jeanne de Vivans, dame de Siorac, de Doissac et de Villefranche, habitante du château de Doissac, paroisse et juridiction de ce nom. Cette dame constitua en dot à sa fille la somme de 15,000 livres. Marc de Constantin fit une acquisition, le a 1 janvier 1773, de demoiselle Marie Mousson, habitante du bourg de Capdrot et veuve de Pierre Fréjeville, sieur de la Croze. Il est décédé à Castelmerle le 30 mai 1701. Sa veuve lui a survécu jusqu'au 10 octobre 1812. Ils ont eu :

- 1º. André-Charles de Constantin, écuyer, né le 2 mars 1770. M. d'Hozier de Sérigny, juge d'armes de France, lui délivra, le 6 février 1781, un certificat de ses preuves de noblesse pour son admission à l'école militaire de Pont-le-Voy où il est décédé;
- 2º. Pierre de Constantin, né en 1791, mort célibataire à Bordeaux en 1814;
- 5. Henri de Constantin, né en 1778, décède en 1793;
- 4º. Elisabeth de Constantin, mariée avec N.... Robière du Coux;
- 5º. Marguerite-Charlotte-Sophie de Constantin, mariée, en 1799, avec Barthélemi-Guillaume de Gaulejac, maréchal-des-logis des gardes-ducorps du roi, et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, retraité lieutenant-colonel de cavalerie :
- 6º. Marie-Henriette de Constantin, née le 22 juin 1767, mariée avec M. la Ferrière.

#### STEURS DE SAINT-ANDRÉ ET DU VERDIER.

VI. Noble Jean DE CONSTANTIN l'aîné, I" du nom, écuyer, sieur de Saint-André, habitant du repaire du Verdier, paroisse de Mazevrolles, juridiction de Villefranche, second fils de Clinet de Constantin, Il' du nom, écuyer, seigneur de Castelmerle, et de Catherine de Pourquery, fut marié par son père, le 5 janvier 1600, avec demoiselle Anne DE Poxs, comme on l'apprend du testament de Clinet, II du nom, du 27 juin 1601. Anne de Pons était veuve. lorsque, le 11 août 1732, elle obtint un arrêt de la cour des aides de Guienne contre le syndic et les habitants de la paroisse de Mazevrolles, arrêt dans lequel sont visés tous les titres de noblesse et de filiation de la famille de feu son mari, depuis noble Arnaud de Constantin, élu capitoul de Toulouse en 1497. Elle en avait eu un fils nommé Pierre, qui suit.

d'argent, à la fasce bandée d'or et de guenles de six pieces.

DE VAMAL

comme à la p. -.

VII. Noble Pierre DE CONSTANTIN, écuver, né le 3 juillet 1704. épousa, par contrat du 12 août 1733, passé au bourg et paroisse de Beaulieu, juridiction de Campagnac, demoiselle Silvie DE VASSAL. fille de feu messire Jean de Vassal, VIº du nom, écuver, seigneur de Salles, de la Flameyrague, etc., et de dame Catherine de Lamouroux. Elle fut assistée de cette dame, sa mère, de messires Jean de Vassal, écuyer, seigneur de Bastes, Marc de Vassal, écuyer, seigneur de la Mothe, ses frères, et Charles de Vassal, écuver, son oncle, et de messire Jean de Lamouroux, écuyer, sieur de la Poujade, son oncle maternel. Du côté de Pierre de Constantin assistèrent dame Anne de Pons, sa mère, messire Jean-Gui de Gontaut-Saint-Geniès, écuyer, seigneur de Lauzerte, son oncle, et Pierre de Constantin, écuyer, seigneur de Montégut, son cousin. De ce mariage sont issus:

1º. Jean, Ilº du nom, qui suit :

2°. Jean de la Mothe de Constantin, né le 18 mai 1755, 3°. Jean-Bertrand de Constantin, né le 26 juin 1736, 4°. Autre Jean de Constantin, né le 11 novembre 1737,

VIII. Jean de Constantin, Il' du nom, écuyer, sieur de Saint-André et du Verdier, né le 30 mai 1734, habitait au lieu de la Vayssière, paroisse de Mazeyrolles, lorsqu'il épousa, assisté de ses père et mère, par contrat du 5 avril 1771, demoiselle Marie Tryssenders, fille du sieur Jean Teyssendier et d'Isabeau de Pous. De ce mariage sont issus deux fils et quatre filles, qui tous étaient mineurs et sous la tutelle de leur mère le 22 janvier 1800, savoir:

TEVERNOUSA

- 1º. Jean de Constantin, né le 7 mai 1785;
- 2º. Autre Jean de Constantin, né le 19 mars 1786;
- 3. Isabeau de Constantin;
- 4. Silvie de Constautin;
- 5. Catherine de Constantiu;
- 6°. Autre Catherine de Constantin.

#### BRANCHE DE ROUSSILLE OU DE BEAUMONT.

VI. Jean de Constantin, nommé aussi Jean-Baptiste, écuyer, sieur de la Mothe, cinquième fils de Clinet de Constantin; Il' du nom, écuyer, seigneur de Castelmerle, et de dame Catherine de Pourquery, fut marié, par contrat du 21 février 1699, signé par Jean Boudié, notaire royal, avec demoiselle Marié de Pourquery de BLANZAC (décèdée le 26 août 1741), avec laquelle il a formé la branche de Roussille, paroisse de Capdrot, juridiction de Monpa-vier, aujourd'hui établié à Beaumont, département de la Dordogne. Il est mort à Roussille, le 50 octobre 1747, à l'âge de 70 ans. De ce mariage sont issus:

eomme åla p. 12.

- 1º. Jean-Jacques, qui suit;
- 2°. Catherine de Constantin, demoiselle du Claux, sceonde femme, par acte du 5 juin 1741, de poble Denis de Saunhac de Beleastel.

VII. Noble Jean-Jacques de Constantin, écuyer, sieur du Claux, né le 19 septembre 1714, épousa, par contrat du 10 juin 1728, demoiselle Marie-Dorothée du Puy de La Boeie, fille de Henri du Puy de la Borie, écuyer, sieur de la Borie, lieutenant-colonel des grenadiers à cheval de S. M. le roi de Prusse, et de dame Marie Brokin, baroune d'Estegen, Jean-Jacques de Constantin assista au mariage de Catherine de Constantin, sa sœur, en 1741. Ses enfants furent:

ne Per: d'azur, au lion d'or; à la bordure denchée d'argent.

1º. Jean-Baptiste, qui suit ;

- 2°. Jean-Marc, auteur de la branche pe Panssac, rapportée ci-après :
- 3º. Autre Jean-Baptiste de Constantin, sieur de la Mothe, décédé sans pos-
- 4'. Catherine de Constantin, } mortes sans alliances.

DE CHESTANTIAL comme à la p. 1

Darr.r:

VIII. Jean-Baptiste DE CONSTANTIN, chevalier, garde-du-corps du roi, baptisé, le 1er avril 1720, dans l'église de Notre-Dame de Capdrot, épousa 1º, par contrat du 15 mai 1758, passé devant Ségala, notaire royal à Monpazier (mariage béni le 20 novembre suivant), demoiselle Charlotte DE CONSTANTIN DE PEROUX, fille de défunts messire Jean de Constantin, chevalier, sieur de Péroux, garde-du-corps du roi, et dame Marie Martin de Chambarc ; la future épouse assistée de messire Pierre de Constantin, chevalier, scigneur de Péchagut, Marsalès, la Bigotie et autres lieux, et Jean de Constantin, chevalier, sieur de Rouzet, ses oncles paternels. de Jean-Baptiste de Constantin, chevalier, chevau-léger de la garde du roi, de Jean de Saunhae, chevalier, seigneur de la Clauzade, du Cluzel, etc., de Louise de Constantin, sa sœur, de noble Marc-Antoine de Léotard, sieur de la Calvie, conseiller du roi, maire de Villeréal, de messire Eticune de Laval, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, de dame Pétronille de Constantin, dame de Laval, et de demoiselle Jeanne de Constantin, ses cousins et cousines ; 2°, par contrat passé devant Rey, notaire au Bugue, le 30 septembre 1770, demoiselle Françoise Delpir. Jean-Baptiste de Constantin. après avoir servi pendant deux ans et demi comme lieutenant dans le régiment de Dauphiné, infanterie, était entré, le 12 octobre 1750, dans les gardes-du-corps du roi, compagnie de Luxembourg. où il resta jusqu'au 18 décembre 1764. De ses deux mariages sont issus, savoir;

#### Du premier lit :

1º. Jean-Jacques de Constantin. né le 28 juillet 1760. Il entra dans les pages de Madame, cointesse d'Artois, le 1" mai 1753, eut rang de sous-lieutepant sans appointements au régiment Royal-des-Vaisseaux le 7 mai 1777, fut nommé sous-lieutenant appointé le 13 juillet 1779, devint lieutenant en second le 26 septembre 1780, lieutenant en premier le 27 mai 1785, et capitaine en second le 14 mai 1789. Il a quitté ce corps pour émigrer le 17 septembre 1701, a été nommé chevalier de l'ordre royal et militaire

de Saint-Louis le 31 janvier 1815, et est décède célibataire, le 14 juillet 1825, à Beaumont, en Périgord;

a. Pierre, chevalier de Constantin, mort en émigration;

## Du second lit :

- 5°. Félix-Jean-Jacques de Constantin, mort dans la campagne de Russie en 1812;
- 4º. Pierre, dont l'article suit;
- 5º. Marc de Constantiu, du Claux, mort à l'âge de 1; ans;
- 6. Marguerite-Anne de Constantin, mariée avec Joseph Valette de Saint-Georges.

IX. Pierre de Constantin, né à Beaumont le 22 octobre 1786, est entré au service dans les gendarmes d'ordonnance en qualité de brigadier le 4 janvier 1807, et est passé sous-lieutenant à la suite dans le 25 régiment de dragons le 16 juillet de la même aunée. Il devint titulaire de ce grade le 25 août 1800, et fut nommé lieutenant le 9 juin 1812, chevalier de la Légion-d'Honneur le 11 octobre suivant, capitaine le 14 mai 1815, aide-de-camp du maréchal duc de Bellune le 1" septembre suivant , chef d'escadron le 25 novembre 1814, officier de la Légion-d'Honneur et chevalier de seconde classe de l'ordre de Saint-Ferdinand d'Espagne les 14 octobre et 18 novembre 1823, et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis le 25 mai 1825, M. de Constantin a fait les campagnes de 1807 en Prusse, 1808 en Italie et dans les Etats-Romains, 1809 en Italie et en Allemagne, 1812 en Pologne et en Russie, 1813 en Saxe, 1814 et 1815 en France, et 1823 à l'armée d'Espagne. Le 8 juin 1809, commandant un détachement de dragons de l'avant-garde du corps d'armée du maréchal Macdonald, il chargea et repoussa un détachement de hussards autrichiens sur la route d'Iltz à Fürstenfeld, et eut un cheval tué sous lui dans cette affaire. Il en perdit un second le 6 juillet suivant, étant employé à la défense de l'artillerie du maréchal Davoust à la bataille de Wagram, et eut deux autres chevaux tues sous lui et un blessé aux batailles de la Moskowa et de Dresde les 7 septembre 1812 et 27 août 1813: enfin il fut blessé de deux coups de feu à l'affaire de Saint-Dizier et à la bataille de Montereau les a7 janvier et 18 février 1814. M. de Constantin continue son service comme chef d'argent, à la bande d'asur, chargée de trois étoiles d'argent le accompagnée de 2 grappes de raisin de pourpre, tigees et pamprées de sinople.

d'escadron au 4° régiment de dragons. Il a épousé, par contrat du 7 octobre 1821, passé devant Bellamy, notaire à Besançon, et signé par le roiet les princes et princesses de la famille royale le 23 décembre suivant, Antoinette-Frédérique-Emilie de Marsschal de Vezt, seigneur de Grencourt, de Thise et autres lieux, président au parlement de Franche-Comét, conseiller du roi en ses conseils, l'un des députés de la noblesse du bailliage d'Amont aux états généraux du royaume en 1789, et de Françoise-Emilie de Germigney, fille du marquis de Germigney. De ce mariage sont issus:

- 1º. François-Victor de Constantin, ne le 3 juin 1825;
- 2º. Jenny-Emilie de Constantin, née le 8 novembre 1822.

#### BRANCHE DE PRESSAC.

VIII. Jean-Marc de Constantin, chevalier, né à Roussille, paroisse de Capdrot, le 9 juin 1752, second fils de Jean-Jacques de Constantin, écuyer, sieur du Claux, et de Marie-Dorothée du Puy de la Borie, entra jeune au service dans le régiment de l'Isle de France, en qualité d'officier. Il fit plusieurs campagnes, d'abord en Italie, où il fut blessé, ensuite en Allemagne. A la paix, il fut compris dans la réforme que subit son régiment, dont il était aidemajor, et passa capitaine dans le régiment provincial de Marmande. Le 20 novembre 1771, il épousa Anne Delpech, et mourut, le 11 novembre 1782, au château de Pressac, près Castillonsur-Dordogne, au moment où il venait d'être fait chevalier de l'ordre de Saint-Louis. De ce mariage sont issus:

Вистен:

- . Jean-Baptiste, qui suit ;
- 2º. Louise-Julie de Constantin ;
- 3°. Marie-Louise-Henriette de Constantin :
- 4º. Marie-Andrée de Constantin.

IX. Jean-Baptiste de Constantin de Parssac, né à Bordeaux le 30 septembre 1775, émigra au mois de février 1792 et alla joindre l'armée des princes français, où il fit la campagne de cette année dans la compagnie composée des officiers du régiment Royal-des-

Vaisseaux. Il passa ensuite au régiment de Rohan-Montbazon. hussards, où il fit en Hollande les campagnes de 1795, et 1795. Au mois de novembre de cette dernière année, il entra dans les hussards de Damas, et se rendit à l'armée de Mgr le prince de Coudé, où il est resté jusqu'au licenciement définitif effectué en 1801. Il a été blessé très-grièvement au combat de Sontheim, en Souabe, le 12 août 1796. Après la restauration, S. M. Louis XVIII le créa chevalier de l'ordre de Saint-Louis par ordonnance du 25 décembre 1815; et, le 21 février 1816, il a obtenu le brevet de capitaine en retraite. Du mariage qu'il a contracté, le 12 août 1806, avec demoiselle Gracieuse-Constance de Brak, fille de messire Léou-Joseph de Biré, écuyer, et de dame Jeanne-Marie Constant, sont issus:

pe Bing .
d'argent, à l'aigle au vol abaisse de sabir, becquée et armée de gueules, accompagnée en chef d'un soleil du même, et en pointe d'un croissant d'auve.

- 1°. Léon-Joseph-Louis de Constantin, né le 10 mai 1807;
- a. André-Louis-Édouard de Constantin, né le 5 avril 1809 ;
- 3. Jean-Baptiste-Louis-Victor de Constantin, ne le 16 mars 1811;
- 4º. Léon-Joseph-Remi de Constantin, né le 2 octobre 1823;
- 5°. Marie-Thérèse de Constantin, née le 7 août 1815.

SEIGNEURS DE MONTÉGUT, DE PÉCHAGUT, ctc., éleints.

IV. Noble Charles DE CONSTANTIM, écuyer, sieur du Bosc, troisième fils de Clinet de Constantin, le du nom, écuyer, seigneur de Castelmerle et de Rigoulès, et de Marguerite de Bruzae, obtint, le 51 janvier 1648, de M. de Hantefort-Montiguac, capitaine-lieutenant de la compagnie des gendarmes de Monsieur, frère du roi, un certificat portant que Charles de Constantin servait depuis quatre ans comme gendarine dans cette compagnie. Clinet de Constantin, son père, par son testament du 21 janvier 1650, lui légua 3,000 liv. payables à l'époque de son mariage, avec la sixième partie des droits du Bastit, et l'institua son héritier pour moitié par son second testament du 15 mars 1651. Charles de Constantin épousa, par contrat passé au bourg de Bournet en la maison de Villeréal, juridiction de Montaut, en Agénais, devant Chanut, notaire royal, le 15 juillet 1655, demoiselle Madelaine DE VILLEREAL. veuve de noble Louis de Griffon, écuver, sieur du Rouzet, et fille de Jean de Villeréal, qui assista au contrat avec Jean de Gontaut de Saint-Geniès, écuver, sienr de la Coste. Le 18 août de la même

na Victoria.

année 1655. dans le repaire noble de Castelmerle, Jean de Constantin, prêtre, doctour en théologie et curé de Saint-Aubin, frère de Charles, lui passa une procuration devant Cambon, notaire royal, pour toucher ses revenus de la cure de Bastide, en Quercy. Il passa deux transactions sur partage avec Clinet de Constantin, Il' du nom, son neveu, devant Vaquier, notaire royal, les 4 janvier et 17 juillet 1665. Charles de Constantin habitait alors au repaire de Péchagut, paroisse de Capdrot, juridiction de Monpazier. Il fut maintenu dans sa noblesse avec ses neveux, par jugement de M' Pellot, intendant en Guienne, du 15 mars 1668. Charles de Constantin et Madelaine de Villeréal, son épouse, firent un testament mutuel à Capdrot, juridiction de la ville de Monpazier, devant Serre, notaire royal, le 7 janvier 1682, et léguèrent la somme de 2/400 livres à chacun de leurs cinq fils nommés:

- 1º. Jean de Constantin, écuyer, sieur de Montégut;
- 2°. François de Constantin, écuyer, sieur de Péroux;
- 3º. Autre Jean, qui a continué la descendance;
- 4°. Pierre de Constantin, écuyer, sieur du Rouzet;
- 5. Antre Jean de Constantin, docteur en théologie, chanoine de Monpazier, archiprêtre et curé de Villeréal, qui fit donation à son neveu, Pierre du Contantin, chevalier, seigneur de Montégut, de son domaine de la Chastre, situé à Villeréal, par son contrat de mariage du 15 février 1752. Il vivait encore le 20 juillet 1758.

V. Jean de Constantin, chevalier, seigneur de Péchagut, nommé lieutenant de la compagnie de Ternault dans le régiment de Picardie le 20 août 1688, épousa, par contrat passé au château de Saint-Germain, paroisse de Gaujac, juridietion de Monpazier, devant Aismar, notaire royal, le 13 octobre 1692, demoiselle Jeanne Lascases de Roquesout, demoiselle de Saint-Germain, fille de messire Jean de Lascases, chevalier, seigneur de Roquefort, co-seigneur de Camboulit, de Cambes et deBoussac, et de dame Marie de Geneste du Repaire, qui assista au contrat, ainsi que messire Jerre-Jean de Lascases, abbé de Roquefort, frère de la future épouse. Jean de Constantin contribus pour le ban et arrière-ba u suivant la quittance qu'il reçut le 16 janvier 1695, et comparut à la revue des gentilshommes de Guienne, passée à Langon les 14 juillet 1604 et 1" août 1696, suivant les certificats du marquis de

d'or, à la bande d'aaur; à la bordure de gueules.

Montferrand, commandant de la noblesse. Jean de Constantin, avant produit ses titres depuis le testament de noble Arnaud de Constantin, son trisaïeul, fut maintenu dans sa noblesse par jugement de M. de Bezons, intendant de la généralité de Bordeaux, du 19 septembre 1698. Le 4 septembre 1718, messire Jean-Pierre de Geneste, chevalier, seigneur marquis du Repaire et baron d'Anval, gouverneur du château Trompette et des autres forts de Bordeaux, le fonda de procuration pour saire rendre compte à ceux qui avaient administré les revenus de sa terre et baronnie d'Anval. Jean de Constantin et Jeanne de Lascases assistèrent, le 15 février 1732, au contrat de mariage de Pierre de Constantin, leur fils. Ils vivaient encore en 1740. On ne leur connaît que trois fils:

- 1°. Pierre, dont l'article suit;
- 3°. Jean de Constantin, écuyer, sieur de Péroux, qui, après avoir servi pendant sept années dans les gardes-du-corps du roi, compagnie de Noailles, obtint du maréchal duc de Noailles, son capitaine, un congé absolu le 22 janvier 1735. Par contrat passé en la ville de Beaumont, en Périgord, devant Pradel, notaire royal, le 8 février 1740, Jean de Constantin épousa demoiselle Marie Martin de Chambarc, fille de feu Etienne-Joseph Martin de Chambarc, et de demoiselle Charlotte Chamillat. Elle fut assistée au contrat par messire Pierre Martin de Chambarc, sieur de Goudray, prêtre, docteur en théologie, son frère, par Marie-Louise Martin de Chambarc, sa sœur, et par Barthélemi-Joseph Martin de Chambarc, ancien capitaine au régiment Royal-Marine, son oncle paternel. Pour Jean de Constantin assistèrent messire Jean de Saunhac, écuver, sieur de la Chauzade, et Marc-Antoine de Léotard, sieur de la Calvie, conseiller du roi, maire de Villeréal, en Agénais. Jean de Constantin fit deux acquisitions de biens fonciers par actes des 22 septembre 1766 et 5 janvier 1751. De son mariage sont issues deux filles :
  - A. Louise de Constantin, morte sans alliance pendant la révolution :
  - B. Charlotte de Constantin, mariée, le 15 mai 1758, avec Jean-Baptiste de Constantin ( de Roussille ), dont elle fut la première femme;
- 3º. Autre Jean de Constantin, chevalier, sieur de Rouzet, vivant le 15 mai 1758.
- VI. Pierre DE CONSTANTIN, chevalier, seigneur de Montégut, de Péchagut, etc., épousa, par articles passés à Sarlat le 15 février 1732, pour être rédigés au contrat, Marie DE SAINT-CLAR, fille de feu zur: au messire Étienne de Saint-Clar, avocat au parlement, et de Marie éteiles d'or.

OR SAINT-CLAS: d'or, à une cloched's de Monzie, qui assista à ces articles, ainsi que François de Monzie. docteur en théologie et chanoine de la cathédrale de Sarlat, oncle de la future épouse, et Pétronille de Saint-Clar, sa sœur, Jean de Constantin donna à son fils le château de Péchagut, situé dans la paroisse de Capdrot, avec la moitié de tous ses autres biens, et Jeanne de Lascases lui fit don de la moitié de tout ce qui lui avait été constitué en dot. De ce mariage sont issus :

- 1º. Jean-Baptiste, qui suit :
- 2º. Pétronille de Constantin, épouse de messire Etienne de Laral, chevalier de l'ordre de Saint-Louis. Ils vivaient le 15 mai 1758.

VII. Jean-Baptiste DE CONSTANTIN, chevalier, seigneur de Péchagut, né le 18 juillet 1738, fut baptisé le lendemain en la paroisse Notre-Dame de Capdrot. Sur le certificat de ses preuves de noblesse, du 5 juillet 1754, il fut admis surnuméraire dans les chevau-légers de la garde ordinaire du roi. Il fut l'un des otages de Louis XVI, emigra au mois d'octobre 1791, et fit la campagne de 1793 dans la compagnie de cavalerie composée des gentilshommes du Périgord. Il est rentré en France en 1801 et est décédé le dernier reicton mâle de sa branche en 1826, n'ayant laissé de son mariage avec demoiselle N.... DE PATY DU RAYET, fille du vicomte de Paty alabande degueules, du Rayet, conseiller au parlement de Bordeaux, qu'une fille unique:

DE PATY: r, au lion de sable : prochante sur le tout.

> Mario de Constantin, alliée, au mois de décembre 1790, avec le baron des Homs, officier au régiment Royal-Dragons.



\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# DU CROC,

SEIGNERS DE CROC, DE FIEU, DE FONTANET, DE LA GOUTTE, DE LA BOU-TERESSE, DE SAINT-POLCUE, DELA MOTHE-MARGON, D'AUGEROLLES, DE BORNAT, SARONS DE BRUNARD; SEIGNERS DE MAS, DE CHABANNES, DE BRESSOLIÈRES, MARQUIS DE CROC, SEIGNEUS DE BRASSAC, DE DAR-BIAC, DES BLANCHONS, etc., on Augure et en Fort.



Annes: D'or, à deux fasces de sinople. Couronne de marquis. Supports: deux lions.

La maison du CROC\*, originaire de la Basse-Auvergne, est une famille de nom et d'armes, aussi recommandable par son ancienneté et ses belles alliances que par le zèle qu'elle a toujours montré pour le service de l'état.

Elle a eu pour berceau une terre de son nom, située non loin de la ville de Thiers, et que possédait au treizième siècle Chatard, seigneur du Croc, damoiseau, qu'on voit transiger, l'an 1284, avec le chapitre de Thiers, relativement à la dime de sa terre du Croc et pour d'autres dimes situées dans la paroisse de Saint-Remy.

L'un des auteurs de cette maison, ambassadeur de la cour de

<sup>\*</sup> Le nom s'écrivait aussi du Crocq et du Croq dans les anciens titres, et quelquefois du Cros par d'anciens auteurs.

۸...

Prance en Écosse, du temps des malheurs et de la captivité de la reine Marie Stuart, a donné des preuves d'une haute capacité dans l'accomplissement d'une mission que les circonstances avaient rendue extrémement difficile et qui dura plus de dix années. La confiance du gouvernement dans les talents de cet ambassadeur est attestée par un grand nombre de documents historiques et de lettres honorables.

Toutecette samille s'est constamment vouée au service militaire, soit dans les armées de nos rois, soit dans l'ordre souversin de Saint-Jean de Jérusalem, où plusieurs chevaliers du Croc sont parvenus à diverses diguités.

Elle a éprouvé, dans ses titres primordiaux, le sort de la plupart des anciennes familles. Beaucoup de ceux que les malheurs des guerres civiles avaient épargnés ont été portés par l'héritière de la première branche dans une maison étrangère. D'autres, conservés dans les archives de la seule branche qui ait perpétué le nom jusqu'à nos jours, ont été extraits du château de Chabannes et livrés aux flammes par les révolutionnaires. Mais la noblesse de cette maison ayant été jurée anciennement à Malte et dans divers chapitres, et maintenue lors de la recherche générale ordonuée par Louis XIV, elle peut encore justifier par des monuments authentiques d'une filiation non interrompue de plus de quatre siècles, à partir d'Albert du Croc, qui suit.

I. Albert DE CROC, seigneur dudit lieu du Croc, vivait au commencement du quinzième siècle, et laissa de demoiselle Marguede le de laissa de demoiselle Marguetile DE Mas, sa femme, Philibert, I't du nom, qui suit.

II. Philibert (1) pv Caoc, I" du nom, éeuyer, seigneur du Croc, sivait en 1450 et 1460; de sa femme, nommée Marie, dont la famille n'est pas connue, il eut, entr'autres enfants, Martin dont l'article suit.

III. Martin DU CROC, écnyer, seigneur du Croc et de Brunard,

<sup>(1)</sup> Les titres de filiation, à partir de ce degré, ont été produits, en 1666, devant M. de Fortin, intendant d'Auvergne.

## épousa Marguerite DE CHANDORAT (1), de laquelle il laissa, entr'autres enfants:

DE CHARDORAT

- 1'. Gilbert, dont l'article va suivre ;
- 2°. Annel, autour de la branche des seigneurs DE Mas et DE CHABANNES, rapportée en son rang :
- 5. Louis du Croc, chevalier, seigneur du Mas, qui fit son testament le o août 1501, et institus pour son héritier Annet du Croc, son neveu :
- 4°. Antoine du Croc, écuver, geuverneur de la vicomté de Valence en 1524, époque d'une donation qu'il fit à noble Gilbert du Croc, seigneur du Croc et de Trigneux, son neven;
- 5'. Geoffroi du Croc, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem et commandeur de Charriers. Il est dit dans un acte produit, en 1666, devant M. de Fortis, intendant d'Auvergne, frère d'Annet et d'Antoine, et oncle de Henri du Croc, seigneur du Mas.
- IV. Gilbert De Croc, chevalier, seigneur du Croc, de Trigneux, du Fieu, de Préchardet, etc., était marié, dès l'an 1513, avec demoiselle Philippe DE SAILLANS, issue d'une des plus anciennes et des plus illustres maisons d'Auvergne, laquelle a donné neuf chanoines de Brioude depuis l'année 1256. Gilbert du Croc vendit paracte de la même année 1513 la seigneurie de Préchardet à dame Claire d'Apchier, dame du Fieu, du Cerf et de Veau, veuve de puissant seigneur Louis de Saitlans, et mère et tutrice de noble Gabriel de Saillans. Il partagea, en 1517, au nom de sa femme, avec Anne de Saillans, veuve du seigneur de la Rivière, les biens délaissés par messire Louis de Saillans, chevalier, et Gabriel de Saillans, écuyer, fils de ce dernier, et eut, pour sa part, la terre du Fieu et les biens qui avaient appartenu au même Gabriel de Saillans et situés au lieu de la Roche de Marennes. Aunet du Croc, son frère, lui céda, par acte du 19 novembre 1523, pour la somme de 200 livres, tous les droits qu'il avait sur le château du Croc. Philippe de Saillans le rendit père de:

1. Philibert, qui suit;

(1) Cette ancienne famille existait encore au milieu du dix-septième siècle. Isabeau de Chandorat épousa, par contrat du 10 août 1662, Jacques de Sery, écuyer, seigneur de Roveyrei.

DE SAIGLANS:

or Marrows .

d'or, à la fasce ondée de nueules.

- 2. Anne du Croc, femme de noble Annet de Fontanet :
- Marguerite du Croc, mariée, par contrat du 3 février 1558, avec Pierre de Gebetin, seigneur de Floransoles.

V. Philibert De Croc, écuyer, seigneur du Croc, du Fieu et autres lieux, chevalier de l'ordre du Roi, conseiller et maître-d'hôtel ordinaire de Sa Majesté et son ambassadeur en Écosse, épousa, par contrat du 25 juin 15/12, passé devant Chopin, notaire, demoiselle Renée de Malvotsin, et rendit hommage au dauphin pour la seigneurie du Croc le 15 mars 1545. Il était conseiller et maîtred'hôtel ordinaire du roi, lorsqu'il fut' nommé, vers l'an 1565, ambassadeur de France en Écosse, poste qu'il occupait encore au mois de juin 1573. Il fut témoin des troubles qui précipitèrent la reine Marie Stuart du trône de ses ancêtres et qui amenèrent l'avénement de Jacques VI. La mission dont le chargea la cour de France dans des circonstances aussi difficiles donne une hante opinion du mérite et des talents de ce seigneur, et il la remplit à la satisfaction de son souverain, aiusi qu'il résulte de plusieurs lettres que nous crovons intéressant d'insérer textuellement dans cet article (1). Chevalier de l'ordre du Roi dès l'an 1572, Philibert du Croc obtint une pension annuelle de 2,000 francs par brevet du 4 juin 1578, enregistré en la chambre des Comptes, et fut nommé plus tard gentilhomme ordinaire de la Chambre de Sa Majesté, François de Bourbon, duc de Montpensier et dauphin d'Auvergne, lui écrivit de Faye-la-Vineuse, le 10 juin 1585, pour le remercier des bons offices que les habitants de la ville de Thiers avaient souvent reçus de lui et de son fils, le priant de vouloir bien les leur continuer, et d'éloigner de cette ville les compagnies qui, durant le temps des guerres, pourraient s'établir aux environs Philibert du Croc fit son testament, le 2 mai 1587, devant Vinzelles, notaire, et mourut quelque temps après, laissaut, entr'autres enfants :

1º. Guillaume, qui suit :

2°. Renri du Croc, en faveur duquel Catherine de la Rixière, épouse de noble René d'Apchier, fit son testament en 1562. D'après un mémoire de

<sup>(</sup>a) On les a placées à la fin de cette généalogie.

famille, ce même Henri avait eu pour parrain Henri II, roi de France, et il fut tué dans une émeute à Paris;

 Marie du Croc, alliée, par contrat du 7 avril 1586, avec Guillaume de Mascon, écuyer, seigneur du Chéry.

VI. Guillaume du Croc, écuyer, seigneur du Croc, de l'ontanet, et autres lieux, fut d'abord reçu dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dont il est qualifié chevalier en 1562; mais, ayant été relevé de ses vœux, sans doute après la mort de Henri du Croc, son frère, il épousa demoiselle. Renée de Menstrou d'Anlext, fille de messire Jean de Menetou d'Anlext, et de dame Anne de Chazeron. Guillaume du Croc fut nommé l'un des gentilshommes de la maison du roi Charles IX, suivant un sauf-conduit que ce prince lui donna pour aller dans ses terres d'Auvergne, daté de Paris le 24 septembre 1572. Le même prince l'autorisa par cet acte à chasser à l'arquebuse dans toutes les propriétés dépendantes de la maison du Croc. Il vivait encore en 1597, où noble Jean de Coubladour, mari de Gilberte du Croc, sa fille, lui donna quittance de la dot de ladite Gilberte. Ses enfants furent, entr'autres:

sa Menson: de simple, au lior d'or, lampassé et arme de greules, accompagos de dix croi settes palées d'or ce orle, et à deatre d'on croissant de grun.

1º. Gaspard, dont l'article suit;

2. Madelon du Croc, seign ur du Fieu, de Fontanet, de la Goutte et de la Bouteresse, cheraiser de l'ordre du Roi d's l'année, 1611, Il épousa demoise e Anne de la Gout de Saint-Pargent, sœur de la femune de Garpi d du Croc, son férreainé; et de ce mariage naquit, entrautres enfants:

Anne du Croc du Fieu, mariée, par contrat du 21 novembre 1634, avec Charles, seigneur de la Roche-Lambert, fils de Louis de la Roche-Lambert, et de Françoise de Choisinet;

- Pierre du Croc, chanoine et prévot de l'église cathédrale de Clermont.
   Il fut député par le clergé de ce même diocèse aux états généraux, tenus à Paris en 1614;
- 4º. Gobriel du Croc, sieur de Fontanet, chanoine de Notre-Damie de Clermont. Il obtint, par traité fait entre lui et Gaspard et Madelon, ses frères.

<sup>\*</sup> Vers ce temps s'est formé un rameau des seigneurs d'Auterst, près Langeac, dont étaient Gibert du Groe d'Auterst, repu chevaliers de llordro de Malte le 10 août 1664 (Vertot, t. VII, p. 126), et Madelaine du Groe d'Auterst, mariée, par contrat du 8 août 1652, avec Henri de Mahra; évoyer, seigneur, havon d'Yolet, fils de Pierre de Mahras et de Françoise de Saillans.

- les château et seigneurie de Footanet, dout il dispose par donation, l'en 1649, en faveur de Charles du Croc, son neveu;
- 5°. Gilherté du Croc, femme de noble Jean, acigneur de Coubladour, écuyer, lequel donna quittance, en 1597, de la dot de son épouse, à noble Guillaume du Croc, son heau-nère.

VII. Gaspard du Croc, écuyer, seigneur du Croc et de Brunard, en Auvergne, de Saint-Polgue, en Forez, etc., chevalier de l'ordre du Roi, qualifié de noble et puissant seigneur, épousa; par contrat du 27 novembre 1597, passé devant Menitou, notaire, demoiselle Isabeau de La Gourit, dite de Saint-Pusant, sœur de l'épouse de Madelon du Croc, son frère, et fille de noble Guillaume de la Goutte de Saint-Purgent et de la Bouteresse, ét-de dame Catherine d'Aulgerolles, dame de Saint-Polgue. Les deux époux firent un partage, qui fut ratifié, en 1611, avec Madelon du Croc et dame Anne de la Goutte de Saint-Purgent, leus frère et sœur. Isabeau transigea, en 1622, avec Anne de la Goutte de Saint-Purgent, sa sœur. épouse de messire Madelon du Croc, et fit, étant veuve, son testament en faveur de Charles du Groc, son fils alné. Ils laissèrent, entr'autres enfants:

DE LI GOUTTE: évotticle, aux 1 ct 4 in gueules, au chevrou d'or, accumpage en chef d'une étoile du même, et la champagne d'aure, charge d'une étoir, qui est de for, qui est de for d'or, qui est de fordet, et au champagne d'une étoile, et au chef de guertles, charge d'un lion issant chef d'gueriles, charge d'un lion issant d'Angent, qui est d'Angent de l'est de

- 1°. Charles, dont l'article suit;
- 2. Gaspard du Croc, écuyer, seigneur de Saint-Polgue, de la Mothe-Morgon et du Croc, qui épousa, en 1636, Claude de Montjournal, dame de la Mothe-Morgon, dont il n'eut pas d'enfants: En 1654, il écde la terre de Saint-Polgue à messire Charles du Croc, baron de Brunard, son frère, auquel il vendit aussi, de concert avec sa femme, la terre et seigneurie du Croc, par acte du 6 mars 1666, moyenosent 46,900 litres;
- Pierre du Croc, chevalier, seigneur d'Aulgerolles, capitaine de chevaulègers en 1651. Il testa, l'année suivante, au profit de Charles du Croc, baron de Brunard, son frère aîné;
- Antoine du Croo, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, suivant une enquête de l'an 1623. Il était religieux à Savigny fors du testament de sa mère en 1642;
- 5. Jacques du Croc, qui fut abbé de Saint-Gilbert de Neuffons et prévoi de l'église cathédrale de Clermont, sous l'épiscopat de Louis d'Estaing et de Gilbert de Veny d'Arbouse;
- 6°. François du Croe, destiné d'abord à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dans lequel il me parait pas être entré. Le tableau généalogique de ses preuves existe encore dans les archives de la famille;
- 7º. Charlotte du Croc, mariée etec noble et puissent seigneur messire

Antoine de Mallet, seigneur de Vandègre, de Bullion et de la Forêt. En 1654, elle donna quittance à Charles du Croc, seigneur-baron de Brunard, son frère, de la somme de 2,000 liv., qui lui avait été lèguer, en 1651, par dame Antoinette d'Aulgerolles de Saint-Polgue, sa tante, veuve de haut et puissant seigneur Louis de l'Étang.

VIII. Charles pe Croc. chevalier, baron de Brunard, seigneur de Saint-Polgue, du Croc et de Fontanet, chevalier de l'ordre du Roi, etc., qualifié haut et puissant seigneur, héritier de sa mère en 1642, reçut, en 1649, la donation des château et seigneurie de Fontanet, que lui fit Gabriel du Croc, chanoine de Clermont, son oncle. Il épousa, par contrat passé le 8 juin 1650, devant Veille, notaire à Thiers, et dans lequel il est dit capitaine d'une compagnie de chevau-légers au régiment de Sainte-Anne, demoiselle Françoise de Besse de la Richardie, sœur de messire Jérôme de Besse de la Richardie. Antoinette d'Aulgerolles de Saint-Polgue, d'azur, au lion d'oi impassé et couronné veuve de messire Louis de l'Étang, l'institua pour son héritier, de gueules; aux 2 et 3 conjointement avec Gaspard de Caponi, seigneur de Feugerulles, de d'orgeni, chargée par testament de 1651. Il est qualifié chevalier de l'ordre du Roi ble, dans des titres de l'an 1665. Par jugement de l'année 1666, M. de Fortia, intendant d'Auvergne, le maintint dans sa qualité de noble d'extraction. Gaspard du Cioc avait déjà cessé de vivre en 1674, époque à laquelle sa veuve fit hommage pour le château fort de Saint-Polgue, puis pour le château du Croc en 1676. Leurs enfants furent :

- 1°. Jean-Claude, qui suit;
- 2º. Claude du Croc, chanoine-comte de Brioude :
- 3°. Charlotte du Croc.

IX. Jean-Claude pu Croc, baron de Brunard, seigneur du Croc. de gueules, au sau de Saint-Polgue et autres lieux, épousa, par contrat du 20 février toir d'or, cantonné 1678, Françoise DE BERNY DU COUDRAY, dont il n'eut qu'une fille : me.

Mathée du Croc, dame du Croc, de Brunard, en Auvergne, de Bornat, près Charlieu, et de Saint-Polgne, en Forcz, alliée, par contrat du 7 juin 1714, avec Emmanuel-Gaspard, marquis du Bourg, auquel elle apporta tous les biens de sa branche. De leur mariage naquit, entr'autres enfants, Just-Henri du Bourg, comte de Saint-Polgue, qui épousa Henriette-Françoise de la Roche-Aymon.

#### SEIGNEURS DU MAS ET DE CHABANNES.

IV. Annet or Caoc, écuyer, seigneur du Mas, second fils de Martin du Croc, et de Marguerite de Chandorat, fut institué héritier de Louis du Croc, chevalier, seigneur du Mas, son oncle, par testament du 9 août 1501. Geoffroi du Croc, son autre frère, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem et commandeur de Charriers, lui céda tous ses droits sur la terre du Croc, par acte du 25 septembre 1502. Annet servit au ban de la noblesse d'Auvergne, en 1545, sous le seigneur de Tournon, sénéchal de cette province. Il avait épousé, par contrat du 11 octobre 1502, demoiselle Jacquette du FOURNIAL, qui le rendit père de :

DE FOURHAL

- 1º. Henri, dont l'article suit:
- 2°. Louis du Croc, écuyer, vivant le so février 1538.

V. Henri pu Caoc, écuyer, seigneur du Mas, transigea avec Louis du Croc, son frère, par acte du 20 février 1538, dans lequel il est dit marié avec demoiselle Michelle Erwé DES ROGES, sœur de Sébastien Eymé, écuyer, seigneur des Roches, époux de Catherine de Rochedragon. Il ne vivait déjà plus le 13 juillet 1549, date d'un acte par lequel sa veuve fut nommée tutrice de leurs enfants mineurs, appelés:

Erwi: d'azur, à la bande d'or, accompagnée de 6 étoiles d'argent.

- 1'. Jacques, I" du nom, qui suit;
- 2°. Philibert, II° du nom, auteur de la branche des seigneurs de Neupville et des Blanchons, rapportée eu son rang;
- 3º. Philippe, demoiselle du Croc.

or Laiss: d'agur, à la bande d'or, chargée de trois étoiles de gueules.

VI. Jacques du Croc, I" du nom, écuyer, seigneur du Mas, épousa, par contrat du 21 avril 1571, demoiselle Madelaine de Laire de Dessolières. Un congé signé par le roi en 1572, et d'autres certificats des années 1569, 1571, 1572 et 1573, prouvent que Jacques du Croc était alors au service. Il transigea avec Philibert du Croc, seigneur de Blanchons, son frère, par acte qui fut produit devant l'intendant d'Auvergne en 1666, et acquit, par acte du 22 décembre 1588, de noble François Regieu, écuyer, seigneur de Chassain, un domaine situé dans la paroisse

de Mezun. Jacques du Croc ne vivait plus le 19 août 1616, date du partage fait entre Madelaine de Laire, sa veuve, et Jean, Pierre et Julien du Croc, leurs fils. Ils laissèrent, entr'autres enfants :

- 1º. Jean, qui suit;
- 2'. Pierre du Croc;
- 3º. Julien du Croc, qui fut dayen de Billon;
- 4º. François du Croc;
- 5. Michelle du Croc, mariée avec N .... de Montfort ;
- 6º. Françoise du Croc.

VII. Jean DU CROC, chevalier, seigneur du Mas et de Chabannes. qualifié haut et puissant seigneur, était capitaine exempt des gardes-du-corps du-roi, lorsqu'il épousa, par contrat passé, le 15 août 1623, devant Maurice Guette, notaire à Usson, demoiselle Louise CHALVET-DE-ROCHEMONTEIX, fille et héritière de noble Gabriel Chalvet-de-Rochemonteix, et de demoiselle Marthe de la Reynerie. vet-Ayant été convoqué, en 1635, pour le ban et arrière-ban, il s'y les rendit en équipem de circ ab contra de guerrendit en équipage de cinq chevaux, ainsi qu'il est prouvé par un certificat du 12 août 1635. Il servait, en 1639, avec le grade de lieutenant d'une compagnic de cavalerie, commandée par le sieur de Chambaud-Gouvernet dans le régiment du Terrail, ainsi qu'il résulte d'un certificat de M. de Longueville du 3 août de la même année. Ses enfants furent, entr'autres :

- 1º. Jacques II, qui a continué la descendance :
- 2º. François, auteur de la branche des seigneurs DE BRASSAC, rapportée ciaprès;
- 5°. Marthe du Croc, femme de M. le baron d'Anteroche;
- 4º. Michelle du Croc, mariée, par contrat du 3 avril 1647, avec Claude de Roussel, seigneur d'Alagnat;
- 5°. Deux filles, qui furent religieuses.

VIII. Jacques Du Caoc, Il' du nom, chevalier, seigneur du Mas, de Chabannes, de Bressollières, et autres lieux, qualifié haut et puissant seigneur. Il épousa 1°, par contrat passé le 8 juillet 1655, devant Theilhot, notaire à Riom, haute et puissante dame Anne DE MASCON, dame de Moussac et de Beaumont, veuve de haut et puissant seigneur messire Claude de Beaufort-Canillac, de chevalier, seigneur de Lignac et autres lieux, sénéchal de Cler- goéo de

on CHARLUS? échiqueté d'or et de mont et gouverneur du comté d'Auvergne, et fille de haut et puissant seigneur Gilbert de Mascon, seigneur du Chery, et de défunte
dame Jeanne de Thianges; a' demoiselle Anne pa Caastosi. Jacques du Croc fut maintenu dans sa noblesse d'ancienne extraction, avec François du Croc, son frère, par M. de Fortia, intendant
d'Auvergne en 1666, et fit hommage pour la terre seigneuriale
et les dimes de Chabannes en 1669 et 1684. Les maréchaux de
France le nommèrent, par lettres datées de Paris le 21 mars
1675, pour terminer le différent qui existait entre les seurs de
Bellegarde-du-Bos et de la Roussille de Belinais. Il fit son testament dans son château de Chabannes, paroisse de Lorlanges, devant
Bouchard, notaire à Brioude, le 13 juin 1701, et furenterré, le 18
du même mois, dans l'église de Lorlanges. De son second mariage
étaient provenus:

- 1°. François, qui a continué la descendance;
- 2°. Autre François du Croc, écuyer, né le 5 janvier 1694. Il ne vivait plus au mois de février 1744;
- 3°. Marguerite du Croc, nommée dans le testament de son père.

IX. François nu Croc, chevalier, seigneur de Chabannes et autres lieux, qualifié très-hau et très-puisant seigneur, était capitiaine au régiment Royal des Cravattes dès 1716, époque à laquelle it rendit hommage pour sa terre de Chabannes. Il fut nommé, en 1736, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et fut reçu, en vertu d'un ordre du roi, daté du 9 avril, par le sieur de Villedonné, chevalier du même ordre, et premier capitaine du même régiment. On le trouve qualifié lieutenant de la compagnie Mestre-de-Camp au même corps le 10 février 1744. Le chevalier du Croc servit pendant cinquante-deux ans, dont plus de quarante avec le grade de capitaine de cavalerie. Il était marié, dès l'an 1751, avec demoiselle Gilberte-Madelaine du Flacuare Appenac, fille du comte d'Apignac, maison admise dans les insignes chapitres des contes de Lyon et de Vienne, laquelle le rendit père de :

os FLACHAT: d'azur, su lion d'or, tenant de la pate des tre one pique d'argent, fotée d'or.

- 1º. Mathieu du Croc, o fficier au régiment de Beauvaisis, mort au service;
- 2º. Jean-François, dont l'article suit;
- 3°. Joseph du Croc de Chabannes, qui fut présent au contrat de mariage

ns. . de son frère en 1982. Il s'allis, l'année suivante, avec demoiselle N.,.. de

Pauline du Croc;

A. Cécile du Ceoc, reuse du comte de Landes-de-Colombel, officier dans les sardes-du-corps de Louis XVI. De ce mariage est issu :

Adolphe de Landos, marié, en 1815, avec N..., de Montmorency-Le-

X. Jean-François, marquis de Caoc, seigneur de Chabannes et autres lieux, chevalier des ordres royaux et militaires de Saint-Louis et de Saint-Lazare, ancien capitaine de cavalerie, fut admis, sur ses preuves de noblesse, à l'École-Militaire en 1766. et servit, depuis 1772 jusqu'en 1792, dans le régiment du Roi, cavalerie. A cette dernière époque, quoique promu au grade de capitaine, il n'hésita point à s'incorporer comme simple garde dans la garde constitutionnelle de Louis XVI. Après la dissolution de ce corps, persécuté, proscrit et sur le point de paver cette preuve de dévouement au roi par la perte entière de sa fortune, il chercha un refuge sous les drapeaux, et fit, en qualité de capitaine de cavalerie, plusieurs campagnes, ayant placé dans sa compagnie son fils alors agé de douze ans. Le marquis du Croc avait épousé, par contrat de mariage du 10 septembre 1782, passé devant Jourde, notaire, demoiselle Anne-Antoinette-Élisabeth pe Fougenes, assistée de très-haut et très-puissant seigneur François, marquis de Fougères, chevalier, seigneur de Vodable, Autoing, etc., son oncle, et fille de haut et puissant seigneur Francois-Joseph de Fougères, chevalier, major d'infanterie, commandant les privilégies de l'île de Grandterre la Guadeloupe, et de dame Marie-Élisabeth de Galon de Barzay. Par suite de ce mariage, le marquis du Croc se trouvait seigneur de la ville de Vodable, ci-devant apanage de Mademoiselle, dame de Montpensier, cédée à la maison de Fougères par les ducs d'Orléans. Le marquis du Croc a eu pour enfants :

d'asur, a la hande d'argent; à la bordure de gueules.

1º. Armand-Amédée-Antoine-François-Victor, qui suit;

2º. Adélaide du Croc, qui fut chancinesse honoraire du noble chapitre du Blede, et épouse, en 18 to, son oncle Féix; marquis de Fougères, frère puiné de la marquise du Croc de Chabannes, aujourd'hui lieutenantcolonel d'infanterie, chargé d'une mission diplomatique aux États-Unis. XI. Armand-Amédéc-Antoine-François-Victor, comite nu Caoc DE CHABANES, né, le 21 septembre 17857, au château de Vodable, aujourd'hui lieutenant-colonel du 7º régiment des chasseurs à cheval, chevalier des ordres royaux et militaires de Saint-Louis et de Saint-Ferdinand d'Espagne, et officier de la Légion-d'Honneur, a fait avec distinction les campagnes de la grande-armée et celle de l'armée d'Espagne sous Mgr le duc d'Angoulème.

#### SEIGNEURS DE BRASSAC.

VIII. François du Caoc, 1" du nom, chevalier, seigneur de la Bressolière, de Brassac, etc., deuxième fils de Jean du Croc, seigneur du Mas et de Chabannes, et de Louise Chalvet-de-Rochemonteix, fut maintenu dans sa noblesse par jugement de M. de Fortia, intendant d'Auvergne, rendu en 1666. Il épousa Louise de Rochegorocaud, qui lui apporta la terre de Brassac, pour laquelle il rendit foi et hommage au roi le 4 septembre 1699. Il en fournit aussi un aveu et dénombrement le 25 février de l'année suivante. Cette dame était fille de Henri de la Rochefoucauld, haron d'Arlet, seigneur de Brassac, de Cousages, de Chavagnac, etc., et de Claude-François du Proc furent, entr'autres :

burelé d'argent et d'asur, à 3 chevrons de gueules , lu premier écimé, brochant un le tout.

- 1º. François, IIº du nom, dont l'article suit;
- 2º. Madelaine du Groc, mariée, par contrat du g novembre 1-707, avec Jean de Strada, 11º du nom, écuyer, seigneur de Sartière et de Cornon, fils de Jean de Strada, 1º du nom, seigneur des mêmes lieux, capitaine au règiment de Saulx, infanterie, (issu d'une noble famille originaire de Prague, en Bohteme), et de Marie-Étissbeht-Pabrice de Grossain.

os Vistany: d'aror, au chevron d'argent, entrelacé dans trois fasces du même.

- IX. François DU CROC, II<sup>\*</sup> du nom, chevalier, seigneur de Brassac et autres lieux, rendit hommáge pour les château et terre de Brassac en 1723, et laissa de N.... DE VERTANY, son épouse, entr'autres enfants:
  - 1°. Antoine-Joseph-François-Charles, qui suit;
  - François-Antoine du Cruc, dit le chevalier du Cruc de Brassac, seigneur de Darbiac, et co-baron de Lubière. Il a péri dans la campagne de Moscou.

X. Antoine-Joseph-Francois-Charles, comte pu Caoc. seigneur de Brassac et de Darbiac, baron de Lubières, etc., témoin, en 1782, au contrat de mariage du marquis du Croc-de-Chabannes, est mort à l'armée de Condé. Il avait contracté lui-même alliance avec demoiselle Aimée ne Bouchaup, de laquelle il a laissé:

or Boursain

- 1º. Joseph, dont l'article suit :
- 2º. Charlotte du Croc, épouse de N ..., comte d'Apchier.
- XL Joseph pu Croc, comte de Brassac, baron de Lubières, etc.. d'argent, à la fasce épousa demoiselle N.... pr. Vissaguer. Ils sont décédés et n'ont laissé qu'une fille.

## SRIGNRURS DES BLANCHOUS CT DE NEUFVILLE.

VI. Philibert pu Caoc. IIº du nom, écuyer, seigneur de Neufville et des Blanchons, deuxième fils de Henri du Croc et de Michelle Eymé-des-Roches, transigea avec Jacques du Croc, seigneur du Mas, son frère, le 2 mai 1586. Il s'allia, par contrat du 24 décembre de la même année, avec demoiselle Matheline DE SAINT-JULIEN, et testa le 8 février 1604. Matheline de Saint-Julien fit billettes une donation, le 10 août 1610, en faveur de Pierre du Croc, son chant sur le tout. fils, dont l'article suit.

VII. Pierre pu Caoc, écuyer, seigneur de Neufville et des Blanchons, contracta mariage, le 20 septembre 1622, avec. demoiselle Jacqueline DE ROCHEFORT. Son testament est du 17 janvier lossagé d'or et d'a-1631. Il eut pour enfants :

- 1º. François, qui suit;
- 3°. Matheline du Croc, mariée, par contrat du 22 avril 1646, avec Gilbert de Lerette, Il' du nom, écuyer, seigneur de Poët, fils de Gilbert de Lerette. I'r du nom, seigneur en partie de Lerette, et de Marie de Bard, dame de Poët;
- 5". Fleurie du Croe, mariée, par contrat du 13 janvier 1648, avec Gilbert de Bournac. fils de Louis de Bournac, écuyer, seigneur de la Faye, et de Claude de Mascon;
- 4º. Isabeau du Croc, mariée, par contrat du 25 octobre 1654, avec Hérail de Provinquières, seigneur de Saint-Martial, et en partie de la ville de Chaudesaigues, fils de Jean de Provinquières, et d'Antoinette de Pons.

ba Bann: d'azur, à la molette d'eperon d'or, à l'engrèlure de gneules et au chef d'or, chargé d'un lambel de saVIII. François Du Caoc, couyer, seigneur des Blanchons et de Neufville, s'allia, par contrat du 26 novembre 1650, avec demosselle Isabeau de Band. Il ne vivait déjà plus le 10 mars 1663. Isabeau de Bard, sa veuve, fut tutrice de leurs enfauts, qu'elle fit maintenir, sur production de leurs titres de noblesse, par M. de Fortia, en 1666. Ces enfants étaient:

1°. André du Croc';

4°. Hélène du Croc; 5°. Diane du Croc;

3°. Madelaine du Croc; 3°. Marie du Croc;

6°. Autre Marie du Croc.

LETTRES adressées à M. du Croo, conseiller, mattre d'hôtel ordinaire du roi et son ambassadeur en Bonsse.

#### Nº I.

Monsieur du Groc, suivant ce que vous avoys promys, j'ay parié à Leurs Majestéz du service que vous leurs avez faictz et faites journellement pardelà et du désir qu'avez de revenir, attendu le peu de moyen qui vous donnent. La response a été qu'ils vous i avoient bien pour agréable, et qu'ilz vous dresseroient ung estat pour i demeurer jusques à la Saint-Jehan, et qu'ile n'y pouvoient envoyer personnage qui le seust mieula acquitter de cette charge que vous pour estre congneu au pays et bien veneu avec les seigneurs, et qu'ilz vous envoyerolent argent pour cest efaict, qui est ce qu'ay peu faire pour vous; et pour le regred des lettres que les seigneurs du pays avoient envoyées signées de leurs mains, desquelles ils se plaignent n'avoir eu response, Leurs dites Majestés m'a dict qu'ils pensoient i avoir satisfaict. Ce néantmoings par les premières depesches qu'ils vous envoyeront, itz en ferent recharge. Je vous prie me maintenir en la bonne grace de la Royne, et lui faictes entendre qu'elle n'a serviteur qui plus libéralement expose sa vie pour son service que moy; vous dices, s'il vous plait, à M. le comte Mora, mon beau-frère, que je présente mes bien affectionnées recommandations à sa bonne grâce, et que sy aucun subject ce fust présenté, je luy eusse escript, et vous prie en dire aultant à M. le comte d'Arguil ct à tous les autres seigneurs mes bons amys ; je me tiens tant obligé à vous, qu'il ne sera jamais que je ne m'en resante envers vous ou les vostres, je n'obliray à le recongnoistre et d'ausy bon cœur que je prie le créateur, mons' du

Croc, que rous maintiene en sa saincte grâce; je soye affectioicement recommandé aux bonnes vostres. De Parie, ce xxvit' janvier 1566.

Vostre bien bion amy pour jamays,

JERAN DE LEXEMBOURG.

## Nº II.

Monsieur l'ambassadeur, j'ay un tel déplaisir d'estre privé de votre compagnie, que je ne m'en puys consoler, sinon par lettres, et d'autant que j'ai entendu que Sa Majesté avoit esté avertye des propos que tint mons' de la Chaussée pour n'avoir chevaux sur postre partement. Vous scavez comme le tout en est allé, et combien il est serviteur de sa licte majesté et de ceulx qui luy appartlennent pour en avoir mal parlé, joinet que nous avons été traictéz sy honorablement en son royaulme, que moy ni ceulx de ma suitte n'en saurions faire plaincte, et quant au buffet qu'on lui a fait entendre que j'avois donné à mes gentilshommes, je n'en tiens sy pen de compte que je ne le garde pour souvensace et marque de sa libéralité, et ne l'av donné à ceulx de ma suitte comme Il lui a esté reporté; mey est que je leur ay promis valeur d'autant quant seray à Paris, soît en chaises ou aultres choses pour le service qu'ilz m'ont faictz en ce voyage, et d'autant que n'ay trouvé le courrier; je vous prie, sy je ne le rencontre parles chemins, de retirer le pacquet qu'il m'apportere, ensemble les soixantecinq écus, et me ferez le tout tenir seurement par les premiers venus à Paris, ensemble ce qui sera pour mes gentilshommes, et vous me obligerez de plus en plus à le yous recongnoistre, ce que feray en co que me vouldrez employer, et d'ausy bon cour que je prie le créateur, Mons' l'ambassadeur, qu'il vous maintienne en sa saincte grace affectueusement aulx bonnes vostres. De Bercinez, ce xxvi décembre 1566.

Vostre bon amy pour jamays,

JEHAN DE LUXENDOUSC.

#### Nº III.

Monsieur du Croc, estimant que nous ne sçuurions plus donner de contantement à la Royne d'Ecosee, madame uns belle-fille, que de tenir près d'elle personne qui la puisse consoler de la part du Roy, monsieur unon fils et de la myenne, et donner faveur à ses affaires en la peine et ennuy où elle peult estre, le Roy, mon dit filt, a advisé vous y renvoyer incontinent, oc qui me fait vous prier nous verir retrouvre sy tost que vous surer regu ceste lettre, copendant je ferzy tenir votre despesche, affin que vous oe perdiez point detemps. Priant Dieu, monsieur du Croc, vous donner ce que désires. De Fontainebleau, le premier jour de mars 1567.

Signé CATERINE.

Et plus bas :

Signé DE L'AURESPINE.

## Nº IV.

Monsieur du Croq, les ambassadeurs de la Reine d'Angleterre m'ont faict entendre qu'ils vous ont baillé une despesche qu'ils font à leur maîtresse, dont ils désirent avoir promptement response, et pour ce que vous ne pourres pas aller sy tost qu'ung courrier, d'autant que je pense bien qu'il vous faudra trois ou quatre jours. de séjour à Paris, comme il est bien raisonnable pour pourvoir à vostre équipage, je vous prie bailler à ce porteur la despesche que les dicts ambassadeurs vous ont remise, affin qu'il la porte tout incontinent et en dilligence en Angleterre où vous vous sachemineres après le plus tost que vous pourres, car comme vous savés les affaires dont je vous ay donné charge ne peuvent permettre dillation. Prisant Dieu, monsieur du Croq, qu'il vous ait en sa sainte garde.

Signé CHABLES.

Et plus bas :

Signe PINART.

### Nº V.

Monsieur du Croc, vous estes si advisé el aves tant de cognoissance des affaires d'Ecosse et aussy de l'intencion du Roy, monsieur mon filz, en la charge que nous avons commise, qu'il n'est besoing vous faire redicte de tout ce que le Roy mon dit seigneur et fils vous mande, aussi ne sera ce petit mot que pour vous dire que je suis bien marrye que nous ne pouvons faire pour la liberté de ma fille la Royne d'Ecosse ce que nous désirons envers la Royne d'Angleterre ; mais, puisque cette nouvelle occasion d'aigreur de la dicte Royne d'Angleterre contre elle est advenue, et que obtainement à ce que vous mesme nous mandez sy nous continuons d'en faire instance, l'on luy fera plus de préjudice que de bien, estant besoing de différer pour cette heure, ayant le Roy mon dit seigneur fils commande bien expressement au s' de la Mothe de s'enquérir souvent de sa santé et de faire ensorte par prières que l'on la traite le mieulx que l'on pourra, dont je m'assure qu'il s'acquittera bien soigneusement, et que de vostre part vous feres aussy tout ce que vous pourrez en Ecosse pour l'establissement de la paix, et que le petit prince, mon filz, soit nourry en notre affection et bonne amityé, et au demeurant que nous ayons de vos nouvelles le plus souvent que pourres, si en avez le moyen. Priant Dieu, M. du Croc, vous avoir en sa sainte et digne garde. Escript à Bloys, ce III. jour de Avril 1572.

Signé CATERINE.

Et plus bas :

PINART.

## N° VI.

Monsieur, je vous ay escript assès amplement il n'y a que quatre jours, et vous ay envoyé des lettres du foy : donc la présente ne sera que vous dire que j'attanda d'heure en heure M. de Lespinasse, lequel j'ai advia estre desjà despesche de la Court, et qu'il pous aporte la vérité de ce qui est naguières advenu à Paris, après la blessure de M. l'admyral, qui est une exécution si grande sur ceulx de la nouvelle religion, qu'on ne la peult assès esmerveiller, Dieu veuille convertyr le tout it bien. M. Smith, qui est en progrez avec la royne d'Angleterre, m'a mandé, que ladicte dame avait escript à ceux d'Esterling de se départyr des injures et desordres qu'ils faisaient dans la ville de Lillebourg, et lesquels pour responce luv avaient envoyé ung mémoire d'aulcunz tortz et préjudices faitz par ceulz de l'aultre party contre l'abstinance, sur quoy me conseilloit de vous en ascripre, qui vons prie à ceste occasion, monsieur, de tenir la main le plus vifrement qu'il vous sera possible, que de toutz les deux partys l'abstinance soit droictement observée et que l'assemblée du parlement se ticune paisiblement, et que la paix se puysse ensuyere bonne et asseurée dans le royaume. En quoy si coulx du party de la royne vouloient faire quelque chose contre ce qu'ils ont promiz, vous les pouves bien asseurer, qu'ils acquerront le roy notre maître pour ennemy à jamais ; j'espère que vous aurez sitost M. de Lespinasse devers vous avec amples nouvelles et instructions du lieu d'où il vient, que je n'adjouxteraviev aultre chose, que mes meilleures et touiours bien humbles recommandations à vostre bonne grâce, et à celle s'il vous playt de M. de Vérae, priant Dieu qu'il vous doinct, Monsieur, en parfaite santé très-longue vie et tout le bien et parfaiet contantement que vous desire. De Londres ce tiers jour de septembre 1572.

Je vous envoye le mémoire des

Votre bien humble et obéissant et très-affectionné à vous fère service.

DE LA MOTHE FÉRÉLON.

## Nº VII.

Premier titre où Philibert du Croq est qualifié chevalier de l'ordre du Roi.

La suscription de cette lettre est :

A Monsieur du Croq, chevalier de l'ordre du Roy, maistre d'hostel ordinaire de Sa Majesté, son conseiller et ambassadeur en Escosse.

Monsieur du Croq, nous escriptons présentement à M. de la Mothe aûn qu'il vous advertisse par le meau de tout ce qui s'est passé en Angleterre pendant que nous y avons esté touchant les affaires d'Escosse, ensemble de ce qu'il cuydera estre bon que rous facies pour le service du roy, dont moy de Foix sy discoura

particulièrement avec le sieur de Lespinace qui vous en fera fidelle rapport, et enfin nous pensons l'intention du roy estre de retenir tous ceulx de ce royaume en sa dévotion, en ne laissant toutes fois opprimer ceulx de Libebourg par le party contraire: nous recommandant de bien bon cueur à vostre bonne grace nous prions Dieu, M. du Croq, vous donner accomplissement de voz désirs.

De Boulongne ce premier jour de juillet 1572.

Vos plus affectionnes et meilleurs amys.

MONTMORENCY, PAUL DE FOIX.

## Nº VIII.

Monsieur du Croq, aiant entendu que le docteur Lachambre escossois a de bien bons moiens pour me faire service en Escosso, je lly ay pour cete occasion ordonné une pension de cinq cents livres par an, et faict bailler cent escus, pour s'acheminer avec mes ambassadeurs en Angleterre, et de là passer en Escosse et vous aller trouver, affin que vous l'employes aux choses où verres clairment qu'il sera utille pour le bien de mon service et affaires, et n'estant la présente à autre fin, je prie Dieu, M. du Croq, vous avoir en sa saincte et digne garde. Escript à Boys ce XXV' jour d'avril 15:53.

CHARLES.

Et plus bas :

PINART

Je donne troß cens escur comptant au dit docteur Lachambre, suivant la prière et requeste que m'en a fait M. de Foix, mon cousin, espérant que ledit Lachambre vous sera bien utille et vous servirade beaucoup comme il se promet selon que vous le vouldrez employer en mon service en Escosse.

## DESSOFFY DE CSERNEK.

CONTES DE POSEGA, DE CSERNEK ET DE TARKO, LIBES BARONS ET COMTES SURBÈMES DU CONTÉ DE SAROS, en Hongrie et en France.





ARMIS: D'or, à l'aigle de sable, accompagnée en chef d'un croissant d'asur et d'une étoile de gauelle, et en pointe d'un destrochère de carnotion, armé de toutes pièces et tenant un sceptre de gueules en pal. Couronne de comte. Supports: deux sirènes ayant leurs queues entrelacées au bas de l'écu. Devise: l'ao ARMIST NOCS.

La maison DESSOFFY est citée par les historiens hongrois comme l'une des plus anciennes et des plus illustres parmi celles des comtes supérieurs et des libres barons de la Hongrie (1). Ori-

<sup>(1)</sup> Voyez Diplomatarium familiorum Sariosicasium, par Charles Vaguer: Nobilium Hungaria familiarum Stemmatographia, par André Lehoritky; Horvath, Biblioth, jurisconsult, Hung., 1. I., au supplement; Bibliotheca primatali du révérend Ungerholler; Comitatum Sarot, par Mathieu Belli; Dessofama familiar de Genenk Historica descriptio, dans l'Historie, l'Origine et la Chronologie des comtés de Hongrie, 1. I., p. 127; Historia de Aille, par Olahum, chap. XII: Insignia quorumdam nobilium familiarum regni Hungariae, in-47, fol. 1<sup>re</sup>, Voyez aussi l'Almanach royal de Hongrie, par Thwrocz, annéc 1723, pp. 15 et 53, puis à la liste des comtes, p. 126, et plus bas à celle des barons.

N ...

ginaire de Westphalie, où sous le nom de Dessew (1) son illustration militaire remontait au-delà de l'an 1034 (2), elle s'attaclua à
la fortune de saint Étienne, roi de Hongrie, lors du mariage de
ce prince avec Gisèle de Bavière (3), sœur de l'empereur Henri II,
et obtint de Geisa l', l'un des successeurs de saint Étienne, la
forteresse de Csernek au milieu du onzième siècle. Plus tard, les
nombreux et importants services de cette maison et ses grandes
alliances ont successivement aceru ses possessions de la forteresse
de Tarko et de la majeure partie territoriale des comtés de Posega et de Saros, où plusieurs branches ainées subsistent ennore
de nos jours. Deux rameaux de cette illustre maison sont passés
à la fin du règne de Louis XIV au service de France, et l'un d'eux,
fixé depuis ce temps dans le duché de Lorraine, forme l'objet du
fragment généalogique qui va suivre.

- I. Étienne Dessoffy de Csernek, l" du nom, comte de Posega, décédé à la fin du quinzième siècle, laissa, entr'autres enfants, François, l" du nom, qui suit. (Pour les degrés antérieurs, voyez l'ouvrage de Hevenijesij.)
- II. François Dessoffy de CSERNEK, l' du nom, comte de Posega, transigea, par acte du premier samedi après la fête des saints Vit et Modeste, martyrs, 1514, passé dans le chapitre de l'église de Saint-Pierre de Posega, avec magnifique François de Hedervara. Par eet acte, où le comte Étienne Dessoffy est rappelé comme défunt, et qu'Uladislas, roi de Hongrie, autorisa par letters-patentes données à Bude le premier dimanche après la fête des saints Simon et Jude de la même année, ces deux seigneurs

<sup>(1)</sup> C'est à partir de saint Étienne, roi de Hongrie, que cette maison à commencé à joindre au nom de Dessew la syllabe ffy.

<sup>(2)</sup> Arbor genealogica illustrissimorum et excellentissimorum dom. dominorum et familia Dessoff de Ciernek, ab anno solum modo 1034 incipiendo ad annum 1770, par S. J. P. Hevenijosij; et arrêt de la chambre des comptes du duché de Bar, du 25 novembre 1272.

<sup>(5)</sup> Un Dessew vint avec cette princesse, auprès de laquelle il remplissalt une grande charge, et ce fut lui qui mit dans la tombe le corps de saint Étienne.

se substituèrent réciproquement tous leurs domaines, lesquels devaient être dévolus à l'un dans le cas où l'autre mourrait saix postérité mâle. Les biens du comte François Dessoffy, portes dans cet acte de substitution, étaient : le château de Drynovez, felso et also Gernek, Svethycza, Pervthycza, Podgragye, Peterhegye, Csernavicza, Kakukvevlgye, Druganovacz, felso et also Bersthyanythacz, Veperyak, Verbsthyagh, Jelsevacz, Dolacz, felso et also Lyypinye, Resebarovez, Okyth, Jakyncz, Pallovez, Labkovez, Visceze et Ferenczevez, dans le comté de Posega, ainsi que plusieurs châteaux et possessions seigneuriales dans le comté de Orbaz (1). Le comte François Dessoffy fut père de:

- 1. Jean Dessoffy de Csernek, comte de Posega, cher alier de Malte, chambellan de Louis II, roi de Hongrie en 1525, ensuite grand écayer, conseiller intime, puis grand-chambellan de Ferdinand III. Ce dernier prince, en considération des services du comte Jean Dessoffy, et pour l'indemnisser de ses pertes durant les guerres malheureuses contre les Tures, lui fit présent de la forteresse de Tarko, donnant le titre de libre baron du comté de Saros. Ses biens passèrent à son pereu;
- 2°. Étienne Dessoffy de Csernek,
- 5. Georges Dessoffy de Csernek, massacrés lors de l'irruption des 4. François Dessoffy de Csernek, Turcs en Slavonie en 1552;
- 5°. Nicolas Dessoffy de Csernek,
- 6°. Ladislas, dont l'article suit.

III. Ladislas, comte Dessoffy de Gerner, et tous ses frères acquirent de magnifique François de Hedervara, tout son droit de patrouage sur le monastère de Saint-Michel-Archange de Rudina, dans le comté de Posega. Cet acte, qui confirme la substitution précédente, fut autorisé par Louis II, roi de Hongrie, par lettres datées de Bude le premier vendredi après la fête de Sainte-Anne.

IV. Jean, courte Dessoffy DE CSERNEK et TARKO, libre baron du

<sup>(1)</sup> Cefut par suite de cette substitution que la maison Dessetty acquit le droit de règale dans les châteaux de Possearur et de Poderna, dans la ville de Posseavar et dans l'abbaye de Saint-Michel-Archauge de Rudina, droit dans l'exercice duquel elle fut confirmée par le roi Louis II.

comté de Saros. Lui et son oncle, le comte Jean Dessoffy, aux biens duquel il succéda, furent les seuls de leur maison qui, dans l'invasion des Turcs, en 1552, échappèrent à la mort ou à la captivité. Il eut pour femme Anne Pestray, et pour fils François, Il du nom, qui suit.

Pasrav

V. François, comte Dessorry de Csennek et Tarko, II<sup>\*</sup> du nom, libre baron du comté de Saros, épousa Catherine, née basiños ronne Palocsay, et vécut jusqu'après l'année 1620. Ses enfants

"O" furent:

Patoesay: d'azur, au griffon d'or, tenant une couronne du même.

- 1º. Michel Dessoffy de Csernek, mort sans postérité;
- 2°. Ladislas Dessoffy de Csernek, qui fut père de trois fils :
  - A. Nicolas Dessoffy, mort sans enfants;
  - B. Georges Dessoffy, lequel a laissé :

Pierre Dessoffy, mort sans postérité;

- C. Ladislas Dessoffy, qui n'a pas eu d'enfants;
- 3°. Georges Dessoffy de Csernek, mort sans postérité;
- 4°. François, III° du nom, dont l'article suit;
- 5°. Adam Dessoffy de Csernek, marié avec la comtesse Anne Banffy de Nagy et Nitaly, qui le rendit père de quatre fils:
  - A. François Dessoffy, qui a laissé de son mariage avec Susanne Kisfaludy:
    - a. Emeric Dessoffy;
    - b. Paul Dessoffy;
    - c. Sigismond Dessoffy;
  - B. Gabriel Dessoffy;
  - C. Alexandre Dessoffy, qui a eu deux fils :
    - a. Sigismond Dessoffy;
    - b. Adam Dessoffy;
  - D. Louis Dessoffy, qui fut père de :

Jean Dessoffy;

- 6. Claire Dessoffy:
- 7'. Catherine Dessoffy.
- VI. François, comte Dessoffy de Cserner et Tarro, Ill' du

Kaczen: coartelé, aux 1 et 4 d'or, à l'aigle de sable; aux 2 et 5 d'asur, au lion d'or, tenant une croix du même; sur le fout, d'azur, à la lettre F d'or.

- 1'. Étienne, II' du nom, dont l'article viendra;
- 9. Jean Dessoffy de Csernek, marié avec Judith Farka, dont il a eu un fils : François Dessoffy de Csernek, qui fut père de :
  - a. Joseph Dessoffy. Celul-ci cut deux fils :
    - I. Emeric Dessoffy.;
    - II. Gabriel Dessoffy;
  - b. Étienne Dessoffy:
  - c. François Dessoffy, qui, de son mariage avec Victoire Bakos, a
    - 1. Jean Dessoffv. abbé:
  - II. Antoine Dessoffy;
- 3. Adam, auteur de la branche existante en France, et rapportée plus bas;
- 4". Samuel Dessoffy de Csernek, président de la noblesse des comtés de Saros et Abawidar, en Haute-Hongrie, époux 1° de Clara de Sensé; 2° de Barbe de Kormos, Ses enfants furent;

# Du premier lit :

- A. François Dessoffy de Csernek, qui a eu deux fils :
  - a. Georges Desoffy de Csernek;
  - b. Emeric Dessoffy, lieutenant-colonel au service de S. M. I.;
- B. Élisabeth Dessoffy, femme 1º de Jean Bezeg ; 2º de Samuel Bohus ;

## Du second lit :

C. Valentin Dessoffy de Csernek, qui était, en 1736, lieutenant-colonel du régiment de hussards de Rutik y et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis (1). Le s jauvier 1728, il obtint de l'empereur Charles VI des lettres-patentes datées de Vienne, dans lesquelles est rappelée une attention des prélats, barons, grands et nobles du comté de Saros, présidés par Thomas Stirmay de Szirma.

<sup>(1)</sup> Il est dit dans le premier registre de l'Armorial de France, première partie, p. 188, que Valentin Dessoffy de Coernek fot tué à Correggio, en Italie, après aroir donné dans toutes les occasions des preuves d'une grande valeur, étant à l'époque de sa mort colonel d'un régiment de hussards de son nom et brigadier de cavalerie des armées du roi.

Bessenijo et Gsernek, premier comte du comté de Saros, chevalier de la Toison-d'Or, parent de Valentin Dessoffy, portant que ce dernier et Nicolas Dessoffy de Csernek et Tarko, son cousin-germain, capitaine au service de France, étaient membres de l'illustre famille hongroise des Dessoffy. Cette attestation est datée du lundi après la Saint-André, apôtre, 3 décembre 1727. Valentin Dessoffy avait épousé, le 10 juin 1725, Marie-Louise de Kleinholtz, fille de Philippe-Frédrie de Kleinholtz, hrigadier de cavalerie des armées du roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et commandant pour S. M. sur les frontières de la Sarre, et de Marguerite de Gangelt. Ils ont eu pour fils:

Philippe-Florentin Dessoffy de Csernek, né le 16 septembre 1726, reçu élève au collège Mazarin en 1736.

oz Szanż: d'azur, an cerf sailiant d'or, ayaot dans son bois une croix de Lorraine du même, et soutenant un miroir arrondi d'argent.

- VII. Etienne, comte Dessoffy de Csernek et Tarko, II du nom, libre baron et comte suprème du comté de Saros, épousa Clara ou Claire de Sensé, fille d'Étienne de Semsé, et de Marie Merse de Sziove. Leurs enfants furent:
  - 1º. Nicolas, dont l'article suit;
  - 2°. Étienne, comte Dessoffy de Csernek, général major au service de S. M. I. et colonel d'un régiment hongrois, mort sans postérité;
  - 5°. François, comte Dessoffy de Csernek, marié avec Anne Batkay, et père de ;
    - 4. André, comte Dessoffy de Csernek, colonel, époux d'Anne-Marie
      - Horeath, et père de deux fils :

        a. André, comte Dessoffy de Csernek, allié avec Barbe Kubingy;
        - b. Thomas, comte Dessoffy de Csernek, qui prit pour femme Barbe Platny:
    - B. Thomas, comte Dessoffy de Csernek, marié avec Anne Poesy, et père de :

François, comte Dessoffy de Csernek, qui a laissé de son mariage avec Louise Forgacs:

François, comte Dessoffy de Csernek;

- C. Joseph, comte Dessoffy, général-major au service de l'empereur;
- 4°. Emeric, comte Dessoffy de Csernek;
- 5%. Autre François, cointe Dessoffy de Csernek.

VIII. Nicolas, comte Dessoffy de Cserner et Tarko, magnat de Hongrie, libre baron et comte supréme du courté de Saros, épousa Christine de Berchtold, fille de Samuel de Berchtold, des comtes et barons de ce nom, et de Catherine Pechy, et petite-fille

pa Brackfore: d'azur, a l'aigle au naturel, empielant une couronne ducale d'or.

#### DESSOFFY

de Valentin de Berchtold, et de Barbe d'Assarcz. De ce mariage sont issus:

- 1°. Étienne, comte Dessoffy de Csernek;
- 2º. Samuel, dont l'article suit;
- 3°. Adam, comte Dessoffy de Csernek ;
- 4°. Claire, comtesse Dessoffy de Csernek.

IX. Samuel, comte Dessoffy de CSERNER et TARRO, magnat de Hongrie, libre baron et comte suprême du comté de Saros, signa, le 5 août 1772, l'acte du corps des prélats, barons, magnats et nobles du comté de Saros, en faveur du comte Jacques-Charles-Marie Dessoffy de Csernek et Tarko, son parent, brigadier des armées du roi de France. Samuel avait épousé Claire Palocsay, fille du baron Sigismond Palocsay, et de Rosalie, née comtesse Petheo, Leurs enfants furent:

Patotrar | nume n la p. 4.

- 1. Étienne, comte Dessoffy de Csernek, marié avec N.... Vecsey;
- 2\*. Rosalie, comtesse Dessoffy de Csernek, mariée au baron Antoine Laffert;
- 3. Claire, comtesse Dessoffy de Csernek, épouse du comte Charles Szirmay;
- 4°. Barbe, comtesse Dessoffy de Csernek, femme du baron Jacques Mesko;
- 5°. Thérèse, comtesse Dessoffy de Csernek, non mariée.

### BRANCHE EXISTANTE EN FRANCE.

VII. Adam, comte Dessofft de Csernek et Tarko, magnat de Hongrie, troisième fils du comte François, III<sup>a</sup> du nom, et d'Anne Keczer de Lipocz, épousa Eve de Hedervara, dame de la ville de Krivan, en Hongrie, dont il eut, entr'autres enfants, Nicolas, qui suit.

E HARREST I

VIII. Nicolas, comte Dessoffy de Csernek et Tarko, magnat de Hongrie, étant passé au service de France avec Valentin Dessoffy de Csernek, son cousin-germain, y obtint d'abord le commandement d'une compagnie de hussards au régiment de Rattky. Le 11 avril 1711, à la tête de 50 hommes de cette compagnie, il défit près de Vincy, en Artois, 500 cavaliers et dragons ennemis. (Gazette de France du 18 avril 1711,) Il devint officier supérieur de hussards et chevalier de [Vordre royal et militaire de Saint-Louis, et

Digward by Google

OGER: d'arug, à la fasce d'or, chargée d'une tête de léopard de gueules, et accompagnée de 3 croix recroisettées d'assent. fut tué dans les guerres de Louis XV en Italie. Du mariage qu'il avait contracté, le 11 janvier 1718, avec Aune-Louise Ogier de Baulny, officier de la faucon-nerie du roi et gendarme de la garde de S. M., est issu Jacques-Charles-Marie, qui suit.

IX. Jacques-Charles-Maric, comte Dessoffy DE CSERNEK et

Tarko, magnat de Hongrie, seigneur en partie de Villosne-sur-Meuse, en Lorraine, entra au service dès sa plus tendre jeunesse comme volontaire dans les hussards de Rattky en 1728. Il fut nommé successivement lieutenant réformé le 1" mai 1729, cornette en 1735, lieutenant en pied en 1754, capitaine en 1742, et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis le 18 avril 1745. Passé dans le régiment de Chamborant lors de la réforme en 1748, il eut rang de lieutenant-colonel le 25 juin 1756, fut breveté lieutenant-colonel en second le 29 octobre 1769, puis réformé à la paix de 1765. On le promut au grade de brigadier de cavalerie le 5 janvier 1770, puis à celui de maréchal de camp le 1" mars 1780 (1). Il avait épousé Marie-Louise Hellot de Vidame, de laquelle sont issus:

HILLOT:
d'azur, a trus poissons nommes ballottes d'argent l'un sur
l'autre en fasces; au
chef d'or, chargé de
sable.

(1) En 1772, le comte Dessolly, résolu de se fixer en France, et voulant conserver à ses cufants, dans cette nouvelle patric, le rang et les honneurs dont jouissaient les autres branches de sa famille, en Hongrie, sollicita et obtint à cet effet, de l'impératrice Marie-Thèrèse, le diplôme dont la teneur suit :

«Nous, Marie-Thérèse, reine apostolique de Hongrie, de Bohême, de Dalmatie et de Croatie, duchesse de Bourgogne, grande princesse de Transylvanie, duchesse de Nilan, de Mantoue, de Parme, comiese d'Habsbourg, de Flandre, de «Tyrol, duchesse d'ouairière de Lorraine et de Bar, grande duchesse d'Etru-rie, etc. Savoir faisons, en vertu des présentes, à tous ceux à qui il apparlient, que de la part et dans la personne de Jacques-Charles-Marie Dessoffy de Cesr-suck et Tarko, général-brigadier de cavalerie dans les troupes de sa majesté le roi de France, et chevalier de l'ordre de Saint-Louis, nous ont été montrées « i présentes des lettres authentiques du corps entier des prélats, barons, sunagants et nobles du comté de Saaros, expédiées par l'assemblée générale stenue dans notre ville libre et royale d'Esperies, le 5 jour du mois d'about de la présente année; lesquelles lettres scellées du grand «cean dudit comté attestent l'ancienneté de la famille dudit Jacques-Charles-Marie Dessoffy de Cesr-cake et Tarko, et font mention des services qu'elle a rendus autréois à la

- 1°. Thomas, comte Dessoffy de Csernek, major du régiment de hussards de Haddick, au service de S. M. I., puis lieutenant-colonel, tué à l'armée;
- 2°. Ladislas ou Lancelot, comte Dessoffy de Csernek, chanoine de l'insigne chapitre de l'église cathédrale de Toul. Lui et son frère Louis-César-Au-

· couronne sacrée de notre dit royaume de Hongrie et à notre auguste maison : elesdites lettres sont rendues dans la teneur exposée ci après : c'est pourquoi » notre majesté est très-humblement et instamment suppliée de daigner lui ac-« corder que lesdites lettres du comté de Saaros soient insérées dans nos pré-«sentes lettres, et que la copie lui en soit délivrée. Telle est donc la teneur desdites lettres authentiques : Nous baron libre Samuel Dessoffy de Csernek et «Tarko, comte suprême, et tout le corps des prélats, barons, magnats et nobles » du comté de Saaros, savoir faisons en vertu des présentes, à tous ceux à qui appartient, qu'étant réunis en assemblée générale les an, mois et jour, et au ·lieu où elles sont expédiées, pour traiter des affaires qui concernent le bien » public aiusi que le service du prince et l'état futur de notre comté, le très-il-» lustre comte Jacques-Charles Dessoffy de Csernek, général-brigadier de cava-·lerie dans les troupes de sa majesté trés-chrétienne, et chevalier de l'ordre de · Saint-Louis, s'est présenté en personne et a mis sous nos yeux des lettres au- thentiques accordées par l'assemblée générale de ce comté, tenue dans la ville » libre et royale d'Epéries, l'an mil sept cent vingt-sept, le treize décembre, à Vaelection Dessoffy et à son père Nicolas Dessoffy, résidants en France; en même «temps qu'il nous a exprimé sa reconnaissance pour ces lettres authentiques de « généalogie, il nous a représenté qu'il n'avait rien plus à cœur que d'assurer à ses «descendants la prérogative intacte de son origine illustre et ancienne, et de l'y constater pour la gloire même de la nation Hongroise, afin qu'elle leur servit « d'encouragement pour rendre recommandable, chez les étrangers, son origine · distinguée par plusieurs titres, et qu'ils fissent, pour cela, les plus généreux efforts: pour nous prouver sa noble intention, il a fait valoir la difficulté du - voyage qu'il a entrepris, malgré l'éloignement du royaume de France ; il nous on priés de lui accorder, pour son plus grand avantage et celui de ses descen--dants, de nouvelles lettres authentiques qui servent de preuves qu'il descend ovraiment de l'illustre et noble famille hongroise des Dessoffy de Csernek et «Tarko, en spécifiant les degrés de cette généalogie. C'est pourquoi, comme ou one doit jamais refuser de faire droit à une demande juste, et qu'il nous est par-· faitement connu que le susdit très-illustre comte Jacques-Charles Dessoffy de - Csernek et Tarko, père de six fils actuellement vivants, par la grâce de Dieu, savoir, Thomas, Ladislas, François, Louis, Alexandre et Etienne, et de deux - filles, qui sont, Marie-Thérèse et Rosalie, tire son origine de la très-ancienne et tres-noble famille Dessoffy, recommandable par ses services, laquelle, après - avoir, dans un temps très-recu é, sous le gouvernement de Geisa, qui savait apguste, par suite de leur émigration, ont obtenu de l'empereur François II, le 7 février 1800, une nouvelle ampliation du diplôme de l'impératrice Marie-Thèrèse:

5. Philippe-Louis-François, qui suit;

» précier la bravoure guerrière des Dessoffy, obtenu la forteresse de Csnerk, sistuée dans le cousté de Poséga, a dans la suite, sous le glorieux gouvernement "Autriche, obtenu, de Ferdinand I", dans la magnifique personne de Jean a Dessoffy, d'abord grand écuyer et conseiller jutime du roi, ensuite grand cham-· bellan, l'autre forteresse de Tarko avec les biens en dépendants, dans ce comté « de Saaro», que gouverne aujourd'hui, avec le pouvoir de comte suprême, un autre descendant de cette même illustre et poble famille, le très-poble baron olibre Samuel Dessoffy, ci-dessus mentionne : que cette même famille a non-seu-«lement obtenu de grands honneurs pendant la paix, mais encore a été revêtue, »pendant la guerre, dans les anciens temps comme dans les derniers, des com-«mandements les plus honorables dans la personne d'Etienne remplissant le grade de général-maréchal-de-camp, d'Emeric et de Joseph, premiers lieu-» tenants du même maréchal et colonels propriétaires d'un régiment de cavalerie » hongroise, joignant enfin à tout cela le titre de comte, avec le droit de le trans-» mettre à ses descendants; que ledit exposant est un rejeton de Nicolas, fils d'Aadam, fils de François, fils d'un autre François, fils de Jean, fils de Ladislas, fils « de François, fils d'Etienne Dessoffy : les deux derniers (pour ne pas remonter » plus haut) remplissaient les fonctions de comtes suprêmes du comté de Poséga, «où, comme on l'a dit, pour récompenser leurs services, ils possédaient la for-» teresse de Csernek : c'est pourquoi, faisant droit à la demande légitime et «fondée du susdit très-noble comte, Jacques-Charles Dessoffy de Csernek et · Tarko, pour lui conserver, et à ses descendants, les prérogatives de son oriegine, nous avons cru devoir lui délivrer, comme en effet nous lui délivrons nos » présentes lettres authentiques de généalogie, scellées de notre sceau ordinaire, «lesquelles attestent que sa véritable origine, qui nous est parfaitement connue, • remonte par les degrés que nous avons désignés, à l'illustre et noble famille «des Dessoffy de Csernek et Tarko. Donné par notre assemblée générale, tenue adans la ville libre et royale d'Epéries, le cinquième jour d'août, l'an mil sept ecent soixante-douze. Lu et expédié par le notaire ordinaire de droit du même · comté de Saaros Thad de Talb. in. p.

« C'est pourquoi, après avoir fait transcrire, mot à mot, sans y rien changer « ui ajouter, les lettres authentiques du sudit comté de Saaros, nous avons jugé » à propos d'en accorder et faire délivrer la transcription, dans le contenu de nos » présentes lettres, au susdit Jacques-Charles-Marie Desoffy de Csernek et « Tarko, comme nécessaires pour la conservation future de ses droits, et nous les « avons fait seeller du sceau particulier dont nous nous servons en qualité de recine apostolique de Hongrie. Donné dans notre ville archiducale de Vienne en

- 4. Louis-Thomas, counte Dessoffy de Csernek, changing du noble chapitre de Toul;
- 5º. Louis-César-Auguste, comte Dessoffy de Csernek, officier au régiment Colonel-Général, hussards, puis chef d'escadron de gendarmerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et de la Légion-d'Honueur:
- 6º. Casimir-Étienne, comte Dessoffy de Csernek, mort sans postérilé;
- 7. Marie-Thérèse, countesse Dessoffy de Gsernek ;
- Marie-Rosalie-Charlotte-Félicité, comtesse Dessoffy de Csernek, née à Bar-le-duc le 17 mars 1769.

X. Philippe-Louis-François, comte Dessoffy de Csernek et TARRO, magnat de Hongrie, capitaine de hussards dans le régiment Colonel-Général, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et des ordres de Notre-Dame du Montcarmel et de Saint-Lazare de Jérusalem, lieutenant-colonel de cavalerie en retraite, a émigré avec son frèré, le comte Louis-César-Auguste, et a servi dans les hussards de Bercheny, ainsi que le constate un certificat du maréchal duc de Broglie, daté de Pirmont au pays de Valdeck, le 17 mai 1798. Par contrat du 18 janvier 1784, où il fut assisté entr'autres par Philippe-Frédéric, comte Dessoffy, magnat de Hongrie, seigneur de Bossin et de Dugny, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien capitaine de cavalerie, son cousin-germain maternel, et issu de germain paternel, par Valentin-Ladislas, comte d'Esterhazy, magnat de Hongrie, chevalier des ordres du Roi, maréchal des camps et armées, colonel propriétaire d'un régiment de hussards de son nom et gouverneur de Rocroy, son cousin issu de germain paternel, par François-Antoine, comte de Bercheny, magnat de Hongrie, brigadier des armées du roi, mestre de camp propriétaire d'un régiment de cavalerie hon-

<sup>«</sup>Autriche, le onzième jour du mois de septembre de l'an du seigneur mill sept «cent soixante-douze, l'an trente-deuxième de notre-règne.

<sup>&</sup>quot; Signe, MARIE-THERESE. "

Enrégistré au greffe de la chambre du conseil et des comptes, cour des aides et monaies de notre duché de Bar, en exécution de l'arrêt de ladite chambre de ce jourd'hui vingt-trois novembré mil sépt cent soixante-doute, par le greffler en leelle,

groise de son nom, chevalier de l'ordre de Saint-Louis et commandeur de l'ordre de Saint-Lazare, gouverneur des ville et château de Commercy, et ci-devant grand écuyer de Lorraine, son cousin paternel au troisième degré, etc., le coute Dessoffy a éponsé Marie-Jeanne Rovten, fille d'Augustin Rouyer, conseiller du roi, lieutenant-général du Clermontois, et de feu dame Marie-Anne-Idelette Robinet. De ce mariage sont issus;

ROTTER:

- 1'. Charles, dont l'article suit;
- 2°. Florentine, comtesse Dessoffy;
- 3. Clémentine, comtesse Dessoffy.
- XI. Charles, comte Dessoffy de Csernek et Tarko, magnat de Hongrie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, officier de la Légion-d'Honneur, chef d'escadron de hussards en retraite, est né à Varennes le 2 novembre 1784. Il a servi avec distinction dans les dernières guerres, et a eu la jambe droite emportée par un boulet de canon près Buntzlau, en Silésie, le 19 août 1813. (Voyez le premier volume des Fastes de la gloire.) Fidèle au serment qu'il avait prété en recevant la croix de Saint-Louis, le 24 août 1814, des mains de S. A. R. Monsieur (aujourd'hui notre bien aimé souverain), il a refusé dans les cent-jours les commandements de Cambray ou de Philippeville qui lui avaient été offerts, et celui de Montmédy, auquel il avait été appelé par le maréchal Ney, muni des pleins pouvoirs de l'usurpateur. Malgré son dévouement et les demandes réitérées d'être employé, il n'a pas été remis en activité de service. Le comte Charles Dessoffy a épousé, le 4 avril 1824, Louise-Paulinc-Aglaé de Breheret de MONTALARD, fille de Marie-Claude de Breheret de Montalard, et d'Albertine-Aldegonde-Emilie-Louise des Forges de Beaumée. De ce mariage sont issus:

DE BREHERT:
écartelé, aux 1 et 4
de Jérusalem; aux 2
et 5 de sinopie, à l'écusson d'or, chargé
d'un éeu de gurules,
et ce dernier d'une
feuille de chêne d'argent en pal, qui est
de le Maire.

- 1º. Henri, comte Dessoffy, né le 7 octobre 1825;
- 2°. Louise-Marie-Emma, comtesse Dessoffy, née le 29 décembre 1826.

\*\*\*\*\*\*\*\*



# DE DONNISSAN.

SEIGNEURS, BERONS, CONTES EL MARQUES DE CITRAN, CAPTALS el CONTES DE ROME-FORT, BARONS DE SAINT-GENÉS EL DE LA PRADE, SEIGNEUS D'AVENSAN, DE GUA, etc., MABQUES DE DONNISSAN, en Guienne; SEIGNEUS DE CHILLAC. elc., en Seinlonge, et d'une partie des fief et baronnie De la LANDE, dans la ville de Bordeure.





Annes: Écartele, aux 1 et 4 d'argent, à la bande d'asur; aux 2 et 3 de gueules, au lion d'or. Couronne de marquis.

La maison de DONNISSAN, d'ancienne chevalerie de Guienne, a possédé de toute ancienneté et possède encore la terre et le château de Citran dont elle portait indifféremment le nom et celui de Donnissan dans les plus anciens actes. Ce château est situé dans la paroisse d'Avensan (1), dont MM. de Donnissan étaient seigneurs.

Elle a fait, en 1764, au cabinet des ordres du Roi, les preuves pour les honneurs de la cour et pour les carrosses. Elle en a fait

<sup>(1)</sup> Entre Margaux et Castelnau, en Médoc. Le bienheureux Pey (Pierre) Berlan, élu archevêque de Bordeaux en 1430, décédé en 1457, était né à Avensan, d'une famille de paysans de cette paroisse.

également pour l'ordre de Saint-Lazare et pour le chapitre royal et séculier de Laveine le 28 mai 1786.

I. Guillaume-Raimond de Donnissan, I<sup>et</sup> du nom, vivait vers le milieu du XIII<sup>et</sup> siècle. Il rendit hommage, en 1258, à l'archevêque de Bordeaux, auquel il reconnut devoir une rente anuelle de 25 sous, tant pour ses biens en général que pour les acquisitions qu'il avait faites de Hugues Calculi, fils de feu Bertrand Calculi, citoyen de Bordeaux, et qui consistaient dans la moitté des dimes d'Avensan, de Bernau, de la Canau, de Bernalet, et dans la huitième partie, un sixième excepté, de la grande d'înne de Listrac.

Guillaume-Raimond de Donnissan laissa un fils, nommé comme lui, et qui suit.

II. Guillaume-Raimond de Doxnissan, III du nom, damoiseau, seigneur de Citrau, paraît avec ces qualités dans un acte passé le dixième jour avant Noël 1505, devant Pierre Peltrans, clerc-juré de la cour de l'archiprètre de Moulix. Le dimanche, également avant Noël, jméme année, Simon de Gironde reconnut tenir en fief de lui plusieurs héritages situés en la paroisse de Listrac. Il paya, en 1342 et 1343, comme l'avait fait son père en 1258, la rente annuelle de 25 sous, duc à l'archevêque de Bordeaux, pour les dimes qu'il tenait en fief de ce prélat. Il ne vivait plus en 1345, époque à laquelle sa veuve, Jsabelle na La Morre, fut pourvue, par acte de l'official de Bordeaux, de la tutelle de Guillaume-Raimond, leur fils, dont l'article suit.

d'agur, à la croix d'argent, cantunnée de quatre fleurs de lys d'or.

X ....

III. Guillaume-Raimond DE DONNISSAN, III\* du nom. damoiseau, seigneur d'Angludet et de Citran, héritier universel de son père, épousa, par contrat de l'année 1347, passé devant Thomas de la Gorsse, elerc-notaire, Tranguine DE DONNISSAN, laquelle le rendit père de Pons, qui suit.

ок Dолянкал : comme à la page 1,

de gueules, à 5 pom mes de pin d'or. IV. Pons alias Poncet DE DONNISSAN, damoiscau, seigneur de Citran, cut pour femme Assalide DE PINS, fille de noble et puissant baron Anissant de Pins, chevalier, sire de Taillebourg, scigneur de Monhurt, de Moncrabeau, de Verteuil, etc., et de Re-

41 My 12 4 1 1 or the state

gine de Goth-Lomagne (1). Par acte du 3 mars 1579, passé devant Pierre Raymond, notaire, cette dame, agissant comme tutrice de Raimond de Donnissan, son fils, donna en fief à Arnand Faur, forgeron de Fresseynède, paroisse d'Avensan, dix-neuf mesures (d'arregas) de terres et de vignes. Ses enfants furent:

- 1º. Raimond, dont l'article suit :
- 2º. Thomasse de Donnissan, qui fut mariée avec N ...., seigneur de Bazillac. Raimond de Donnissan, son frère, lui légua par son testament de l'an 1415. la nourriture et l'entretlen dans sa maison.
- V. Raimond alias Ramonet DE DONNISSAN, chevalier, seigneur de Citran, fut marié avec Marguerite DE DURFORT, à laquelle, par acte du 26 janvier 1410, reçu par Pierre de Rampçon, notaire, il d'argent, a la bande donna tout ce qu'il possédait en hôtels, maisons, fonds de terre de gueules, au de tonte nature, rentes, dimes et seigneuries dans les paroisses de la Barde, de Cantenac, d'Arsac et de Maquau, pour en jouir par elle et ses héritiers nés en légitime mariage. Il fit son testament devant Jean Crefiener, notaire en Guienne, le 20 août 1/415; voulut être inhumé dans l'église de Saint-Pierre d'Avensan ; ordonna que la somme de 500 francs, montant des reprises dotales de dame Marguerite de Durfort, son épouse, lui fût remboursée, qu'elle cût en outre la nourriture et l'entretien dans la maison, et nomma pour son héritier universel Aimeric de Donnissan, son fils ainé. Il en avait eu deux :

- 1°. Aimeric, qui a continué la descendance;
- a'. Thomas ou Thomassin de Donnissan, auguel son père lègua la nourriture et l'entretien, par son testament de l'an 1415. Il fot aussi légatoire d'Aimeric, son frère, en 1443.

<sup>(1)</sup> Voyez le VIIº volume de cet ouvrage, généalogie de la maison de PINS,

VI. Aimeric DE DONNISSAN, damoiseau, seigneur de Citran, fit un échange, le 20 mai 1441, devaut Pierre Andronis, clerc-notaire au diocèse de Bordeaux, avec noble Gombaud de Pomeys, damoiseau, seigneur de Caloy, auquel il céda les dimes en blés et vins et autres droits qu'il possédait en franc-alleu dans les paroisses de Notro-Dame d'Arssins et de Saint-Seurin-de-Margna, pour les cens, rentes et autres droits seigneuriaux qui appartenaient à Gombaud dans la paroisse de Saint-Pierre d'Avensan. Aimeric de Donnissan fit son testament, le 5 mars 1443, devant le même Pierre Andronis, notaire. Il voulut être inhumé au tombeau de sa famille dans l'église d'Avensan; laissa pour ses funérailles et autres cérémonies religieuses d'usage 300 guinées d'or, et fit plusieurs autres legs pieux. Il légua en outre 200 livres à Thomas de Donnissan, son frère, en représentation de ses droits légitimaires, ainsi que 80 livres à Catherine de Pellin, sa filleule, et institua son héritier universel Gaston de Donnissan, qu'il avait eu de dame Jeanne DE Gogané, son épouse, et dont l'article suit.

BE GOURNE : d'argent, à la bande de sable, accompagoée de six merlettes du même en orle.

> VII. Gaston de Donnissan, écuyer, seigneur de Citran et de Jobastas, nomma son procureur fondé, à l'effet de le représenter, et de plaider pour lui en justice, noble Jean de Donnissan, son fils, par acte du 12 juin 1475, et consentit un bail à cens le 10 juillet 1480. Gaston de Donnissan cessa de vivre avant le 18 février 1496. et laissa d'Elisabeth DE BLAIGNAN, sa femme, cutre autres enfants :

d'or, à la croix de sinople, chargée de 5 coquilles d'argent.

de gueules.

1º. Jean, qui suit ;

2°. Autre Jean de Donnissan, qui embrassa l'état ecclésiastique et ent pour ses droits légitimaires divers héritages situés dans la paroisse d'Avensan.

VIII. Jean de Donnissan, Ier du nom, écuyer, seigneur de Citran, fut héritier universel de son père, en présence duquel il épousa, par contrat du 30 décembre 1481, passé devant Arnaud OR L'ISLE ! de la Noera, clerc-notaire, Marguerite, dame pe L'ISLE, dont la d'or, au chevron de gueules, accompagné de trois merlettes de dot fut de 800 francs bordelais. Cette dame était veuve lors d'une sable; au lambel de donation par elle faite, devant Arnaud Maurau et Ramond de

Tandinet, notaires, le 9 août 1550, à Thomas de Donnissan, écuyer, son fils, de tout ce qui lui était échu en propriété et seineurie par le décès de Jean de l'Isle, écuyer, seigneur de la Brède et de Saint-Loubès, son frère. Elle fit son testament le 1" septembre 1552, demanda à être inhumée avec son mari dans l'église d'Avensan, légua à Thomas de Donnissan, son fils, la troisième partie de tous les biens, meubles et immeubles, à elle appartenants, et ordonna que les deux tiers restant fussent partagés, par portions égales, entre le même Thomas et Catherine, Marguerite, et Jeanne de Donnissan, ses autres enfants. Ce testament, dont Thomas de Donnissan, fils et principal héritier de la testatrice, Jean d'Arsac, écuyer, seigneur dudit lieu, et messire Raimond Tandinet, prêtre, sont nommés exécuteurs, fut reçu par Bernard Barrau, notaire et tabellion royal. Les enfants de Jean l'de Donnissan et de Marguerite de l'Isle furent:

- 1. Thomas, dont l'article suit;
- a. Pierre de Donnissau, écuyer, seigneur de la Prade, outeur d'une branche qui est éteinte; Thomas de Donnissan, son frère aîné, le nomma tuteur de ses enfants en 1541;
- 3°. Catherine de Donnissan, mariée avec Élie de Bios, écuyer, dont elle eus une fille nommée Marguerite, à laquelle Marguerite de l'Isle, son aiëule, fit, dans son testament, un lezs de 500 francs bordelais:
- Marguerite de Donnissan, qui fut mariée et cut une fille, légataire de Thomas de Donnissan, son oncle, en 1541;
- 5°. Jeanne de Donnissan.

ÎX. Thomas de Donnissan, écuyer, seigneur de Citran et de Jobastas, co-seigneur de la baronnie de la Lande, épousa, par acte du 16 juin 1527, passé devant de la Porte, notaire, Marguerite de Gassiès, à laquelle Jean de Gassiès, écuyer, son frère, constitua en dot la somme de 1,000 francs bordelais. Thomas de Donnissan fit son testament devant Madan, notaire royal, le 24 mai 1541; choisit sa sépulture dans l'église d'Avensan; institua pour son héritier universel Jean, son fils aîné, et légua à Guillaume, son second fils, sa maison noble de Jobastas près Vagres;

pa Gassiss:
coartelé, au i de gueules, au lion d'or; au les de gueules, au lion d'or; a deux vaches
de gueules; au 6 d'argunt, au cep de virgun de sinople, fruité
de gueules, posé en
bande; au 4 de gueules, à troix besauts
d'argeol.



leur donna en même temps pour tuteurs nobles Grimont de Laussac, dit de Maurian, et Pierre de Donnissan, seigneur de la Prade, auxquels il confia, ainsi qu'à son épouse, l'exécution de ses dernières volontés. Ses enfants furent :

- 1º. Jean, dont l'article suit :
- 2º. Guillaume de Donnissan, sieur de Jobastas.
- X. Jean de Donnissan, Il' du nom, écuyer, seigneur de Citran, était encore en minorité le 14 mai 1547, date d'une transaction passée en son nom et en celui de Guillaume, son frère, par Pierre de Donnissan, seigneur de la Prade, leur oncle et tuteur, avec demoiselle Marguerite de Bios, fille d'Elie de Bios, écuyer, et de dame Catherine de Donnissan, au sujet des droits préteudus par Marguerite sur la succession des seigneur et dame de Citran, ses sieuls maternels. Jean Il s'allia, par contrat reconnu devant notaire en la même année 1547, avec Marguerite Acasan, fille de Gaston Achard, écuyer, seigneur de Terrefors. Ils furent assistés, savoir, Jean de Donnissan, par le seigneur de la Prade, son oncle, et Marguerite Achard, par le seigneur de Terrefors, son père, qui lui constitua en dot la somme de 4,000 francs bordelais. De ce mariage naquit Lancelot, dont l'Article suit.

Acases: \*
ceartele, sux : et 4
échiquetes d'or et 3 de
goules: à trois pals
d'hermine.

XI. Lancelot de Donnissan, écuyer, seigneur de Citran, de Donnissan, du Gua et de la Prade, chevalier de l'ordre du Roi, syndic de lanoblesse du pays de Médoc, épouse en premières noces, par contrat du 18 janvier 1577, passé devant André de Granay, notaire, Marie-Catherine de Villeneuve, fille de N... de Villeneuve, président au parlement de Bordeaux, de laquelle il était déjà veuf le 28 novembre 1582, époque d'un accord qu'il fit avec Marguerite Achard, sa mère, veuve en troisièmes noces du seigneur d'Aiguesvives, relativement à la somme de 1,000 écus d'or que ladite dame lui avait constituée lors de son premier mariage. Lancelot en contracta un second en cette même année avec Jac-

per Vittersuve i pari, au i de gueules, au pont d'une arche d'argent sur une rivière de simple, sur lequel sont bâties 3 tours, celle du milieu erénelée, les deux autres couverres; an i d'aur, au lion d'or, ismpassé et straté de greules.

quette ACHARD, fille de noble François Achard et de demoiselle Jeanne de Lannes, Il était chevalier de l'ordre du Roi et capitaine de 50 hommes d'armes, lors du troisième mariage qu'il contracta. par acte du 10 octobre 1588, passé devant Ruffe, notaire, avec Florence DE BRÉMOND D'ARS, fille de haut et puissant seigneur messire Charles de Brémond, seigneur d'Ars, chevalier de l'ordre du Roi, eployer d'or. capitaine de 50 hommes d'armes, lieutenant pour le roi en Saintonge et Angoumois, et de feu dame Louise de Valzergues, Lancelot de Donnissan est qualifié haut et puissant seigneur, dans un acte de vente du 8 janvier 1600, passé devant Chardavagne, notaire royal. La noblesse du Bordelais, convoquée pour l'arrière-ban. le nomma syndic du pays de Médoc par délibération du 19 juin 1504. Il ne vivait plus à l'époque du mariage de son fils aîné. Florence de Brémond d'Ars, sa troisième femme, lui donna, entr'autres enfants:

- 1º. Josias, qui a continué la descendance :
- 2º. Pierre de Donnissan, seigneur du Gua, capitaine au régiment du marquis de Sainte-Croix en 1636.

XII. Josias DE DONNISSAN, chevalier, seigneur-baron de Citran, etc... fut mestre-de-camp d'un régiment d'infanterie, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi et premier jurat noble de la ville de Bordeaux. Il s'allia, en présence de sa mère, par contrat passé au château de Balanzac, le 15 juin 1620, devant Abraham, notaire, avec Susanne Pasquier, fille de Nicolas Pasquier, écuyer, rettes d'or. seigneur de Balanzac, de la Madelaine, et de Mainsat, et de feu demoiselle Susanne de Bremond d'Ars. Il était mestre-de-camp. commandant durégiment de Bordelais en 1650, et servit en cette même qualité pendant toute la campagne de Roussillon, comme le prouve un certificat du priuce de Condé, daté de Narbonne le 5 novembre de cette année. Susanne Pasquier sit son testament en la maison noble de Citran devant Jautard, notaire, le 23 février 1657; nomma son héritier principal Charles de Donnissan, son fils aîné, et laissa l'usufruit de tous ses biens au seigneur de Citran . son mari. Leurs enfants furent :

XIII. Charles DE DONNISSAN, chevalier, seigneur de Citran, de

- 1º. Charles, qui suit;
- 2°. Gabrielle de Donnissan, nommée dans le testament de sa mère.

Saint-Genès, de la Prade, d'Avensan, du Gua, de Mainxe et autres lieux, ne portait du vivant de son père que le titre de seigneur de Mainxe et faisait sa résidence dans la maison noble de la Prade, paroisse d'Avensan, Etienne de Guérin, écuyer, maître d'hôtel du roi , juge de la grande prévôté d'Entre-deux-mers et commissaire délégué par M. Pellot, intendant de Guienne, pour la recherche des faux nobles, lui donna acte de la représentation de ses titres de noblesse le o février 1667. Il épousa, par contrat du 17 septembre de la même année, passé devant C. Douilh, notaire, et en présence de ses père et mère, Marie DE MANIBAN, fille de messire Gui de Maniban, chevalier, conseiller du roi en ses conseils, président en la cour des aides de Guienne, et de dame Marie de la Vic. Charles de Donnissan mourut avant le 25 juillet 1682, date de l'ouverture de son testament, qu'il avait fait à Citran le 9 avril 1681, et dans lequel il nomma le sieur Jean Ferrières, receveur au bureau des Finances de Guienne, tuteur de ses enfants au nombre de trois, savoir :

de gueules, à deux bourdons de pélerin d'or, passes en sautoir, cantonnés d'un croissant et de trois larmes d'argent.

- 1°. Joseph de Donnissan, héritier universel de son père: il fut lieutenant au régiment des fosiliers du roi, et mourut âgé de 17 ans, après le siège de Luxembourg, ayant institué son héritier Gui de Donnissan, son frère;
- a'. Gui, dont l'article suit :
- 3º. Marie de Donnissan, à laquelle son père légua une somme de 25,000 liv.

XIV. Gui de Donnissan, chevalier qualifié haut et puissant seigneur, baron, puis marquis de Citran, comte captal de Romefort,
seigneur de Saint-Genès, de la Prade, du Gua, d'Avensan, de la
prévôté de Donnissan, du Porche, et co-seigneur de la baronnie de
la Lande, servait, au mois demai 1689, dans une compagnie de
350 gentilshommes sous les ordres de M. le comte de Moncault,
et fut ensuite capitaine au régiment du maréchal de Boufflers. Il

s'allia, par contrat du 7 mai 1700, reconnu, le 12 août suivant, devant Bertrand de Rougier, notaire, avec Marie-Anne D'ABADIE, fille de messire Jean d'Abadie, baron de Cuzac, conseiller du rassé de sinople; su chef de goeules char roi en la cour des aides et finances de Guienne, et de dame Anne ge de trois roses d'or de Labazenne. Son testament est du 26 mars 1743, devant Dubos. notaire. Il y nomme les cinq enfants que lui avait laissés Marie-Anne d'Abadie, son épouse, savoir :

- 1º. Alphonse, qui a continué la descendance;
- 2º. Jean-Pierre-Benoît de Donnissan, comte de Citran, reçu page du roi dans la grande écurie en 1724, ensuite cornette dans le régiment Commissaire-Général, cavalerie. Son père lui légna par son testament la somme de So,000 liv. Il épousa, par contrat du 3 octobre 1748, passé devant Pierre Brun et son confrère , notaires à Bordeaux, Marie-Anne Bruithet , fille de feu Nicolas Bruilhet et de Anne du Moulin. Le comte de Citran fit le voyage de Saint-Domingue où il acquit, par acte du 11 juin 1750, passé devant Lamy, notaire, du sieur Mathien Bataillard, une habitation sise au lieu des Fonds-Blancs, paroisse de Saint-Joseph du Fort-Dauphin, et qui avait jadis appartenu au sieur Bruilhet, son beau-père. Il était de retour à Bordeaux en 1753, époque à laquelle il fit l'acquisition d'un domaine appartenant à dame Marie-Anne de Puberiaze, par acte du 22 mai de cette année, passé devant Brun et Persons, notaires à Bordeaux. Le cointe de Donnissan a laissé :
  - A. Un fils, mort au service, sans avoir été marié;
  - B. Marie-Anne-Catherine-Victoire de Donnissan, née le 23 décembre 1751, reçue chanoinesse du chapitre royal séculier de Laveine, au diocèse de Clermont, le 28 mai 1986. Elle est décédée au mois d'avrit 1807;
- 5. Charles-Gui de Donnissan, vicomte de Citran, auquel son père lègua par son testament la maison noble de Gua, située dans la paroisse d'Ambarès. Il était officier dans le régiment de Pons en 1745. Il s'est marié et n'a laissé qu'une fille;
- 4º. N.... de Donnissan, chevalier de Citran, page de la grande écurie, ensuite lieutenant dans le régiment d'Auxerrois, infanterie;
- 5º. Anne-Marguerite de Donnissan de Citran.
- XV. Alphonse DE DONNISSAN, marquis de Citran, grand-sénéchal de Guienne, jurat noble de la ville de Bordeaux, épousa. n'ALOUE par contrat du 18 janvier 1756, Elisabeth D'ALOUE DES AJOTS, cherrons d'or.

tille de messire Charles d'Aloue, chevalier, seigneur marquis des Ajots, et de dame Catherine Chevalier, marquise des Ajots, dame de la châtellenie de Chillac, en Saintonge. De ce mariage sont issus:

- 1º. Gui-Joseph, qui suit :
- 2'. N.... chevalier de Donnissan, mort jeune, officier de marine ;
- Marguerite Aure de Donnissan, épouse de Jacques, comte de Courcy, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, morte sans enfants.

  XVI. Gui-Joseph, marquis de Donnissan et de Citran, né en 1737.

fit toutes les campagnes de la guerre dite de sept ans en Allemagne. dont une comme aide-de-camp du maréchal d'Estrées, fut nommé colonel dans les grenadiers de France, et succéda à son père, en 1762, dans la charge de grand sénéchal de Guienne et de Libourne. Il devint successivement colonel-commandant du régiment de Languedoc, infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de l'ordre de Saint-Lazare et de Notre-Dame du Montcarmel, gentilhomme d'honneur de Monsieur (depuis Louis XVIII), en 1771, brigadier d'infanterie le 17 mars 1780, et maréchal des camps et armées du roi le 5 décembre 1781. Il avait épousé, le 15 mars 1760, haute et puissante Marie-Françoise DE DURFORT-CIVRAC ( sœur de M. le duc de Lorges, pair de France), fille de haut et puissant seigneur Émeric-Joseph, alors marquis de Durfort-Civrac, depuis duc de Civrac, marquis de Genissac, ambassadeur de France près la république de Venise, près du roi de Naples, ensuite près de LL. MM. II. et RR,, chevalier d'honneur de madame Victoire de France, et chevalier des ordres du Roi, et de haute et puissante dame Anne de la Faurie-Monbadon, dame d'honneur de madame Victoire de France. La marquise de Donnissan fut nommée dame d'atours de cette princesse en 1775. Elle et le marquis de Donnissau, son mari, ont partagé, avec les personnes qui environnaient la famille royale, les périls des affreuses journées des 5 et 6 octobre 1780. Après que Louis XVI cut été entraîné à Paris, M. et madame de Donnissan suivirent Mesdames à Bellevue; et, vers la fin du même mois, ils partirent pour leur terre de Citran, en Médoc, avec leur fille unique, qu'ils marièrent au marquis de Lescure, son cousin-germain. Les événements politiques se pressaient

ne Di aront Civrao : recartelé, aux i et 4, ifargent, a la bande d'azur; aux 2 et 3 de gueules, au lion d'argent; au lambel de gueules, brochant aur les a premiers quartiers.

d'une manière effrayante pour la monarchie. M. de Leseure s'était rendu à Paris, avec son épouse, au mois de février 1792, pour émigrer. Les ordres du roi le firent rester à Paris, où, le 20 juillet, M. et madame de Donnissan vinrent les joindre. Tous quatre parvinrent à quitter cette ville après l'horrible journée du 10 août, et se rendirent, à travers mille dangers, au château de Clisson. appartenant à M. de Lescure, et situé paroisse de Boismé, près Bressuire, en Poltou, département des Deux-Sèvres. C'est dans ces lieux qui font partie du bocage, connu depuis sous le noni de la Vendée, qu'ils furent arrêtés et conduits prisonniers à Bressuire, où l'armée vendéenne les délivra. De ce jour le marquis de Donnissan rendit des services importants à la grande armée vendéenne, et assista à toutes les batailles. Ce fut lui qui le chargea d'aller trouver le général Charette pour lier les opérations des deux armées, qui jusque-la avaient agi isolément, Il fut nommé président du conseil de la grande armée et gouverneur pour le roi de tout le pays insurgé. Il a fait toute la campagne d'outre - Loire jusqu'à Savenay. Peu après, étant parvenu à rassembler deux cents soldats et quelques officiers, il surprit Ancenis; mais, accablé par le nombre, il fut poursuivi par les républicains, pris et susillé à Angers le 8 janvier 1794. En lui finit la maison de Donnissan, dont il était le dernier rejeton mâle. On sait aussi les périls et les malheurs de son épouse et de sa fille dans la sanglante guerre de la Vendée, et dout les détails sont consignés dans les Mémoires écrits par madame la marquise de la Rochejaquelein, publiés pour la première fois en 1815, et dont il v a cu de nombreuses éditions et des traductions en plusieurs langues. La marquise de Donnissan est revenue à Bordeaux lors de l'amnistie de la Vendée, en janvier 1705. Peu après elle v recut une lettre de Monsieur, aujourd'hui S. M. Charles X. D'après les ordres de ce prince, elle travailla à réunir les rovalistes, et depuis ce jour continua avec une constance sans bornes à préparer les événements qui ont amené la journée du 12 mars 1814 à Bordeaux. Gui-Joseph, marquis de Donnissan, a laissé pour fille unique:

> Marie-Louise-Victoire de Donnissan, née au Louvre, à Paris, le 25 octobre 1722, tenue sur les fonts de baptême, à Versailles, par madame. Victoire de France, fille de Louis XV, et par Monsieur, depuis Louis XVIII. Elle a épousé, 1°, par contrat passé derant Bonnet, no

taire royal à Castelnau de Médoc, le 27 octobre 1791, Louis-Marie, marquis de Lescure, capitaine dans le régiment Royal-Piémont, général vendéen, mort les novembre 1795, d'une balle qui lui a rait tra versé latête, le 15 octobre précédent, à la bataillé de la Tremblaye, près Chollet; 2°, par contrat passé devant le même notaire, le 1° mars 1802, Louis du Vergier, marquis de la Rochejaquelein, maréchal des camps et armées du roi, capitaine-lieutenant des grenadiers à cheval de la garde de S. M. et général en chef dans la dernière guerre de la Vendée, tué en combattant pour son roi, le 4 juin 1815. (Veyse dans ce volume les généalogies des maisons de Lescure et de Vengian St. La Roccustayettuss.)



# DU DRESNAY.

SEIGNEYAN DU DRESNAY, DE KERDIRIZIEN, DE TROBODEC, DE GUERMEUR, DE KERRADENNEC, DE LESLEC, DE KERJEAN, DE LOCDU, DE TRESCOET, DE LA ROCHE-HUON, DE KERBAUL, DE LOHENNEC, DE KERLAUDY, DE KERGOURTOIS, DE KERROUË, DARONS DE MONTRELAIS, SHIGHEDES DE ROSNÉVE, DE SAINT-YVES, MARQUE EL CONTES DU DRESNAY, OF BPERGREE.





Annes: D'argent, à la croix ancrée et nillée de sable, accompagnée de trois coquilles de gueules (1). Supports : deux lions. Cimier : un enfant issant. Devise : EX BOX ESPOID.

La maison ou DRESNAY est reconnue par les historiens du duché de Bretagne, comme l'une des plus anciennes et des plus

<sup>(1)</sup> Ces armoiries se voyaient, avant la révolution, sur un tombeau de la famille, dans l'église des Augustins de Carhaix, tombeau couronné d'une inscription en caractères gothiques, qu'on n'a pu déchiffrer. Plusieurs autres monuments anciens aux armes du Dresnay se voyaient dans les cathédrales de Tréguier, Quimper et Saint-Pol-de-Léon, et dans différentes églises et divers châteaux de ces diocèses, tant sur les vitraux que dans les corps des édlines, entr'autres dans les églises de Saint-Guigeau, de Plouguer et de Saint-Mathieu, dans une maison prébendale fondée par la maison du Dresnay en la ville de Quimper, et dans la chapellenie de Lohac, qu'elle a également fondée, enfin dans les églises paroissiales de Louargat, Gurunhuel, Rice, Baden, su château de Tredice et dans la chapelle du Dresnay, paroisse de Locquiry-Plougras.

recommandables de cette province. Elle y tenait un rang considérable dès le milieu du quinzième siècle, comptant alors des alliances illustres et une suite de générations dans la carrière des armes, qu'elle n'a pos cessé depuis 500 ans de parcourir de la inanière la plus distinguée.

Son origine d'ancienne extraction et de chevalerie, reconuue par arrêt de la chambre royale, établie pour la réformation de la noblesse de Bretagne, du 27 juillet 1669, remonte aux temps les plus reculés. On en juge par plusieurs avantages qui lui sont propres, et qui caractériseut en Bretagne la principale noblesse: tels sont ceux d'avoir eu pour berceau une terre et un château de son nom, de s'être gouvernée de toute ancienneté dans ses partages nobles, d'après l'assise ou ordonnance du comte Geoffroi, et d'avoir comparu aux plus anciennes réformations de la province. C'est ce que portent expressément les preuves faites par la branche des marquis du Dresnay pour le chapitre de l'Argentière, en 1782, puis au cabinet des ordres du roi pour l'obtention des honneurs de la cour, en 1785.

Cette maison était déjà divisée en plusieurs rameaux vers la fin du treizième siècle. Marie, dame de la terre et du chateau du Dresnay (1), héritière de la branche ainée, en porta le riche apanage, avant l'an 1400, dans la maison de Quelen, par son mariage avec Jean de Quelen, fils pulné d'Éon, sire de Quelen, et d'Aliette de Vieuxchastel, et frère de Guillaume de Quelen, seigneur de Saint-Bihy.

Les alliances des autres branches de la maison du Dresnay, dont nous allons donner la filiation et l'historique, sont, entrautres, avec les maisons d'Acigné, la Borgne de Coetivy, de la Bouexire, de Caumont, de Coetanscours, de Coetledres, de Coetlogon, du Coetlosquet, de Coetrieux, de Cornulier, le Cosic, le Dornec, de

<sup>(1)</sup> Ce château, dont il ne subsisie que des ruines, est situé dans la paroiste de Plougroes, évêché de Tréguier. Il est resté, ainsi que la terre du Dresnay, dans la mainon de Quelen jasqu'à la fin du dix-septième siècle. François-e Yvonne de Quelen, bérilière de cette branche, en porta les biens à François de Montigny, seigneur de Beauregard, président au parlement de Bretagne. En 1790, M. de la Fayette était possesseur de la terre du Dresnay. Il est probable que les anciens titres de la maison du Dresnay faissient partie des archives de cette terre.

laForest, de la Gadec, de Goazvenou, du Guermeur, Hersart de la Villemarqué, de Kaer, de Keramprat, de Kerlirisien, de Korgariou, de Kergoet, de Kergordy, de Kergoras, de Kerimel, de Kermabon, de Kerprisent, de Kerraliou, de Kersauson, de Kervnozuel, de Lanloup, de Lannion, du Marhallach, Marrec, de Menchorre, de Moelien, du Pare-Loemaria, de Penmarch, de Penyern, du Perrier, de Pluscoet, de Poulmic, de Quelen, de la Roche-Huon, de Rosmar, de Saint-Aubin, de Trolong, etc., etc.

1. Bonabes ou Drassay, Je du nom, écuyer, rivant vers la fin du treizième siècle, est le premier depuis l'equel la filiation de cette maison s'établit sans interruption. Il épousa, vers 4520, Olive, dame de Kerdiniziem, avec laquelle il est rappolé dans un acte du 16 novembre 1445, passé par Marquerite Bonabes du Dresnay, leur arrière petite-fille. Le même acte prouve que Bonabes du Dresnay et Olive de Kerdinizien eurent deux fils:

.

- ". Geoffroi-Bonabes, dopt l'article suit:
- 2º. Olivier-Bonabes du Dresnay, dont le fils :

Alain-Bonabes du Dresnay, fut père de :

Marquerite-Bonales do Dresnay, femme de Geoffroi Menou. Cette dame, par acte du 16 novembre 1445, passé devant Noël, nociaire en la cour de Guingamp, considerant qu'elle était âgée et qu'il pourrait s'élevre des procès entre ses parents au sujet de sa succession, et voulsust tes prévenir, recommit que Jean du Dresnay, présent à cette déclaration, était son cousin au troisième degré de lignage, et son plus proche héritier. Et, pour justifier le dorit de ce déenrie à sa succession, elle rippelle tous les degrés de sa filiation et de celle de Jean du Dresnay, en remonant jusqu'à Bonabes du Dresnay et Olive de Kerdirizien, leurs bisséelus sommuns.

### Dans le même temps viveit:

57. Robin ou Robinet du Dresnay, qui fit montre à la Guerrèle, le al decembre 1555, étant alors archer armé de la compagnie de Alust de Sierautret. Il servait le roi denn le Bon. Dans une rextue spassée à Paris, le ao novembre 1356, de la compagnie du même Huet de Kerautret, cheviller, Robinet du Dresnay est nommé avec Even du Dresnay, son portetarge (écuyer). Depuis Robinet continua à servir le même prince sons le commandement de Foulques de Laval, et Il renivessé le parti de Chirice.

de Blois contre Jean de Montfort, son compétiteur au duché de Bretagne.

II. Geoffroi-Bonabes Du Dresnay, écuyer, seigneur de Ker-MARRET dirizien, etc., épousa, vers l'an 1360, Jeanne Marrec, d'une fad'argent, au lion de mille ancienne et distinguée, laquelle a donné, dans des temps reles; à la fasce de sable, chargée de 3 culés, un capitaine et gouverneur de la ville de Rennes. Cette dame étoiles d'argent, bro-chante sur le tout. est rappelée sous le seul nom de Jeanne, dans un acte du 4 août 1431, dont il sera parlé sur le degré d'Alain du Dresnay, acte par leguel on voit que cette dame épousa, en secondes noces, N..... de Chantelou. Geoffroi-Bonabes en avait eu:

1º. Bonabes, IIº du nom, dont l'article suit;

2'. Jean, I" du nom, auteur de la branche des seigneurs DE KERLEZEC, DU LESLEC, DE KERJEAN, etc., rapportée en son rang.

#### Dans le même temps vivaient :

- 1. Jean du Dresnay, écuyer, seigneur de Trédiec, marié avec Jeanne Bizien, qui le rendit père de :
  - A. Alain du Dresnay, seigneur de Trédiec, mort sans postérité;
  - B. Marie du Dresnay;
  - C. Jeanne du Dresnay, femme de Michel Droniou ;
  - D. Renée du Dresnay, épouse de Guyon le Scobic, écuyer, seigneur de Kenneguer;
- II. Henri du Dresnay, auteur de la branche des seigneurs pe Keanoré et de Pontpolory, rapportée à la fin de cette généalogie :
- III. Bizien du Dresnay, qui vivait encore en 1445;
- IV. Guillaume du Dresnay, qui prêta serment de fidélité au duc de Bretagne, avec Bizien du Dresnay, en 1437. (Mémoires pour sereir de preuves d l'histoire de Bretagne, t. II, col. 1309, 1310.);
- V. Yvon du Dresnay, qui, après avoir suivi long-temps le parti des armes, fut chanoine de Quimper, et fit bâtir une maison prébendale dans la rue Verdelet, en la même ville.

III. Bonabes Du Dresnay, II. du nom, épousa, vers l'an 1300, Aliette DE KERAMPRAT, dame de Trobodec. Il paraît dans diverses revues des 1er mai, 1er septembre, 15 novembre, 1er mars et 1er avril 1415 (v. st.), ces deux dernières, passées à Paris par Olivier Payen, écuyer, et Jean de Roscerf, chevalier bachelier, dans la compagnie desquels Bonabes du Dresnay servait comme écuyer.

DE KERCHPRAT d'argent, à un écus-son d'azur, accompa-gné de 6 annelets de gueules en orle.

(Mémoires pour servir de preuves à l'histoire de Bretagne, par D. Morice, t. 11, colonnes 910, 912, 915.) Il y a toute apparence que Bonabes du Dresnay se trouva, le 25 octobre de la même année 1415, à la funeste bataille d'Azincourt, après la perte de laquelle le roi Charles VI rallia toutes ses troupes à Paris. Il fit montre à Crosses-lès-Bourges, le 24 juin 1418, dans la compagnie de Maurice de Ploesquellec, chevalier bachelier, puis, le 27 juin 1420, comme homme d'armes en la compagnie de Jean de Penhouet, amiral de Bretagne, commandant l'armée levée pour la délivrance de Jean VI, duc de Bretagne, détenu à Chantoceaux par les Penthièvre. Enfin, Bonabes du Dresnay suivit son souverain dans le voyage qu'il fit à Amiens, dans le but de rétablir la paix entre la France et l'Angleterre. (Ibidem, col. 964, 1013, 1174.) Il paraît que ce fut au retour de ce voyage que Bonabes du Dresnay mourut à Beuvron. C'est ce qu'on apprend, par un extrait de la chambre des comptes de Bretagne, où l'on voit qu'Aliette de Keramprat, sa veuve, fit comparaître à une montre pour feu Bonabes du Dresnay, son mari. Leurs enfants furent :

- 1º. Jean, I'r du nom, dont l'article suit ;
- 2°. Yvon, auteur de la branche des seigneurs de Kerradennec, rapportée ci-après.

IV. Jean du Dressay, I" du nom, damoiseau, seigneur de Trobodece, en la paroisse de Gurunhuel, évêché de Tréguier, fut héritier de Marguerite-Bonabes du Dresnay, sa cousine au troisième degré, suivant la déclaration de cette dame du 16 novembre 14/33. Il épousa Catherine de Pluscoet, fille ainée et principale héritière d'Olivier de Pluscoet. Le 10 novembre 1/59, il transigea sous le seel de Guingamp, avec Roland Rouzaut, celui-ei, agissant comme tuteur de Pierre Rouzaut, fils d'Aliette de Keramprat, et, par conséquent, frère utérin de Jean du Dresnay, avec lequel il passa une seconde transaction le 30 mars 1/75. On voit, par une enquête faite le 15 décembre 1/462 et jours suivants, devant l'official et vicaire-général de Tréguier, que Jean du Dresnay, damoiseau, seigneur de Trobodec ou Tuobodec, était issu, du chef de Marguerite de Trobodec, son aïeule maternelle (mère d'Aliette de Keramprat) des fondateurs de la paroisse de Gurunhuel. En

DE PAUSCORY



cette qualité, il forma opposition à la demande du droit de sépulture dans le cheur, et autres prééminences seigneuriales qui lui appartenaient, faite par plusieurs gentilshommes. Il fat reconnu qu'à Joan du Dresnay appartenait la préséance sur tous les autres nobles de cette paroisse dans des cérémonies religieuses, et que les armes de sa famille étaient peintes sur le vitrage d'une chapelle, que Marguerite de Trobodec avait fait construire dans la même église. Prigent du Dresnay, parent de Jean au quatrième degré, est nommé dans cette enquête. (Cabinet des ordres du Roi.) Jean du Dresnay fut père de:

- 1'. Yvon, dont l'article suit;
- az. Jean du Dresnay, qui comparut à la montre des nobles de l'évéché de Tréguier, à Guingamp, le 8 janvier 1479, comme homme d'armes, ayant avec lui un page, une lance et deux archers aruies de brigandines. Jean du Dresnay fit cette comparution pour Blanche de Quelen, veuve d'Olivier de Parcouet. Il comparut pour lui-même le 7 septembre 1454. Dans un note du 15 décembre 2505, 4l est dit, en parlant de la famille de Jean du Dresnay! : Fuit et est cabills, et de majoribus nobilibus, dictes parochies de Guranhuel, et parceliarum circumvicinarum, prout paraustela notariè testatur esse, dignocciur ad causam dictorum locorum nobisilium, et sui prædecessores et prægenitores hujus modi a talie et tanto stempore de cujus initio in contrarium hominis nuemoria non existit s;
- Calherine do Dresnay, feinme 1° d'Olivier de Poulmie, seigneur de Kerthomas; 2°, en 1505, d'Olivier de Kergroas, seigneur de Lesvern.

er Granuses : de sable, fretté d'or.

- V. Yvon et Dressay, seigneur de Trobodec, épousa, avant le 20 janvier 1487, Marguerite et Gurmeur de Lesvern, fille alnée de Raoul du Guermeur, et de Marguerite de Trolong, il fut confirmé dans les prééminences qui appartenaient à sa famille en la paroisse de Gurunhuel, par lettres du vicaire-général de Tréquier, du 5 mai 1499, lettres dans lesquelles l'enquête de 1462 est rappelée. (Cabinet de l'ordre du Saint-Esprit.) Yvon du Dresnay transigea, le 18 décembre 1519, avec les oufants de feu Catherine du Dresnay, sa sœur. Il laissa:
  - 1º. Jean, IIº du nom, qui suit;
  - 2°. Gillotte du Dresnay, mariée 1° avec N.....; 2° avec Henri Étienne, seigneur du Carpont.
  - VI. Jean Du DRESNAY, He du nom, seigneur de Trobodec et du

Guermeur, épousa Jeanne de Coatsoaff, fille de Jean de Coatsoaff. Ces époux sont nommés dans un hommage rendu sous le scel de d'or. la cour de Guingamp, le 12 février 1526 (v. st.), et ils sout rappelés dans les actes passés par leurs enfants, dont les noms suivent:

- 1º. François du Dresnay, mort sans avoir été marié;
- 2º. Pierre, qui a continue la descendance ;
- 3º. Jeanne du Dresnay, dame du Guermeur, femme de François Hemery. seigneur de Kerorien.

VII. Pierre du Dresnay, seigneur de Trobodec, épousa, par contrat du 20 mars 1535, Françoise DE LESHILDRY, fille alnée d'Amauri de Leshildry, seigneur de Kerguiniou, et de Jeanne de Boiseon. Pierre du Dresnay fut compris au rôle des nobles dans la réformation de la même année, et il y est nommé comme possesseur de la maison et métairie du Quenquis. Dans une transaction du 20 octobre 1538, Pierre du Dresnay est déclaré fils ainé et héritier principal et noble de feu Jean du Dresnay, par le décès sans hoirs de François du Dresnay, son frère ainé. Il eut pour cnfants:

LE LEMBLORY :

- 1º. Jean, Ill' de nom, qui suit;
- 2º. Marie du Dresnay, mariée, en 1558, avec Olivier Toupin, seigneur de Kerveniou et de l'Isle-Gouerguen.

VIII. Jean DU DRESNAY, IIIº du nom, seigneur de Trobodec, épousa Marguerite de Coetlogon, veuve en premières noces de Bertrand de Brehan, seigneur de Lescouet, et fille de noble et sons d'hermine. puissant Julien, seigneur de Coetlogon et de la Plesse, et d'Anne le Rouge de Kerberio. Jeanne du Dresnay, dame du Guermeur, veuve de François Hemery, et mère de Raoul Hemery, demanda partage à Jean du Dresnay, son neveu, le 20 février 1573 (v. st.). Celui-ci eut pour fille unique et héritière :

DE COSTUMOS :

Julienne du Dresnay, dame de Trobodec, seconde femme de Claude du Parc, seigneur de Locmaria, fils de François du Parc, seigneur de Locmaria, de Lesverzault, etc., et de Claude de Boiseon.

SEIGNEURS DE KERRADENNEC, éteints.

IV. Yvon Du Dresnay, fils puiné de Bonabes du Dresnay, IIº du

d'argent, à la tour de gurules, surmoutée d'ane croiselte d'azur,

nom, et d'Aliette de Keramprat, obtint de Jean du Dresnay, son frère alné, le 20 septembre 1462, ce qui lui revenait comme juveigneur dans la succession paternelle, selon l'assise du comte Geoffroi. Yvon épousa N..., dame de Keradennec, de laquelle il eut:

- 1°. Jean, Ie du nom, qui suit;
- 2. Bisien du Dresnay, qui, le 5 juin 1,80, comparut, pour son frère alné, à la montre de l'évêché de Tréguier, passée à Guingamp, en qualité d'homme d'armes. Comme il n'avaità as suite qu'un coutillier, une lance et un page, il lui fut cajoint d'avoir en outre un archer armé de brigandise. Le même Bisien et Charles du Dresnay furent employés dans le deuil du duc François II, mort à Coiron le 9 septembre 1488, et inhomé le 15 dans l'église des carmes de Nantes. Bisien reput 4 aunes et demie de drap noir pour robe et chaperon, à 7 lirres l'aune.

V. Jean du Dresnay, 1st du nom, seigneur de Kerradennec, paraît dans deux actes de vente, des 12 janvier 1475 (v. st.) et 16 octobre 1478. Il est nommé comme mari de Jeanne de Quellen dans le contrat d'un échange qu'il fit, le 31 mars 1484 (v. st.) avec Even, seigneur de Cosquer. Il avait comparu à la montre de l'évéché de Treguier, le 8 janvier 1479, parmi les hommes d'armes, ayant avec lui un page, une lance et deux archers armés de brigandines. Jean du Dresnay vivait encore le 15 juillet 1502. Il eut deux fils:

be Queen : burelé d'argent et de gueules.

- 1. Vincent, dont l'article suit :
- 2°. Guillaume du Dresnay, marié, par contrat du 16 février 1515, avec Catherine du Dresnay de Kerroué, dont il eut :
  - A. Charles du Dresnay, vivant le 11 février 1555;
  - B. Jean du Dresnay, mort en 1553;
  - C. Isabeau du Dresnay, mariée 1º avec N.... Kerravera, seigneur de Hellegoat; 2º avec Auffray le Borgne, de la maison de Lesqueffiou.

VI. Vincent du Dresnay, seigneur de Lohac, épousa, par contrat du 9 septembre 1493, Marguerite de Kernet, fille puinée de Jaques de Kérimel et de Jeanne du Châtel, seigneur et dame de Coatinisan et de Kerbrat. Vincent transigea avec son père le 19 septembre 1495; et, conjointement avec Marguerite de Kerimel, sa femme, il passa que transaction, le 5 novembre 1408, avec le

commandeur de Beauvoir. Il fit un traité sur partage avec son frère Guillaume, le 9 septembre 1514, et laissa :

- 1". Jean, Il' du nom, dont l'article suit;
- 2°. Aliette du Dresnay, mariée, le 24 octobre 1523, avec Jacques Benoist, seigneur de Lasvannes.

VII. Jean Du DRESNAY, II' du nom, seigneur de Kerradennec, fut mis, après la mort de sa mère, sous la tutelle de son père et de son aïeul, le 15 juillet 1502. Il épousa, par contrat du 27 décembre 1523, Jeanne de Coetanscours, laquelle reçut la part qui lui revenait dans la succession de son père, le 27 juin 1531. Cette d'argest, à l'éman-che de 5 pièces de dame survécut à Jean du Dresnay, qui vivait encore lors de la duchet. réformation de 1535; et elle se remaria, suivant un acte du 15 octobre 1541, avec Claude de Plougroez. Elle avait eu de son premier mari:

- 1º. Jean, IIIº du nom, qui suit;
- 2º. Claude du Dresnay, seigneur de Lohac, qui a formé un rameau sous cette dénomination :
- 3°. Marie du Dresnay, dame de Kerlivet;
- 4. Marguerite du Dresnay, dame de Beaufort;
- 5'. Anne du Dresnay, qui fit un partage avec Margilie du Perrier, veuve de Jean du Dresnay, son frère, le 13 décembre 1560.

VIII. Jean DU DRESNAY, III' du nom, seigneur de Kerradennec, épousa Margilie du Perrier, veuve en premières noces de Jean du Plesseux, baron de Kerhael. Il passa un accord, le 15 juillet dor, \$10 billettes 1555, avec Isabeau du Dresnay, sœur de Charles, en présence d'Olivier de Quelen, seigneur du Dresnay, de Jean du Dresnay, seigneur de Kerroué, et de Henri du Dresnay, seigneur de Penanrue. Guillaume de Kerrimel et Jean du Perrier, au nom de Jean du Dresnay, passèrent une seconde transaction avec Isabeau du Dresnay, le 16 décembre de la même année. Jean du Dresnay mourut peu de temps après, laissant une fille unique :

Marie du Dresnay, dame de Keradennec, qui, sur l'avis de Claude du Dresnay, seigneur de Lohac, son oncle, et de Pierre du Dresnay, seigneur du Trobodec, fut mise sous la tutelle de Margilie du Perrier, sa mère, le 20 jantier 1557. Celle-ci, au nom de sa fille, fit, le 3 décembre 1560, un partage avec le même Claude du Dresnay; et dans cet acte, il est reconau que la famille du Dresnay se gouvernait, de temps immémorial, suivant l'assise du comte Geoffroi. Marie du Dresnay épousa Pierre de Coatlodres, élu luteur de Julienne du Dresnay, dame de Trobodec, le 31 décembre 1575.

SEIGNEURS DE KERLEZEC, DE LESLÉE, DE KERJEAN, elc.

on kascaur:
d'or, au croissaul de
sable, accompagné
de 4 tourteaux du
même, trois en chef
et un en pointe.

- III. Jean Du DRESNAY, le du nom, écuyer, seigneur de Kerdivizien, etc., second fils de Geoffroi-Bonabes du Dresnay et de Jeanne Marrec, épousa, vers l'an 1589, Jeannette de Kergrist. Ils ne vivaient plus en 1506, et ils laissèrent:
  - 1º. Alain, I" du nom, dont l'article suit;
  - 2°. Charles, auteur de la branche des seigneurs de Karcovarois, rapportée plus loin;
  - 3°. Constance du Dresnay, semme de Jean Étienne, le jeune, de Morlaix.

# Dans le même temps vivaient :

1. Renaud du Dresnay, chevalier, seigneur du Plessiz, qualibé par les historiens grand et expérimenté apitaine. Il s'attacha au service du roi Charles VII, qui le nomma conseiller chambellan et grandmatter-d'hôtel du dauphin, capitaine de 70 lances, bailli d'épée de Sens (1), puis capitaine (gourerneur) de Château-Thierry. Le 14 mars 14/46 (e. st.), Renaud du Dresnay assista, parmi les principaux seigneurs de la cour du roi, à l'hommage que le duc de Bretagne fit à ce monarque au château de Chison. En conséquence d'une délibération prise dans cette entrevue, 400 lances, des troupes du roi, furent chargées d'arrêter, au Guildo, et de conduir a Dinan, le prince Gilles de Bretagne, seigneur de Chantocé, frère du duc, qui, mécontent de son partage, entretenait des relations coupables avec l'Angleterre. (Art de vérifer les dates, édition in-8°, 1818, t. XIII, pp. 20, 250.). Le commandement de ces 400 lances fut remis à Prègent de Coeity, amiral de Bretagne, à Renaud du Dresnay (3), bailli de Sens.

<sup>(1)</sup> Il précèda, dans cette charge, Jean de Melun, et avait pour lieutenant Jean de Vicilchastel.

<sup>(2)</sup> M. Daru, pair de France, dans son Histoire de Bretagne, t. II, pp. 289, 290, le nomme, par erreur, Regnauld de Vesay.

et grand-mattre d'hôtel du dauphin, et à Pierre de Brezé, sénéchal de Poitou. (Hist, du roi Charles VII, par Alain Charlier, pp. 160, 429.) La sûreté du duché de Bretagne paraissait légitimer cette mesure, mais on a blâmé hautement les ordres cruels qui ont fait périr ce prince malheureux, dans sa prison, dans la nuit du 24 au 25 avril 1450. Le roi d'Angleterre avait intercede pour la délivrance de Gilles de Bretagne, et, sur le refus du duc, il avait surpris Fougères. Le prince captif périt victime de cette rupture (1). Renaud du Dresnay avait été maître-d'hôtel de madame la dauphine (femme du dauphin, depuis Louis XI), jusqu'en l'année 1444, date de la mort de cette princesse. Lors des procédures intentées contre James du Tillay, qui, par ses calomnies, avait causé la mort de cette princesse. Renaud du Dresnay, Louis de Laval et plusieurs autres seigneurs. trouvant ces procédures injurieuses à la mémoire de la dauphine, voulaient la venger par un duel : mais le roi Charles VII ne voulut pas le permettre, et éloigna momentanément de sa cour tous ceux dont il connaissait la trop grande vivacité sur cette affaire, qui fut étouffée. (Hist, de Louis XI, t. I".) En 1447, Renaud du Dresnay était capitaine (gouverneur) de la ville d'Asti, en Piémont, pour le duc d'Orleans, et chambellan de ce prince. Commandant un corps des troupes du roi, à l'armée d'Italie, sous le même duc d'Orléans, il fut fait prisonnier de guerre à la bataille de la Frascheda, et paya 14,000 écus pour sa rançon. Renaud du Dresnay est décèdé vers l'an 1462, avec la réputation d'un des hommes les plus remarquables de ce temps ; II. Guyon du Dresnay, premier écuyer tranchant du dauphin, en 1/4/8.

IV. Alain Du Daesnax, 1" du nom, écuyer; seigneur de Kerdivizien, etc., né en 1599, comparut à une montre de nobles, faite le 1" septembre 1415, pour aller au service du roi Charles VI. (Mém. pour servir de preuves à l'Hist. de Bretagne. t. II, col. 910.). Par sentence rendue le 29 janvier 1425 (n. st.) aux plaids généraux tenus à Saint-Michel, près Guingamp, Alain du Dresnay fut maintenu, contre Jean Rouzaut, curateur et garde de Margifie Rion et Alain le Quermenec, dans la possession du lieu appelé la Lande de Loguevél, évêché de Tréguier, qui était son propre

<sup>(1)</sup> A l'avénement de Pierre II, duc de Bretagne, les assassins du prince Gilles furent poorsulvis et arrêtés près de Marcoussy, ca France. Olivier de Meel, leur chef, eut la tête trauchée à Vonnes, le Sjuin 1451, ainsi que ses complices, le seul Arthur de Montamban excepté.

héritage. Les parties plaidaient encore pour le même sujet en 1425. Alain du Dresnay fut compris dans la réformation de la noblesse de l'année 1426. Le 4 août 1451, devant Yvon Henry, sous le seel aux contrats de la cour de Morlaix, il passa un accord avec Constance, sa sœur, sur les successions de leurs père et mère, et sur celle de Silvestre de Chautelou, frère utérin de leur père. Il épousa N.... p. 24 Bocus-Huox. Ce mariage est prouvé

d'azur, à trois tours

mère, et sur celle de Silvestre de Chantelou, frère utérin de leur père. Il épousa N.... DE LA ROCHE-HUON. Ce mariage est prouvé par une sentence rendue aux plaids généraux de Guinganp, le 28 juin 1447. Huon de la Roche-Huon y expose que de quatre filles qu'il avait, l'une a épousé noblement et richement Alain du Dresnay. Celui-ci vivait encore, dans une extrême vieillesse, en 1481. Il fut père de trois fils et d'une fille:

- 1º. Jean, II' du nom, qui suit;
- 2. Guillaume du Dresnay, seigneur du Locdu et de la Lande de Loguevel, paroisse de Louargat, qui comparut, pour Alain, son père, aux montres de l'année 1481. Il fut marié avec N.... de Coetrieux, dont il eut:
  - Marie du Dresnay, dame de Locdu et de la Lande de Loguevel, femme de Pierre te Cozic. Le marquis de Saint-Tropez possédait, avant la révolution, le Locdu et Loguevel;
- 5°. Yvon du Dresnay, qui, le 8 juillet 1495, partagea, avec Alain, II° du nom, sou nereu, les successions de Jean 1° du Dresnay, et de sa mère, Jeanne Marrec. (Cabinet de l'ordre du Saint-Esprit.) Il pent avoir eu pour fils:
  - Julien du Dresnay, seigneur de Brenen, mentionné dans la réformation de 1535;
- 4º. Jeanne du Dresnay, femme d'Yvon Trousson.

V. Jean Du Dresnay, II du nom, écuyer, seigneur de Kerdivizien, etc., fut compris dans le recensement des nobles de la juridiction et châtellenie de Guingamp, sujets aux armes par rapport à leurs fiels. Le rôle qui en fut dressé est daté du 4 août 1480. Il avait déjà comparu, en 1479, en équipage d'archer, avec brigandine et page. Jeanne Le Cozic, sa femme, y est nommés avec lui. Elle était fille de Pierre le Cozic, et de Câtherine de Pestivien, et était veuve, en premières noces, de Raoul de l'Isle, dont elle avait eu un fils. Elle eut deux fils et une fille de Jean du Dresnay, son second mari, auquel elle survécut jusqu'après l'année 1524, savoir :

LE CORIC : de gueules, au croissant d'or, accompagné de 3 tréfles du même

- 1º. Alain, IIº du com, qui suit :
- 2º. Yvon du Dresnay, seigneur de Pennehor, marie avec Françoise de Kaer. dame de Kerversiou, de Pontroeix et du Piet. Elle vivait en 1536;
- 3º. Charles du Dresnay, qu'Alain, son frère, réprésenta aux montres de l'année 1/80, armé de brigandine, arme et trousse :
- 4º. Jeanne du Dresnay, mariée, au mois de juin 1491, avec Antoine de la Forest, écuyer, seigneur de Gouasven, fils de Geoffroi de la Forest, et de Marguerite de Tremereuc.
- VI. Alain Du Dresnay. II' dunom, seigneur du Faut, de Cacouet, de Trescoet, de Bihan, de Keremar, de Kerjean et d'Arfault, épousa, en 1495, Jeanne Le Splan, fille de Madelain le Splan, seigneur du d'aur. Leslec, en Plestin, évêché de Tréguier, et de Gillette de Quatro-nembre merch. Il passa, en 1502, un acte dans lequel ses père et mère sont rappelés; et l'on voit, par un contrat d'échange de l'année 1505, qu'il fut héritier d'Yvon Troucsson, son cousin-germain, fils de Jeanne du Dresnay, sa tante. Il reçut, en 1512, un hommage de biens mouvants de lui; est compris comme noble dans la réformation de 1535, et paraît être décédé dans le cours de la même année. Ses enfants furent :

d'argent, becque el

- 1º. Lazare, dont l'article suit:
- 2°. Hector, auteur de la branche des seigneurs de La Roche-Huon, de Kenaaul, etc., rapportée ci-après:
- 3º. Catherine du Dresnay, mariée, au mois d'avril 1531, avec François Gigeou, seigneur de Kermen, fils de noble homme Pierre Gigeou, et de Guillemette de Tronguidy, sa seconde femme. Elle vivait encore le 1" mars 1578.
- VII. Lazare du Dresnay, écuyer, seigneur de Kerlezec et des maisons nobles de Kerjean, du Golo et du Leslec, mentionné dans de gneules, au crois la réformation de 1535, vivait, en 1545, avec Jeanne de Menenorne. sa femme, fille de Vincent, seigneur de Menehorre. Elle était veuve même, trois rangées en 1557, et mère de deux fils et deux filles :

sant d'or, accompane, trois rangées pointe, 2 et 1.

- 1. Vincent, dont l'article suit :
- 2°. Hervé du Dresnay, seigneur de Kerammear, marié avec Anne de Lezormel, et père de :
  - A. Yves du Dresnay, seigneur de Kerammear, époux de Claudine de Kermabon, fille de Guillaume de Kermabon, et de Constance de Kersulguen. Il en eut :

- a. Pierre du Dresnay, seigneur de Kermaran, et en partie de Kerdivizien, qui n'a pas laissé de postérité de son mariage avec Anne Onfrey;
- b. Philippe du Dresnay, mort sans postérité;
- Marie du Dresnay, femme de N.... du Meur, seigneur de Kerhuel;
- B. Clande du Dresnay, seigneur de Kerdivizien, marié avec Isabeau de Rochuel, qui le rendit père de :
  - a. Jean du Dresnay, seigneur d'Andreon,
    b. Philippe du Dresnay, seigneur de Launay,
    fet rendu lors de la
    fetormation du 11
    seotembre 1670:

    seotembre 1670:
- C. Jeanne du Dresnay, dont le partage fut réglé en 1606;
- 3. Gillette du Dresnay, | qui transigèrent sur partage avec leur frère
- 4º. Madelaine du Dresnay, ) aivé, le 18 septembre 1557.
- VIII Vincent du Dresnay, écuyer, seigneur de Kerjean, et du Leslec, épousa, le 5 juillet 1555 ou 1554, Marguerite de Lannion, fille de François de Lannion, écuyer, seigneur de Cougrit et des Aubrais, et de Françoise Loz. Vincent fit un échange avec son frère Hervé, le 7 octobre 1560. Ses enfants furent:
  - st. Alain, IIIt du nom, qui suit;
  - 2°. Marie du Dresnay, dame de Kerjean et de Gouasmap, mariée avec N....
  - 5. Julienne du Dresnay, mariée avec François le Marant, seigneur de Pennenvern. Elle fut héritière, avec sa sœur Marie, de cette branche, après la mort, sans postérité, de Pierre et Jean du Dresnay, leurs neveux.
- IX. Alain Du Dresnay, III. du nom, écuyer, seigneur de Kerjean, du Leslec, etc., mineur en 1573, épousa Marie du Parc, dont il
  - 1°. Pierre du Dresnay, } morts sans postérilé.

Digital by Google

d'argent, a trois jumelles de gurules.

d'argent, à trois mer-

lettes de sable; au chef de gueules, char-

gé de 3 quintefeuilles d'argent. SUIGNEURS DE LA ROCHE-HUON, DE KERBAUL, etc., MARQUES DU DRESNAY. Branche ainée actuelle.

VII. Hector Du Dresnay, écuyer, seigneur de Kerdivizien (1), du Faut, etc., second fils d'Alain du Dresnay, IIº du nom, et de Jeanne le Splan, épousa, en 1553, Louise, dame DE LA ROCHE-HUON. DE LA ROCHE-HUON. Mathurine le Boucher, dame de Keranhouch, lui fit une cession, d'or. par acte du 25 mai 1566. Il passa un bail au profit de Charles le Marellec, le 13 décembre 1572, reçut une cession que lui fit Catherine du Dresnay, dame douairière de Kerermen, sa sœur, le 12 mars 1578, rendit hommage pour ses terres, en 1583, à Philippe-Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur et de Penthièvre, et mourut en 1587. Il avait eu de son mariage :

- 1º. Olivier, dont l'article suit;
- a". Gillette du Dresnay, mariée, 1º le 6 janvier 1583, avec Olivier de la Bouexière, écuyer, seigneur de Chefdubois et de la Roche-Plate; 2º avec Bernard de Kergariou, écuyer, seigneur de Kermadezan;
- 3°. Marguerite du Dresnay.

VIII. Olivier du Dresnay, écuyer, seigneur de la Roche-Huon, de Trebescoud, etc., épousa, en 1586, Perronnelle LE DORNEC, dame de la Villeneuve et de Kerebertz, fille de Jean le Dornec, seid'argent, accompagueur de la Villeneuve, de Coetrevan, de Kerebertzen Tréguier, etc.,
même. et de Perronnelle Chrétien. Lui et Marguerite du Dresnay, sa sœur pulnée, acquirent, le 16août 1587, de Pierre, seigneur de la Roche-Huon, pour le prix de 1,000 écus d'or au soleil, la métairie noble de Tregoazan, avec ses appartenances, situées en la paroisse de Prat. Olivier du Dresnay, par acte du 3 février 1500, fit un échange avec Anne de la Roche-Huon, femme de Jacques le Boniec, laquelle lui céda tous ses droits en la succession de feu Françoise de la Roche-Huon, sa nièce, fille unique et héritière

<sup>(1)</sup> Cette terre, qu'il posséda à viage, comme juveigneur, retourna, après sa mort, à la branche ainée. Ce fut le dernier effet du partage, selon l'assise du comte Geoffroi. qui, à partir de 1580, ne fut applicable qu'aux seuls possesseurs de baronnies.

de Jean, seigneur de la Roche-Huon. Perronnelle le Dornec, après la mort d'Olivier du Dresnay, se remaria, par contrat du 19 juin 1610, avec Henri de Kernech, seigneur de Kerien et du Verger. Elle avait eu de son premier mari:

- 1º. Jean du Dresany, seigneur de la Roche-Huon, qui transigea, le 2 novembre 1610, avec Perronnelle le Dornee, sa mère, et Henri de Kernech, second mari de cette dame. Il épousa Mauricette de Lantoup, dont il u'eut que trois Illes:
  - A. Marie-Jeanne du Dresnay, mariée, le 3 janvier 1634, avec Jean d'Acigné, baron de la Touche-à-la-Vache, et seigneur de Karnavalet; B. Perronnelle du Dresnay, mariée avec François Ladeocat, seigneur de la Crochays;
- 2'. Jacques, dont l'article suit;
- Gillette du Dresnay, femme, par contrat du 19 juin 1610, de Pierre de Kergrech (1), seigneur de Kerieuf, qui n'en eut pas d'enfants.
- IX. Jacques du Dresnay, écuyer, seigneur de Trebescoud, de Kerbaul, de Pellain, etc., fit un accord sur partage avec son frère ainé, et sa sœur Gillette, le 24 septembre 1624, et les deux frères passèrent un compromis le 15 avril 1625. Jacques avait épousé, peu avant le 9 août 1617, date du rachat qu'il avait fait de la terre de Kerbaul, Anne Marrec, dame de Kerbaul, fille de Pierre Marrec . seigneur de Kerbaul, et de Louise du Leslay. Leurs enfants furent :

Manage : comme à la p. 3.

- 1º. Jean, IIIº du nom, dont l'article suit :
- Plerre-Fiacre du Dresnay, seigneur de Pellain, vivant lors d'une sentence arbitrale rendue, contre lui et sa belle-sœur Jeanne le Borgne, le 25 février 1671;
- 3'. Céleste du Dresnay, dame douairière de Bourgonne, décédée, sans enfants, peu avant le 24 avril 1609;
- 4º. Julienne du Dresnay, dame de la Villeneuve;
- 5°. Anne du Dresnay, marice avec Alain Gerard, écuyer, seigneur de Ruchellon. Elle prit part à la sentence arbitrale de 1671;
- 6º. Françoise du Dresnay, dame de Coatquinec, vivante en 1671;
- 2°. Marguerite du Dresnay, épouse de Claude Patenôtre, écuyer, seigneur de la Vallée. Elle vivait en 1671;

<sup>(1)</sup> Le nom de cette ancienne famille est écrit aussi de Kergreach, de Kernerguech, de Keraennech, de Kernech et de Kerguenech.

- 8º, Susanne du Dresnay, épouse de Jean Lestie, seigneur de Villedurant, vivante en 1671;
- 9. Helene-Clotilde du Dresnay, dame de Kerleau;
- 10°. Marie du Dresnay, dame de Kerhamon, vivante en 1671.

X. Jean Du Dresnay, Ill' du nom, écuyer, seigneur de Kerbaul, de Lohennec, de la Roche, de Coetilizec, etc., épousa, par contrat du 25 janvier 1640, passé devant Lendormy et le Drouguet, notaires de la cour royale de Morlaix, Jeanne LE Bosgne, dame de la Roche, et de la maison noble de Lobennec, près Morlaix, fille chave d'or. ainée d'Olivier le Borgne, seigneur de Lohennec, de Coetilizec, etc., et de Perronnelle de Coetanscours. Par acte du 24 mai 1666. Jeanne le Borgne, restée veuve de Jean du Dresnay, fut éluc tutrice de leurs enfants mineurs, nommés :

l'azur, à 3 curs de

- 1º. Jean, IVº du nom, dont l'article suit;
- 2º. Marie-Perronnelle du Dresnay, mariée, par contrat du 13 novembre 1668, avec Jean Hersart, III' du nom, écuver, seigneur de Saint-Briac et de la Villemarqué:
- 3°, Louise du Dresnay, dame de Kerbaul;
- 4º. Claire-Celeste du Dresnay, dame de Lohennec.

XI. Jean DU DRESNAY, IV. du nom, chevalier, seigneur de Kerbaul, de Pellain, de Lohennec, des Roches, de Kerlaudy, de Coctilizec, de Châtellenec, etc., né en 1650, fut déclaré noble d'ancienne extraction, et maintenu dans la qualité de chevalier. par arrêt de la chambre établie par le roi pour la réformation de la noblesse de Bretagne, du 27 juillet 1660, arrêt où furent visés tous les titres de sa maison, à partir d'Alain du Dresnoy, son quatrième aïeul, vivont en l'année 1485, petit-fils d'autre Alain da Dresnay, qui fut compris dans la réformation commencée en 1426, ce qui caractérise en Bretagne la noblesse d'ancienne chevalerie. Jean du Bresnay fit un partage avec ses trois sœurs, le 30 bat janvier 1675, et mourut en 1709. Il avait épousé 1°, en 1670, Anne-Renée DE LA HAYE, fille d'Yves de la Have, seigneur de Kerlaudy, des Roches et de Châtellence, et de Claudine de Launay; vairé d'or et de gue 2'. en 1679, Marguerite DE KERGORLAY, de laquelle il n'eut pas d'enfants. Ceux du premier lit furent :

1. Joseph-Marie, qui suit;

2°. Marie du Dresnay, dame de Kerbaul, mariée, par contrat du 28 octobre 1688, arcc messire René-François de Kergeet, chevalier, seigneur de Kergoet, fils afné de messire François de Kergoet, chevalier, seigneur de Kergoet et du Guily, et de Marie-Tvonce de Rosily.

XII. Joseph-Marie pu dezenary, chevalier, seigneur des Roches, de Kerlaudy, de Châtellenec, de Lohennec, de Lusec, etc., né le 25 avril 1676, et baptisé le 25, dans l'église paroissiale du Minihy, de la ville et du diocèse de Saint-Pol-de-Léon, fut émancipé le 25 août 1696, et se maria, par contrat du 7 avril 1701, passé devant Leroy et Audouyn, notaires royaux de la ville de Quimper, avec Marie-Gabrielle-Thérèse 12 Jan, dame de Clesmear, fille de défunts messire Gabrielle Jar, chevalier, seigneur de Clesmear, de Treyer, etc., et Anne-Urbaine Poullain. Joseph-Marie du Dresnay et décédé le 6 décembre 1759, laissant trois fils et cinq filles:

d'argent, à une pou de sable, crètée d gueules, becquée membrée d'or.

- 1°. Joseph-Michel-René, dont l'article viendra;
- 2°. Jean-Gabriel-Cécile du Dresnay, comte des Roches, né le 22 novembre 1710, retiré du service capitaine de vaisseau, en 1762. Il s'était marié à la Martinique, en 1746, avec Marie le Bourg, dont il a eu :
  - A. Marie-Josephe du Dresnay, mariée avec N ..... de Linars;
  - B. Marie-Rose du Dresnay;
- 5. François Julien du Dresnay, chevalier des Roches, né le 28 janvier 1719, qui entrà au service dans la marine, en 1754, fut nommé capitaine de vaisseau, en 1757, puis chef d'escadre des années parales, et gouverneur lieutenant-général et commandant pour le roi des îles de France et de Bourbon, en 1768. Il épousa, en 1780, Marie-Ruille de Caumont-Gausille, veuve do M. de Cadush, et mourut sans enfants à Kerlaudy, le 12 août 1786;
- Marguerite Françoise du Dresnay, née le 14 février 1704, mariée, au mois de janvier 1754, avec Ambroise de Lestang, seigneur du Rusquet. Elle est morte en 1766;
- 5. Marie-Louise-Augustine du Dresnay, née le 11 septembre 1709, dame de la retraite, à Nantes, vivante en 1771;
- 6. Marie-Rence du Dresnay, nce en 1717, dame de la retraite, à Quimper;
- XIII. Joseph-Michel-Rene; comte pr Dazsar, chevalier, seigneur de Kerlaudy, de Lohennec, de Lusec, de Châtellenec, etc., né le 1" février 1707, et baptisé le 4 du même mois dans la cha-

pelle de Kerlaudy, servit d'abord dans la première compagnie des mousquetaires, et fut successivement chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine-général de la capitaineriegarde-côte du pays de Léon, inspecteur-général des haras de ce pays, et gouverneur et commandant pour le roi des villes et ports de Saint-Pol-de-Léon, Roscoff, l'He de Bas et annexes, Le comte du Dresnay est décédé à Paris le 10 mai 1784. Il avait épousé 1º, par contrat passé au château de Lézonet, paroisse de Loyat, au diocèse de Saint-Malo, le 7 avril 1740, devant Gautier et Josse; notaires royaux à Ploermel, Élisabeth DE CORNULTER, dame de Largonet, morte le 18 décembre 1741, fille de seu messire Charles-René de Cornulier, chevalier, seigneur-marquis de Châteaufremont, comte de Largouet, baron de Montrelais, vicomte de Vair, conseiller du roi en tous ses conseils, président à mortier au parlement de Bretagne, et de Marie-Anne de la Tronchave: 2º, par contrat passé le 3 février 1745, devant Hérault et Mongin, notaires royaux à Nantes. Marie-Anne de Montacpouin, veuve de haut et puissant seigneur messire Guillaume-Marie-René de Guichardy, chevalier, seigneur de Martigné, et fille de feu René de Montaudouin, écuyer, seigneur de la Chartière, de la Rabatelière, des Bouchauds, de la Basseville, de la Touche, de Mecaradec, etc., et de dame Marie Bertrand. Le comte du Dresnay a eu pour enfants:

se Coascuss:
d'azor, au rencontro
de cerf d'or, surmon
té d'une mouchetur
d'hermine d'argent

d'azur, à une monta gne d'or, mouvante du bas de l'ècu.

#### Du premier tit :

1º. Louis-Ambroise-René, dont l'article suit :

## Du second lit :

- 2:. Joseph-Marie-Nicolas-Léonard, auteur de la seconde Beancue actuelle, rapportée ci-après;
- Marie-Gabrielle-Anne-Cécile du Dresnay, née en 1,740. Elle fut mariée à Yves-Alain-Joseph le Borgne de Coeliey, et est décèdée, sans enfants, à Saint-Pol-de-Léon, le 6 janvier 1829.

XIV. Louis-Marie-Ambroise-René, marquis ou Darsmar, chevalier, baron de Montrelais, seigneur de Rosnève, de Saiat-Yves, de Lezonnet, de Saint-Nep, etc., maréchal des camps et armées du roi, naquit le 16 novembre 1-741. Il fut d'abord cornette, puis

capitaine au régiment de Bourbon, cavalerie, fit les campagnes de 1761 et 1762 à l'armée du Bas-Rhin et à celle d'Allemagne, en qualité d'aide-de-camp de M"le prince de Condé, fut nommé guidon des chevau-légers de la garde du roi avec brevet de mestre-de-camp de cavalerie le 8 novembre 1777, et reçu chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis par le comte du Dresnay, son père, d'après une lettre de S. M. Louis XVI, du 1 septembre 1779, contresignée par le prince de Montbarrey, et est monté dans les carrosses du roi, le 26 février 1783, d'après ses preuves faites devant M. Chérin père, au cabinet du Saint-Esprit (4). Émigré en 1701. le marquis du Dresnay a commandé les chevau-légers depuis leur réunion à Neuwicd jusqu'au mois de février 1792. Le 1er juin de cette même année, il fut nommé commandant d'une compagnie de cavalerie formée de Royal-Navarre, à l'armée de Condé, puis, en 1793, licutenant en premier de la division colonelle de la cavalerie noble de la même armée. (Campagnes du corps de Condé. par M. le marquis d'Ecquevilly, pair de France, t. 1, p. 64.). Le marquis du Dresnay alla prendre ensuite le commandement des émigrés rassemblés à Jersey. Il fut nommé maréchal-de-camp par les princes français, et chargé de la correspondance de France par Jersey. Il quitta cette île, et fut nommé colonel d'un régiment de son nom à la solde d'Angleterre. Retenu, par des ordres supéricurs, à Londres, il fut forcé de laisser partir son régiment pour l'expédition de Quiberon, sans pouvoir y prendre part. Le marquis du Dresnay est décédé à Londres le 21 février 1798. Il avait épousé, par contrat passé au château de Porzmeur, le 10 septembre 1766, devant Guillaume et Landois, notaires royaux à Morlaix, Marie-Josephe-Anne de Coetlosquet, demoiselle de Ranvelin, fille de feu haut et puissant seigneur messire Michel-Yves-Marie du Coetlosquet, chevalier, seigneur de Kerannot, etc., et de dame Élisabeth-Renée le Pape, dame de Kerminy. De ce mariage sont issus, ontre plusieurs enfants morts en bas âge :

de rable, semé de hillettes d'argent; au lion morné du même hrochant

<sup>(1)</sup> M. Chérin euvoya les preuves de la maisón du Dresnay, les 8 et 21 février 1785, à M. le duc du Coigny et à M. le maréchal de Duras. Voyez aussi la Gazette 4s France du 26 février 1785, a° 17.

- 11. Gui-Marie-Joseph-Gahriel-Ambroise, dont l'article suit :
- 2. François-Marie-Bonabes, vicointe du Dresnay, né en 1785, sous-préfet de Mortagne, marie avec Élima Feberier des Pointes;
- 5°. Marie-Louise-Angèle-Élisabeth du Dresndy, née le 25 mars 1771, reçue de chanoinesse comtesse du noble chaptire de Notre-Dameide Coyse de Largentières sur prouve de huit générations du côté paternel, le 20 juillet 1782;
  - 4º. Marie-Anne-Renée du Dresnay, née en 1772;
- 5°. Marie-Reine-Josephe du Dresnay, née en 1781, mariée avec M. de Ker-
- 6. Marie-Joséphe-Louise du Dresnay, née en 1782.

XV. Gui-Marie-Joseph-Gabriel-Ambroise, marquis DU DRESNAY. né en 1770, colonel de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, etc., est entré, en 1784, à l'école des chevau-légers de la garde ordinaire du roi, où son père était officier-supérieur. Émigré avec lui en 1791, il a été employé, sous ses ordres, dans les différents corps qu'il a commandés pendant l'émigration, a rempli les fonctions de quartier-maître dans le rassemblement de Jersey, et y a été employé à la correspondance avec les royalistes de l'intérieur. Devenu adjudant-major du régiment du Dresnay, il a été chargé d'en régulariser les comptes avec le gouvernement anglais, après la mort de son père. Le marquis du Dresnay est rentré en France en 1800. De 1807 à 1814, il a rempli un poste supéricur dans les haras. A la restauration. Louis XVIII le nomma sous-lieutenant titulaire des chevau-légers de la garde, et le créa chevalier de l'ordre de Saint-Louis le 2/1 août 1814. En 1815, pendant les cent jours, il a formé, dans le département des Bouches-du-Rhône, un corps franc de cavalerie, sous la dénomination de chasseurs royaux de Provence, corps qui a été réformé en 1816. En 1824, le marquis du Dresnay a été appelé à remplir les fonctions de colonel de recrutement du Finistère, son département, place qu'il remplit encore en 1829, et il a été nommé chevalier de l'ordre de la Légion-d'Honneur, le 15 iuillet 1828. Du mariage qu'il a contracté, à Morlaix, le 27 mars 1790, avec Rose-Jacquette DE QUELEN, fille d'Urbain-Guillaume, comte de Quelen, maréchal des camps et armées du roi, et de gueules.

burelé d'argent et de gueules.

Marie-Rose-Jacquette Hérisson, sont issus :

1. Joseph-Marie-Renaud, dont l'article suit;

- Amicie-Marie-Jacquette da Dresnay, néeà Kerlaudy, le 27 janvier 1791, mariée arec Charies-Edouard le Long, marquis du Dresneue, lieutenant-colonel d'infanterie et chevalier de l'ordre royal et militaire de Seint-Louis:
- 3º. Émilic-Marie-Louise du Dresnay, née à Londres, le 14 février 1799 ;
- 4. Cécile-Marie-Jeanne du Dresnay, née à Versailles, le 6 août 1803.

XVI. Joseph-Marie-Renaud, comte nu Dazsnay, né à Londres le 5 janvier 1797 (1), chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalen, d'abord capitaine d'infanterie de ligne, puls officier au régiment des Gardes à pied du Roi. a épousé, avec l'agrément du roi et des princes et princesses de la famille royale, de M™ le duc et de M™ la duchesse d'Orléans, de mademoiselle d'Orléans et de M™ le duc de Bourbon, prince de Condé, par contrat passé devant Cottenet, notaire à Paris, le 13 mai 1828 (mariage béni le 19 par M™ l'archevéque de Paris, Hyaciuthe-Louis de Quélen, pair de France), Marie-Louise-Geneviève-Augustine-Athénais Jullus ME Courestles, née à Paris le 11 avril 1810, fille de Jean-Baptiste-Pierre Jullien, chevalier de Courcelles, ancien magistral, généa—logiste honoraire du roi, membre correspondant de la Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres d'Orléans, ancien président de l'administration des hospices de cette ville, etc., et d'Étiennette-

Jerries es Couscarres : d'azur, au lion d'or, lampassé et armé de

<sup>(1)</sup> Conformement à la loi du 20 ventôse au XI (11 mars 1803), sa naissance a été constatée, en France, le 23 frimaire an XII (15 décembre 1803), sur les registres de l'état-civil de la ville de Saint-Pol-de-Léon, département du Finistère. d'après nu acte de notoriété, reçu le 11 brumaire (3 novembre précédent), par le juce de paix du canton de Saint-Pol-de-Léon, sur la réquisition du marquis du Dresnay, son pere; acte auquel ont concouru Marie-Josephe-Anne du Coetlosquet, alenle paternelle, Marie-Louise-Reine, Marie-Louise-Josephe et Marie-Louise-Angèle-Elisabeth du Dresnay, tantes-germaines, Marie-Gabrielle-Anne-Cécile du Dresnay, grande-tante, veuve d'Yves-Alain-Joseph le Borgne de Coetivy, Marie-Rose-Jacquette Hérisson, veuve d'Urbain-Guillaume de Quelen. ancieu officier-général, aïeule maternelle, Jacques-Louis-Joseph de Quelen, oncle-germain, et Helene-Jacquette de Quelen, tante-germaine. Cet acte de notoriété a été homologué par le tribunal de première instance, séant à Morlaix, et su transcription, ainsi que celle du jugement sur les registres de l'état-civil de Salnt-Pol-de-Leon, ordonnée le 26 brumaire an XII (18 novembre 1803), transcription effectuée, le 23 frimaire (15 décembre), par l'adjoint du maire de Saint-Pol-de-Léon, faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil.

Élisabeth-Jeanne-Athénais-Ursule de Picot de la Motte, fille du marquis de Picot, maréchal des camps et armées du roi, ancien gouverneur de Mahé, et commandant-général des établissements français sur la côte du Malabar. ( V'oyez la généalogie de Jullux, dans le 5' volume de cet ouvrage, p. 13.) De ce mariage est issu:

Jean-Marie-Ambroise-Renaud du Dresnay, ne, à Paris, le 29 mars 1829.

#### SECONDE BRANCHE ACTUELLE.

XIV. Joseph-Marie-Nicolas-Léonard, vicomte DU DRESNAY, né en 1752, fils puiné de Joseph-Michel-René, comte du Dresnay, et de Marie-Anne de Montaudouin, sa seconde femme, servait, en 1769, en qualité d'aide-de-camp de son oncle, François-Julien du Dresnay, chef d'escadre des armées navales, pendant qu'il était gouverneur des iles de France et de Bourbon. Entré dans les chevau-légers en 1771, il fut nommé capitaine en 1781, émigra en 1701, servit successivement dans le rassemblement des chevaulégers à Neuwied, à l'armée de Condé, et dans le régiment anglais du Dresnay, sous les ordres de son frère ainé. Il était capitaine dans ce régiment et chevalier de l'ordre de Saint-Louis, quand il mourut, à Londres, le 17 juillet 1797. Il avait épousé 1°, en 1777. N ..... DE KERVENOZAEL, veuve de M. Baillon, intendant de Lyon, et mort, en 1789, sans avoir eu d'enfants du vicomte du Dresnay; 2º, le 29 juin 1790, Marie-Françoise-Félicité LE FORESTIER DE Kenosven, décédée le 18 juillet 1825. De ce mariage est issu un fils :

sa Kauvasotast 'argent, à 5 fusées sogées de gueules; u chef du même, harge de 5 molettes 'operan d'or-

E FORESTIES

Marie-Joseph-Nicolas, qui suit.

XV. Marie-Joseph-Nicolas, vicomte du Darsnay, né le 21 avril 1791, a épousé, le 18 juin 1827, Marie-Aimée du Marhallach, dont il a un fils:

or Mannattace: l'or, à 3 pots à esu ou oroculs de guen-

Alfred-Marie-Joseph du Dresnay, né le 21 juillet 1858.

#### SEIGNEURS DE KERGOURTOIS, éteints.

IV. Charles du Dresnay. chevalier, présumé fils pulné de Jean du Dresnay, l'' du nom, écuyer, seigneur de Kerdivizien, et de Jeanne Marrec, fut nommé, en 1424, ambassadeur de Jean VI, duc de Bretagne, à Rome, vers le pape Martin V, et plaidait aux états de Vannes, en 1451, contre le viconte de Rolian. (Mémoires pour servir de preuves à l'hist. de Bretagne, t. II, col. 1195, 1575). Charles du Dresnay est mentionné dans les registres de la réformation de la noblesse, des années 1426, 1442 et 1448. Il avait épousé Jeanne de Kerdere. (Cabin. de M. d'Hozier, à la Bibliothèque du Roi). Ses enfants furent:

d'hermine, au chef denche de sable.

- 1º. Henri, dont l'article suit ;
- 2°. Jean du Dresnay, vivant en 1475;
- 5. Maurice du Dresnay, | morts sans postérité. Yvon possédait une 4. Yvon du Dresnay, | maison rue Guennegou, à Quimper, em
- 4°. Yvon du Dresnay, 5°. Prançois du Dresnay,
- 5\*. François du Dresnay, ) 1459; 6\*. Pleson du Dresnay, semme de N..., seigneur de Kerprigent.

V. Henri ou Dresray, écuyer, seigneur de Kergoutois, près de Carhaix, uni à Jean du Dresnay, son frère, constitua, le 16 avril 1475, au profit de l'église cathédrale de Cornouailles, 25 livres moins deux deniers de rente pour différents obits fondés en cette église, et entre lesquels se trouvait celui de maître Jean le Cozic. Henri du Dresnay vivait encore le 25 juin 1479. Il avait eu de son mariage avec Marguerite de TOUTENOUTRE:

d'argent, à 3 bures de saumon, coupées d'a-

- 1°. Yves ou Yvon du Dresnay, chanoine de Cornovailles;
- 2°. Maurice du Dresnay, mineur en 1480, et sous la tutelle d'Ernaud de la Lande. Il est qualifié seigneur de Kergonrtois, de Keraver et de Pennalen, en 1556;
- 3º. Jean, II' du nom, qui suit :
- 4º. Anne du Dresnay, femme d'Olivier de Kersaliou.

VI. Jean Du Daesnay, II' du nom, écuyer, seigneur de Kergourtois, mineur en 1480, se fit représenter à la montre du 5 juin de tete année par Cyprien le Mault, armé de brigandine et vouge. Jean du Dresnay épousa Jeanne de Moklen, fille de Jean de Moélien et de Marie le Chevoir. Il eut pour fils:

d'azur, à un annelet d'argent, auquel touchest, en forme de pairle, trois fers de lance du même.

VII. Vincent DU DRESNAY, écuyer, seigneur de Kergourtois, qui

N ....

transigea comme héritier d'Yvon du Dresnay, son oncle, en 1571. Il fut père de :

- 1". René, qui suit;
- 2º. Jeanne du Dresnay, femme d'Alain de Kergrist;
- Catherine du Dressay, mariée avec Jean de Saint-Aubin, seigneur du Serie et de Bogueban.

VIII. René DU DRESNAY, écuyer, seigneur de Kergourtois, de Penhoec, etc., était mineur en 1581, et sous la tutelle de Pierre du Dresnay, seigneur de Kergalet, conseiller du roi au présidial de Ouimpercorentin. Dès l'âge de 25 ans, ce jeune seigneur s'était acquis tant de distinction au fait des armes, qu'il commandait en second, sous le seigneur de Lezonnet, une compagnie de 50 gens d'armes à cheval. Chargé, en 1504, durant les guerres de la Ligue. d'escorter les députés de l'union catholique qui se rendaient de Cornouailles aux états tenus à Lamballe, sa compagnie, qu'il commandait en chef dans cette circonstance, et qui formait la garnison de Conq. ayant refusé dans la première marche de pousser jusqu'à Pontivy, où elle pouvait entrer avant la nuit, il fut obligé de s'arrêter dans un village voisin. La sentinelle qu'il avait fait placer à la tête du pont ayant abandonné ce poste, et ses soldats se livrant à une sécurité funeste, il sut attaqué dans la nuit par un détachement de 600 hommes. Informé de leur approche, et étant le seul parmi son corps qui eût conservé son armure, il s'élança sur le pont, l'épée à la main, repoussa vivement tous ceux qui voulurent tenter le passage, et n'avant pas été atteint par plusieurs décharges d'arquebuse, exhorta ses soldats, par ses paroles et par son exemple héroïque, à se rallier à lui pour repousser cette attaque; mais, abandonné lachement, et, ne voulant ni partager la fuite de sa compagnie, ni survivre à cette conduite honteuse, il continua de combattre, jusqu'à ce que, son cheval s'étant abattu sous lui, il fut atteint mortellement d'un coup d'épée à travers le corps. Le chef de la troupe qu'il combattait, connaissant ce brave officier sur la réputation qu'il s'était faite, lui donna les marques de regret les plus touchantes et les plus honorables. Il fut enterré avec pompe aux Cordeliers de Quimper, et pleuré par les soldats et par les habitants de toute condition, ainsi que l'apprennent les

Lig Ledby Google

DE COATTANÉSE?

écrits du temps, et entr'autres l'Histoire des guerres de la Ligue en Bretagne (1). Il avait épousé Julienne de Coattanèné, dame des Salles, qui, après sa mort, se remaria avec Martin de Bragelongne, seigneur de Reveillon. Elle avait eu de René du Dresnay une fille unique, héritière de cette branche:

Marguerite du Dresnay, mariée avec Claude de Bragelongne, conseiller au parlement de Paris, frère aîné de Martin, seigneur de Reveillon.

SEIGNEURS DE KERRQUÉ, DE PONTDOLORY, etc., éteints.

III. Henri du Daeskay, écuyer, seigneur de Kerroué, était, suivant l'ordre des temps, fils de Geoffroi-Bonabes du Dresnay, écuyer, seigneur de Kerdivizien, et de Jeanne Marrec. Il est mentionné, avec Bizien du Dresnay, son frère, dans la réformation de 1426, et vivait encore en 1450, avec Agace Jourdaen, sa femme, dont il eut Bizien, qui suit.

Joennan: d'azur, au croissa d'argent.

vaire d'argent et de

- IV. Bizien du Dresnay, écuyer, seigneur de Kerroué, épousa, en 1448, Isabeau de Goazvenou, qui le rendit père de:
- V. Charles Du Dresnay, écuyer, seigneur de Kerroué. Dans le recensement fait en 1480, de ceux qui possédaient des fiefs dans les paroisses de Poegroez, Locguy et Loeuzec, il est porté comme ayant eu pour fils ainé, héritier de sa feinme, qui n'est pas nomuée:

N...
18 Rosos :
de goeules, su sautoi

d'argent.

- VI. Chrétien DU DRESNAY (2), écuyer, seigneur de Kerroué, qui a laissé, de Jeanne LE Rouge, sa femme:
  - 1º. Alain, qui suit ;
  - 2'. Guillaume du Dresnay, marié avec Jeanne de Lannegan, dont il eut :

Jean du Dresnay, seigneur de Pontdolory, époux de Marguerite Gautier, et père de :

Fiacre du Dresnay, seigneur de Pontdolory;

3°. Catherine du Dresnay, marice, par contrat du 16 février 1515, avec Guillaume du Dresnay de Kerradennec.

<sup>(1)</sup> Cet ouvrage manuscrit, dont il existe plusieurs copies, est de M. Moreau, chanoine du diocèse de Cornouailles et conseiller au présidial de Quimper.

<sup>(2)</sup> On le croit frère de Prégent du Dresnay, qualifé jureigneur et habitant de la paroisse de Louargat, dans le rôle, dressé en 1480, de ceux qui possédaient des fiefs dans cette paroisse.

VII. Alain DU DRESNAY, écuyer, seigneur de Kerroué et de Trediec, rendit un aveu, à titre de ramage, à Julien de Quelen, sei- d'argent, au chêne de gneur du Dresnay, le 13 août 1537. Il épousa Françoise DE BERE- au sanglier de guen-VERN, fille de Jeau, seigneur de Benevern. Il luissa pour enfants : les, passant au pied de l'arbre.

DE BEREVERS

- 1°. Pierre, I" du nom, qui suit ;
- 2°. Marguerite du Dresnay, femme de Vincent Louesnan, avec lequel elle vivait en 1566.
- VIII. Pierre Du Dresnay, I" du nom, écuyer, seigneur de Kerroué et de Trediec, eut pour femme, Anne DE LA HAYE, qui en était veuve, en 1595, ayant un fils du même nom que son mari, et qui a continué la postérité (1).

au franc canton de gueules, chargé d'une ficur de lys d'argent. on Hosman :

- IX. Pierre du Dresnay, IIe du nom, écuyer, seigneur de Kerroué, s'allia, en 1600, avec Claudine DE ROSMAR, dont il eut :
- d'argent, accompa-gne de 3 molettes d'éperon du même.

1º. François, I" du nom, qui sult;

tignery:

- 2'. Autre François du Dresnay, qui eut pour semme Marguerite de Kersulien, et pour enfants :
  - A. Louis du Dresnay, marié avec N ..... de Kergadiou. Il alaissé une fille, N .... du Dresnay, femme de M. de Montigny, morte sans enfants : B. N.... du Dresnay, semme de N.... du Pascaou, seigneur de Bo-
  - C. N .... du Dresnay, épouse de N .... de Kermorial.

X. François Du Dresnay, I' du nom, chevalier, seigneur de Kerroué, épousa Marie de Pennemarch, fille de Claude de Penne-écaritéé, aux 1 et 4 march, écuyer, seigneur de Pennemarch, de Kerauroy, etc., et de cheval d'argent; de Marie de Tuomelin. François du Dresnay laissa de ce mariage: aux 2 et 3 d'or, 3 3 mortettes d'aux.

ок Раявинаси :

- 1º. François, IIº du nom, qui suit :
- 2º. Anne du Dresnay, mariée avec Yves de Guizennec, écuyer, seigneur de
- XI. François Du Dresnay, II. du nom, chevalier, seigneur de Kerroué, de Villeray, du Quellenec, etc., épousa, par contrat du 28 novembre 1664, Barbe DU COETLOSQUET (2), fille de Guillaume,

BE CONTLOSOL ST 4 comme à la p. so

- (1) On la croit aussi mère de deux filles, nommées Françoise du Dresnay, laquelle épousa, vers 1600, Pierre de Kercabus, écuyer, et Marguerite du Dresnay. alliée, en 1606, avec François de Trolong, seigneur de Rumen.
- (2) Sour de Marie-Anne du Coetlosquet, mariée 1º, le 4 fevrier 1678, avec Gabriel de Kersauson, chevalier, seigneur de Poncelin, de Kerbreder, du Suff, de Saint-Saumé, etc.; 2º avec Jean du Dresnay, seigneur de Pénanru.

seigneur du Coetlosquet, de la Salle, de Kerdu, de Kergoat, de Kerannot, etc., chevalier de l'ordre du Roi, et de Louise Simon, dame de Kerannot. Leurs enfants furent:

- 1º. Joseph-François du Dresnay, mort sans postérité;
- a°. Marie-Anne du Dresnay, héritière de sa branche, mariée avec Vincent-Joseph de la Gadec.

Indépendamment des historiens et des auteurs que nous avons cités dans le cours de cette généalogie, on peut consulter encore, sur la maison du Dresnay, le Dictionniare de la noblesse, par la Chesnaye des Bois, in-4°, t. V, 1772, pp. 653-656; Histoires de France de du Haillan, du P. Daniel et de Villaret; Histoires de Louis XI, par Godefroy et du Clos; la Chronique d'Anjou; l'Almanach de Sens : abrégé de l'Histoire de Bretagne , par Lescouvel, in-12, Paris, 1685; Histoire de Bretagne, par Pierre le Baud; Gesta Dei per Francos; Monstrelet dans ses Chroniques; Manuscrits de M. Dupuis, à la Bibliothèque du Roi, t. 762, fol. 43; Histoire des Grands-Officiers de la Couronne, du P. Anselme, continuée par M. du Fourny, édit. de 1733, t. VII, pp. 586, 719, t. VIII, p. 810; Généalogie de la maison de la Vauguyon, imprimée à Bordeaux, en 1727, p. 53; les Vies des hommes illustres de la maison de Visconti, ouvrage imprimé en italien; Histoire lamentable de Gilles, seigneur de Châteaubriand et de Chantocé, prince du sang de France et de Bretagne, étranglé en prison par les ministres d'un favori, le 24 avril 1450, in-4°, 1651; Armorial Breton, par Gui le Borgne, Rennes, 1681, p. 75, etc., etc.



## DE GÉVAUDAN.

SEIGNEERS DE MARGUERITTES, D'ENTRAIGUES, DE LAGARNE, DE COU-LOURES, DE FOURQUES, DE SAINT-GERVASY, DE GOIX, DE SAINT-JEAN, D'ORTES, DE ROQUES-ROUGES, etc.; BAROES DE BOISSERON, en Luneumée.



Annes: D'azur, d la croix d'argent, cantonnée aux 1 et & quartiers d'un soleil d'or, et aux 2 et 3 d'un croissant d'argent (1). Couronne de marquis. Supports: deux lions assis. Devise: Cauch arcque prorties.

La famille DE GÉVAUDAN, ancienne et distinguée par ses services et ses alliances, a fourni aux armées nombre d'officiers de mérite, et dans la magistrature des personnages illustrés par leurs vertus et leurs lumières, et par la haute confiance dont nos rois les ont honorés.

Ce fut particulièrement dans les troubles civils qui ont désolé pendant si long-temps le midi de la France, que cette famille à montré son inviolable attachement à ses souverains et à la reli-

<sup>(1)</sup> Elles sont ainsi gravées dans l'Armoriel des états de Languedoc, imprimé à Montpellier en 1686, planche CXIV, N. 50, et inscrites à l'Armorial general de France, généralité de Montpellier; et c'est par erreur que l'on a employé la croix d'or dans divers eachets ou sceaux, depuis deux ou trois générations.

gion catholique. De longues persécutions, le sacrifice d'une partie de sa fortune et la perte totale de ses anciens titres, ont été le prix d'une persévérance et d'un dévouement aussi honorables. C'est ce qui résulte d'un procès-verbal juridique du 27 juin 1576. d'une lettre de la reine régente Marie de Médicis, du 28 mai 1611, et de deux lettres du roi Louis XIII, des années 1621 et 1622, par lesquelles on voit que les religionnaires avaient pillé et incendié une maison que MM. de Gévaudan possédaient à Nismes, ainsi que leur château de Marguerittes, situé près de la méme ville.

Malgré ces pertes irréparables, la notoriété de la noblesse d'extraction de cette famille s'est conservée dans sa province. C'est ainsi qu'elle a été jurée à Malte en 1658, dans les preuves de Charles de Raimond-Modène; et, lors de la recherche générale de la noblesse, ordonnée par Louis XIV dans toutes les provinces du royaume. Henri de Gévaudan, seigneur de Goix, et Charles de Gévaudan, seigneur de Marguerittes, frères, ont été reconnus et déclares issus de noble race et lignée, par jugement de M. de Bezons, intendant en Languedoc, du 19 novembre 1668 (1).

Il est fait mention, dans un ancien inventaire de titres, de deux reconnaissances (éodales des années 1454 et 1457, passées au profit de Jean de Gévaudan, damoiscau de la ville de Nismes, et conservées dans les minutes d'Alexandre et de Bessalmi, notaires de cette ville. Dans l'extrait du premier de ces actes on lit: Recognitio censis domus nobili Johanno Gevauldano quondam fiuit magistro Johanni Doati not. Nemausi; et dans l'autre: Nobili Johanni de Gevaudano domicello Nemausi, etc.

Les titres que la famille de Gévaudan a pu recueillir jusqu'à présent établissent sa filiation depuis :

I. Pierre DE GÉVAUDAN, licencié ès-droits, lequel fut marié, vers l'an 1510, avec damoiselle Béatrix DE GODEL, de la ville d'Aigues-

as Godes:

<sup>(1)</sup> Ce jugement de maintenue de noblesse, que nous avons eu sous les yeux, démontre le peu de fondement d'une assertion du marquis d'Aubais, consignée dans le torne II, pag. 156 de ses Pitces fugicious pour servir d'Histoire de France, et reproduite, sur le témoignage erroné de cet auteur, dans let. I, p. 182, du Dictionnaire de la Noblesse de France, in-8.\*

mortes, au diocèse de Nismes (petite fille de Gui de Godel (Godelli ), marié, le 21 avril 1439, avec Claudine de Claris), laquelle le rendit père de:

- 1º Jean, dont l'article suit:
- 2°. Madelaine de Gévaudan, alliée, par contrat du 11 juillet 1541, avec Folcrand d'Esparron (a), écuyer, lequel fit son testament le 14 novembre 1575. Il était fils de noble homme Etienne d'Esparron, I" du nom, de la ville d'Aiguesmortes, et de damoiselle Jeanne Vernède. Leurs enfants furent:
  - A. Etienne d'Esparron, II' du nom, écuyer, allié, par contrat du 24 novembre 15-0, avec damoiselle Gabrielle de Farges (b), Leur postérité a continué d'habiter Aiguesmortes, et a été maintenne dans sa noblesse d'extraction, par arrêt du conseil d'état du 8 décembre 1789, où fut visé le contrat de mariage de Madelaine de Gévaudan avec Folcrand d'Esparron, dont les aleux étaient originaires de Pro-
  - B. Claude d'Esparron, légataires de Folcrand d'Esparon, leur père, le 14 novembre 1575. D. Jean d'Esparron,
- II. Jean de Gévaudan, juge au siège présidial de Beaucaire et Nismes, épousa, vers l'an 1535, damoiselle Antonia DE RICHIER OU RICHER (Richerii), d'une famille noble originaire de la ville d'Arles, fille d'Honoré de Richier, conseiller du roi au siège présidial de mouvant de l'a Nismes, et de Louise d'Albertas, d'une famille originaire de Provence, élevée de nos jours à la pairie (1). Antonia de Richier était

<sup>(</sup>a) D'Esparron : d'or, au pal de gueules, chargé d'une bisse de sable, entravaillée à une épée d'argent, dans son fourreau de sable, la pointe en bas.

<sup>(</sup>b) De Farges : de gueules, au lion d'argent.

<sup>(1)</sup> Catherine DE RICHIER, Sour d'Antonia, fut mariée, vers l'an 1540, avec Pierre de Valette, conseiller et procureur du roi à Nismes, qu'elle rendit père de :

Louise DE VALETTE, marice, vers 1560, avec Pierre des Porcellets de Maillane (issu d'une des plus grandes familles de Provence), conseiller du roi et lieutenant-général au siège d'Arles, fils de Tannegni des Porcellets, chevalier, seigneur de Maillane, du Luc et de la Tour d'Aigues, gouverneur et viguier des château,

veure de Jean de Gévaudan lorsqu'elle fit, le 11 octobre 1581, son testament devant Jean Redond, notaire royal à Bagnols, où cette dame habitait alors. Elle nomme dans cet acte tous ses enfants et petits-enfants dans l'ordre suivant:

- 1º. Honore, I" du nom, dont l'article viendra;
- se. Gabriel de Gévaudan, qui ne vivait plus lors du testament de sa mère,

ville et viguerie de Beaucaire, et de Jeanne de Pavée de Villevieille. De ce mariage sont issus :

- 1º Jean-Louis des Porcellets de Maillane, conseiller aux conseils d'état et privé, en 1593. Il aeu postérité;
- 2°. Louise des Porcellets de Maillane, femme de François de Châteauneuf, écuyer, seigneur de Molèges, capitaine de la ville d'Arles en 1608, puis de la tour de Tampan en 1614. De ce mariage sont provenus;
  - Pierre de Châteauneuf, seigneur de Molèges, capitaine du guet de la ville d'Arles eu 1651, marié, en 1640, avec Louise de Gérard;
  - B. André de Châteauneuf de Molèges, qui fut reçu chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dit de Malte, en 1657. La noblesse de Catherine de Richier ou Richer, sa bisaïcule paternelle, fut jurée dans ses preuves.

De Valette: d'argent, à 5 tourteaux de gueules; au chef d'axur, chargé d'une demi-fleur de lys et d'une demi-aigle éployée d'or, jointes ensemble.

De Châteauneuf: d'azur, au château fermé d'argent, flanqué d'une tour carrée du même, le tout maçonné de sable, et sur une terrasse d'argent.

Des Porcellets : d'or, à la truie de sable.

Nous rappellerons ici un beau traît historique qui honore l'un des premiers auteurs de cette maison, Guillaume des Porcellets. Ce seigneur, ayant suiri, en 1865, le roi Charles I "d'Anjou à la conquête de Naples, mérits par ses exploits le gouvernement de Pouzzol. Aussi sage, aussi probe, aussi humain dans son administration qu'il s'était montré grand guerrier, il sut tellement attacher le respect et la vénération du peuple à sa personne, qu'il fut le seul Prançais éparqué dans Palerme, pendant l'horrible massacre des Vêpres siciliennes (30 mars 1882). Ce vertueux cheralier fut le dixième aïcul de Pierre des Porcellets de Maillane, époux de Louise de Valette, de laquelle Honoré de Gévaudan, 1" du nom, était cousin-germain.

par lequel on voit qu'il avait exercé un office au parlement de Provence. Il eut de deux femmes, dont les noms ne sont pas connus, savoir;

#### Du premier lit :

A. Georges de Gévandan, remen B. Marguerite de Gévandan, Richie

dont on ignore la destinée, ultérieurement au testament d'Antonia de Richier, leur aïeule, dont ils furent légataires:

#### Du second lit :

C. Perrete de Gèvaudan, mariée, par contrat du 2 juillet 1585, avec noble Raulin d'Airebaudouse (a), chevalier, baron d'Anduse, scigneur de Fressac, etc., président en la cour des aides de Montpellier. De ce mariage est issu:

François-Folquier d'Airebaudouse, baron d'Anduse et de Carnon, capitaine (gouverneur) de Paulhan-Cabrières, naquel le duc de Montmorency donna le collier de l'ordre de Saint-Michel le 23 novembre 1627. Il obtint le commandement d'un règiment d'incaterie, par commission de l'année 1632, puis l'érection des abaronnie d'Anduse, en titre de marquisat, par lettree du mois de novembre 1645. Ce seigneur avait fait un testament militaire, en partent pour l'armée le 13 juillet 1657, et avait épousé, le 2a septembre 1619, Françoise de Grégoire des Gardies (b), de lacuelle il laisses:

1. Urbain d'Airebaudouse, marquis d'Anduse, créé mestre-de-camp d'un régiment d'infanterie en 1642, marié, le 12 avril 1657, avec Madelaine de Faccon (c), reuve de Henri de Canbis, seigneur de Soustelles. De ce mariage est sisu: Charles d'Airebaudouse, marquis d'Anduse, dernier rejeton mâle de cette famille, qui n'a laissé de son mariage avec Félicie de la Farce de Tornac (d', décèdée au mois d'avril 1724, qu'une fille, mariée avec M. de Savy;

<sup>(</sup>a) D'Airebaudouse: de gueules, au château à 3 tours d'or.

<sup>(</sup>b) De Grégoire: de gueules, au château à 3 tours d'argent, maçonné de sable.

<sup>(</sup>c) De Faucon: d'azur, à 3 tours d'argent, accompagnées en chef d'un faucon d'or, et en pointe d'un croissant d'argent.

<sup>(</sup>d) De la Fare : d'asur, à 3 flambeaux rangés d'or et allumés de gueules.

- II. François d'Airebaudouse, seigneur de Veyrac, lequel fut maintenu dans sa noblesse avec son frère Urbain par jugement de M. de Bezons, intendant de Languedoc, du 20 septembre 1668;
- 5º. Georges de Gévaudan, lieutenant au siège de Beaucaire et Nismes en 1581. Sa mère lui légua 83 écus d'or. On ne connaît pas sa destinée ultérieure (1);
- 4º. Marthe de Gévaudan, femme de noble N ..... Giraudy, Elle et son mari ne vivaient plus lors du testament d'Antoinette de Richier, et ils avaient laisse trois enfants :
  - A. François Giraudy,
    B. Marie Giraudy,
    C. Léonarde Giraudy,
- 5°. Louise de Gévaudan, mariée, par contrat passé devant Ursi, notaire à Nismes, le 10 janvier 1555, avec noble Pierre de Record.
- III. Honoré pe Gévaupay. Ier du nom , tenu sur les fonts de baptême par Honoré de Richier, son aïeul maternel, fut conseiller du roi au siège présidial de Beaucaire et de Nismes, charge dans laquelle il parait lui avoir succédé. Il se maria à Tarascon, par contrat passé devant l'un des notaires de cette ville, le 24 novem-

<sup>(1)</sup> La Chronologie historique militaire, par Pinard, premier commis de la guerre, in-4°, tom. IV, p. 610, donne l'état des services et campagnes de Francois de Gévandan, qui, entré au service en qualité de lieutenant dans les dragons de Listenais le 30 septembre 1675, parvint successivement par tous les grades, jusqu'à ceux de maréchal-de-camp le 23 décembre 1702, et de lieutenant-général des armées du roi le 26 octobre 1704. Antérieurement il commandait un régiment de dragons de son nom ( de Gévaudan ), qu'il avait été autorisé à lever par commission du 25 octobre 1680. Il avait fait les campagnes de Franche-Comté, des Pays-Bas, de Luxembonrg, de Flandre, de Piémont, d'Allemagne, du Rhin, d'Alsace, et celle de la conquête de la Savoie et du Piémont en 1705 et 1706. Sous le maréchal de Montrevel, en 1703, il s'était distingué dans la guerre contre les Camisards des Cévennes. Comme il n'existe en France de famille nobledu nom de Gévaudan que celle qui fait l'objet de cette notice, il est possible que ce général ( qualifié comte de Gévandan dans la Gazette de France, des 12 juillet et 31 octobre 1704 ) soit descendu, par divers degrés, de Georges de Gevaudan, troisième fils de Jean, ou d'autre Georges de Gévaudan, fils de Gabriel; la destinée de ces deux Georges, oncle et neveu, étant restée inconnue.

DE BERTRAND.

bre 1566, avec noble et illustre damoiselle Françoise DE BERTHAND (1), fille de noble et magnifique seigneur Benoît Bertrandi (ou de Bertrand), citoyen de Venise, gouverneur du château de Tarascon, et de noble Jeanne de Fortia. De ce mariage sont provenus:

## ( ) FRAGMENT SUR LA FAMILLE DE BERTRAND.

La famille na BERTRAND, seigneurs d'Eyrolles de Saint-Ferréol, passe par ses propres titres et par les temoignage des listoriens, pour être d'origine vénitienne. (Hist. de la noblesse du comté Venaissin, par l'abbé Pithon-Curt, t. IV, p. 583); msis une lettre écrite de Naples, le 19 septembre 1615, par Mario Beltrami à Honoré II de Gévaudan, son neveu, à la mode de Breiagne, porte que cette maison est une branche de celle des comtes de Miscisgno, établie au royaume de Naples dès le 14' siècle, et plus anciennement originaire du royaume de Valence, en Espagne. Dans cette dernière hypothèse, la branche aînée serait restée à Valence, où est né, le 1" janvier 1556, saint Louis de Bertrand, religieux de l'ordre de Saint-Dominiquel prêcha, avec le plus grand succès, !'ëvangile aux Indes occicentales. A son retour, il fat éle prieur du couvent de Valence, où il mourut le 9 octobre 1581. Il fut béstifié en 1609 par le pape Paul V. (Diet. de Moréri, t. II, p. 417.)

Ge document de famille, dont, en l'absence des titres, nous ne pouvons pas garantir l'ontière exactitude, établit la parenté et les alliances des deux branches de Beltrami ou Beltrani, au royaume de Naples, et de Bertrandi passée à Venise, puis en France, vers le milieu du 16° siècle, de la manière suivante:

- Jean Beltrane, I<sup>ee</sup> du nom, qui vivait vers 1470, dans la province d'Otrante, eut trois fils:
  - 1º. Alphonse Beltrami, premier comte de Misciagno, dans la terre d'Otrante, marié 1º avec N.... Tolosa, fille de Paul Tolosa; 2º avec Gécile de Gennero, tante du comte de Martorano, du lieu de Porto. Alphonse n'a eu que trois filles, savoir;

#### Du premier lit :

A. Marie Beltrami, alliée 1° avec Bernard de Saint-Severin, duc de Somma, mort en exil en 1570, frère du prince de Salerne, et fils du-

- 1°. Honore, II' du nom, dont l'article suit;
- 2°. Victoire de Gévaudan, mariée, par contrat de 24 janvier 1595, passé devant Menard, notaire à Nismes, avec noble André de Pioteno (a), gentilhomme de la ville du Pont-Saint-Esprit, seigneur de Sabranene, et député

#### PRAGMENT SUR LA FAMILLE DE BERTRAND.

duc Alphonse et de la duchesse Marie Diascarlone; 2º avec N... de Saint-Seerin, comte de la Saponara, d'une branche pulnée de la même maison. (Hubner, Tables des Maisons souveraines de l'Europe, tab. 1124.)

## Du second lit :

- B. Cécile Beltrami, femme d'Alphonse Beltrami, son eousin-germain, deuxième comte de Misciagno;
- C. Brienne Beltrauis, première femme d'Antoine Caraffe, marquis de Montebello et de Bagno, neveu du pape Paul IV (Jean-Pierre Caraffa, mort le 1" septembre 1359, à 83 ans, après quatre aus de pontidica ), fils pulos de Jean-Alphonse Caraffa, comte de Montorio, et de Catherine Cantelmi. De ce mariage sont issue, cetir autres enfants, Alphonse Caraffa, créé cardinal en 1557, mort en 1565, archevêque de Naples (Hubner, table 1046), et deux filles, religieuses au monastère de la Sapienec;
- 2°. François Beltrami, qui s'établit à Venise, où sa postérité s'est alllée aux plus illustres familles de cette république;
- 5°. Jeannet, qui a continué la descendance.
- II. Jeannet Beltrami a laissé d'une femme qui n'est point nommée dans la notice de famille, deux fils et deux filles:
  - 1". Alphonse, dont l'article suit;
  - 2°. Benoît, dont la postérité sera mentionnée après celle de son frère aine ;
  - N.... Beltrami, femme du comte Nicolas Tasson, d'une des principales familles de Ferrare;
  - 4°. N.... Beltrami, épouse de D. Pierre Castriot Scanderberg, ancien baron de la terre d'Otrante.
- (a) De Piolenc: de gueules, à 6 épis de blé d'or; à la bordure engrêlée du même.

aux états de Languedoc en 1507, issu d'une très-ancienne maison originaire de Provence. Il était fits d'Antoine de Fiolenc, seigneur de Saint-Julien, et de Claudine de Mekerac, fille de Jean de Méserac, capitaine de 200 hommes de pied, et d'Éléonore de Goussoulenc. (Hist. de la nobitase du Comité Vancissin, tom II, p. 453, où se trouvent la généalogie et toutes les alliances de la maison de Piolenc.)

#### PRACMENT SUR LA PANILLE DE BERTRAND.

- III. Alphonse Belthami, deuxième comte de Misciagno, épousa Cécile Belthami, sa cousine-germaine, de laquelle il eut quatre fils et quatre filles;
  - 1. Ferrand, dont l'article suit;
  - 2°. Charles Beltrami, qui a eu deux fils;
  - 3º. Marin Beltrami, qui envoya de Naples, le 19 septembre 1615, la généalogie de sa maison à Honoré, IIº du nom, de Gévaudan;
  - N... Beltrami, qui a laissé trois fils, chevaliers des ordres de Saint-Jacques de Calatrava et de Saint-Jean de Jérusalem;
  - 5º. Cécile Beltrami, mariée 1º avec Jean-Antoine Toratdo, veul en premières noces de Jeanne Garaffa, nièce du pape Paul IV; aº avec François-Antoine de Capous, chevalier du lieu de Nidon, cousin du duc de Termoli. (Discorsi della famiglie nobili del regno di Nepoli, par Charles de Lellis, p. 183);
  - 6\*. Julie Beltrami, semme 1\* de Fabrice Capece, chevalier, du lieu de Capuana, dont elle eut des ensants; 2\* d'Alphonse Toraldo, fils de Vincent, marquis de Polliano;
  - Laure Beltrami, mariée, 1º avec N... de Macedonio, du lieu de Porto;
     aº avec Jean-Baptiste Franchi. Elle eut des enfants de ces deux mariages,
     et entr'autres du second, Antoine Franchi, élu évêque d'Andri le 25 janvier 1604, mort en 1635;
  - 8°. Euphémie Beltrami, femme de Jean-Jérôme Strembon, chevalier, du lieu de Porto, qui en eut une nombreuse postérité.
- IV. Ferrand Baltrami, troisième comie de Misciegno, épouse Catherine Toraldo, fille de Vincent Toraldo, marquis de Polliano, et de Briande Caraffa, nièce du pape Paul IV. (Delle famiglie nobiti Mapoletame, par Scipion Amirato, 2\* partie, p. 71, 72). Après la mort de Ferrand Beltrami, Catherine Toralda se remaria avec Bernard Aquaviva, duc de Nardo. Elle avait eu de son premier mari:

Pierre Beltrami, quatrième comte de Misciagno, marié avec N.... Aquapies, fille de François, duc de Nardo, dont il ent un fils et deux filles.

IV. Honoré DE GÉVAUDAN, IIº du nom, seigneur de Marguerittes, président à la cour souveraine de Montpellier le 7 novembre 1617, conseiller aux conseils d'état et privé par brevet du roi Louis XIII du 13 juillet 1621, et intendant de Languedoc en 1622, acquit la terre de Marguerittes de noble Gaillard d'Andron, par acte du 23 septembre 1619. Lorsqu'en 1621, les religionnaires du Poitou, de la Guienne et du Languedoc se soulevèrent en masse dans le but de constituer en république tous les pays qu'ils occupaient en majorité, le roi Louis XIII envoya à M. de Gévaudan l'ordre de veiller aux intérêts de sa couronne dans le Languedoc, et ce fut par sa médiation que plusieurs des principaux chess des rebelles, et notamment Chastillon, ainsi que plusieurs gouverneurs de places fortes du Bas-Languedoc, firent leur soumission au roi. (Histoire générale de Languedoc, t. V, p. 529.) La ville de Montpellier, entr'autres, fut préservée par le président de Gévaudan des malheurs d'une ville prise d'assaut. Le zèle et la fermeté que ce magistrat déploya dans l'accomplissement de sa mission avaient excité contre lui la haine des calvinistes. Ils dévastèrent ses propriétés, et livrèrent au pillage et à l'incendie son château de Marguerittes, où presque tous ses titres étaient déposés. C'est ce que constatent un procès-verbal juridique et des lettres de représailles accordées par Louis XIII, le 11 août 1622, autorisant le président de Gévaudan, pour l'indemniser des pertes que son dévouement lui

## FRAGMENT SUR LA FAMILLE DE BERTRAND.

V. Benoît Bertanyn, fils puiné de Jeannet, nommé Jean dans le contrat de mariage du premier, du 19 juin 1548, passé devant Louis Gauterii, notaire à Arignou, avec Jeanne de Fortia, seigneur d'Hortes, et de Françoise Vitalis, d'une famille d'origine napolitaine, contrat dans lequel il est qualifió noble et magnifique seigneur, citoyen de Venise, ce qui fait penser qu'avant de se fixer en France, il séjournait dans cette ville. Benoît Bertrandi fut nommé, postérieurement à son mariage, gouverneur du château de Tarascon. C'est de ce mariage que sont descendus les seigneurs d'Eyrolles, dont était Philippe de Bertrand, nommé tuteur de Henri de Cavaillou, seigneur de Saussac, par acte passé devant Travenaux, notaire à Villeneure-lès-Avignon, le 24 mai 1661.

avait occasionées, à saisir sur les biens des rebelles jusqu'à la concurrence de 60,000 livres, S. M. se réservant de reconnaître plus amplement dans d'autres temps les services importants qu'il avait rendus à l'État. Mais ni M. de Gévaudan ni ses héritiers n'ont voulu profiter du bénéfice de ces lettres, et le sacrifice a été complet pour leur famille. Le 9 du mois d'août précédent, le roi avait écrit à M. de Gévaudan pour l'inviter à différer son retour auprès de sa personne, sa présence à Aiguesmortes, où régnait une affreuse épidémie, étant nécessaire à son service. Ce magistrat périt victime de ce fléau, le 18 ou 19 septembre de la même année, emportant dans la tombe d'honorables témoignages d'estime et de regrets de son prince et de ses concitoyens, dont il avait mérité par ses lumières, sa prudence et son intégrité la confiance la plus entière. Honoré de Gévaudan, IIº du nom, avait fait son testament, le 17 de ce mois, devant Poultier, notaire. Il avait épousé 1° noble Gabrielle DE CROZE, de laquelle il n'eut pas d'enfants; 2° par contrat d'asur, à 3 pals abaisdu 13 septembre 1597, noble Françoise DE MONTEIL; 3°, par contrat d'une devise, et acdu 23 novembre 1610, noble Gabrielle DE GEORGE DE TARAUT, fille de 3 tooles du même. de noble Antoine de George, seigneur de Taraut, et de noble Gabrielle de Rodulph de Saint-Paulet, parente d'Anne de Rodulph d'or. de Limans ( de la branche aînée de cette maison ), mère du connétable de Luynes, issu de son mariage avec Honoré d'Albert, sei- d'or, chargée d'un gneur de Luynes, de Cadenet et de Brantes, chevalier de l'ordre accompagnée du Roi et gouverneur du Pont-Saint-Esprit, Honoré de Gévaudan, email, II du nom, a cu pour enfants:

DE MOSTELL

### Du second lit :

- 1°. Louis de Gévaudan, mort chanoine à Nismes en 1625;
- 2°. Marie de Gévaudan, alliée, par cuntrat du 22 mai 1623, avec Jacques de Meyran d'Ubaye (a), seigneur d'Espin, gentilhomme de la ville d'Arles, fils de Jean de Meyran d'Ubaye, sieur d'Espin, et de Charlotte de Chavari, et petite-fille de Louis de Meyran, II. du nom, seigneur d'Ubaye, viguier perpetuel et héréditaire de la ville d'Arles, et d'Alix d'Aube de Roquemartine, sa troisième femme. (Etat de la Provence, par l'abbé Robert de Briançon, tom. II, p. 377. ) De ce muriage est issu:

<sup>(</sup>a) De Meyran d'Ubaye : coupé d'argent, à 2 pals d'azur, et d'azur, à 2 pals d'argent, une fasce d'or, brochante sur la partition.

- Jean de Meyran, seigneur d'Espin, marié, en 1646, avec Angélique de Durand de Bonrecueil (a), maintenu dans sa noblesse par arrêt du g iuillet 1662:
- 3- Prançoise de Gévaudan, mariée, par contrat passé à Nismes le 18 férrier 1625, avec Etienne de Saporta (b), président en la cour présidiale de Montpellier, fils de Jean Saporta, conseiller, médecin du roi, professeur roya et vice-chancelier de l'université de Montpellier, et de damoiselle Madelaise d'Amadric:

#### Du troisième lit :

- 4º. Charles, qui a continué la descendance;
- 5º. François de Gévaudan, qui fut substitué à son frère ainé, par le testament d'Honoré de Gévaudan, IIº du nom, leur père, du 17 septembre 1622. Il était capitaine au régiment de Roussillon en 1640;
- 6°. Henri de Gévaudan, seigneur de Goix, d'Entraigues et autres places, capitaine au régiment de Normandie en 1634. Il n'a pas eu d'enfants de damoiselle N..... de Goix, son épouse;
- 7°. Tiphaine de Gévaudan, morte en bas âge;
- 8°. Gabrielle de Géraudan, mariée, par contrat du 14 février 1645, passé devaat André Dumas et Chrétien Guiran, notaires royaux à Nismes, avec illustre et puissant soigneur Charles de Raimond de Mormoiron (c), baron, puis marquis de Modène, mort le 19 octobre 1680, fils de François de Raimond de Mormoiron, Il' du nom, baron de Modène, grand prévôt de Franço et de l'hôtel du roi, ambassadeur extraordinaire de Franço et de l'appendique de l'appendique de Grançois de Savois, et de généreuse et illustre demoiselle Catherine Alleman de Châteauneuf. De ce mariage sont provenus:
  - A. Jean-Gabriel de Raimond de Mormoiron, auteur de la branche des marquis de Modène, éteinte en 1782;

<sup>(</sup>a) De Durand de Bonrecucil : d'argent, au cerisier de sinople, fruité de gueules ; au chef du même, chargé d'une étoile à six rais d'or.

<sup>(</sup>b) De Saporta: d'azur, au portail d'or; au chef cousu de gueules, chargé d'un lion léopardé d'or.

<sup>(</sup>c) De Raimond-Modéne: écartelé, aux 1 et 4 de sable, au lion couronné d'argent, à la bordure denchée du même, qui est de Mormoiren; aux 2 et 3 d'or, à la croix de Toulouse d'auxr, qui est de Venasque; sur le tout d'argent, à la croix de gueules, chargée de cinq ocquilles d'argent, qui est de Raimond-Modene.

- B. Charles de Raimond-Modène, recu chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dit de Malte, le 13 juin 1653. Dans les enquêtes secrètes qui avaient été faites le 23 mars précèdent, sur la noblesse de ses lignes paternelle et maternelle, les témoins déposérent que la mère de ce chevalier était issue d'une famille d'ancienne tige de noblesse de nom et d'armes, et vivant noblement sans dispute ;
- C. Jean-François de Raimond de Mormoiron, comte de Modène, reçu chevalier du même ordre le 27 janvier 1655, ensuite capitaine de vaisseau. Sa mère, Gabrielle de Gévaudan, lui constitua un legs le 27 juillet 1691. En lui s'est formée la branche des comtes de Modène, la seule qui représente cette maison, actuellement au service de France et de Russie :
- D. Antoine de Raimoud-Modène, recu chevalier de Malte en 1646, mort au service de Savoie, étant capitaine au régiment de la Croix-Blanche:
- E. Honore de Raimond-Modène, mort capitaine d'infanterie;
- F. Henri de Raimond-Modène, chef d'escadre des armées navales, capitaine-général des côtes de la Méditerranée, mort en 1723;
- G. Marguerite de Raimoud-Modène, mariée, en 1660, avec Paul-François de Soubirats (a), vice-recteur du comté Vennissin;
- H. Gabrielle-Gastonne de Raimond-Modène, religieuse au monastère de Notre-Dame, à Avignon.

V. Charles DE GÉVAUDAN, seigneur de Marguerittes, et de Lagarne et Couloures (formant la baronnie de Manduel), conseiller du roi au présidial de Nismes et de Beaucaire, épousa, par contrat du 23 décembre 1639, passé devant Guiraud, notaire à Nismes, noble Jeanne DE VILLAR, fille de noble Pierre de Villar. seigneur de Vallongue, de Gajan et de Savignargues, conseiller du roi au siège présidial et en la sénéchaussée de Nismes, et de Su- chef d'argent, char sanne de Sandres. Charles de Gévaudan et Henri, son frère, sei- guenles: aux a et 3 gneur de Goix et d'Entraigues, furent reconnus issus de noble race ché de sinople, adetet lignée, et comme tels, maintenus dans leur noblesse, par jugement de M. de Bezons, intendant en Languedoc et commissaire me. départi par le roi Louis XIV pour la recherche des faux nobles, du 19 novembre 1668. Charles a eu de son mariage huit enfants;

DE VILLARS ecartelé, aux s el ( d'azur, a 3 molettes d'un lion leoparde de tre d'un demi-vol de sable, et senestre d'une étoile du mê-

<sup>(</sup>a) De Soubirats: d'or, à la montagne de six coupeaux de sable, sommée d'un coq du même, crêté, barbé et membré de gueules.

- 1. Henri, dont l'article viendra :
- 2º. François de Gévaudan, mort premier consul de Nismes en 16-2;
- 5°. Louis de Gévaudan, capitaine au régiment d'Auvergne en 1666, lieute-nant-colonel du régiment de dragons de Languedoc en 1676, puis major-commandant les ville et citadelle de Narbonne en 1679, Il fut admis et prit séance aux états de Languedoc, comme envojé d'Arques, après la vérification de ses titres et preuves de noblesse, faite, le 17 novembre 1674, par la commission des états, composée du cardinal de Bonzi, archevêque de Narbonne, des évêques de Comminges et de Saint-Papoul, des barons de Villeneuve et de Serviex, des capitouls de Toulouse, des consuls de Narbonne et de Beriers, et du syndic de la province de Vitarais;
- 4º. Guillaume de Gévaudan, lieutenant au régiment d'Auvergne, tué au siège d'Utrecht, en 1674, d'un coup de feu au genou;
- 5. Madelaine de Gévaudan, reçues au grand couvent des Ursulines de Nis-
- 6º. Françoise de Gévaudan, | mes les 29 novembre 1652 et 20 mars 1660;
- 7°. Gabrielle de Gévaudan, marlée, par contrat du 13 avril 1658, avec Henri de Mariotte (a), président en la cour des comptes de Montpellier, dont elle était reuve en 1700;
- 8°. Jeanne de Gévaudan, mariés, par contrat de l'annúe 1689, avec François de Vissee de la Tude (b), comte de Ganges, colonel du régiment de dragons de Languedoc, issu d'une des premières maisons de cette province, fils de Jean-Pons de Vissee de la Tude, baron de Ganges, gentifibomme ordinaire de la chambre du roi, maréchal des camps et armées, gouverneur de la citadelle de Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon, etc., et de Jeanne de Saint-Étienne, daune et baronne de Ganges, de Saint-Martial et de Mère. Jeanne de Gevaudan mourut le 8 jaurier 129.

VI. Henri DE GENAUDAN, seigneur de Marguerittes et de Lagarne et Couloures (l'inféodation de ces terres et du 20 juillet 1660 ), conseiller du roi, juge-mage au siége présidial et eu la sénéchaussée de Beaucaire et de Nismes, fit enregistrer ses armoiries à l'armorial général de Montpellier (art. 5), le 27 mars 1697. Il avait épousé à Nismes, par contrat du 22 septembre 1687, noble Catherine DE LA BRUERE, fille de noble Joseph de la Baulme, conseiller au prési-

de gueules, à la fasce d'or accompagnée de 5 gantelets d'ar-

<sup>(</sup>a) De Mariotte : d'azur, à la gerbe d'or, surmontée d'une étoile du même.

<sup>(</sup>b) De Vissec de la Tude: écartelé d'argent et de sable

dial et premier assesseur gentilhomme de la ville de Nismes, et de noble Gabrielle de Pascal de Peyremale. Elle le rendit père de six fils et trois filles:

- 1°. Joseph, Ier du nom, dout l'article viendra;
- . Charles de Gévaudan, mort célibataire en 1772;
- François de Gévaudan, qui entra au service en 1714, fut capitaine au régiment d'Artois, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et commandant pour le roi des ville et citadelle d'Avesnes. Il est décédé en 1751, n'ayant pas été marié;
- 4". Henri de Gévaudan, qui entra au service en 1718, devint capitaine de grenadiers au régiment d'Auvergne, et so retira en 1747, étant chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis:
- 5°. Louis de Gévaudan. Entré au service en 1721, il fut successivement capitaine au régiment de Bourgogne, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et major-commandant pour le roi la ville de Bouchain. Il g'est retiré en 1765, à Nismes, où il est mort;
- 6º. Antoine de Gévaudan, qui entra au service en 1791, et fut capitaine au régiment d'Artois, et chevalier de l'ordre de Saint-Louis. Blessé d'Abord au combat d'Ettingen, en 1745, d'un coup de feu au cou qui lui découvrit la trachée-artère, puis en 1741, au siège de Fribourg, d'un éclat de bombe qui lui cassa deux côtes, il fut tué à l'affaire du col de l'Assiette, en 1747, combattant à la tête d'une compagnie de grenadiers;
- 7°. Jeanne de Gévaudan, morte en bas âgu;
- 8°. Marie-Anne de Gévaudan, mariée, par contrat passé à Nismes le 20 septembre 1730, avec N.... de Pascal (a), haron de la Reyranglade, d'une ancienne famille originaire de Rouergue;
- o. Catherine de Gévaudan, décèdée en bas âge.

VII. Joseph DE GÉVAUDAN, I" du nom, seigneur de Marguerittes, de Lagarne et Couloures, de Fourques, de Saint-Gervasy, etc., baron de Boisseron, cornette au régiment de Septimanie, dragons, n 1745, fut reçu, en 1753, d'après ses preuves de noblesse, officier de la maison militaire du roi dans la compagnie des chevau-

<sup>(</sup>a) De Pascal: d'azur, à 2 hourdons d'or, passés en sautoir, accompagnés en chef d'une étoile d'argent.

Boystan : fasce d'argent et d'or. légers. Il avait épousé, par contrat passé devant Bonnet, notaire à Montpellier, le 22 juillet 1718, Marie Bonnier De La Mosson (1), fille de noble Antoine Bonnier, chevalier, seigneur de la Mosson et de Campagne-Saint-Cosme, président à la cour des comptes de Montpellier, et de Françoise de Toulouse. De ce mariage sontissus:

- 1°. Joseph, II' du nom, dont l'article suit;
- 2º. Antoine de Gévaudan, cornette au régiment de Septimanie, dragons, en 1744, lieutenant au régiment d'Artois en 1746, blessé à l'affaire de l'Assiette en 1747, capitaine au même régiment en 1755, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis en 1763, lieutenant-colonel en 1771, et nommé en cette même année major-commandant les ville et citadelle de Montpellier. La famille conserve des lettres du roi Louis XVI, dans lesquelles ce prince exprime au commandant de Gévaudan toute sa satisfaction de ses services, de sa tactique militaire et de sa parfaite prudence et conduite dans les affaires qui lui ont été confiées. Cet officier distingué a été l'une des nombreuses victimes de la fidélité, ayant été condamné à mort, le 22 décembre 1795, par la commission révolutionnaire, nommée après le siège de Lyon. Il n'avait pas été marié;
- 5°. Henri de Gévaudan, qui, entré au service en 1747, fut fait capitaine au régiment d'Artois en 1756, cheralier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis en 1772, et lieutenant-colonel. Il est décède sans postérité à Montpellier en 1812.

Ricova: d'azur, au chevron d'or, surmonté d'une fasce d'argent, chargée de 5 étoiles de gueules, et accompaguec d'un casque d'or en pointe. VIII. Joseph DE GÉVAUDAN, II du nom, baron de Boisseron, scigneur de Lagarne et Couloures, etc., officier de la maison militaire du roi (compagnie des chevau-légers), épousa, par contrat passé à Montpellier, le 4 décembre 1747, Jeanne RICOME DE LA FIGARÈDE, fille de noble Antoine Ricome de la Figarède, seigneur de Saint-

<sup>(1)</sup> Cette alliance en a procuré à MM. de Gévaudan une deuxième avec la maison d'Albert de Luynes, Marie Bonnier de la Mosson étant propre nièce de Joseph Bounier, baron de la Mosson, trésorier général des États de Languedoc, dont la fille, Anne-Josèphe Bonnier de la Mosson, fut mariée, le 35 février 1751, avec Ferdinand d'Albert d'Ailly, vidame d'Amiens, duc de Pecquigny, puis duc Chauloes, pair de France, chevallier des ordres da Roi, lieutenant-général des armées, et gouverneur des provinces de Picardie et d'Artois, père de Marie-Joseph-Louis d'Albert d'Ailly, dernièr duc de Picquigny et de Chaulnes, mestre-de-camp de cavallerie, mort sans positérité.

Jean, capitain e-exempt des Cent-Suisses de la garde du roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de damoiselle Marguerite de Cambon. Joseph, II<sup>\*</sup> du nom de Gévaudan, est décédé le 2 décembre 1-785. Il avait eu deux enfants:

- 1º. Antoine-Joseph, qui suit;
- 2°. Catherine-Jeanne de Gévaudan, morte en bas âge.
- IX. Antoine-Joseph, comte de Gévaudan, qualifé haut et puissant seigneur, chevalier, seigneur de Roques-Rouges, d'Ortes, de
  Saint-Jean, de l'Isle-Villeblain et autres lieux, officier de la maison
  militaire du roi (chevau-légers) en 1766, chevalier de l'ordre royal
  et militaire de Saint-Louis en 1791, persécuté et incarcéré pendant la terreur, a épousé, par contrat du 25 octobre 1776, illustre
  damoiselle Pauline-Rosalie de Durand de Rilly, chevalier,
  marquis de Rilly et de Villeblain, et de haut et puissante dame
  Laure-Lucrèce de Magnin de Gaste; et sœur de haut et puissante
  dame Marie-Agathe de Durand de Rilly (1), épouse de haut et
  puissant seigneur messire Joseph-Guillaume, marquis de Chanaleilles, avec laquelle M. et madame de Gévaudan transigèrent sur
  le partage des successions des père et mère de ces deux dames, le
  22 novembre 1785. Le comte de Gévaudan a eutrois enfants:

na Disant: l'argent, à 3 maillets

- 1°. Joseph-Paulin-Casimir, dont l'article suit;
- 2°. Laure-Louise-Lucie de Gévaudan, morte à Avignon, en 1806, âgée de 27 ans, sans avoir été mariée;
- 3°. Joséphine-Léontine de Gévaudan, morte en bas âge.

NOCABETS
d'argent, au noy er de
sinople; au che f d'azur, chargé de 3 étoi
des d'or.

<sup>(1)</sup> Cette dame, pour avoir correspondu avec ses deux ûls émigrés, a péri sur l'échafaud révolutionnaire, à Orange, le 3 août 1794.

Pierre-Nylvestre de Beauvois de Nogaret, capitaine des vaisseaux du roi au département de la marine à Toulon (créé chevalier de l'ordre de Saint-Louis à 27 ans, pour sa belle conduite dans les guerres d'Amérique), décédé premier consul d'Avignon, le 11 février 1792, et de demoiselle Anne-Victoire d'Asque, fille de messire Félix-Antoine d'Asque, commissaire de la marine royale à Toulon.

Les alliances de MM. de Gévaudan ont établi des parentés entre leur famille et celles de Grégoire-des-Gardies, de Saint-Bonnet-Toiras, de Faucon, de la Fare-Tornac, de Sacy, de Montfaucon, de Faret de Saint-Privat, de Panisse, de Granolhasc, de Jarente, d'Henrici, de Quierats, de Joannis, de Berton-Crillon, de Cabassole, de Pierre-Bernis, de Seytres-Caumont, de Chanaleilles, de Magnin de Gaste, de Sandres, de Saint-Etienne, de Boucaut, de Masclary, de Siffredy, de Cohorne-de-Seguin, de Merle de Beauchamps, etc., etc.



# DE GIRONDE.

SEGREGAS ANDES DE GIRONDE, DE THÉDIRAC, DE MONTCLERA, DE LOUPIAC, DE FLOIRAS, DE LAVAUR, DE ROQUECOR, MARQUES DE MONTCLERA; DE LAVAUR, DE ROQUECOR, MARQUES DE MONTCLERA; DE MONTCLERA; DE LOURS DE CONTES DE GIRONDE; SEGREGAS DE PLLES, DE LA GISCARDIE, CONTES DE GIRONDE; SEGREGAS DAS DE CASTELSAGRAT, DE MONTCORNEIL, etc.; SEIGERURS, DUIS CONTES DE BURON, VICONTES D'EMBRIEF, BADOSS DE CHATEAUXEUF, etc., etc., en Guienne, en Quercy, en Perigord, en Agénéis, en Lanquedo et en duergra.





ABMES: Ecertelé, aux : et la d'or, à trois hivondelles de sable, les deux en chef offrontes, la dernière au voi étendu, qui est me GRONDE; aux 2 et 5 de guulles, à lacroix pidle, clèchée et pommetée d'or, qui est me Toutouse (1). L'écu environné d'un mantoau doublé d'hermine, frangé d'or (2), et sommé d'une couronne de marquis.

La maison pe GIRONDE (3) florissait parmi la noblesse de chevalerie et de haut parage de la Guienne, dès le milieu du dixième

<sup>(1)</sup> Voyen l'Histoire des Grands-Officiers de la Couronne, 1. VIII, p. 506. La branche des seigneurs du Monteil et de Neronde, comtes de Buron, en Auvergne, sjoutait: sur le tout d'argent, à une mertette de sable, accompagnée de 3 molettes d'éperon du même, par suite d'une alliance contractée dans le 14' siècle avec la maison de Bochefort.

<sup>(</sup>a) Ce manteau est une concession accordée par le roi Charles IX à la branche de Buron, par brevet du 6 avril 1572. Cette branche étant éteinte, celle des seigeurs de la Giscardie, comtes de Gironde, aînée actuelle, a été autorisée à réunir les armes des comtes de Buron aux siennes.

<sup>(3)</sup> Le nom de Gironde a éprouvé peu de variations dans son orthographe latine

siècle. C'est ce que justifie la qualité de toparcha, portée par ses auteurs, et qui n'était donnée qu'aux princes et aux grands barons. Elle devait ce rang distingué à son nombreux vasselage, et particulièrement à la possession du bourg de Gironde, ancienne baronnie située sur la Garonne, près de la ville de la Réole, qu'un mariage fit passer, en 1318, dans la maison d'Albret (1). L'intervention de cette maison dans les guerres et les traités de la Guienne, sa munificence envers les monastères, entr'autres, envers ceux de Grandselve et de la Réole, et ses premières alliances avec des maisons souveraines, sont des témoignages de sa puissance et de sa splendeur originaires. Quoique, par l'extinction de la branche aînée, les riches domaines qui en formaient l'apanage fussent sortis de cette maison, par l'alliance dont nous venons de parler, les nombreux rameaux de cette famille, répandus en Quercy, en Périgord et en Auvergne, en ont continué les illustrations par la possession de fiefs, de dignités et de terres seigneuriales titrées, et par les services qu'ils ont rendus à nos rois, soit près de leurs personnes ou dans leurs armées, soit dans diverses missions, soit dans l'exercice des grandes charges de leur couronne. Et, de même que les rois d'Angleterre invoquaient anciennement le crédit et les secours des barons de Gironde pour se maintenir dans

et française: ce n'est guère que dans les rôles de la Tour de Londres qu'on lit Gyrand, Girond, Gerund, Gerond, Geronde, etc.

Gironte est aussi le nom qu'on donne à la rivière de Garonne, vers son embouchure. Voici l'ancienne tradition qui s'est transmise sur l'origine de l'adoption de ce nom. Des différents s'étant élevés entre les riverains de la Bordogne et de la Garonne, sur la question de savoir laquelle des deux rivières conserverait son nom à leur réunion, un seigneur de Gironde fut choisi pour arbitre; mais cette contestation présentait tant de difficultés, qu'on ne trouva d'autre moyen de les aplanir, qu'en donnaut à cette partie de la rivière le nom même du médiateur. S'il y a divergence d'opinion dans presque tous les auteurs sur ce point d'histoire, c'est que le fait que consacre cette tradition remonte à une époque trèsreculée, et sur laquelle il existe peu de monuments certains.

<sup>(1)</sup> Ce fut Giraude, dame de Gironde, héritière de la branche ainée, qui porta cette terre, avec les riches domaines de cette branche, à Berard d'Albret, rêre de Bernard-Ezy. Il du nom, sire d'Albret, 7° aioni de Jeanne d'Albret, reine de Navarre, mère du roi Henri IV. (Art de verifier les Dates, édition in-8°, 1. IX. p. 269.)

la souveraineté de la Guienne, de même, et dès avant la bataille de Castillon et l'expulsion des Anglais, les chefs des autres branches, inviolablement attachés aux intérêts de nos rois, leur ont offert souventune utile assistance, comme on en juge par une lettre que Henri III écrivait, le 11 avril 1585, à Brandelis de Gironde, seigneur de Montclèra, pour le prier, lui et ses vassaux et alliés; de ne pas prendre d'autre parti que le sien. On a remarqué que, quoique les riches domaînes de cette maison aient dú se subdiviser successivement pour fournir au patrimoine de douze branches (1), et que de nombreuses extinctions en aient fait passer la majeure partie dans des familles étrangères, néanmoins, les branches qui ont surrécu, et sur lesquelles reposent les titres des autres bran-

<sup>(1)</sup> Indépendamment des douze branches connues de la maison de Gironde. M. Clahaut, dans un travail généalogique qu'il a dressé pour cette maison, cite une treizième branche fondée en Calabre, au onzième siècle, par un puiné qui accompagna, en 1038, Guillaume, surnommé Bras-de-Fer, fils de Tancrode, seigneur de Hauteville, en Normandie, et premier comte de Pouille en 1045. Cette branche, connue sous le nom de Gironda, a eu, suivant le même généalogiste, des possessions considérables en Calabre et dans la province de Bari. Elle a rempli des charges très-distinguées à la cour de Naples, a eu des commandements dans les principales places et les armées, et a fourni, depuis l'an 1591, nombre de chevaliers à l'ordre de Malte, dont un général des galères de cet ordre, depuis grandprieur de Messine. Elle porte pour armoiries : d'azur, au lion d'or, accompagné de 3 fleurs de lys du même, et surmonté de l'aigle de l'empire, par concession souversine. Il n'y a pas de titres qui rattachent explicitement les Gironda aux autres branches de la maison de Gironde. Il y en eut une conque en Provence dès le milieu du douzième siècle, et jusque vers 1600. Douce de Gironde fit une donation à la commanderie de Richerenches, ordre du Temple, au comté Vensissin, en 1160, entre les mains du commandeur N .... Hugolen, (Histoire du comté Venaissin, par Pithon-Curt, t. III, pp. 94 ct 187.) On prétend que cette branche fut formée par Gaston de Gironde et son fils qui, l'an 1089, étalent passés en Provence pour se vouer au secours des habitants do ce pays, victimes d'une peste affreuse, connue sous le nom de feu sacré. Atteints eux-mêmes de ce fléau, et en avant été guéris par l'intercession de saint Antoine, dont les reliques étaient déposées dans un prieuré de bénédictins à quatre lieues de Vienne, ils fondèrent dans ce lieu un bôpital pour les pauvres attaqués de la même maladie. Ce prieuré fut le berceau de l'ordre des changines réguliers de Saint-Antoine, approuve par le pape Urbain II et par le concile de Clermont en 1095.

ches éteintes, n'ont pas cessé de se maintenir au rang de la haute noblesse dans les diverses provinces où elles se sont établies.

La généalogie de la maison de Gironde a été imprimée, mais d'une manière incomplète, dans l'Histoire des Grands-Officiers de la Couronne, édition de 1733. Les derniers éditeurs de Moréry l'ont insérée dans leur grand dictionnaire, en 1759, t. V. p. 214, et la Chesnaye des Bois l'a publiée de nouveau en 1774, dans son Dictionnaire de la Noblesse, t. VII, p. 238. Mais le travail le plus suivi et le plus complet est celui qu'on doit aux recherches de M. Clabaut, auteur du Tableau généalogique de la Maison de France, qui, en 1771, a dressé la généalogie de la maison de Gironde sur plus de 500 titres originaux. C'est particulièrement d'après ce dernier travail que nous avons rédigé celui qui va suivre, après l'avoir comparé soigneusementarec celui qui fut fait au cabinet des ordres du Roi, en 1786, Jorsque M. de Gironde fut admis à jouir des honneurs de la cour.

Le plus ancien seigneur de Gironde connu par les monuments du moyen age vivait vers la fin du dixième siècle. Suivant une charte d'environ l'an 980, il tenait en fief du prieur de la Réole la justice et juridiction de la foire ou du marché de ce lieu, avant scul le pouvoir de donner des sauf-conduits à ceux qui fréquentaient ce marché. La charte qui nous a transmis ces détails fut donnée par Gombaud, évêque de Bazas, et par le comte Sanche, son frère. Elle contient les coutumes de la Réole (1), et les droits de l'église du même lieu. On y lit, entr'autres choses, ce qui suit .... « Omni tempore statutum est forum in villa Regulæ, in » die sabbati. Dominus de Gironda tenet in hoc foro, in feudum, de priore, justitiam mercati: nec debet aliquis die Sabbati, aliquid » ultra rivos emere. Quod factum fuerit ad dominum Gironda per-» tinet justitia. Et ipsa die Sabbati, manulevabit ille dominus Gio ronda usque ad octo dies .... Prafatus verò dominus Gironda securum conductum dabit venientibus ad forum, in eundo et redeundo, etc. Et plus bas: Item si prior proprium bellum habuerit pro exharedatione terra, medietatem expensarum facient Burgenses,

<sup>(1)</sup> Ces coutumes sont imprimées dans la Bibliothèque du P. Labbe, t. II, pp. 744 et suiv.

aliam medietatem prior. Prolati bello tenentur se præsentare dominus Gerundæ, et dominus de Taurignae et dominus de Berned. « [D. Claude Estiennot, Fragm. Histor. Aquit. t. IX., fol. 406, anno. circ. 980.)

D. Coll, dans son Nobiliaire manuscrit d'Auvergne, a recucilli quelques fragments sur les anciens seigneurs de Gironde, en Guienne. Parmi ces fragments on distingue la citation d'Arnaud, seigneur de Gironde, qui vivait en 1080. D'après l'ordre des temps il pouvait être le petit-fils du seigneur de Gironde, dont nous avons parlé précédemment, et il est probable qu'il fut l'aïeul d'autre Arnaud de Gironde, que nous nommerons I' du nom, parce que c'est à partir de celui-ci que la filiation de cette maison s'établit d'une manière suivie.

I. Arnaud, I" du nom, seigneur baron pu GIRONDE, chevalier, fut un des bienfaiteurs de l'abbaye de Grandselve, ordre de Citeaux, au diocèse de Toulouse, à laquelle il fit don, en présence de Fine, sa femme, et de ses enfants, par acte du 9 des calendes de décembre 1167, d'un domaine appelé de Bersac. (Recueil de Doat, à la Bibliothèque du Roi, t. LXXVI, p. 574.) Il assista comme témoin à d'autres donations que les rois de France et d'Aragon firent à cette abbaye, et laissa de son mariage:

- 1º. Arnaud, IIº du nom, dont l'article suit ;
- 2°. Pierre de Gironde, qui, l'an 1154, vous sa personne et ses biens au monastère de la Réole ;
- Braïde de Gironde, nommée dans la charte de 1167, avec son frère ainé.
- II. Arnaud, II' du nom, seigneur baron de Ginorde, chevalier, fut du nombre des seigneurs qui contribuèrent avec les rois d'Angleterre au rétablissement du monastère de la Réole, ruiné par les Normands. (D. Claude Estiennot, Antiquit. Bened. Vascon., t. I, fol. 157 et suiv.) Le 5 des nones 1189 (v. st.), il souscrivit une charte par laquelle Henri de Gontaut donna à l'abbaye de Cadoin tout ce qu'il possédait, tant en seigneurie qu'autrement, dans la forêt du même nom. (Arch. de Cadoin, rouleau en parchemin, coté 1, Chart. II.) Au mois de mars 1190 (v. st.), Arnaud, seigneur de Gironde, fit donation à l'abbaye de la Réole,

N ....

N ....

du droit de pâturage dans ses terres, ses prés, vignes et moissons exceptés. (Recueil de Doat, t. LXXVIII, fol. 61.) Enfin, au mois de mai 1208, en présence d'Aton de Vaurèle, de Bernard d'Esparbès, etc., il se désista, en faveur des religieux de Grandselve, de tous ses droits sur les biens dépendants de l'église de la Selle. (Ibid, fol. 185.) Ses enfants furent:

- 1º. Arnaud, IIIº du nom, dont l'article suit;
- 2\*. Guillaume, auteur de la branche des seigneurs pe Thébeac, pe Montcleat, etc., rapportée ci-après;
- 5°. Raimond de Gironde, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Il dota le grand prieuré de Toulouse en 1221. (Archives de ce prieuré.)

III. Arnaud, III' du nom, seigneur baron de Gironde, chevalier, imita la généreuse piété de ses ancêtres et leur munificence envers le monastère de Grandselve, auquel il fit diverses donations, le 13 mars 1229 (v. st.), et le quatrième jour à l'issue d'avril 1230. Dans le dernier de ces actes est nommée dame Serène, son épouse. (Recueil de Doat, t. LXXVIII, fol. 250.) On le trouve au nombre des principaux seigneurs de Guienne que le roi d'Angleterre convoqua pour se trouver à Pons avec armes et chevaux, le jeudi après la Pentecôte de l'année 1242, puis à Sainte-Bazeille, le jour de la fête de saint Mathieu de la même année. (Rymer, Act. -publ., t. 1", pp. 402 et 412. ) L'an 1246, le prieur de la Réole adressa contre Arnaud de Gironde, à l'abbé de Fleury (1), qui avait l'autorité et l'inspection sur ce prieuré, une plainte sur le refus que ce seigneur faisait de rendre à ce prieur foi et hommage pour son grand et noble fief, qu'il tenait de toute ancienneté du couvent de la Réole (2). Il fut père d'Arnaud IV, qui suit.

IV. Arnaud IV, damoiseau, puis chevalier, seigneur baron DE GIRONDE, accorda de nouvelles immunités aux religieux de Grand-

<sup>(1)</sup> Et non pas Floirac, comme il est dit par erreur dans le travail de M. Clabaut et dans les généalogies imprimées.

<sup>(3) ....</sup> qued nobilis sir dominus Arnaldus de Girondá, miles, de magno et nobili feudo faciat homagium. (D. Claude Estiennot, Antiq. Bened. Vascon. t. IX, p. 390.) Ce passage prouve qu'Arnaud III, seigneur de Gironde, descendait directement du seigneur de Gironde, qui rivait en 980.

selve, qu'il exempta, par charte du 16 avril 1268, du droit de péage, savoir : pour 40 tonneaux de blé, 140 tonneaux de vin et d'autres denrées; pour tout le plomb nécessaire à l'abbaye, 20 quintaux de cuivre et d'étain; pour le poisson salé arrivant par la mer; pour 3 muids de sel, enfin pour les étoffes et draps dont les religieux auraient besoin pour leur habillement. (Recueil de Doat. t. LXXIX, fol. 212.) Par acte du 13, à l'issue de mars 1272 ( v. st.), Arnaud de Gironde déclara tenir en fief du roi d'Angleterre les fiefs de Loubens et d'Ylabrète, à la charge de fournir un chevalier à l'ost (armée), comme les autres barons. (Bureau des finances de Montauban, somme de l'Isle, fol. 649.) Le seigneur de Gironde fit son testament le 3 janvier 1281 (v. st.). En 1288, il fut choisi pour l'un des otages des traités conclus entre les rois d'Angleterre et d'Aragon. (Rymer, t. II, pp. 375, 376 et 378.) Ce seigneur tenait aussi du roi d'Angleterre la bastide de Montségur et la commune de ce lieu. Il en fixa les limites avec les seigneurs, chevaliers et damoiseaux de Landeron, par acte de l'année 1290. (Bur. des fin. de Montauban, somme de l'Isle, fol. 649.) Enfin, le 20 juin 1204, Edonard, roi d'Angleterre, lui demanda du secours pour recouvrer 'la Gascogne sur le roi de France. (Rymer, t. II, p. 648.) Arnaud de Gironde, IV. du nom, mourut avant le 3 août de la même année. Il avait épousé Giraude ou Géraude DE Pons, fille de Renaud III, sire de Pons, et de Marguerite dite de Turenne, dame de Bergerac, fille d'Hélie Rudel, seigneur bas de Bergerac et de Gensac, et d'Hélis de Turenne, cette dernière fille de Raimond IV , vicomte de Turenne, et d'Hélis d'Auvergne. (Justel, Histoire de la maison de Turenne, p. 42. Voyez aussi la généalogie ne Pons, dans le t. IV de cet ouvrage, p. 25.) Giraude de Pons vécut jusqu'après l'année 1310, et fut inhumée près de son mari, en l'église des frères mineurs de la Réole. Ils avaient eu un fils et deux filles.

d'argent, à la fasce bandée d'or et de

- 1. Arnaud V, dont l'article suit ;
- 2\*. Marguerite de Gironde, mariée, pag contrat du 28 novembre 1510, avec Pons, seigneur de Castillon, en Médoc, auquel elle apportaen dot, outre une somme de 2,000 livres une fois payée, 150 livres de rente que lui avaient léguées son père et son frère. Pons de Castillon fit son testament le 5 juillet 1513, et mourtul avant le 2 février 1518 fcr. st. ). Sa reuve fui le

d'azor, à trois léo-pards d'or l'un sur

autre , lampassés , rmés et couronnés

de gueules.

sien le 30 mai 1352 (1), et demanda a être inhumée aux tombeaux de ses père et mère, dans l'église des frères mineurs de la Réole. Elle choisit pour son héritier Arnau I d'Albret, son petit-neveu, au préjudice de Pons de Castillon, son fils, qu'elle priva de sa succession en punition de son ingratitude et des mauvais traitements qu'elle avait essuyés de sa part;

3º. N... de Gironde, marice avec noble baron Pierre de Gavarret, damoiseau, seigneur en partie de Langon. Aronud V. baron de Gironde, son beau-frère, le nomma tuteur de ses filles en 1310.

#### Dans le même temps vivail :

Simon de Gironde, qui, par acte du dimanche avant Noël 1303, reconnut tenir en fief de Guillautne-Arnaud de Donnissan, damoiseau, seigneur de Citran, plusieurs héritages dans la paroisse de Listrac, près Montségur. Il pouvait être fils naturel d'Arnaud IV , baron de Gironde.

V. Arnaud, V. du nom, seigneur-baron DE GIRONDE, damoiseau, fut substitué à Hélic Rudel, sire de Pons, à Geoffroi de Pons et à Raimond, vicomte de Turenne, par le testament de Marguerite, dite de Turenne, dame de Bergerac, son aïeule maternelle, du 7 des calendes de février 1289. (Justel, pp. 42, 48.) 11 épousa, par contrat du 3 août 1294, Talaise DE CAUMONT, fille de Bertrand, seigneur de Caumont, et d'Indie de l'Isle-Jourdain. (Dogt. t. XXXVIII. p. 112.) Le mercrediavant la fête de Saint-Simon et Saint-Jude (21 octobre 1300), Arnaud de Gironde acquit un droit de péage de son beau-père; et, le 10 octobre 1310, il fit son testament, dont il confia l'exécution à Thomas du Peuch, chevalier, Alexandre de Caumont, donzel, Jean Pansa, Arnaud de Pins de Curton, Ramond de Lavizon et Gaubert de Mayrac, ses parents et amis. Le 18 novembre de la même année, Talaise de Caumont, sa veuve, acquit tous les droits de Marguerite de Gironde, sa belle-sœur. Elle vivait encore le 2 février 1318. De son mariage avec Arnaud V, baron de Gironde, sont provenus:

1º. Isabean, dame de Gironde, qui était sous la tutelle de Pierre de Gavarret, son oncle paternel, lorsqu'elle fut mariée, par contrat du 31 janvier

<sup>(1)</sup> Et non pas 1370, comme il est dit dans le travail de M. Clabaut et ailleurs, l'indiction IV et la dixième année du pontificat de Clément VI ne pouvant concorder qu'avec l'année 1352.

1510 (v. st. ), avec Bernard-Exy, II' du nom, sire d'Atbret, vicomte de Tartas, fils ainé d'Amanien VII, sire d'Albret, et de Rose du Bourg, dame de Verteuil. A ce contrat furent présents, nobles seigneurs Guilhem-Arramon de Gensac, Auger de la Mothe, Gaillard de la Mothe, seigneur en partie de Roquetaillade, Amanieu de Nosillan, co-seigneur de Sainte-Livrade, et Guilhem-Arramon de Fargues, chevaliers, Ayquem-Guilhem de Lesparre, Pons, seigneur de Castillon, en Médoc, Pierre de Lascases, Guilhem de Pins, damoiseaux, etc. (Doat, t. CLXXIX, fol. 220.) Isabeau de Gironde mourut saos enfants avant le 2 février 1318. Le sire d'Albret se remaria, le 21 mai 1321, avec Mathe d'Armagnac, dont est issue au VIII' degré, Jeanne d'Albret, reine de Navarre, mère du roi Henri IV;

- 2°. Indie de Gironde, morte sans alliance avant l'année 1318 :
- 3°. Geraude ou Giraude, dame de Gironde après sa sœur ainée, alliée, par contrat du 2 février 1318 (v. st. ), vidimé le 16 septembre 1333, avec noble baron Berard d'Albret, seigneur de Verteuil, frère de Bernard-Esy II, sire d'Albret, époux de sa sœur sinée. Berard fit son testament le 9 janvier 1345 (v. st.). Giraude de Gironde vivait encore en 1348, et laissa postérité;
- 4º. Marguerite de Gironde, à laquelle son père légua, le 10 octobre 1310. 50 livres de rente annuelle, 100 livres en deniers et 100 livres pour son harnais.

# CO-SEIGNEURS DE THÉDIRAC, SEIGNEURS BARONS et MARQUIS DE MONTCLERA, etc.

III. Guillaume DE GIRONDE, damoiseau, second fils d'Arpaud II. seigneur et baron de Gironde, s'établit en Quercy par suite du mariage qu'il contracta, vers l'an 1230, avec N..... DE LUZECH, d'ann, au croissan laquelle lui apporta quelques droits sur la terre de Thédirac. Elle d'argent, sur set 3 d'argent, su griffon était sœur de Guillaume-Amalvin co-haron de lucade (A d'argent, sur griffon était sœur de Guillaume-Amalvin, co-baron de Luzech (1). mé de gueules

<sup>(1)</sup> Guillaume-Amalvin de Luzech avait assisté, le 4 des calendes de juillet 1237, à la charte par laquelle Matfred de Castelnau plaça, sous l'homnisge de Raimond VII, comte de Toulouse, tous ses biens situés en Quercy et en Rouergue, le seul château de Castelnau excepté; et, après la mort du même counte Raimond, il fut l'un des seigneurs et barons de Quercy qui, la veille des ides de décembre 1249, prêtèrent serment de fidélité à Moissac, entre les mains des commissaires que la reine Blanche avait envoyés pour recevoir les hommages au nom d'Alfonse, comte de Toulouse et de Poitiers. (Histoire générale de Languedoc, par D. Vaissète, t. III, preuses, col. 382, 427.) Par une transaction du mois de mai 1257, le même Alfonse, comte de Toulouse, transporta à Barthelemi,

Guillaume de Gironde sut l'un des témoins qui souscrivirent à la concession que le roi d'Angleterre sit au prince Édouard, son sils, à Bazas, le 14 février 1254. (Rymer, t. 1, p. 501.) Ses enfants surent:

- 1°. Amalvin, I" du nom, dont l'article suit;
- Pierre, I<sup>es</sup> du nom, auteur de la branche des seigneurs et comtes na Bunon, rapportée en son rang;
- 5°. Bernard de Gironde, chevalier, commandeur de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. En 1284, il dota le grand prieuré de Toulouse, ainsi qu'avait fait Raimond de Gironde, son oncle, en 1224. Bernard vivait encore en 1324, époque à laquelle Il assista à une assemblée de son ordre, à Toulouse, en qualité de commandeur de Cornebarrieu. (Archives du grandprieure de Toulouse.)

IV. Amalvin de Grande, I" du nom, chevalier, co-seigneur de Thédirac, co-seigneur de Château et de la baronnie de Luzech, creut une reconnaissance (côatea de Guillaume Pratz, habitant de Thédirac, le vendredi après Noël, 1501, puis une seconde, le mercredi après la fête de la Conception de la Vierge, au mois de décembre 1508, de Guillaume et Ademar Pabarel, habitants du même lieu. Il avait épousé, vers l'an 1265, N... de Catasac, qui lui apporta des droits seigneuriaux, dans la paroisse de Luzech, fille de Hugues-Arnaud de Creissac, lequel, à raison de ce qu'il possédait en fief dans la baronnie de Luzech, et dans la ville et paroisse de Saint-Médard, est nommé comme vassal du comte de Toulouse, Alfonse de France, dans la transaction que ce prince passa avec Barthélemi, évêque de Gahors, en 1257. (Mémoire de M. Clabaut.) Il a laissé, entr'autres enfants, Bertrand, l'" du nom, qui suit.

d'azur, au croissan d'argent.

> évêque de Cahors, en échange des châteaux de Caussade, de Montahat, de Lauzerte, etc., tous ses droits sur lés châteaux de Luzech et de Montpezat et leurs districts, dont faisaient partie les villes de Saint-Médard, de Creissacet de la Bastide, près Luzech, appartenant à Hugues-Arnaud de Creissac et à Guillaume-Amalvin de Luzech, ses vassaux, que le comte délia du serment de fidélité envers sa personne, et qui par cette transaction deviurent hommagers des évêques de Cahors.

V. Bertrand de Gironde, le du nom, chevalier de Thédirac, est ainsi qualifié dans un bail à cens, qu'il passa à Luzech, le 50 juin 1306, de plusieurs héritages situés à Thédirac, au profit de Guiral de Drulhe, de la paroisse de Saint-Médard, en présence de G. de Lascases, fils de feu G. de Lascases, etc., et vivait encore le 6 novembre 1317. (Cabinet de Fordre du Saint-Esprit.) Il avait épousé, vers l'an 1296, N.... de Comant, sœur d'Arnaud tois de Comart, damoisseu, seigneur de Montclera (t). De ce mariage birist issu Amalvin II, qui suit.

BE CONSET!

# On donne pour fils naturel d Bertrand de Gironde :

Arnaud de Gironde, nè à Cahors, auquel le roi Philippe de Valois accorda des lettres de noblesse, datiées de Poissy au mois de septembre 1559, en considération des services qu'il avait rendus en Languedoc. (Trésor des Chartes, reg. -22, fol. 80, 11 paraît avoir eu pour fils :

Gailhard de Gironde, mentionné dans un codicille que Guillaume de Vassal, chevalier, fit à Cahors le 24 juin 1567.

VI. Amalvin de Graorde, Il' du nom, chevalier, co-seigneur de Thédirac, était encore mineur, lorsque, conjointement avec messire Bertrand de Gironde, chevalier, son père, il donna quittance à Thédirac, le 6 novembre 1317, à Hugues et Guillaume d'Aragon, damoiseaux, frères, de la somme de 40 livres, monnaie de Cahors, sur celle de 100 livres constituée en dot à Armande d'Anacox, femme d'Amalvin de Gironde, et fille de Hugues d'Aragon. Il est qualifié chevalier de Thédirac dans une seconde quittance de 50 livres, qu'il donna à ses beaux-frères pour le même objet, au lieu de Vercantière, le 7 mars 1540 (v. st.). Il avait reçu en la

p'A:4009:

<sup>(1)</sup> Le lundi avant l'Annoncistion 1520, et le 7 mars 1521 (s. st.), Arnaud de Comart reçut deux reconnaissances féodales pour des héritages situés dans a directe eu la pariosse de Grandesse. Le roi Philippe de Valois, par lettres patentes de l'année 1357 (confirmées au mois de juin 1544, par Jean de France, duc de Normandie, comte de Poitiers, d'Anjou et du Maine), déclara que le fief de Monteces, set justices haute, moyenne et basse et ase dépendances, demeureraient désormais et perpétuellement sous l'hommage de la couronne de France. Arnaud de Comart mourut sans enfants dans un âge avancé et laissa tous ses biens à Amalrin III de Gironde, son petit-nereu.

même qualité une reconnaissance féodale, le 11 avril 1533, pour un jardin situé à Catus, qu'un particulier tenait de lui. Par acte passé au même lieu, le 30 septembre 1543, il donna en fief et emphytéose perpétuelle, à Gérald de Falconet, habitant de la paroisse de Pontaire, au diocèse de Cahors, la troisième partie des maisons, jardins, terres, vignes, etc., dépendants du manoir de Falconet, sous la réserve de l'hommage et d'un cens annuel. Une reconnaissance que lui donna un particulier de Luzech, le 2 mai 1550, est le dernier acte qu'on ait produit sur son degré. (Cabinet de l'ordre du Saint Esprit.) Il cut, entr'autres enfants, Amalvin, Ill' du nom, dont l'article suit.

DE LA MARCHE

VII. Amalvin pe Gironde, Ill' du nom, damoiseau, seigneur de Montclera, du chef d'Arnaud de Comart, son grand oncle, et co-seigneur de Belaic, de Thédirac, etc., recut, le 31 mai 1364, une reconnaissance d'Isabelle Valette, pour des héritages que cette dame possédait à Thédirac. Il épousa, par contrat du dimanche après la fête de la Madelaine (28 juillet) de la même année, Pétronne DE LA MARCHE, fille de noble Pierre de la Marche, damoiseau, qui constitua en dot à sa fille la somme de 600 livres d'Aquitaine, avec un lit et des habits de noces selon sa condition. Le seigneur de Luzech (Guillaume-Amalvin IV), chevalier, Bertrand de la Barde, donzel, etc., assistèrent à ce contrat, qui fut ratifié à Catus par les parties contractantes et par Pierre de la Marche, le 50 août 1365. Le 16 janvier, que l'on comptait encore 1305 (v. st.), Amalyin de Gironde passa une transaction avec Bernard de Guiscard, damoiseau, au sujet d'une somme d'argent que ce dernier lui devait en qualité d'héritier universel d'Arnaud de Comart. Après la paix conclue le 6 mars suivant, entre les rois de France et de Navarre, Amalvin de Gironde se joignit aux priucipaux seigneurs de la Guienne, qui, sous les comtes de Périgord, d'Armagnac, de Carmain et de Comminges, le sire d'Albret et le captal de Buch, accompagnèrent le prince de Galles, lorsque ce prince alla rétablir Pierre le Cruel sur le trône de Castille, et se trouva, le 4 avril 1367, à la bataille livrée entre Nogère et Navarette, qui, par la destruction de l'armée espagnole, couronna le but de cette expédition. Amalvin de Gironde obtiut, au mois de mars 1568, de Louis de France, duc d'Anjou, lieutenant pour le

roi, en Guienne, des lettres qui le confirmèrent en qualité d'héritier de feu noble Arnaud de Comart, damoiseau, en considération de sa fidélité inviolable au service du roi de France, dans sa paisible possession de la justice haute et basse de Montelera. Le prince de Galles, à son avénement au duché de Guienne, n'ayant pu ébranler le dévouement d'Amalyin de Gironde pour la France. le dépouilla de ses droits sur la terre de Montelera; mais le roi Charles V les lui rendit par lettres patentes du mois de juillet 1370; et. en reconnaissance de la fidélité des habitants de Montclera, ce prince les exempta de la taille et d'autres subsides. (Cabinet de l'ordre du Saint-Esprit. ) Les 19 mai 1368 et 8 octobre 1501, Amalvin rendit hommage, et prêta serment de fidélité à Bégon de Castelnau, et à François de Cardaillac, évêques de Cahors, à raison de ce qu'il possédait du chef et comme héritier d'Arnaud de Comart, damoiseau, dans les châteaux et seigneuries de Belaic, d'Albas et de Luzceh, dans la paroisse de Masse, à Castelfranc, et notamment pour ce que le même Arnaud avait tenu en fief d'Orgouilloux d'Orgueil, damoiseau, au château de Luzech, et généralement pour tout ce qu'il possédait au comté de Cahors, et en franc-aleu de l'évéque, de la même manière qu'Arnaud de Comartavait tenu ces fiefs des précédents évêques. ( Ibid. ) Il a eu deux fils :

- 1º. Jean, I" du nom, dont l'article suit;
- a. Amalvin de Gironde, damoiseau, mentionné dans trois reconnaissances féodales de l'année 1407.

VIII. Jean DE GIRONDE, I" du nom, seigneur de Montelera, consentit, le 14 mars 1/01 (v. st.), un bail à nouveau fief au profit d'Arnaud de Musat, habitant de Montclera, d'une pièce de terre située au même lieu, au canton de la Croix de Comart, et mourut avant l'année 1416. (Mémoire de M. Clabaut.) Il avait épousé, vers l'an 1390, N.... DE SAINT-JULIEN, héritière d'une de sable, branche d'une aucienne famille originaire de la Haute-Marche (1), du même, lamp et dont il eut deux fils :

billettes d

<sup>(1)</sup> La maison de Saint-Julien tire son nom de la baronnie de Saint-Julien, la première du comté de la Marche, dans le ressort de laquelle était située l'ab-

- 1º. Bertrand, IIº du nom, qui suit :
- 2°. Jean de Gironde, marié avec Regine de Ramefort. On ignore s'ils ont eu postérité. (Mémoire de M. Clobaut.)

IX. Bertrand ne Ginone, Il' du nom, damoiseau, seigneur de Montelera, de Floiras, d'Anglars, de Belaic, etc., fut connu dans les actes qu'il passa jusqu'en 1452, sous le nom de Saint-Julien, qu'il portait comme héritier de sa mère, et plus communément sous le nom de Gironde dans tous les actes postérieurs à cette année. Représenté par Guillaume de la Costeille, il passa, au lieu de Cazals, le 10 mai 1416, un bail à fafe et emphythéose perpétuelle de quelques héritages situés à Montelera. Il épousa vers le même temps, Jeanne se Guiscant, dame de Belaic, fille afnée de Selèbrun ou Sénèbrun de Guiscard de la Coste, seigneur de Belaic, et de noble dame Albinal de Brugnials, Jeanne de Guiscard, femme de Bertrand de Saint-Julien, reçut, le 23 mai 1/25, une donation que lui fit noble dame Albinal de Brugnials, Jeanne mère, alors remariée avec noble Guibert de Cazalès. Un particu-

d'argent, à la bande de gueules.

> haye de Bonlieu. Les seigneurs de Saint-Julien accordèrent de grands biens à ce monastère, dans les doutième et treixième siècles, et y avaient leur sépuluire. Lorsque le prieuré de Bonlieu fut érêgie en albaye, ce fut Pierre de Saint-Julien qui en fut élu le premier abbé, yers l'an 1121. Il vécut jusqu'en 1151 et fut inhumé dans la chapelle de Saint-Julien de son abbaye. (Gallia Christiane, t. II, col. 630.)

> Albert, seigneur baron de Saint-Julien, fit un échange avec l'abbage de Bonlieu en 1184; en présence d'Alard de Saint-Julien, son frère. Les mêmes, Hèlie
> et Jean de Saint-Julien, leurs frères, firent don à ce monastère, en 1205 et 1210,
> du Pontet et de ses dépendances, ainsi que des droits qu'ils araient sur le mas
> de la Faurie, et tous y furent inhumés. (Gall. Christ. I. II, col. 639.) Dans un
> de la Faurie, et tous y furent inhumés. (Gall. Christ. E. II, col. 639.) Dans un
> ette de 1204, Alard de Saint-Julien est qualifié chevalier, et il habitait à Caprais.
> Comme il existe une lerre de ce nom près de Lauzerte, sur le Lot, il est probable
> que c'est d'Alard de Saint-Julien qu'est desceudu le rameau de exte maison
> qu'a subsisté en Quercy. Guillaume, l'' du nom, seigneur baron de Saint-Jutien, damoiseau, donna 15 setiers de seigle de rente à la mesure d'Erahon à
> l'abbage de Bonlien, pour le repos des ânces de ses père et mère et d'Alard, oncle
> de son père, par acte de l'au 1250. Il eut pour fils:

- 1º. Guillaume, IIº du nom, qui suit ;
- Pierre de Saint-Julien, damoiseau, surnommé Castilho. Lui et le prévôt de Chervix transigèrent à Lubersac, au mois de novembre 1278, avec

lier de Belsic lui céda quelques terres situées à Preissac, par acte du 17 janvier 1427. Bertrand de Gironde, autrement de Saint-Julien (ainsi dénommé dans l'acte), consentit un bail à fief au profit de Guillaume de Lestrade, par acte passé à Montelera, le 21 mai 1453. Il est rappelé dans diverses reconnaissances et autres actes depuis l'année 1,40 jusqu'en 1,459, et ne vivait plus le 17 janvier 1,461. Sa veuvelui survécut jusqu'après le 7 décembre 1,470. Ils laissérent deux fils et une fille:

- 1º. Jean, IIº du nom, dont l'article suit;
- 2. Hugues de Girnnde, prêtre, recteur de la paroisse de Fraissinet. Il fut nommé tuteur des enfants de Bertrand de Gironde, III. du nom, son neveu, le 4 avril 1493, et vivait encore le 27 novembre 1495;
- Catherine de Gironde, mariée avec noble Barascon de Tayac, avec lequel elle donna quittance de sa dot à Jean de Gironde, seigneur de Montclera, sou frère, le 24 janvier 1470 (v. st.).
- X. Jean de Gironde, II du nom, dit de Saint-Julien, écuyer, seigneur de Montelera, de Belaic, de Saint-Étienne, de Cazals.

les religieux de la chartreuse de Glandiers, en présence de Hugues la Ville, chevalier, d'Étienne de Lubersac, clerc, et de Gérard Faure, habitant de Ségur. (Bibliothéque du Roi, cabinet de Gaignières, titres du Limosin, portefeuille 3, fol. 297.)

Guillaume de Saint-Julien, II du nom, chevalier, seigneur baron de Salot-Julien, servit dans l'armée du roi Philippe le Bel qui enrahit la Flandre en 1299. Le 18 janvier de cette année, il donna une quittance de ses appointements militaires, comme chevalier, à Bruges, et la secila de son sceau, représentant un éeu semd de hiltettes, avec un lion, armes avec lesquelles sea descendants établis en la Marche, en Limosin, en Berry et en Poitou, ont été mainteaus dans leur noblesse d'ancienne extraction aux dix-septième et duix-buitième siecles. (Titres settiés à la bibliotextraction aux dars principal d'un puris de la comme de la comm

- 1º. Hélie, seigneur de Saint-Julien, depuis lequel la Thaumassière donne la généalogie des diverses branches de cette maison, dans son Histoire de Berry, pp. 972 à 978;
- s. Gautier de Saint-Julien, chevalier, décédé en 1337;
- 3º. Aimeric de Saint-Julien, seigneur de Puymerle, dont la fille :

Galienne de Saint-Julien, épousa, en 1344, Bernard de Lubersac, damoiseau. de Floiras, de Saint-Caprais, etc., est nommé dans nombre de reconnaissances féodales, d'hommages et de transactions depuis l'année 1450 jusqu'en 1488. Le 26 mai 1461, il fut maintenu, par ordonnance des trésoriers de France, dans la possession de la justice haute, moyenne et basse de Montclera, après avoir justifié qu'elle avait été confirmée à ses prédécesseurs par lettres patentes de l'année 1370, où furent visées les lettres de concession de l'année 1357. Il est nommé Jean de Saint-Julien, seigneur de Montclera, dans le testament d'Hélis de Landorre, seconde femme de Guillaume-Bertrand de Guiscard, son cousin, laquelle l'institua exécuteur de ses dernières volontés, le 8 mars 1465. Le 1er décembre 1470, il fut présent, avec Jean, I" du nom, baron de Luzech, au contrat du mariage de Finette de Guiscard, avec Fouquet de Lesergues, damoiscau, seigneur de Cusorn. Le 25 novembre de l'année précédente, il avait rendu foi et hommage au roi pour sa terre de Montclera. Il est qualifié noble et puissant dans une transaction qu'il passa avec les vassaux de cette terre, le 7 décembre 1484. Il fit son testament à Montclera, devant Antoine Marcillac, et Jacques Vales, le 11 avril 1488 (v. st.), et demanda à être inhumé dans l'église paroissiale de ce lieu, au tombeau de ses prédécesseurs. Il avait épousé N.... DE TILHET, ainsi qu'on le voit par le testament de Jeanne de Gironde, sa fille, du 4 mars 1407. Leurs enfants furent :

de gueules, au levrier rourant d'argent; au chef cousu d'azur, charge de 3 étoiles d'or

- 1º. Bertrand, IIIº du nom, dont l'article suit;
- a'. Antoine de Gironde, qui fut nommé tuteur des enfants de son frère ainé le 4 avril 1403. Il vivait encore le 17 mars 1502;
- Jeanne de Gironde, mariće avec noble Arnaud Delpech, avec lequel elle vivait le 4 février 1498;
- 4. Raimonde de Gironde, semme de N.... de Pellevezy, qu'elle rendit père de :
  - A. Jeanne de Pellevezy,
    B. Huguette de Pellevezy,

légataires de Jeanne de Gironde, leur tante, par le testament qu'elle fit le 4 mars 1497, et dont l'exécution fut confiée à Jean de Tilhet, cousiu-germain de

XI. Bertrand de Ginonde, III. du nom, seigneur de Montclera, de Saint-Étienne, de Saint-Caprais, de Floiras, etc., est nommé dans nombre d'actes d'arrentements, d'hommages et de reconnaissances féodales, de 1472 à 1491. Le 18 avril 1479, par contrat passé à Beleastel, devant Pierre d'Avraux, notaire royal, il épousa noble Monde de Bauze de Beleastel. Le 4 avril 1492 (v. st.), il fit son se testament devant Jacques Vales, notaire, et demanda à être inhumé dans l'église de Saint-Pierre de Montelera, au tombeau de sa famille. Monde de Bauze, sa veuve, donna une investiture, le 27 avril 1509, devant Antoine Sociraci, notaire à Montjustin. De leur mariage sont provenus:

as Bauzs : ergetté d'or et de seules de 12 pièces.

- 1". Jean, III' du nom, dont l'article suit;
- 2'. Jean de Gironde, le jeune, protonotaire du saint-siège apostolique et archiprêtre de Belaic. Il fut l'un des exécuteurs testamentaires de son frère ainé en 1535;
- 5. Marguerite de Gironde,
- 4'. Pétronne de Gironde, | leur père leur légua à chacune 800 liv. tourn.;
- 5°. Jeanne de Gironde,
- 6. Madelaine de Gironde, mariée, par contrat du 28 octobre 1507, avec François de Bénavent, chevalier, baron de Mels, seigneur de Savignac.

XII. Jean DE GIRONDE, III' du nom, chevalier, seigneur de Montclera, de Cazals, de Belaic, de Floiras, de Marmignac, de Saint-Étienne, de Gindou, etc., capitaine des gardes de Charles, duc d'Alencon, l'un des 100 gentilshommes de l'hôtel du roi et gouverneur des ville et château de Domme, en Périgord, par provisions des 10 septembre et 11 octobre 1518, est rappelé dans divers actes, transactions, reconnaissances, hommages, etc., qu'il fit et reçut depuis 1495, jusqu'en 1547. Le 9 janvier 1548, en qualité de gouverneur de Domme, il ordonna aux habitants de la paroisse de Gaulejac d'apporter au château de Domme toutes leurs armes offensives et défensives, ainsi que toutes les cloches de leur paroisse. Il est qualifié noble et puissant seigneur, comme le furent depuis tous ses descendants, dans le testament qu'il sit, le 14 mars 1535, et par lequel, en demandant à être inhumé dans l'église de Montclera, au tombeau de sa famille, il fonda une chapelle dans la même paroisse et nomma un chapelain pour la desservir. Jean de Gironde fit un second testament le 13 octobre 1548, et un codicille le q février 154q, et il vivait encore

DE CHAMPAGES! de sable, freité d'argent; au chef du même, chargé d'un lion issant de gueules.

le 19 août 1551. Il avait épousé 1°, par contrat du 6 décembre 1505, Françoise de Champagne, fille de messire Brandelis de Champagne, seigneur de Bazoges, de Villaines, de Vaucelles et de Bazeilles, chevalier de l'ordre du Croissant, conseiller et chambellan du roi, capitaine de 100 hommes d'armes de ses ordonnances, grand-sénéchal du Maine, et gouverneur de la ville de Saumur, et de Renée de Varie de l'Île-Savary; 2°, par contrat du 10 mars 1534, Catherine de Lustrac, veuve de Bertrand, seigneur de Touyouse. Le seigneur de Montelera n'eut pas d'enfants de cette seconde femme, laquelle fit son testament le 24 avril 1562, et prescrivit sa sépulture dans l'église de Montelera, près de son mari. Celui-ci avait eu de Françoise de Champagne:

se Lestance ecartelé, aux e et é de gueules, à 3 fasces d'argent; aux a et 3 d'azur, au lion cou-conné d'or, lampasse et armé de gueules.

- 1º. Brandelis, I" du nom, dont l'article viendra;
- 2°. François de Gironde, qui fut chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et mourut à Malte;
- 3°. Jean, IV du nom, auteur de la branche des seigneurs basons de Castelsagnat, de Montconneil, etc., rapportée en son rang;
- 4º. Léonard de Gironde; seigneur de Castelagrat, cheralier de l'ordre du Roi, enseigne de la compagnie de 40 lances fournies des ordonnances du Roi sous la charge du seigneur de Sance, puis des 50 hommes d'armes des ordonnances de M. de Champagne-Suze, son oncle. Henri d'Albret, roi de Navarce, lui écrivit, le 22 septembre 1532, pour qu'il contraignil les habitants d'Agen et de Condom, qui avaient refusé de recevoir une garnison de 30 hommes d'armes, à en recevoir 40, auxquels ils eussent à fournir les vivres, le logement et autres choses nécessaires. Il épousa Pleurette de Beauxitte, à laquelle il laissa l'usufruit de ses biens, par le testament qu'il fit le 15 soût 1570, et mourut sans postérité;
- 5: Marquès, ou Marquis de Gironde, qui fut présenté, le 6 mars 1533, pour être reçu chevalier de Malte au prieuré de Toulouse. Il fut commandeur de Condat, de Canavières et de la Villedieu, et mourut avant l'année 1560, laissant une fille naturelle:
  - Claire, bâtarde de Gironde. Brandelis de Gironde, son oncie, lui fit un legs de 800 livres tournois et de 200 livres pour ses habillements de noces, par son testament du 10 mai 1566;
- 6°. Jean de Gironde, dit le Petit, seigneur et doyen de Rieupeyroux et abbé d'Aubeterre, décèdé le 7 mai 1566. Il ent aussi un fils naturel;
  - Jeao, bâtard de Gironde, auquel Brandelis de Gironde, son oncle, fit un tegs te 10 mai 1566;

7°. Raimond de Gironde, seigneur d'Albaniac et de Rieupeyroux, en Rouergue, qui a laissé un fils :

Jean de Gironde, dit le Baron, légataire de Brandelis de Gironde, son oncle, en 1566;

- Autre Raimond de Gironde, religieux en l'abbaye de Saint-Maurin, ordre de Saint-Benoît, en Agénais, en 1535;
- 9°. Armande de Gironde, religieuse à Espagnac en 1536;
- 10°. Jeanne de Gironde, mariée 1° arec Charles de Leiers, cheralier, seigneur de Salveson, gouverneur de Casal, en Italie, dont Brantôme a écrit la vic dans ses Hommes illustres; 2° avec Jean de Beleastel, seigneur de Campagnac. Catherine de Cardaillac, mère de son mari, lui fit un legs par son testament du 14 de tolobre 1548;
- 11°. Françoise de Gironde, femme de Jean de Bénavent, chevalier, seigneur baron de Mels et de Savignac;
- 12\*. Catherine de Gironde, mariée au seigneur de Rochebrune en Auvergne;
- 13°. Munde de Gironde, dame de Saint-Martin. Elle fit son testament le 10 octobre 1568, et fut inhumée en la chapelle de l'église paroissiale de Montelera;
- 14. Arnaude de Gironde, religieuse au monastère de la Daurade, à Cahors;
- 15°. Marguerite de Gironde, qui fut aussi religieuse.

XIII. Brandelis DE GIRONDE, let du nom, chevalier, seigneur de Montclera, de Touyouse, de Saint-Caprais, de Montguillem, de Floiras, de Veylas, de Saint-Pé, de Clarens, de Cocabane et autres lieux. chevalier de l'ordre du Roi, gouverneur de Fronsac (1), et l'un des gentilshommes de l'hôtel de S. M., servait en qualité d'homme d'armes de la compagnie du grand écuyer de France en 1553. Le roi Charles IX, par lettres du 23 novembre 1568, lui manda qu'il l'avait choisi et élu en l'assemblée de son ordre de Saint-Michel, et qu'il donnait pouvoir au duc de Montpensier de lui en présenter le collier. Il paraît dans nombre d'actes, d'hommages, de transactions, de quittances militaires et d'accensements, depuis l'année 1533, jusqu'en 1571. Il avait épousé, par contrat du 10 mars 1554, Marie DE Touvouse, dame de Touyouse, de Montguillem, de Clarens, etc., fille et héritière de feu Bertrand de Touyouse, seigneur des mêmes lieux, et de Catherine de Lustrac, qui se remaria le même jour avec Jean III de Gironde, père de Brandelis.

ng Torrorse :

<sup>(1)</sup> Le maréchal de Montluc, qui appelait à ses conseils le seigneur de Montclera, fait une honorable mention de lui dans ses *Mémoires*.

Celui-ci et sa femme firent leur testament mutuel le 10 mai 1566. Marie de Touyouse survécut à son mari jusqu'après l'année 1571. Leurs enfants furent:

- 1º. François, Iºr du nom, dont l'article suit ;
- 2. Brandelis de Gironde, seigneur de la Mothe, des Aulaizis, etc., anquel son père légua, comme à ses autres enfants pulnés, 2,000 écus au soleil. Il vivait encore le 25 mai 1613;
- 5°. Claude, auteur de la branche des seigneurs de Terssonar, rapportée plus loin;
- 4°. Jeanne de Gironde, femme du seigneur de Rampoux, en Quercy;
- 5°. Marquise de Gironde, mariée, par contrat du 9 février 1570, avec Pierre de Saunhac, chevalier, baron de Belcastel, seigneur de la Moihe, de Castillonnès et de Verdon. Elle lui porta en dot 5,000 livres.

XIV. François DE GIRONDE, I' du nom, chevalier, seigneur ba-

ron de Montclera, de Loupiac, de Floiras, de Veylas, de Marmignac, de Luzech en partic et autres lieux, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la chambre, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances, recut, le 24 février 1578, une lettre du roi Henri III lui annonçant que S. M. avait écrit au maréchal de Biron, pour qu'il lui donnât le collier de son ordre. On voit par une lettre du même prince, datée du 11 février 1581, que le seigneur de Montelera lui avait rendu d'importants services dans ses guerres de Guienne. Ce fut à lui que ce même roi écrivit. le 11 avril 1585, pour le prier, lui, ses vassaux et ses amis, de ne pas prendre d'autre parti que le sien dans les troubles qui agitaient le royaume. Le roi Henri IV, par brevet du 22 novembre 1599, lui accorda, ainsi qu'à ses enfants, le droit de chasser sur ses terres, aux loups, renards, oiscaux de rivière et autres bêtes. Il fit son testament le 4 mai 1610, et fut inhumé en la sépulture de sa famille, dans l'église paroissiale de Montelera. Il avait. épousé 1°, par contrat du 8 octobre 1571, passé devant Bernard Dumas, notaire royal, Françoise DE MONTESQUIOU DE DEVEZE, fille de feu baut et puissant seigneur Bernard de Montesquiou, chevalier, seigneur baron de Devèze et de Marsac, et d'Hélène de Voisins-Lautrec; 2°, par contrat du 23 mars 1596, Catherine DE Foix, fille de Germain-Gaston de Foix, comte de Gurson et de Fleix, vicomte de Meille, marquis de Trans, chevalier de l'ordre

na Montangetou : d'or, n : tourtenux de gueules.

pa Foix Gurson : écarlele, aux : et 4 dor, à 5 jals de gueules, qui est de Foix ; aux et 5 d'or, à a vaches de gueules, accornées, eolletéraet clarinées d'azur, qui est de Béarn; sur le tout d'azur, à une Beur de lys d'or. du Roi, membre du conseil privé, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances, ambassadeur en Angleterre près de la reine Élisabeth, et de sa seconde femme Marguerite Bertrand, dame de Mirebeau. Catherine de Foix n'eut qu'une fille morte au berceau. Elle transigea, étant veuve, avec Brandelis de Gironde, son beau-fils, le 15 mars 1613. François de Gironde avait eu de sa première femme :

- 1º. Ruimond de Gironde, né en 1575,
- 2º. Hector de Gironde, né en 1577, morts icunes :
- 3º. Jean de Gironde, né en 1579,
- 4°. Brandelis, II° du nom, qui a continué la descendance;
- 5°. Manaud-Louis, auteur de la branche des seigneurs barons de Montamet. D'ALVIGNAC, etc., rapportée ci-après ;
- 6º. Marquis de Gironde, seigneur de Floiras, né en 1587, gentilhomme d'honneur de la reine, mestre-de-camp d'un régiment de pied en 1615. Il épousa 1º Polixène de Durfort, laquelle vivait en 1621, et dont il n'eut pas d'enfants ; 2º Madelaine de la Goutte de la Poujade, dont il laissa :

Françoise de Gironde, mariée, par contrat du 6 mars 1639, avec Jacques de Beaumond (Touchebæuf), baron des Junies, seigneur de Ferrières, etc. Elle fit son testament le 27 janvier 1665;

- 7º. Marie de Gironde, nee en 1571;
- 8º. Jeanne de Gironde, née en 1575;
- 9°. Françoise de Gironde, née en 1585, vivantes en 1615.
- 10°. Marthe de Gironde, nee en 1591,

XV. Brandelis DE GIRONDE, IIº du nom, chevalier, marquis de Montclera, baron de Loupiac et de Lavaur, seigneur de Cazals, de Marmignac, de Gindou, de Veylas, etc., etc., chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la chambre le 14 juillet 1615, capitaine d'une compagnie de 100 hommes, puis mestre-decamp d'un régiment de 500 hommes de pied, par commission du 11 juillet 1620, naquit en 1580. Louis XIII, pour récompenser ses services et ceux de ses prédécesseurs, érigea en titre de marquisat, pour lui et sa postérité, les terres de Montclera et de Lavaur, par lettres du mois de décembre 1616. Les 22 mars 1617 et 16 juiu 1620, il recut deux lettres, par lesquelles ce prince lui témoigne sa satisfaction de son zèle et de son affection à sapersonne. S'étant trouvé aux dernières actions en Guienne, sous le maréchal de Thémines, le roi lui accorda un passeport, le 21 septembre 1620, pour se rendre auprès de sa personne. Il assista, dans les derniers mois de 1621, au siège de Montauban, où il commandait son régiment. Vers la fin de ce siège, ce fut le marquis de Montclera qui fut chargé de négocier avec les habitants et la garnison la soumission de cette place à l'obéissance du roi; mais, blessé dans un des derniers assauts, il mourut quelques jours après. Il avait fait un testament militaire, le 7 octobre 1615, étant sur le point d'aller joindre l'armée du roi à Bordeaux. Sa veuve lui fit élever un mausolée dans l'église de Montelera. Il avait éponsé, par contrat du 26 septembre 1605, passé au château de Biron, devant Étienne Barriac, notaire à Villeréal, Louise DE GONTAUT-BIRON, dame de la vicomté de Lavaur, en Périgord, fille d'Armand de Gontaut, baron de Biron, maréchal-général des camps et armées du Roi, maréchal de France, chevalier de l'ordre du Saint-Esprit, et de Jeanne d'Ornezan, dame d'Ornezan et de Saint-Blancard. (Voyez t. Il de cet ouvrage, généalogie de la maison de Gontaut-Bison, p. 53.) De ce mariage sont issus :

ne Gonzaux Binos : l'écu en bannière , écartelé d'or et de gueules.

- 1". François, II' du nom, dont l'article viendra;
- a\*. Jean de Gironde, baron de Montelera, marié avec Beraude de la Chapelle-Sineul. Il fit son testament le 8 octobre 1652 et mourut saus postérité:
- 5°. Pons de Gironde, barou de Lavaur, potte-cornette blanche, puis premier capitaine du régiment Colonel-Général, cavalerie, avec lequel il fit toutes les guerres de son temps. Le roi le créa maréchal-de-camp par breret du 25 mai 1652, et il fut employé en cette qualité à l'armée de Guienne, sous le due de Candale. Le baron de Gironde commanda ensuite en Champagne par ordre du 20 avril 1653. (Chronotogis historique militaire, par Pinard, t. VI, p. 363.) Il eut pour fits:
  - Louis-Armand de Gironde, baron de Lavaur, né en 1659, page de la grande écurie du ronl, marié ave Marie de Fargues, nièce de Bertand de Fargues, seigneur de Fargues et de Marsales, en Perigord, époux d'Honorée de Gosnac, sœur de Daniel de Cosnac, archevêque d'Aix et commandem de l'ordre du Saint-E-prit. Louis-Armand de Gironde est décède en 1764, âgé de 104 ans (1), et n'a pas eu de postérité;

<sup>(1)</sup> La Gazette de France du 6 février 1704, porte qu'il montait encore à cheval, allait journellement à la chasse, et qu'il est mort d'une chute.

- 4°. Brandelis de Gironde, chevalier, seigneur de Martnignac. On voit, par un congé de 3 mois que lui donna M. de Biron, mestre-de-camp du régiment des galères, et lieutenant-général des armées du roi, que M. de Gironde avait amené une compagnie dont ce général lui témoigna sa satisfaction. Il épousa, par contrat du 9 avril 1640, Marie de Saint-Gily, fille de Jean de Saint-Gily, chevolier, seignenr de Pechaurier, et de Marie de Grimoard de Frâteaux. Ils ont eu trois enfants :
  - 4. Mathieu de Gironde, chevalier, seigneur de Marmignac, institué héritier universel de sa mère, le 7 mars 1688, et maintenu dans sa noblesse par jugement de l'intendant de la généralité de Montauban du 29 avril 1697. De Marguerite de Bouisson, qu'il avait épousée le 21 novembre 1664, est.née :
    - Jeanne de Gironde, épouse, par contrat du 13 février 1686, de Louis-Geoffroi, baron de Fumel, seigneur de Martiloque, etc., capitaine de cavalerie;
  - B. Jean-Marc de Gironde, seigneur de la Prade, lieutenant au régiment de Bourgogne en 1605;
  - C. Louise de Gironde, mariée ageq le seigneur de Lambret ;
- 5º. Brandelise de Gironde, mariée avec Jean de Lestrade, seigneur de la Tronche et de Teboirac-sur-Dordogne;
- 6º. Jeanne de Gironde, mariée, par contrat du 15 avril 1640, avec Brandelis de Cugnac, seigneur de la Bastide.

XVI. François de Gironde, IIº du nom, chevalier, marquis de Montclera, baron de Lavaur, seigneur de Floiras, de Fontenilles, etc., capitaine d'une compagnie de 100 hommes de pied au régiment du marquis de Montelera, son père, par commission du 14 juillet 1620, puis mestre-de-camp d'un régiment français, entretenu au service du duc de Savoie, Victor-Amédée, par commission de ce prince du 4 février 1657, fut maintenu dans sa noblesse par sentence du subdélégué de M. Pellot, intendant en Guienne, du 31 août 1667. Il fit son testament olographe le 16 avril 1677, et fut inhumé dans la chapelle de sa famille, en l'église paroissiale de Montelera, Du mariage qu'il avait contracté, le 6 janvier 1642 (contrat ratifié le 19 février suivant), avec Blanche DE LESPÈS DE LOSTELNAT, qui testa en 1689, fille de feu Jean de Lespès, sei-gneur de Lostelnau, baron de Roquecor et de la Garde en même. Agénais, capitaine et major du régiment des Gardes françaises, et de Jeanne de Guitton, sont nés :

DE LESTES :

- 1°. Emmanuel-Joseph, qui suit;
- 2°. Alexandre de Gironde, qui se nova dans la Dordogne, à l'âge de 16 ans :
- 3º. Jeanne de Gironde, religieuse maltaise à Saînt-Dolus;
- 4º. Autre Jeanne de Gironde, mademoiselle leur père leur légua à chade Montclera. cune 12.000 livres. On
- 5. Marie de Gironde, mademoisette de Floires, ignore si elles furent ma-
- 6º. Isabeau de Gironde, mademoiselle de Fontenilles.
- ... Blanche de Girondo, religieuse, morte avant l'année 1685.

XVII. Emmanuel-Joseph DE GIRONDE, chevalier, marquis de Montclera, seigneur baron de Lavaur, de Fontenilles, de Floiras, etc., page de la chambre du roi en 1680, commandait la noblesse à Fleurance en 1602, suivant une lettre de M. de Crillon, datée de Montauban le 10 septembre de cette année, pour qu'il passât la revue de la noblesse convoquée à l'arrière-ban. L'intendant de la généralité de Montauban le maintint dans sa noblesse d'ancienne extraction, par jugement du q avril 1607. Le marquis de Montelera fit son testament le 17 juin suivant, et fut inhumé dans la tombe de ses ancêtres. Il avait épousé, par contrat du 25 mars 1688, Catherine DE PEYRAC DE JUGEALS, fille de Henri de Peyrac de Jugcals, baron de Veylas, et de Jeanne du Saillant. Ils ont eu trois fils et deux filles :

DE PEYRAC !

- 1°. Jean-François, qui suit;
- 2°. Bertrand de Gironde, comte de Montelera, capitaine de grenadiers au régiment Dauphin ;
- 3º. Jean-François II de Gironde, baron de Montelera, mort sans postérité;
- 4°. Blanche de Gironde, morte avant l'année 1697;
- 5º. Jeanne de Gironde, à laquelle son père légua 10,000 livres, somme qui fut aussi leguée à chacun de ses deux derniers frères.

XVIII. Jean-François DE GIRONDE, chevalier, marquis de Montclera, baron de Lavaur, de Roquecor, de Floiras, de Fontenilles, etc., épousa, par contrat du 24 janvier 1710, Marie-Guionne-Romaine D'Estresses, fille de Barthélemi d'Estresses, seigneur de Grauleiac, et de Jeanne de Turenne. Elle le rendit père de:

o'Recounts : agur . au chevron

- 1º. Barthélemi de Gironde, né le 13 décembre 1711, mort à Paris en 1729;
- 2º. Armand de Gironde, ne le 12 octobre 1714, garde de la marine. Il se noya dans le Drot;

- 3". Jean-Octavien de Gironde, marquis de Montelera, baron de Lavaur et de Roquecor, seigneur de Fontenilles et du Casteron, né le 8 mai 1718. capitaine au régiment du Roi, infanterie, en 1742, décédé en 1792, sans postérijé de Marie Bertrand de la Mothe-Rouge, qu'il avait épousée en 1744, fille de N.... Bertrand, chevalier, seigneur de la Mothe-Rouge, et de N.... de Gironde de Sigognac;
- 4. Bertrand de Gironde, ne et mort les 20 et 25 février 1720;
- 5º. Jean-Galiot de Gironde, né le 27 janvier 1724, mort officier au régiment de Bourbonnais;
- 6º. Jean-François de Gironde, né le 8 novembre 1728, tué au col de l'Assiette, en 1747, servant au régiment de Bourbonnais ;
- 7°. Jeanne de Gironde, née le 7 janvier 1716, morte le 14 janvier 1718.

SEIGNEURS BARONS DE MONTAMEL, D'ALVIGNAC, etc., éteints.

XV. Manaud-Louis DE GIBONDE, seigneur de Floiras, fils afné de François de Gironde, seigneur baron de Montelera, chevalier de l'ordre du Roi, et de Françoise de Montesquiou, reçut un legs de 15,000 livres par testament de son père du 4 mai 1610. Ses droits furent réduits à 12,000 livres par une transaction qu'il passa avec Brandelis de Gironde, son frère afué, le 25 mars 1613. Il avait épousé, par contrat du 16 octobre 1612, Marie DE GUERRE, fille de Jean de Guerre, seigneur de Montamel, et de Marie de Pinguier. Elle épousa en secondes noces Jean du Bosquet, écuyer, seigneur de Gigouzac, qu'elle fit son héritier. Elle avait eu de son premier mari, Gabriel, qui suit.

ne Grauns

XVI. Gabriel DE GIBONDE, seigneur de Montamel, co-seigneur de Peyrilles, fut maintenu dans sa noblesse par l'intendant de Guienne, le 10 juillet 1664, et rendit foi et hommage au roi, pour sa terre de Montamel. Il avait épousé, par contrat du 20 avril 1644, Renéc DE RANCONNET D'ESCOIRE, laquelle l'institua son héritier, par le testament qu'elle fit au château de Montamel le 12 d'argent, sommée février 1675. Elle vivait encore en 1678, avant trois fils et deux filles:

DE RANCONNET le gueules, à la fas

- 1º. Jean, IVº du nom, dont l'article suit;
- 2°. François de Gironde, chevalier, seigneur d'Ornhac, auteur du rameau des seigneurs de la Londe, éteint :
- 5°. Pierre de Gironde, seigneur de Breteil, qui fit son testament le 24 mars

1678, étant sur le point de partir pour l'armée. Il fut tué en Piémont, étant officier au régiment Dauphin, infanterie;

- 4°. Nicole de Gironde, religieuse au couvent de N.-D. de la Daurade, à Ca-
- 5. Louise de Gironde, femme de Pierre du Garric, seigneur de la Peyre.

XVII. Jean DE GIRONDE, IV du nom, chevalier, seigneur de Montamel, co-seigneur de Peyrilles, baptisé le 1º février 1652, servit à l'arrière-ban, en 1674, sous les ordres du marquis de Montelera, son cousin, lequel commandait une division des gentilshommes du Quercy, à l'armée du maréchal d'Albret, gouverneur et commandant en Guienne. Il fut maintenu dans sa noblesse par l'intendant de la généralité de Montauban, le 29 avril 1697, et fournit au roi l'aveu et dénombrement de sa terre de Montamel. Il avait épousé, par contrat du 2 mars 1674, Louise de Foccallo de Pontbriant, fille de Gaston de Foucauld de Pontbriant, Il' du nom, chevalier, vicomte de Montreal, seigneur de la Garaudie, de la Besse, de Lascoux, etc., et de Françoise de Durfort de Goulonnac, dame de Montrodier et de la Bastide. Ils ont laissé:

d'or, au lion morné de gueules.

- 1°. François, II° du nom, qui suit;
- 2°. Pierre de Gironde, prêtre, docteur en théologie, et chanoine de Roquemadour. Il fit son testament le 18 novembre 1756;
- 5°. Louise de Gironde, religieuse à la Daurade, à Cahors;
- 4°. Françoise de Gironde, mariée avec Baltazard de Saint-Exupéry, chevalier, seigneur de Fleurac, de Rouflignac, etc.

XVIII. François de Ginonde, Ile du nom, chevalier, baron de Montamel, co-seigneur de Peyrilles, naquit le 14 novembre 1677. Il fut capitaine au régiment de Carlux, fit foi et hommage au roi pour la seigneurie de Montamel le 1<sup>st</sup> juillet 1722, et en fournit l'aveu et dénombrement devant les trésoriers de France de Montauban le 28 juillet 1725. Il avait épousé, par contrat du 5 août 1718, Marie de Testas de Folmont, fille de Heuri de Testas, seigneur de Folmont, de Saint-Pantaléon, etc., et de feu Gabrielle de Gozon. De ce mariage sont provenus:

DA TESTAS :

- 1°. Pierre-Louis, qui suit;
- 2º. Baltazard de Gironde, qui, après avoir servi pendant 20 ans, comme lieutenant, puis capitaine au régiment de Périgord, fit la compagne d'Al-

lemagne en qualité d'aide-de-camp du prince de Condé, et sut nommé, en 1764, major du régiment de Rouergue, puis breveté lieutenant-colonel d'infunterie. Il est mort sans postèrité à Paris, le 27 sévrier 1767, et a été inhumé dans l'église de Saint-Sulpice;

- 5\*. Louise de Gironde, mariée avec Antoine de la Sudrie, seigneur de Brocard:
- 4°. Marguerite de Gironde, morte sans alliance;
- 5". Marie-Jeanne de Gironde, femme du seigneur de Boquet et d'Aglan.
- XIX. Pierre-Louis de Gironde, chevalier, baron de Montamel, seigneur d'Alvignac, co-seigneur de Peyrilles, néle 6 janvier 1725, aide-major d'un bataillon d'infanterie réformé en 1758, puis successivement major et commandant de la place de Gueldre, où il fut employé jusqu'au 11 mars 1763, qu'en exécution de la paix il remit cette place au roi de Prusse, fut réformé avec pension, le 1" janvier 1767. Il avait épousé, par contrat du 21 février 1745, Marie de La Garde, morte en 1749, fille de René de la Garde, seigneur de Bonnecoste en Quercy, et de Marie de Pla de Rivière. Leurs enfants furent :

BE LA GARDE: l'azur, à une épés l'argent en bande.

- 1°. Laurent de Gironde, lieutenant au régiment de Rouergue, tué dans la guerre de Corse le 8 octobre 1768;
- 2. Louis-Laurent-Baltarard, vicomte de Gironde, comte de Lavaur, né le 24 avril 1747, lieutenant au régiment de Vermandois le 1" octobre 1758, sous-aide-major au même corps le 19 septembre 1769, capitaine au règiment Royal-Picardie, cavalerie, le 23 jauvier 1771, ensuite major et colonel de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il émigra et commanda, en 1793, la noblesse de la coalition de Guienne à l'armée de Mgr le duc de Bourboo. Il est mort en 1865, sans postérité du mariage qu'il avait contracté, le 18 octobre 1777, avec Anne-Élisabeth de Gironde, fille de haut et puissant seigneur Jean-Baptiste, marquis de Gironde, seigneur de Piquet et de Ferrensac, et de Marie-Damarie de Bessou, dame de Campagane;
- 3º. Marguerite-Françoise de Gironde, née le 13 octobre 1748, mariée avec Antoine-Philippe de la Chièze de Briance, qu'elle a rendu père de deux filles:
  - A. Louise-Susanne de la Chièze, mariée, le 23 mai 1803, avec Bernard-Sylvain, comte de Gironde de Pilles;
  - B. Joséphine de la Chièze.

# SEIGNEURS DE TEYSSONAT, DU PIQUET, etc., éteints.

XIV. Claude de Gironde, seigneur de Montclera, et de Marie de Touyouse, eut un legs de 2,000 écus, par le testament de ses père et mère, du 10 mai 1566. Il épousa, par contrat du 50 mars 1574, Jeanne de Cours, dame de Teyssonat, fille de feu Antoine de Cours, seigneur de Teyssonat, et de Marie de la Boissière. Claude de Gironde était veuf en 1604, et vivait encore le 25 mars 1613. Il fut père de François, le du nom, qui suit.

or Covas: écartele, aux 1 et 4 d'azur, au lion d'or; aux 1 et 3 de gueules, à une meule de moulin d'argent.

> XV. François de Gironde, I" du nom, seigneur de Teyssonat et de Saint-Germain, épousa, par contrat du 2 décembre 1604, Comtesse de Charaka, fille de feu Jean de Chaunac, et de Jacquette del Peyrone. François de Gironde et Comtesse de Chaunac firent leurs testaments les 10 et 11 avril 1655, et furent inhumés dans le chœur de l'église de Teyssonat. Leurs enfants furent:

DE CRECAGE: d'argent, au lion de sable, lampassé, armé et couronné de gueules.

- 1º. Louis de Gironde, seigneur de Teyssonat, de Saint-Germain, de Lescours, etc., marié, par contrat du 29 novembre 1654, avec Anne du Maint, fille d'Isaac du Maine, seigneur haron du Bourg, de la Cour, de Malherbe, etc., gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, et de feu Marie de Durfor. Il en eut.
  - A. Isaac de Gironde, seigneur de Teyssonat, de Saint-Germain, etc., qui épousa, par contrat du a soût 1661, Marthe de Lart de Castelgaillard, tille de feu Bertrand de Lart, chevalier, seigneur de Castelgaillard et de Jeanne de la Goutte de la Poujade, dame de Rigoulières. Leurs enfants furent :
    - a. N.... de Gironde, mariée avec N.... de la Cour, baron de Bosredon;
    - b. N.... de Gironde, semme de N.... de Conty, seigneur de Poumiers:
    - c. N.... de Gironde, mariée avec N.... de Ramond, seigneur de Folmont;
    - d. N.... de Gironde, semme de N.... de Gauthier :
  - B. Marc de Gironde, prêtre, prieur de Tairac;
  - C. Jean de Gironde, seigneur de Vagasilly;

- D. Marguerite de Gironde, alliée, par contrat du 22 juin 1665, avec Jean de Couthier, seigneur de Sujent;
- 2º. Marc, dont l'article suit;
- 3°. François, II° du nom, auteur de la branche des seigneurs pu Pillus, rapportée ci-après ;
- 4º. Jacquette de Gironde, mariée avec Joseph de la Fabrié, seigneur de la Sylvestrie, dont elle était veuve en 1653 ;
- 5°. Françoise de Gironde, vice régente du couvent de l'annonciade de Villeneuve en 1653.

XVI. Marc DE GIRONDE, seigneur du Piquet, par le mariage qu'il contracta, le 18 novembre 1627, avec Catherine DE BEAUMOND d'azur, au lion lée (TOUCHEBORUF), dame du Piquet, fille aînée et héritière de Jean etarméde gue de Beaumond, écuyer, seigneur du Chambon et du Piquet, en d'argent, accornée, Agénais, et de Marguerite de Grignols, fit son testament le 22 juin d'azur en 1651, et ne vivait plus lors de celui de ses père et mère. Il a sommee de rangés d'or. laissé :

hef, et une

- 1°. François de Gironde, chevalier, mort sans postérité après l'année 1660;
- 2º. Louis, dont l'article suit ;
- 3º. Autre François de Gironde,
- morts sans enfants après l'année 1653 : 4º. Antoine-Raimond de Gironde,
- 5°. Comtesse de Gironde;
- 6º. Françoise de Gironde, mariée 1º avec Charles de Conche, sieur de Motheplaine; 2°, par contrat du 6 octobre 1670, avec Henri d' Abzec, écuyer. seigneur de Cazenac, dont elle était veuve en 1698. Elle fit son testament au noble repaire de Trevy le 8 février 1714.

XVII. Louis DE GIRONDE, seigneur du Piquet, de Maisonneuve, etc., capitaine au régiment de Guienne, fut maintenu dans sa noblesse, par jugement de l'intendant de cette province. en 1668. Il avait épousé, par contrat du 22 décembre 1660, Françoise DE SAUNHAC DE BELCASTEL, fille de Bertrand de Saunhac, chevalier, seigneur de Belcastel, de la Mothe-Verdon, etc., et de Marie du Bar-de-Mauzac. Leurs enfants furent :

lion contourné d'or

- 1º. Pierre-Jean-Louis, qui suit;
- 2°. Gui de Gironde, capitaine au régiment de Nivernais;
- 3º. François de Gironde, garde de la marine, vivant en 1683.

XVIII. Pierre-Jean-Louis DE GIRONDE, chevalier, seigneur du

DE SAURHAG :

Piquet, officier de cavalerie, lieutenant des maréchaux de France en Agénais, épousa, par contrat du 51 mars 1694, Marguerite de Saurale de Beleastel, seigneur de la Mothe-Verdon, lieutenant des gardes du prince de Condé, et gentilhomme de la chambre, et de Jeanne du Saillant. Ils ont eu de leur mariage:

- 1º. Antoine de Gironde, seigneur marquis de Perrensac, de la Mothe et du Piquet, lieutenant des maréchaux de France en Agénais, ancien officier de cavalerie, mort célibataire, après avoir assuré tous ses blens à Jean-Baptiste de Gironde de la Giscardie, son cousin, en faveur de son mariage arce Marie-Damarie de Besou, sa nièce;
- 2°. François de Gironde, officier au régiment de Soissonnais;
- 3°. Élisabeth de Gironde, morte sans alliance;
- 4°. Catherine de Gironde, religieuse au couvent de Villeneuve;
- 5°. Anne de Gironde, mariée avec François de Bessou, seigneur de Mondiol, qu'elle rendit père de :

Marie-Damarie de Bessou de Mondiol, alliée, par contrat du 25 décembre 1758, avec Jean-Baptiste de Gironde de la Giscardie, marquis de Perreusac.

#### SEIGNEURS DE PILLES, éteints.

XVI. François DE GIRONDE DE TEYSSONAT, II' du nom, chevalier, seigneur de Pilles, troisième fils de François de Gironde, le du nom, seigneur de Teyssonat, et de Comtesse de Chaunac, obtint, le 4 juin 1644, une commission de capitaine au régiment de Guienne, dont il devint premier capitaine, et fut nommé, le 15 mars 1649, aide-de-camp des armées du roi. M. Pellot, intendant en Guienne, le maintint dans sa noblesse, par jugement de l'année 1668. Il avait épousé, par contrat du 10 novembre 1652, Marie DE GARRIGUES, veuve de Jean de Laval, écuyer, seigneur d'Auriole, et fille de feu Jean de Garrigues et de Louise Baratel. En 1674, François de Gironde commandait un escadron de la noblesse en Agénais, suivant un ordre que le maréchal d'Albret adressa aux consuls de Sainte-Livrade, pour le logement de cette troupe. Le 2 juillet suivant, le même maréchal lui écrivit relativement à la marche de ce corps, puis le lendemain, au sujet de quelques contestations survenues entre les sicurs de Castille et des Bordes, servant sous ses ordres. Lui et sa femme avaient fait

or Gannicons: d'atter, au chevion d'aigent au chef d'or. un testament mutuel, le 28 avril 1670. Il vivait encore le 18 octobre 1702. Ses enfants furent :

- 1°. Jacques, qui suit:
- a". François de Gironde, mort sans postérité;
- 3º. Marc, auteur de la branche des seigneurs DE LA GISCARDIE, comtes DE GIaonde, etc., rapportée ci-après;
- 5°. Catherine de Gironde, la jeune, l'égataires en 1670.

XVII. Jacques DE GIRONDE DE TEYSSONAT, chevalier, seigneur de Pilles, épousa, par contrat du 3 décembre 1686, Jeanne-Marie DE CARBONNIÉ, fille de Jean-Baptiste de Carbonnié, chevalier, seigneur de Carbonnié, et de feu Gabrielle de Rouffignac. Elle était veuve lorsqu'elle transigea avec François de Gironde, son beaupère, le 18 octobre 1702. Elle avait alors la tutelle de plusieurs enfants, mineurs, entr'autres celle de Marc, I' du nom, qui suit.

de gueules, à la croix geul, cantonnée de

XVIII. Marc DE GIRONDE, 1et du nom, chevalier, seigneur de Pilles, de Saint-Quentin, de Valette, de la Mothe-Guérie, etc., épousa, par contrat du 26 mai 1722, Paule DE Luc, fille de Paul, comte de Luc, seigneur de Montlegier, et de Paule-Diane de Bigot de Saint-Quentin, comtesse de Plassac. Ses enfants, nommés dans le testament qu'il fit le 20 septembre 1737, furent :

gent; au chef cousu d'azur, chargé de 3 croissants d'or bien

- 1°. Marc. Il' du nom, dont l'article suit :
- 2º. Jean-François de Gironde, mort en 1737;
- 3º. Marie-Thérèse de Gironde, alliée, par contrat sous seings privés du 31 octobre 1744, avec Jean-Jacques de Melet, baron de Monbalen, seigneur de Rochemont, etc. :
- 4'. Hyaclothe de Gironde, nec en 1728, mariée avec messire François de Bideran :
- 5°. Claire de Gironde, morte en bas âge.

XIX. Marc DE GIRONDE, Il' du nom, chevalier, seigneur de Pilles, de Saint-Quentin, de Valette, de la Mothe-Guérie, etc. ancien officier au régiment du Roi, infanterie, épousa, par contrat du 16 mars 1745, Jeanne-Paule ne Luc, fille de Jacques, comte de Luc, et d'Anne-Marthe de Gondé. Il est décédé sans postérité en 1797, après avoir fait donation de tous ses biens à Gilbert, comte

on Lee :

de Gironde, son cousin, dont il avait arrêté le mariage avec Catherine de Caumont-la-Force.

SEIGNEURS DE LA GISCARDIE, COMTES DE GIRONDE, etc.

### Branche ainée actuelle.

XVII. Marc DE GIRONDE, chevalier, seigneur de la Giscardie, troisiente fils de François de Gironde de Teyssonat, Ile du nom, seigneur de Pilles, et de Marie de Garrigues, épousa, par contrat du 4 juillet 1702, Marguerite DE RAYMOND, dame de la Giscardie, en Agénais, fille de Jean de Raymond, chevalier, seigneur de la Giscardie, de laquelle sont provenus :

ne Barmonn d'azur, semé de lo-sanges d'or.

- 1°. Francois, III° du nom, dont l'article suit ;
- 2'. Jean-Baptiste, marquis de Gironde, seigneur de Ferreusac et du Piquet, par donation d'Antoine de Gironde, son cousin, lors de son mariage contracté, le 23 décembre 1258, avec Marie-Damarie de Bessou, dame de Campagnac, fille de François de Bessou, seigneur de Mondiol, et d'Anne de Gironde. Il fut successivement lieutenant, puis capitaine au régiment de Périgord, major du régiment de Rouergue, lieutenant-colonel du régiment Royal-Roussillon, infanterie, et brigadier des armées du roi le 25 juillet 1762, enfin lieutenant des maréchaux de France, en Agénais. Il n'a en qu'une fille :

Anne-Elisabeth de Gironde, née le 13 septembre 1760, mariée, le 18 octobre 1777, avec Louis-Laurent-Baltazard, vicomte de Gironde, comite de Lavaur, etc.;

- 3". Jean de Gironde, prieur de Laurinque, mort en 1779;
- 4º. Marie de Gironde, morte sans alliance en 1784;
- 5°. Marie-Anne de Gironde, morte aussi sans alliance en 1788 :
- 6º. Autre Marie de Gironde.
- religieuses aux dames de la foi, à Sainte-Foy. 7º. Autre Marie de Gironde,
- 8°. Marguerite de Gironde.

XVIII. François, comte de Gironde, III du nom, chevalier, seigneur la Giscardie, officier dans le corps royal d'artillerie, mourut en 1763. Il avait épousé, par contrat du 24 janvier 1748, Jacqueline DE CARBONNIÈRES, fille de messire Gilbert, comte de Carbonnières, capitaine de cavalerie, et de dame Anne de Faure. De ce mariage sont issus :

DE CARBONNIÈRES : d'argent, à 3 bandes d'aturaccompagnées de 8 charbons de sable, aliumés de gueules, posés dans le sens des bandrs, 1, 3, 5

- 1°. Gillert, comte de Gironde de Pilles, reigneur de la Giscardie et de Pechargon, nó le 4 juillet 1750, qui entra au service en 1768, au régiment de la Reine, infanterie, où il fut fait capitaine, et devint colonel en second du régiment de Viennois en 1264, et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il épouss, par contrat du 1° a001 1790, signé par le roi et la famille royale, Catherine de Caument-la-Force, fille de très-haut et très-puissant seigneur Bertrand-Nompar de Caumont, marquis de la Porce, premier gentilhomme de la chanher de Monsieur, et de très-haute et très-puissante dame Adélaide de Galard de Béarn de Brassac, comtesse d'Aymet, gouvernante des enfants de monseigneur le comte d'Artois. Le counte de Gironde de Pilles fut admis aux bonneurs de la cour et monta dans les carrosses du roi à l'époque de son mariage. Il est décédé sans positrité le 5 uiullet 1815;
- 2°. François-Gaston, vicomte de Gironde, né le 21 décembre 1752. Il entra au service le 2 juin 1769, dans le régiment de Picardie et fut nommé capitaine le 12 juin 1782. Émigré le 2 mai 1792, il a fait toutes les campagnes à l'armée des princes, la première, au corps de Mgr le duc de Bourbon, et les autres à celui de Mgr le prince de Condé; il a donné dans toutes les occasions de grandes preuves de courage. A l'affaire d'Ober-Kamlach, le 13 août 1796, ayant eu son cheval blessé, et voyant que la cavalerie dont il faisait partie ne pouvait agir à cause de l'obscurité de la nuit, il prit un fusil et alla se jeter dans les rangs des chasseurs nobles au moment le plus vif de ce combat, où tant de gentilshommes trouvèrent une mort glorieuse. Il avait été créé chevalier de l'ordre de Saint-Louis en 1704, Il fut promu au grade de lieutenant-colonel en 1797. En 1814, le vicomte de Gironde obtint sa retraite, regrettant que son âge ne lui permit pas de consacrer à la cause des Bourbons les dernières années de sa vie; mais, des qu'il apprit le débarquement et l'invasion de Buonaparte, il fut l'un des premiers dans les rangs, comme simple cavalier du détachement de gardes royaux que le département de Lot-et-Garonne envoya au duc d'Angoulême, commandant l'armée du Midi. Le même sele pour son prince et pour sa patrie lui a fait abandonner pendant 5 années, pour subvenir aux besoins de l'État, épuisé par l'usurpation des cent jours, sa pension de retraite de 1,500 francs, prix de ses longs services. Le vicomte de Gironde ne s'est pas marié ;
- 3. Bernard-Sylvain, dont l'article suit;
- Anne-Christine de Gironde, née le 23 juillet 1751, morte sans alliance en 1792;
- 5°. Marie de Gironde, morte en bas age.
- XIX. Bernard-Sylvain, chevalier, puis comte de Gironde, né le 12 juillet 1756, est entré au service le 2 mai 1773, dans le ré-

giment de Picardie, où il a été nommé capitaine le 1er avril 1785. Émigré le 2 mai 1792, par ordre des princes, il a fait toutes les campagnes de l'émigration; la première, au corps d'armée de Mgr le duc de Bourbon; les autres, à celui du prince de Condé, où il cut l'honneur de combattre presque toujours aux avantgardes. A l'affaire de Constance, à la tête de 200 grenadiers de Bourbon, il protégea avec succès la retraite d'une partie de l'armée à travers la ville, attaquée de nuit par les républicains, qui s'en emparèrent après plusieurs combats dans les rues; M. de Gironde en sortit le dernier. Déjà, dans le commencement de la révolution, M. de Gironde avait rendu d'importants services, en contribuant, par son sang-froid et son intrépidité, à maintenir le bon ordre dans la ville de Metz, où des retards dans l'arrivage des grains avaient servi de prétexte à des soulèvements populaires. M. le maréchal de Broglie, qui, comme gouverneur de cette ville, avait été instruit de la belle conduite de M. de Gironde, lui fit obtenir de S. A. R. Monsieur, depuis Louis XVIII, une recommandation concue en ces termes honorables : « S. A. R. Monsieur, prenant intérét à M. le chevalier Sylvain de Gironde, le recom-· mande à tous ceux à qui il pourra avoir recours, en attendant que S. A. R. puisse le lui prouver plus particulièrement. A Dusseldorff, le 16 décembre 1702. Signé : Louis-Stanislas-Xavier. M. de Gironde fut nommé chevalier de l'ordre de Saint-Louis le 4 avril 1796, et il a eu sa retraite en 1814, avec une pension et le grade de major. Lors du débarquement de Buonaparte, ne pouvant abandonner sa famille, et son frère avant voulu partir de préférence, il a fait don d'une somme de 1000 francs pour concourir à l'équipement et l'armement des volontaires royaux. Il a eu l'honneur d'être présenté au roi le 6 mai 1816, par M. le duc de la Force. Son frère ainé, Gilbert, comte de Gironde de Pilles, étant décédé, et se trouvant le chef des nom et armes de sa maison, par la cession que le vicomte Gaston de Gironde lui fit de ses droits, comme n'étant pas marié, M. de Gironde obtint du roi la confirmation du titre de comte, « en considération des · illustrations de sa famille, et de la haute considération qu'elle » s'était acquise par ses services et par les alliances honorables • qu'elle a contractées. • Les lettres patentes de S. M. Louis XVIII

sont datées du 22 juin 1816. L'ordonnance en vertu de laquelle elles ont été délivrées, avait été rendue le 5 de ce même mois (1). (Voyez le Moniteur du 13 juillet de la même année, ) Le comte de Gironde a épousé, par contrat du 25 mai 1805, Louise-Susanne écartelé, aux 1 et é DE LA CHIÈZE DE BRIANCE, fille d'Autoine-Philippe de la Chièze de Briance, ancien mousquetaire, et de Marguerite-Françoise de Gironde. De ce mariage sont issus:

d'argent conrant, l'un au-dessus de l'autre.

- 1º. Louis-Pierre de Gironde, né le 12 mars 1804;
- 2º. Jules de Gironde, décèdé en bas âge;
- 3º. Paul-Louis-Baltazard de Gironde, né le 25 janvier 1811;
- (1) En voici la teneur : « Louis, par la grâce de Dien, roi de France et de Navarre .
  - . A tous ceux qui ces présentes verront, salut.
- · Vu la requête à nous présentée par le sieur Bernard-Sylvain de Gironde, lieutenant-colonel, chevalier de Saint-Louis, par laquelle il nous supplie de confiromer en sa personne et de rendre héréditaire dans sa famille le titre de comte;
- » Vu les pièces produites à l'appui de la requête, desquelles il résulte que ledit sieur de Gironde est issu d'une famille noble de temps immémorial, et que · les titres de marquis, de conte et de vicomte ont été successivement portés par · les diverses branches de sa famille depuis une époque très-ancienne;
- » Considérant que cette famille s'est acquis une très-haute considération par les · alliances honorables qu'elle a contractées, qu'elle s'est illustrée par les services · que plusieurs de ses membres ont rendus aux rois nos prédécesseurs ;
- · Voulant donner un témoignage de notre bienveillance audit sieur de Gironde, «et récompenser sa fidélité et son dévoûment à notre personne ;
- · Sur le rapport qui nous a été fait par notre amé et féal chevalier, chancelier « de France, le sieur Dambray , chargé par interim du portescuille de la justice, nous avous confirmé audit sieur de Gironde, et nous lui confirmons ledit titre « de comte, lequel titre sera transmissible à ses enfants, postérité et descendance en ligne directe, nés et à naître en légitime mariage, et ce, de mâle en mâle » par ordre de primogéniture ; à la charge par le sieur de Gironde de se retirer » par-devant notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray, pour obtenir des lettre patentes nécessaires.
- Donné au château des Tuileries, le 5' jour de join de l'an de grâce 1816, et de · notre règne le 21°.
  - » Signé LOUIS. »Par le rui, le chancelier de France, chargé du portefeuille de la justice. » Signe DAMBBAY.»
- N. B. par les lettres patentes délivrées le 22 juin en vertu du cette ordonnance, le conte de Gironde a été autorisé à réunir à ses armes celles des cointes de Buron, dont la branche est ételnte. (V oyes ci-derant p. 1.)

- 4°. Louis-Joachin-Paul-Alexandre de Gironde, né le 22 juillet 1814;
- 5. Marie-Françoise-Irms de Gironde, née le 3 juillet 1807, mariée, le 18 juillet 1828, avec Pierre-Isidore de Perry, écuyer, conseiller à la cour royale d'Agen, arrière-peiti-aereu, par Mathurine de Bessou du Mondiol, veuve Savy du Mondiol, son aïcule unsternelle, de François de Bessou, dont nous avons parté plus haut, pages 50 et 35.
- 6. Marie-Louise-Isaure de Gironde, née le 17 octobre 1812.

## SEIGNEURS BARONS DE CASTELSAGRAT, DE MONTCORNEIL, etc.

### Seconde branche actuelle.

XIII. Jean DE GIRONDE, IV du nom, dit DE LA CUEMBE et de MONT-CLERA, seigneur de Castelsagrat, de Loupiac, de la Bruguéde, etc., chevalier de l'ordre du Roi, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances, gentilhomme ordinaire de la maison des rois Francois le et Henri II, troisième fils de Jean de Gironde, IIIe du nom, seigneur de Montelera, et de Françoise de Champagne, ent un legs de 5,000 livres tournois par le testament de son père, du 14 mars 1555. Braudelis, son frère, qui devait lui donner cette somme, s'en acquitta en lui cédant la terre de Loupiac, par acte du 4 novembre 1563. Il fut fait chevalier de l'ordre du Roi en 1568, et cut le gouvernement de Fronsac pendant les premières guerres de religion. Son testament est du 5 juin 1570, et il mourut avant le 5 août suivant. Il avait épousé, par contrat du 19 août 1563, Françoise DE BEAUVILLE, dame de Castelsagrat, fille et héritière de seu Bernard de Beauville, chevalier, seigneur de Castelsagrat, et cousine-germaine d'Isabelle de Beauville, semme du maréchal de Montluc. De ce mariage sont provenus:

d'or a deux vaches de gueules, accorners et clarinées d'agur.

### 1. Brandelis, qui suit :

- 2. Léonard de Gironde, seigneur de la Bruguele, auquel sa mère fit un legs de 2,500 écus par son testament du sa décembre 1580. Il épousa Louise de Cardaillac de Peyre, qui se remaria avec Géraud, de Lomagne, dit de Terride, quatrième fils de Georges de Lomagne, vicomte de Terride et de Gimois, laquelle embrassa, avec son second mari, la religion prétendue réformée. Ellé fit son testament au châteua de la Bruguèdele 20 avril 1623, et prescrivit sa sépulture dans l'église réformée de Castelsagrat, auprès de Léonard de Gironde et de Géraud de Terride, ses deux maris. (Histoire des Grand-Officiers de la Couronne, 1. Il. p. 6,74;)
- 3°. Marie de Gironde, mariée 1°, en 1586, avec Hercule d'Albert, de Laval, chevalier, seigneur de Laval, de Madaillan et de Saint-Bauzel, co-seigneu

d'Yasac et de Saint-Pardoux, capitaine d'une compagnie de chevau-lègersfils de Jean d'Albert de Laval, seigneur de Madaillau et de Saint-Bauzel, chevalier de l'ordre du Roi, et de Marguerite de Cours; 2°, par contrat du a juillet 1595, avec Jean-Marc de Gautejac, vicomte de Puycalvel, fils de Gabriel de Gaulejac, seigneur de Puycalvel, en Périgord, chevalier de Pordre du Roi, et de Gabriel de Vabres.

XIV. Brandelis DE GIRONDE, chevalier, seigneur de Castelsagrat, de la Bruguède, de Saint-Nauphary, de la Bastide-Normandie, etc., capitaine de 100 hommes d'armes en 1584, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la chambre et mestre-de-camp d'un régiment d'infanterie, recut une lettre du roi Henri IV, écrite de la main de ce prince, et datée de Saumur le 20 avril (l'année omise); elle est concue en ces termes : « Monsieur de Gyronde, i'envoye Bissouse en Guienne, pour hâter mes servyteurs de me · venyr trouver. Ceste occasion est trop importante pour demeurer en logys. Je vous pryc venez-moy trouver, et assurés-vous que vous serés très-byen venu de votre plus afectyoné amy. Signé · HENRY. » Brandelis de Gironde reçut encore du roi Louis XIII et de la reine-mère une lettre, du 8 mai 1614, où leurs majestés lui témoignent leur satisfaction de ses bons et loyaux services; puis, par une lettre du 26 septembre 1616, le roi, en lui adressant le sieur de Camparnaud, pour qu'il se concertat avec lui sur les affaires présentes, le pria de s'employer autant qu'il le pourrait en tout ce qui se présenterait par-delà pour le service de S. M. Il avait épousé, par contrat du 18 mai 1594, Olympe DE LA TOUR, dame de la Bastide-Normandie, fille de Pierre de la Tour, chevalier, seigneur de Massoules, en Agénais, et d'Anne de Bonassier de Saint-Cyr. Elle vivait encore le 17 août 1630, et laissa :

DE LA TOCE: l'azur, au lion d'or, lampassé et armé de Propules

- 1°. Léonel, I" du nom, dont l'article viendra ;
- 22. Julien de Gironde, cheralier, seigneur de Sigognac, de Saint-Nau-phary, etc., capitaine d'infanterie, nommé, par le roi. commissaire pour l'exécution de l'édit de Nantes, et maintenu dans sa noblesse par jugement de M. Pellot, intendant en Guienne, du 8 mai 1688. Du mariage qu'il avait contracté, le 11 février 1632, avec Jeanne de Benoist de Gautré, sont issus:
  - 4. Jean de Gironde, chevalier, seigneur de Sigognac, capitaine au régiment de Navarre, puis lieutenant-colonel du régiment de la Garde-Montluc. Il fut également mainteuu dans sa noblesse par jugement

de M. de Bezons, intendant de Guienne, du 18 décembre 1607. Il épousa, le 31 décembre 1669, Gabrielle de Fenéton, laquelle le rendit père de 4 fils et de 2 filles :

- a. Brandelis de Gironde, capitaine d'infanterie, mort célibataire ; b. Henri de Gironde, chevalier, seigneur de Sigognac, de la Mothe, etc., syndic de la noblesse de la sénéchanssée de Montauban. Il a en trois filles :
  - I. N.... de Gironde, marice avec N.... Bertrand de la Mothe-Rouge, chevalier, seigneur de la Mothe, après la mort duquel elle se fit chanoinesse au chapitre de Saint-Sernin, A Tonlouse .
  - II. Marie-Madelaine de Gironde, alliée avec N ..... d'Esparbes de Carbonneau, seigneur du Saumon;
  - III. N .... de Gironde, dame de la Mothe, de la Palme, etc., mariée au marquis de Fonboissar:
- c. Pierre de Gironde, chanoine de la cathédrale de Montauban, prieur de Francon:
- d. Jean de Gironde, capitaine de grenadiers au régiment de Bourgogne, infanterie;
- e. Madelaine de Gironde, qui furent mariées;
- f. Marie de Gironde,
- B. Jeanne de Gironde :
- 3. Louis de Gironde, seigneur de Lissonac, qui eut acte de la représentation de ses titres de noblesse le 8 mai 1668. Il fut marie ; mais sa postérité n'est pas connue :
- 4°. Scipion de Gironde, seigneur de la Bastide-Normandie et de Bellegarde, terres pour lesquelles il rendit foi et hommage en 1633. Il épousa, par contrat du 17 septembre 1617, Sidoine de la Roche, dame de Bellegarde, fille de Baltazard de la Roche, seigneur de Bellegarde, et fit son testament le 5 novembre 1653. Ses enfants furent :
  - A. Paul de Gironde, seigneur de Bellegarde, de la Bastide-Normandie, etc., terres pour lesquelles il fit foi et hommage en 1653. Jeanne de Darassas, qu'il épousa le 31 juillet 1658, le reudit père de :
    - Hélie de Gironde, qui fit foi et hommage pour ses terres de Bellegarde et de la Bastide-Normandie en 1692. Il se maria, le 2 février 1685, avec Anne de Vinielle, dont il eut :
      - a. Paul de Gironde, lieutenant au régiment de Hainaut, infanterie, tué à l'armée :
      - b. Pierre de Gironde, seigneur de Bellegarde, capitaine au régiment de Ponthieu, infanterie, et chevalier de l'ordre de Saint-Louis, marié, le 25 novembre 1732, avec Marguerite de Pagis, et père de :

- I. Paul-Scipion de Gironde, seigneur de la Bastide-Normandie et de Bellegarde, capitaine d'infanterie. Il vendit ses terres le 3o juillet 1766 et mourut sans postérité :
- II. Jean de Gironde, lieutenant au régiment de Ponthieu, tué au siège de Maëstricht en 1749;
- III. Autre Jean de Gironde, lieutenant de grenadiers royaux :
- c. Scipion de Gironde, chevalier de l'ordre de Saint-Louis. mort au service à l'île d'Oléron;
- d. Paul de Gironde, mort sans alliance :
- B. Léonel de Gironde, mort célibataire ;
- C. Anne de Gironde, mariée, au mois de mai 1658, avec noble Arnaud de Richomme, seigneur de Pechalvet;
- 5º. Pierre de Gironde, marié, par contrat du 16 juin 1624, avec Anne de la Tour, dont on ignore s'il a en des enfants.
- XV. Léonel DE GIRONDE, Iet du nom, chevalier, seigneur de Castelsagrat, de Saint-Nauphary, de Gaure, etc., capitaine d'infanterie en 1621, créé mestre-de-camp par commission du roi en 1628, fit son testament le 12 août 1660, et demanda à être inhumé dans sa chapelle de Castelsagrat, au tombeau de ses prédécesseurs. Il avait épousé 1º, par contrat du 30 novembre 1611. Charlotte DE SÉGUR, dont il n'eut pas d'enfants, fille de feu Pierre de Ségur, chevalier, vicomte de Cabanac, seigneur du Grand-Peuch; 2°, par de gueules, au contrat du 10 mai 1615, Antoinette Du Lion, fille de Jean du Lion, gent plein. seigneur de Guasques, et de Catherine de Balsac. De ce dernier mariage sont nés :

- 1°. Léonel, II' du nom, qui suit :
- 2º. Jean-Louis de Gironde, auquel son père légua 7,000 livres;
- 3º. Olympe de Gironde, mariée avec Jean de la Mothe ;
- 4°. Jeanne de Gironde, femme du seigneur de Bossier :
- 5°. Françoise de Gironde, qui eut un legs de 5,000 livres.

XVI. Léonel DE GIRONDE. II du nom, chevalier, seigneur baron de Castelsagrat, de Gaure, etc., épousa, par contrat du 4 février 1657, Catherine DE TILHET, fille de Jean de Tilhet, seigneur baron de Mauroux, d'Orgueil, de Touzac, de la Capelle, etc., et de feu Françoise du Lac de la Péréde. Léonel de Gironde fut maintenu

De Tiener : comme à la page 16. dans sa noblesse par jugement de M. Pellot, du 12 mai 1668. Ses enfants furent :

- 1º. Jean, V' du nom, dont l'article suit ;
- 2°. Jean-Louis de Gironde, chevalier, seigneur de Saint-Amans, qui épousa, le 11 décembre 1695, Marthe *de Testas*, fille de Jean de Testas, seigneur de Passava, dont il laissa :
  - Léon de Gironde, chevalier, seigneur de Saint-Amans, marié, le 3 juillet 1720, avec Constance de Bardet, fille de N.... de Bardet, et de Marie de Balsac de Saint-Pau.

XVII. Jean de Gironde, V. du nom, seigneur baron de Castelsagrat, de Gaure, de Montcorneil, du Blouet, de Laumède, etc., fut maintenu dans sa noblesse, le 18 décembre 1697, par M. Samson, intendant de Montauban, et acheta, le 11 mai 1714, la seigneurie et baronnie de Montcorneil. Il avait épousé, par contrat du 24 juin 1687, Marie-Anne d'Aurusse, fille et héritière de François d'Aurusse, seigneur de Laumède, et de Marie de Caulet, femme en secondes noces de François de Pelagrue, chevalier, seigneur de Montagudet. Il eut de ce mariage:

o'Aunossa 1

- 1º. Baltazard, qui suit;
- 2º. François de Gironde, seigneur de Laumède, nommé lieutenant au régiment Mestre-de-Camp-Genéral, dragons, le 25 mai 1728, et chevalier de l'ordre de Saint-Louis le 8 juin 1743. Il fit son testament le 17 février 1750, et mourut sans posiérié le 28 mai 1764;
- 5°. Marie de Gironde, alliée, par contrat du 12 septembre 1708, avec Jean-François d' Angos de Luc, seigneur de Bouçarès en Bigorre.

XVIII. Baltazard de Ginonde, baron de Montcorneil, seigneur de Launebèze, du Libou, de Launede, de Barran en Armagnac, etc., épousa, par contrat du 12 février 1720, Jeanne de Medrane de Versus, d'Arensan, de Gellemale, etc., et de Marie de Sédirac. Elle ne vivait plus en 1762, et avait eu deux fils et deux filles:

- l'argent, à la band l'azur.
- 1°. Pierre, dont l'article suit ;
- 2°. Laurent de Gironde, prêtre, chanoine régulier de l'ordre de Saint-Augustin, prieur de Saint-Solume en 1766;
- 3º. Marie-Anne de Gironde, alliée, par contrat du 20 août 1762, avec Jean-

François de Colomy, seigneur de Boucagnère, près d'Auch, chevalier de l'ordre de Saint-Louis :

4°. Elisabeth de Gironde, religieuse en 1-57.

XIX. Pierre DE GIRONDE, baron de Montcorneil, seigneur du Libou, de Laumède, etc., institué héritier, pour moitié, des biens de son oncle François de Gironde, le 17 février 1759, et décédé en 1800, avait épousé, par contrat du 21 novembre 1757, Maric-Laurence DE Sédillac DE SAINT-LÉONARD, fille de seu Alexandre d'argent, au lion de Sédillac, seigneur de Savognières et de Guerre, et de Claude gueules. de Maumechen du Lac. Elle mourut en 1767, laissant de son mariage :

- 1º. Jean-Octavien, dont l'article suit:
- 2º. Dominique de Gironde, prêtre, chanoine d'Auch. Il a émigré;
- 3. Pierre-Catherine de Gironde, ne le 18 février 1:65, chevalier de l'ordre de Malte, page du duc d'Orléans, puis lieutenant dans son régiment d'infanterie. Il a émigré et est décédé, après avoir fait la première campagne à l'armée des princes;
- 4º. Laurence de Gironde, qui périt sur l'échafaud, dans la terreur, pour avoir donné asile à un prêtre qui avait refusé de prêter le serment civique :
- 5°. Julienne-Marie de Gironde, morte religieuse en 1786.

XX. Jean-Octavien DE GIRONDE, comte de Gironde, baron de Montcorneil, de Roquecor, etc., seigneur de Lanabère, de Laumède et du Libou, filleul et héritier particulier de Jean-Octavien de Gironde, dernier marquis de Montelera, entra au service en 1777, en qualité de sous-lieutenant dans le régiment Royal-Picardie, et se maria, par contrat du 8 mai 1785, avec Olympe DE MARNIESSE, fille de Jean de Marmiesse, seigneur marquis de écartelé, sus 1 et : Lussan et autres places, président à mortier et chevalier d'hon-neur au parlement de Toulouse, et de Marie-Anne-Louise de la sé de l'Assir, char-dé de l'Assir, char-Barthe de Giscaro. Le marquis de Montelera, son parrain, lui aux 2 et 5 d'aigen donna au contrat la terre de Roquecor, et ensuite, par son tes- accompagnée de trois tament, il lui légna celle de Casterou. Émigré, ainsi que les membres des autres branches de sa famille, il fit les campagnes de 1703 et 1704, en Espagne, comme adjudant-major dans le régiment de la Reine, infanterie, puis comme capitaine dans le régiment de Bourbon. Louis XVIII le nomma chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis en 1814, puis, en mars 1815, commandant des volontaires royaux à cheval du département de Tarn-et-Garonne. Le 1" avril 1817, il recut de Monsieur, comte

or Manuscript merlettes de sable. d'Artois, sa nomination à l'emploi d'inspecteur des gardes nationales, avec grade de maréchal-de-camp. De son mariage sont issus:

- 1. Marie-Jean-Octavien, qui suit;
- 2. Louis-Victor, vicomte de Gironde, né en 1788, reçu chevalier de Malte de minorité en 1789. En mars 1815, il a fait partie du premier détachement des gardes royaux à cheval qui furent à Nismes joindre le duc d'Aingouleme. Au mois d'août de la même année, il fut nommé chef de bataillon de la garde nationale de Montauban. Le vicomte de Gironde est actuellement maire de cette ville. Il a été reçu chevalier de la Legion-d'Honneur en 1816. Il a épousé, en 1809, Angelique de Lescure, fille de N.... de Lescure, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, ancien capitaine de dragous, et de daume N..... du Gaillard d'Heylimer. Sa femme a hérité, conjointement avec madame de la Tour, sa tante maternelle, de tous les biens de cette famille, ses oncles maternels ayant tous péri en émigration. De ce mariage sont issus:
  - A. Léopold de Gironde, mort à l'école royale de la Flèche;
  - B. Emmanuel de Gironde, né en 1813;
  - C. Henri de Gironde, ne en 1816;
  - D. Octavie de Gironde, née en 1819; Er Susette de Gironde, née en 1824;
- 3'. Alphouse de Gironde, ne en 1803, lieutenant au 18' régiment de chas-
- seurs; 4. Octavie-Petronille de Gironde, mariée avec M. de Saint-Gresse, ancien
- officier émigré;

  5. Leigénie de Gironde, née en 1806, mariée, en 1828, avec Armand, baron de Crusy.

ns Penes:

- XXI. Marie-Jean-Octavien, comte de Gironde, a épousé, par contrat du 17 novembre 1818, Joséphine-Elvire de Pérez, fille de M. le baron de Pérez, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur, et de Madelaine de Payan. Ils out de leur mariage:
  - 1". Joseph-Octavien de Gironde, né le 1" octobre 1819;
  - 2°. Anne-Olympe de Gironde, née le 9 novembre 1828.

seigneurs, puis contes de Buron, éteints.

IV. Pierre de Gironde, I<sup>er</sup> du nom, damoiseau, fils puiné de Guillaume de Gironde et de N.... de Luzech, épousa, vers l'an 1275, Aigline DE ROCHEFORT, riche héritière de la province d'Auvergne (1), sur les biens de laquelle il alla s'établir, et y bâtit leue de sable, ac le château de Gironde, dans la paroisse de Molède. (Coutumes molettes d'éperen du d'Auvergne, par M. Chabrol, t. IV, p. 252.) Cette dame lui avait apporté des possessions dans la paroisse d'Auriac, dans la châtellenie de Blesle et dans plusieurs autres paroisses. Pierre de Gironde, damoiseau, en fournit l'aveu et dénombrement à Béraud, signeur de Mercœur, chevalier, par acte du jeudi après l'Ascension.... (Chambre des comptes de Paris, titres de la baronnie de Mercaur.) Aigline de Rochefort, sa veuve, renouvela cet aveu et dénombrement en 1322, puis le samedi après l'exaltation de la Sainte-Croix 1334, à Béraud, seigneur de Mercœur, et à Charles de Valois, comte d'Alençon, devenu seigneur de la même terre. (Ibid. Mémoire de M. Clabaut.) Ses enfants furent :

DE R. CHEPORT :

- 1º. Jean, I" du nom, dont l'article suit;
- 2°. Astorgue de Gironde, damoiseau, qui fournit une reconnaissance féodale au seigneur de Mercœur, le mardi après la Toussaint 1311;
- 3º. Pierre de Gironde, domoiseau, possesseur de fiels dans la châtellenie de Blesle en 1322;
- 4º. Béraud de Gironde, damoiseau, seigneur de Castillas en 1343.
- V. Jean de Gironde, l' du nom, seigneur du château de Gironde, donna, l'antépénultième jour avant la Pentecôte 1310, à Béraud, seigneur de Mercœur, le dénombrement des fiefs, cens, rentes et autres dépendances de sa terre de Gironde, et lui rendit hommage le mardi après la Toussaint de l'an 1311. (Titres de la baronnie de Mercœur.) Il eut pour fils :
  - 1°. Pierre, II' du nom, qui suit;
  - 2°. Baimond, alias Bernard de Gironde, mort avant le jeudi après l'Épiphanie 1364, laissant trois filles :
    - A. Françoise de Gironde;
    - B. Isabelle de Gironde ;
    - C. Margueritede Glronde;
  - 3. Jean de Gironde, clerc, vivant en 1349;
  - 4°. Hugues de Gironde, vivant en 1358.

<sup>(1)</sup> Par suite de ce mariage, cette branche a porté les scules armoiries de Rochefort jusqu'à la fin du dix-septième siècle. C'est vers cette époque qu'elle a repris l'écartele de Gironde et de Toulouse, et place sur le tout l'écu de Rochefort.

VI. Pierre de Gironde, III du nom, damoiseau, seigneur de Gironde, fournit l'aveu et dénombrement de son hospice de Gironde à Béraud, seigneur de Mercœur, le dimanche après la Saint-Martin d'hiver 1339. (Ch. des comptes, titres de Mercœur; Mémoire de M. Clabaut.) Il sut père de Pierre, III du noin, dont nous allons parler.

VII. Pierre de Gironde, Ill'du nom, seigneur du château de Gironde, plaidait pour des cens, le 17 avril 1595, suivant un extrait des assises tenues à la Bastide. Il fit hommage au seigneur de Mercœur, et vivait encore le jour de la fête de Sainte-Anne, 1417, date d'un aveu et dénombrement que lui fournit un de ses vassaux. Il avait épousé Marque de La Couse, fille de Marc de la Couse, de laquelle il eut:

DE LA COUSE :

- 1º, Jean, II' du nom, qui suit;
- 2°. Guillaume de Gironde, écuyer, qui servait en cette qualité dans la compagnie de Damason Chassollade, dont la revue fut passée à Neuville le 28 juillet 1420 (Cabinet du Saint-Esprit, titres scellés, vol. 29, fol. 2138.)

VIII. Jean DE GIRONDE, II du nom, seigneur de Gironde, rendit foi et hommage au seigneur de Montpensier, baron de Mercœur, au mois d'octobre 1413, et vivait encore le 11 juillet 1432 (1). Il avait épousé, par contrat du 20.... 1394, Catherine DE LANGRAC, de laquelle il eut Pierre, IV du nom, qui suit.

ья Баявкае : d'or, à 5 pals de vair

on Vassatine : vaire d'argent et de gueules.

- IX. Pierre de Gironde, IV du nom, écuyer, seigneur de Gironde, de Bégoule et de la Bastide, épousa, par contrat du 10 décembre 1429, Gabrielle de Vassalieu, et fut père de:
  - 1'. Louis, dont l'article suit ;
  - 2°. Pierre de Gironde, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
- X. Louis de Gronde, écuyer, seigneur de Gironde, de Bégoule et de la Bastide, nommé dans deux actes des 9 mars '1489 (v st.), et 5 novembre 1495, avait fait foi et hommage, le 18 octobre de cette dernière année, entre les mains de Gilbert, seigneur de Saint-Quentin et de Beaufort, chevalier commissaire du baron de Mercœur. De son mariage, qui avait été accordé le 20 janvier 1443, avec Marquerite de Reysseter, aliás pe Rocheport, est né:

De Reparent

<sup>(1)</sup> Nous abrégeons les détails de cette branche, attendu qu'elle est imprimée avec tous ses développements dans l'Hist. des Grands-Officiers de la Couronne, 1. VIII, p. 596.

XI. Tristan DE GMONDE, écuyer, seigneur de Gironde, de la Bastide et de Bégoule, marié, par contrat du 12 février 1509, (v. st.) avec Catherine DE MONTSERVIER, fille de Guionnet, alias Jean, seigneur de Montservier et de Jeanne de Bonnac. Le 6 février 1503 (v. st.), 'il fournit son aveu et dénombrement au baron de Mercœur, comte de Montpensier, et fit hommage, le 12 juin 1535, à Antoine de Lorraine, alors baron de Mercœur. On lui connaît deux fils :

d'or, accumpagné

- 1º. François, qui suit;
- 2º. Charles de Gironde, vivant le 8 avril : 544.

XII. François DE GIRONDE, écuyer, seigneur de Gironde, de Bégoule, de la Bastide, etc., fournit le dénombrement de ses fiefs. les 25 août 1537 et 6 août 1550, servit au ban et arrière-ban de la noblesse d'Auvergne en 1542, 1545, et 1557, rendit hommage, pour la terre et basse justice de Gironde, au baron de Mercœur le 12 septembre 1561, et mourut avant le 21 juin 1572. Il avait épousé, par contrat du 4 juin 1551, Jennie as Saint-Pot, sœuré d'argent, 3 2 puls de de Pierre de Saint-Pol, écuyer, seigneur de la Guillanche et de sœulse; au frasc Vassalieu, et fille de Sébastien, seigneur des mêmes lieux, et de gé d'une croiselte de Catherine de Rochefort, en Dauphiné. Elle le rendit père de :

canton d'argent, char

- 1. Antoine, qui suit:
- 2°. Louis de Gironde, reçu chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem en 1559, depuis commandeur de Saint-Vidal en Poitou. Il avait été maréchal-des-logis de la compagnie du seigneur de Montrond;
- 3º. Gabriel de Gironde, écuyer, seigneur de Bégoule, vivant en 1572;
- 4°. Gabrielle de Gironde, mariće, par contrat du 21 juin 15:2, avec Laurent de Molen de la Vernede, seigneur d'Auriac.

XIII. Antoine DE GIRONDE, écuyer, seigneur de Gironde, de Bégoule, de Chalinargues et de la Bastide, chevalier de l'ordre du Roi, conseiller et premier mattre-d'hôtel de la reine Catherine de Médicis, obtint du roi Charles IX, en considération des services qu'il avait rendus à ce prince, près de sa personne, un brevet, donné à Blois le 6 avril 1572, portant concession d'un manteau doublé d'hermine et frangé derrière l'écusson de ses armoiries (1); et, par la même considération, la reine Catherine

<sup>(1)</sup> Ce brevet a été inséré littéralement dans l'Histoire des Grands-Officiers de ia Couronne, t. VIII, p. 596.

au i.ac: d'or, au chevron de gueules, accompagné de 3 fermaux d'azur, sans ardillon. de Médicis lui fit don d'une pension amuelle de 400 écus d'or, par lettres du 1º février 1586. Il avait épousé, par contrat du 1º ni 1571. Louise no Lac, dame du Monteil, fille d'Antoine du Lac, seigneur du Monteil, et de Louise de la Roche-Aymon. Ils firent un testament mutuel le 25 mars 1601. Louise du Lac était veuve le 20 septembre 1619, et vivait encore le 28 janvier 1621. Ses enfants furent :

- 1. Charles, dont l'article suit ;
- 2'. Thérèse de Gironde, mariée avec N.... de Severac, seigneur du Ponget;
- Anne de Gironde, mariée avec Philibert de Saint-Chamans, écuyer, seigneur de Saint-Chamans et de Chambrillac;
- 4°. Louise de Gironde, mariée 1°, par contrat du 7 septembre 1598, ave Jacques Autier de Villemonte, écoyer, seigneur de Châtrauneuf; 2°, par contrat du 3 septembre 1604, avec Étieune d'Apchier, écoyer, seigneur de Gironde et de Fooblanc, dont elle était veuve lorsqu'elle ût son testament le 25 juin 1633.

XIV. Charles DE GIRONDE, écuyer, seigneur du Monteil, de Bégoule et de la Bastide, maître-d'hôtel de la reine Marguerite, duchesse de Valois, fut maintenu dans sa noblesse par arrêt de la cour des aides de Clermont-Ferrant, du 29 mars 1624, fit son testament le 4 janvier 1629, et fut inhumé dans l'èglise de Saint-André de Bussiol, en la chapelle de sa famille. Il avait épousé, par contrat passé à Riom le 7 décembre 1618, Anne de Mantlac, fille de Jacques de Marillac, écuyer, seigneur de Bicon et de Rillac, et de Madelaine d'Oradour de Saint-Garvasy. Elle était veuve le 24 janvier 1630, et tutrice de ses enfants, nommés:

d'argent, maçonné de sable de sept carreaux, 2, 3 et 2, clascun chargé d'une meilette de sable.

- to. Jacques-Louis, qui suit;
- 2°. Huguet de Gironde. Son père lui légua 4,000 livres pour ses droits paternels, ainsi qu'à son frère Alexandre et à sa sœur;
- 3°. Alexandro de Gironde, prieur de Saint-Romain et de Neufvy, vivant en 1675;
- 4º. N.... de Gironde, posthum e.

XV. Jacques-Louis de Gironde, écuyer, seigneur du Monteil, de Buron, de Neyronde, etc., fit deux campagnes en qualité de volontaire au régiment de la Perté; où il fut ensuite nommé chpitaine. Il s'était trouvé au siège de Gravelines, servant comme maréchal-des-logis de la compagnie des cherau-lègers du sieur d'Auberoque, au régiment d'Orléans, suivant un certi-

ficat de Gaston de France, duc d'Orléans, du 7 août 1644, époque à laquelle Jean-Louis de Gironde servait encore à l'armée de ce prince. Le 25 janvier 1648, il épousa Louise JABAUD, dame des Chaumes, en Bourbonnais, fille de Gaspard Jabaud, écuyer, seigneur des Chaumes, et de Renée de la Richardie. Il eut acte de la présentation de ses titres de noblesse de M. de Fortia, intendant d'Auvergne, le 7 août 1666. Ses enfants furent :

Acres no

- 1º. Alexandre, dont l'article suit :
- 2º. Jérôme de Gironde, écuyer, seigneur de Neyronde et de Saint-Romain, marié avec Catherine de Bellin, qui resta veuve sans enfants en 1709, et mourut le 14 juin 1712;
- 3º. Jeanne de Gironde, femme de Pierre de Roussel;
- 4º. Marguerite de Gironde, morte à Villecomte, en Auvergne, en septembre 1:42.

XVI. Alexandre DE GIRONDE, chevalier, comte de Buron, seigneur de Neyronde, de la Chaise, de Saint-Remy, de Busseul, de la Plumassière, etc., vendit la terre de Neyronde à Guillaume de la Roche-Lambert, chevalier, seigneur de Ficux, le 1/4 juin 1712. Il avait épousé, par contrat passé à Paris le 20 février 1688, Marie-Henriette D'Asse, fille de Charles d'Assé, seigneur de Montfaucon, au Maine, et de Renée de Goddes. Elle eut en parti émanche d'at droits légitimaires 50,000 livres, somme pour laquelle Charles d'Assé, son frère, lui céda, le 8 août de la même année, la forêt de Chagnon. Le comte de Buron a laissé de son mariage, outre une fille morte en bas âge :

o'Assa :

- 1º. André, dont l'article suit :
- 2°. Marie-Jeanne-Baptiste de Gironde, née en décembre 1689, morte en 1723, religiouse aux ursulines de Montferrant;
- 3º. Charlotte-Henriette de Gironde, mariée, en 1720, avec Joseph de Mars, seigneur d'Isserpens, de Beaumont et de Châteauroux, en Bourbonnais;
- 4º. Marie-Henriette de Gironde, qui était sous la tutelle de son père le 21
- 5°. Charlotte-Joséphine-Henriette de Gironde, mariée avec Antoine de Chabannes, marquis de Curton, colonel du régiment de Cotentin, infanterie. Elle est morte au château du Palais, en Fores, le 19 novembre 1756.

XVII. André DE GIRONDE, chevalier, comte de Buron, vicointe d'Embrief, seigneur d'Escury, de Neyronde, de Mesmin, etc., né le 14 mars 1694, fut pourvu, le 28 mai 1731, de la charge de grand-échanson de France, sur la démission du marquis de Lanmary, puis de celle de lieutenant-général au gouvernement de l'Isle de France. Le comte de Buron avait d'abord servi dans la marine royale. Le 28 juillet 1722, il rendit foi et hommage à Amédée de Savoie, prince de Carignan, comte de Soissons, pour sa vicomté d'Embrief, et ses terres et seigneuries de Longregard dans Acy, de la mairie d'Ardré et de Soissons, et fit foi et hommage au roi, entre les mains des trésoriers de France à Riom, pour sa terre et son château de Buron, le 15 mars 1724, Il a vécu jusqu'au mois d'octobre 1770. Du mariage qu'il avait contracté, le 16 octobre 1721, avec Anne-Antoinette et Boster, fille unique et héritière de Claude le Boistel, conseiller en la grand'-chambre du parlement de Paris, et d'Anne-Antoinette le Boultz, sont issus :

d'azur a la bande d'or, chargée de truis merlettes de sable et accostée de 2 lions du second émail.

1". Marie-Louis-Victor-Amédée, qui suit :

2°. Jean-Baptisto-Amédée de Gironde, né le 1° novembre 1728, reçu chevalier de Malte de minorité au mois de mars 1729;

5°. Alexandre-Amédée de Gironde, ne le 24 octobre 1730, reçu chevalier de Malte au mois de novembre suivant, mort le 1° janvier 1731:

 Anne-Antoinette de Gironde, mademoiselle de Buron, née le 7 septembre 1723;

1722;
5°. Louise-Victoire de Gironde, née le 17 septembre 1723, morte le 25 no rembre de la même année;

6. Marie-Henriette de Gironde, nee le 16 janvier 1727.

XVIII. Marie-Louis-Victor-Amédée, marquis ne Graone, comte de Buron, vicomte d'Embrief, seigneur d'Escury, de Neyronde, de Mesmin, de Fay, de Longregard, de la mairie d'Ardré et de Soissons, baron de Châteauneuf, etc., lieutenant-général au gouvernement de l'Isle de France, sur la démission de son père, en juillet 1757, avait épousé, par contrat du 18 juin de cette année, Adélaïde-Geneviève-Marguerite n'Assé, fille unique du premier lit d'Armand d'Assé, chevalier, marquis de Montfaucon, et de Geneviève de Montmorin-Saint-Herem. Le marquis de Gironde n'a eu qu'un fils, décédé au berceau. Après sa mort, arrivée en 1777, la terre de Buron est passée à MM. d'Assé, ses héritiers, qui l'ont vendue à la maison de Verdonnet. (Coutumes d'Auvergne, t. IV, p. 145.)

o'A+++ : comme à la pag. 47.

# DU HOUX.

SEIGNEURS DO HOUX, DE DOMBASLE, DE VIOMENIL, DE CORHEY, DE HEN-NECOURT, en Lorraine, DE CONTRE-ÉCLISE, DE BUFFIGNÉCOURT et DE MONTUREUX, au comté de Bourgogne, titres marques, contes, vicontes et bandse.





Annes: D'ezur, à trois bandes d'argent, accompagnées de quatre billettes d'or. L'ècu timbré du casque de chevalier, orné de ses lambrequins d'azur, d'argent et d'or, et sommé de la couronne de marquis.

HOUX, seigneurie en Lorraîne, située au bailliage de Remiremont, laquelle a donné son nom à une famille d'ancienne chevalerie, qui la possédait encore dans les quatorzième et quinzième siècles. Près de ce lieu est un village nommé la Veline du Houx, qui dépendait de la même terre seigneuriale.

Les titres de cette ancienne maison ont été vérifiés et admis, en 1784, par M. Chérin père, généalogiste des ordres du Roi, pour procurer à ses différents membres les honneurs de la cour. Ils en constatent la filiation d'une manière littérale et suivie depuis Jean du Houx, dont nous allons parler.

Mais, avant de procéder à l'exposé généalogique des diverses branches de la maison du Houx, on a cru essentiel de rappeler sommairement ici quelques considérations importantes:

1°. L'origine de cette maison, comme celle de toutes les auciennes races, se perd au-delà des temps où les noms commencèrent à s'établir héréditairement dans les familles; 2°. Ses premiers auteurs connus se qualifiaient du titre de chevaliers, ce qui, joint à la possession immémoriale du fief qui lui a servi de berceau, réunit en elle le double caractère de la noblesse de nom et d'armes, la plus pure dans son principe et la plus considérée;

3°. Il existe, soit en Lorraine, soit dans les provinces voisines, plusieurs familles d'extraction noble et ancienne, portant le même nom que celle qui fait l'objet de cette généalogie: mais leurs titres ne présentent jusqu'à présent aucun point assuré de réunion entre leurs ancêtres et la descendance de Jean du Houx. Cette remarque a été faite par M. Chérin lui-même, et elle est le résultat des recherches qu'il a faites lorsqu'il a délégué le premier commis du cabinet des ordres du Roi, pour rechercher dans tous les dépôts publics de la Lorraine et des évêchés les titres originaux sur lesquels ont été basées les preuves pour les carrosses de la maison du Houx. Cette même remarque est consignée dans une lettre que M. Berthier, successeur de M. Chérin, adressa, le 10 avril 1787, au comte du Houx de Dombasle (1), et qui contient l'analyse du mémoire rédigé par son savant prédécessur:

4°. Il est important de faire observer qu'immédiatement après les formalités des preuves de la cour remplies, le comte du Houx de Dombasle et le boron du Houx de Vioménii les sont partagés, comme représentant les deux branches aînées, tous les originaux des titres produits sur les sept premiers degrés, qui sont communs aux autres branches relatées dans cette généalogie, et qui se trouvaient alors dans leurs mains. Mais, indépendamment de son lot, chacune des deux branches co-partageantes cut la précaution dess faire délivrer des expéditions authentiques de tous les originaux que l'autre avait eus en partage. Par cette sage prévoyance, les copies authentiques des originaux qui se trouvent encore dans les archives du comte du Houx de Dombasle, suppléent à la perte totale des archives de la branche de Vioménil, qui dans le fort de la révolution de France ont été brûlées dans

<sup>(1)</sup> L'original de cette lettre existe dans les archives du comte du Houx de Dombasle, et une copie collationnée et légalisée se trouve dans celles du comte du Houx de Gorhey.

la cour du château d'Imeling, près Sarrebourg, château appartenant au baron du Houx de Vioménil, lieutenant-général des armées du roi, grand'eroix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, etc. (vorez p. 21). C'est pour cette raison qu'à la fin de chaque titre rapporté sur les sept premiers degrés de la maison du Houx, et qui, comme on l'a déia dit plus baut, sont communs aux branches des seigneurs de Dombasle, de Vioménil, de Gorliey et de Hennecourt, ainsi qu'à celle des seigneurs de Contre-Église, Buffignécourt et Montureux, établie dans le comté de Bourgogne et maintenant éteinte, on a eu soin de relater où se trouvent actuellement et les titres originaux encore existants . et les copies collationnées et légalisées tant de ceux qui ont été détruits, que de ceux qui sont ou étaient déposés dans les archives, garde-notes et dépôts publics des chartes du duché de Lorraine et des évéchés, D'après cette précaution, les diverses branches de cette maison peuvent au besoin retrouver dans les archives du comte du Houx de Dombasle, maintenant fixé à Prague, en Bohéme, les copies collationnées et légalisées de tous les titres originaux détruits par suite de la révolution française dans celles du baron du Houx de Vioménil, ainsi que de ceux qui auraient pu l'être dans les dépôts publics, dont plusieurs n'ont pas été respectés pendant la terreur.

L'ancienne extraction de nom et d'armes de la maison du Houx a été reconnue, jurée et admise, en 1775, par la chambre des comptes du duché de Lorraine : dans les chapitres nobles de Poulangy, en Champagne, et de Prague, au royaume de Bohême; par l'ordre de Malte, et enfin, en 1784, par M. Chérin, généalogiste des ordres du Roi, pour l'obtention des honneurs de la eour. Tous les titres de cette famille ont aussi été produits par le comte du Houx de Gorhey, en 1814, par-devant M. Dambray, chancelier de France et garde des sceaux, président de la commission du sceau, pour justifier de sa descendance directe et légitime de Jenn du Houx, qui suit; et c'est en conséquence de ces nouvelles preuves faites, que S. M. Louis XVIII a accordé au comte du Houx de Gorhey des lettres-patentes de comte, et fait reconnaître sa parenté avec le maréchal comte du Houx de Vieménil, dont il avait été aide-de-camp. L'extraction d'ancienne chevalerie de la maison du Houx est encore explicitement reconnuc dans les lettres-patentes, dont nous rapporterons le contenu dans son entier à l'article du comte Charles du Houx de Gorhey.

Les principales alliances de la maison du Houx sont avec celles de Chambley, de Charmoilles, de Circourt, de Choiseul, de Fléville, de Gemit de Luscan, de Gourcy, de Grammont-Granges, de la Guiche, de Hennezel, de Jacquelain, de Ligniville, de Montson, de Montureux, de Moravville, de Mousson, de Mussy ou de Mussey, de Nettancourt, de Nourcy, du Puy d'Avrainville, de Raincourt, de Saint-Mauris-Châtenois, de Saint-Privé, de Sauville, de Savigny, de Thietry, de la Tour du Pin-Montauban, de Tserclaës, de la Vallée-Rarecourt, de Vy, de Wignacourt, de Willassans et de Wisse.

I. Jean pu Houx(1), chevalier, seigneur de la ville et maison forte du Houx et de la Veline du Houx, obtint le jour de Sainte-Catherine, 25 novembre 1341, de Raoul, duc de Lorraine, son souverain, des lettres - patentes portant confirmation des acquisitions faites par son amé et féal Monss' Jehans du Hou, chevalier, de religieuses personnes l'abbé et le couvent de Chaumousey, de biensfonds que cette abbave possédait en la ville du Hou et ses dépendances, et encore de la vente faite audit Monss' Jehans par ses amés et féaux Jéhans et Ancel de Ville, écuyers, de tout ce qu'ils avaient à la Veline (2). Jean du Houx avait épousé Lorie DE MONTSON, issue d'une des plus illustres maisons de l'ancienne chevalerie du Barrois ( voyez l'Histoire de Lorraine par l'abbé Bexon ). Le 18 novembre 1362, cette dame, se disant veuve de Mezsires Jehans du Hou, chevalier, donna au duc de Lorraine . tant pour elle qu'au nom de Gilles et Régnard du Houx, ses fils. le dénombrement d'un fief appelé Soru, situé à Cuvery, près Mairley (3). On ne connaît d'autres enfants à Jean du Houx et à Lorie de Montson, que les deux fils ci-dessus nommés :

ns Montson: d'azur , à la crois d'hermine.

<sup>(1)</sup> Le plan de cet ouvrage nous astreignant à une orthographe uniforme, nous ferons observer que le nom de la maison du Houx se trouve fréquemment écrit dans les plus anciens titres de ou du Hou.

<sup>(</sup>a) L'original de ces lettres-patentes existait dans les archives du baron du Houx de Vioménil. Il s'en trouve une copie collationnée et légalisée dans celles du conte du Houx de Dombasle.

<sup>(3)</sup> L'original de cet acte, daté de l'octave de la Saint-Martin 1362, est dé-

- 1º. Gilles, qui suit;
- 2º. Regnard du Houx, dont la postérité est inconnue.
- II. Gilles Du Houx, chevalier, seigneur du Houx et de la Veline du Houx, porta les armes avec la même distinction que son père, et parvint ainsi que lui à la scule dignité militaire qui excitait alors la vaillance et l'émulation de la noblesse. Jean Ier, duc de Lorraine, voulant récompenser les services de son amé et féal monss' Giles du Hou, chevalier, lui accorda, le 13 mars 1386 (v. st.), des lettres de reprise, et lui fit donation, ainsi qu'à ses hoirs, de la haute, moyenne et basse justice en la ville de Hou, au ban et finage de ladite ville, etc., comme monss Jehan du Hou, père dudit monss' Giles, les tenait de religieuses personnes l'abbé et le couvent de Chaumousey (1). Le 10 janvier 1390 (v. st.), Jacquez d'Ancelle. écuyer, fournit un dénombrement au duc de Lorraine pour toutes les terres qu'il possédait. Les écuvers n'étant pas autorisés à mettre sculs leur sceau à ces actes, Jacquez d'Ancelle pria et requit monss' Giles du Hou, chevalier, d'y apposer le sien, ce qui fut exécuté le même jour (2). Le 11 mars de la même année 1390, Poinsignon et Bertrand de Chastel-Wevey, frères, Gilles du Houx, Philibert de Bauffremont, Louis de Sauxey et Guillaume de Sécarnasse, tous chevaliers, firent un accord et traité de paix avec le maître échevin, les treize jurés et la communauté de la cité de Metz, au sujet de leurs différents touchant la prise de leurs forteresses et d'autres choses quelconques par les troupes de cette ville, sur le territoire de laquelle ces six chevaliers avaient fait du dégât. Cet acte, qui existe en parchemin au trésor des chartes de l'hôtel de ville de Metz (3), conserve le sceau des armoiries de Gilles du Houx, telles que ses descendants les ont toujours

posé au trésor des chartes de Lorraine, layette Preny, n° 26. Il en existe une copie collationnée et légalisée dans les archives du comte du Houx de Gorbey.

<sup>(1)</sup> L'original de cet acte, acellé du sceau du duc de Lorraine, existait dans les archives du baron du Houx de Vioménil. La copie collationnée et légalisée s'en trouve dans celles du comme du Houx de Dombasle.

<sup>(</sup>a) Cet acte original en parchemin existe au trésor des chartes de Lorraine, layette Arches, n° 9, et la copie collationnée et légalisée fait partie des archives du comte du Houx de Gorhey.

<sup>(5)</sup> La copie collationnée et légalisée se trouve dans les archives du comte du Houx de Gorhey.

pa flousor : d'azur, au chef d'argent, charge d'un lion issant de gueu-

portées. On y distinguait plusieurs bandes accompagnées de billettes, et autour sont écrits ces mots: Sigill. de Hou. Le jeudi avant la nativité de Notre-Dame 1551, Gilles, seigneur du Houx. et Huguette de Nouroy, sa femme, d'une part, et Philippe de Nouroy, chevalier, agissant en son nonn et au nom de Huguin de Nouroy, écuyer, son frère, de l'autre, avaient passé une transaction ensemble. Le mariage de Huguette de Nouroy avec Gilles du Houx est encore constaté par une autre transaction du 7 septembre 1410, passée entre Guillaume et Jacques du Houx, frères, d'une part, Ferri de Savigny et Louis de Fléville, époux de Jeanne et Marguerite du Houx, au sujet de la succession de dame Huguette, veuve de monss' Giles du Hou, chevalier, leur mère et belle-mère, d'autre part (1). Gilles du Houx mourut avant le 2 juillet 1414, laissant de Huguette de Nouroy, sa femme:

- 1º. Guillaume, I" du nom, qui suit;
- 2°. Jacques du Houx, dont on ignore la destinée ultérieurement à l'année 1410;
- 3. Jeanne du Houx, semme de Ferri de Savigny, chevalier;
- 4º. Marguerite du Houx, épouse de Louis de Fleville, chevalier ;
- 5°. Alix du Houx, dame de la Veline du Houx, qui ne se maria point, et monrut après le 7 juillet 1451.

III. Guillaume pu Houx, I" du nom, chevalier, seigneur du Houx et de la Veline du Houx, épousa, par contrat du 2 juillet 1414 (2), où il est qualifié fils de mons Giles du Hou, chevalier, et de Huguette, sa femme, Jeanne de Sauville, fille de messire Jean de Sauville, chevalier, issu d'une maison illustre, et de dame Marguerite, sa femme. Guillaume du Houx assigna le douaire de Jeanne de Sauville sur les biens qu'il possédait aux bans du Houx et de Vioménil. Jean de Sauville ayant porté les armes pour la ville de Metz, qui lui devait des subsides, Guillaume du Houx, son gendre, en donna quittance par un acte du 20 octobre 1417,

de gueules, à 3 aigles

<sup>(1)</sup> Ces deux actes de 1351 et 1410 existent en originaux dans les archives du counte du Houx de Dombasle.

<sup>(2)</sup> Ce contrat sur parchemin existe dans les archives du counte du Houx de Dembasie.

où il est encore énoncé fils de monss' Giles du Hou, chevalier (1). et où est appendu son sceau représentant des bandes et des billettes, mais dont la légende qui l'environne est indéchiffrable, Le 11 février 1426 (v. st.), Jean, comte de Salm, accorda à Guitlaume du Houx des lettres de reprise pour le fief de Sécourt (2). Celui-ci s'engagea, le 6 octobre 1442 (3), à ne point porter les armes contre la ville de Metz, à moins que cette cité ne fût en guerre contre le duc de Lorraine, son souverain. Les prétentions de ce prince (le bon roi René d'Anjou, comte de Provence) avant fait naître une guerre célèbre en Italie, Guillaume du Houx y servit à ses propres dépens et s'y signala. Pour le récompenser des services qu'il avait rendus dans cette guerre, la reine Isabelle, femme du roi René, lui accorda une pension de 220 florins, que ce prince augmenta et porta à 200 écus d'or, par lettres signées de sa main et datées de Bar le 20 mai 1444, dans lesquelles Guillaume du Houx est qualifié chevalier (4). Ce seigneur servit aussi à ses propres dépens la ville de Metz dans les guerres que cette cité eut à soutenir contre ses voisins, et il v perdit ses chevaux et harnais. Ce fait est prouvé par une quittance donnée, le 25 juillet 1457, par Claude du Houx, son fils, tant en son nom ' qu'en celui de sa mère. Jehanne de Sauville, vefve de feu ss' Wuillaume du Hou, chevalier. Ce derpier a eu trols fils :

- 1°. Claude, dont l'article suit :
- 2'. Perrin du Houx,) qui servirent dans la guerre d'Italie, et y moururent
- 3º. Jean du Houx, | probablement.

IV Claude Du Houx, écuyer, seigneur du Houx et de la Veline

<sup>(1)</sup> L'original en parchemin de cet acte sain et entier est déposé au trésor des chartes de l'hôtel de ville de Metz, et une copie collationnée et légalisée se trouve dans les archives du comte du Houx de Gorhey.

<sup>(2)</sup> Original en parchemin dans les archives du comte du Houz de Dombasle.

<sup>(3)</sup> Original en parchemin au trésor des chartes de la ville de Metz, et copie collationnée et légalisée dans les archives du comte du Houx de Gorhey.

<sup>(4)</sup> Trésor des chartes de Lorraine, layette Rosières, I, a. 24. Une cople collationnée et légalisée de ce titre se trouve dans les archives du comte du Houx de Gorliey.

es La GLIEBE: de smople, au sautoir du Houx, co-seigneur de Vioménil, épousa, par contrat du 7 juillet 1451, où sont rappelés ses père et mère, et passé à Besançon devant Simon, tabellion àcette résidence, Marguerite de la Guiche, veuve en premières noces de Simon de Lucey (1), et fille de noble homme Étienne de la Guiche, écuyer. En faveur de ce mariage, Alix du Houx, dame de la Veline du Houx, tante de Claude du Houx, lui fit donation de tout ce qu'elle possédait sur le territoire de la Veline, Le 25 juillet 1457, Claude du Houx, tant en son nom qu'en celui de Perrin ou Pierre et Jean du Houx ses frères, donna quittance à la ville de Metz de la somme qu'elle devait à monss' Wuillaume du Hou, chevalier, son père, pour ses gages et le dédommagement de ses pertes en chevaux et harnais, pendant la guerre qu'il venait de faire pour cette ville à ses propres dépens (2). Le 15 novembre de la même année 1457, Jean II, duc de Calabre et de Lorraine, marquis de Pont, fils du roi René, accorda à son très-cher et bien-amé Claude du Houx, écuyer, des lettres de reprise pour tout ce qu'il tenait et pouvait tenir en sief de ce prince au duché de Lorraine et au marquisat de Pont (3). Claude du Houx, écuyer, et Perrin et Jean du Houx, ses frères, énoncés fils de monss' Wuillaume du Hou, chevalier, et de dame Jehanne de Sauville, transigèrent, le 4 juin 1450, au sujet des successions de leurs père et mère. Ces deux derniers, pour pouvoir suivre plus librement leur carrière militaire en Italie, acceptérent de leur frère aîné la somme d'argent à laquelle leurs droits furent évalués (4). Lors de la guerre qui s'éleva, en 1475, entre René II, duc de Lorraine ( successeur du duc Nicolas) et Charles le Teméraire, duc de Bourgogne,

<sup>(1)</sup> Elle en avait un fils, Jeau de Lucey, nommé dans ce contrat de mariage, dont l'original faisait partie des archives du baron du Houx de Vioménil. Une copie collationnée et légalisée existe dans celles du comte du Houx de Dombasle.

<sup>(2)</sup> L'original en parchemin de cette quittance est déposé au trésor des chartes de l'hôtel de ville de Metz, et la copie collationnée et légalisée se trouve dans les archives du comte du Houx de Gorhey.

<sup>(3)</sup> L'original en parchemin de ce titre est dans les archives du conte du Houx de Dombasle.

<sup>(4)</sup> L'original en parchemin de ce titre est dans les archives du comte du Houx de Dombasle.

Claude du Houx embrassa, ainsi que Nicolas son fils, qui suit, les intérêts de ce prince. Cette défection leur coûta leurs terres et seigneuries, qui furent confisquées par le même duc René II. C'est ce que rappelle une charte du mois de septembre 1485, portant que ce prince avait donné à Thomas de Pfaffenhofen, son chambellan, sénéchal de Lorraine et bailli du comté de Vau-lémont, « les terres et seigneuries de défunt Claude du Houx, fils de messire Willaume du Hou, chevalier, et de Nicolas, fils dudit Claude, à notre sénéchal, comme à nous écheües à l'occasion que lesdits Claude et Nicolas, nos sujets, tenoient le parti de notre dit sénéchal se désista à notre prière à la poursuite de notre cousine Isabeau de Crosny (1). Claude du Houx a laissé de sou mariage avec Marguerite de la Guiche:

- 1°. Georges du Houx, chevalier, qui eut tous les biens de sa mère, s'établit en Bourgogne et y fut la tige d'une nombreuse postérité;
- 2º. Nicolas, dont l'article suit;
- 5. Pierre du Houx;
- 4°. Simon du Houx; 5°. Nicolas-François du Houx;
- 6º. Catherine du Houx, mariée avec Claude de Moranville, chevalier;
- 7°. Isabelle du Houx, femme de Nicolas de Chambley, chevalier.

V. Nicolas du Houx, écuyer, seigneur en partie de Vioménil, obtint, le 26 janvier 1470 (v. st.), de Jacques, comte de Salm, des lettres de reprise pour le fief de Sécourt (a). Lorsqu'en 1477, la victoire de Nancy et la mort de Charles le Téméraire eurent rendu René II, duc de Lorraine, paisible possesseur de ses états, la plupart de ceux des seigneurs Lorrains qui s'étaient rangés sous les drapeaux de son adversaire rentrérent sous son obéissance. Nicolas du Houx fut de ce nombre, et rendit hommage au duc René II pour tout ce qu'il tenait de lui, le 23 septembre 1481. Ce prince lui avait restitué la terre de Vioménil; mais celles du

<sup>(1)</sup> L'original en parchemin de cette charte est déposé au trésor des chartes de Lorraine, layette Arches, n° 97, et la copie collationnée et légalisée fait partie des archives du comte du Houx de Gorhey.

<sup>(2)</sup> Original en parchemin dans les archives du corate du Houx de Dombasle.

Houx et de la Veline du Houx sont restées depuis cette époque unies au domaine ducal. Honorés seigneurs Georges du Houx, chevalier, Nicolas, Pierre, Simon et Nicolas-François du Houx, écuyer, frères, d'une part, et Claude de Moranville et Nicolas de Chambley, chevaliers, agissant comme maris de Catherine et d'Isabelle du Houx, d'autre part, passèrent un compromis sur arbitrage, le 2 octobre 1405, relativement à la succession de dame Marguerite de la Guiche. jadis femme de feu honoré seigneur Claude du Houx, écuyer, seigneur de Vioménil, leur père et beau-père (1). Le 3 octobre 1308 (2), Nicolas du Houx, seigneur de Vioménil, et Nicolas de Chambley, échangèrent entre eux quelques immeubles qui leur étaient advenus par le partage des biens de Jeanne de la Guiche, laquelle probablement était sœur de Marguerite de la Guiche. Nicolas du Houx s'était retiré sur sa terre de Viomenil, où il épousa Gabrielle DE THIETRY. Cette dame est nonimée dans le testament que sit son mari, le 6 janvier 1525 (v. st.), devant Virion, notaire à Vezelise (3), et dans lequel sont aussi nommés leurs deux enfants. savoir:

d'azur, à 3 glands d'or.

- 1º. Guillaume, IIº du nom, qui suit ;
- 2°. Hellevise du Houx. On ignore si elle fut marièe.

VI. Guillaume De Houx, II du nom, écuyer, seigneur en partie de Vioménil et du Haut-Bois, épousa, en premières noces, par contrat du 18 juillet 1508 (4), où sont rappelés ses père et mère, Françoise de Wisse, fille d'honoré seigneur Guillaume de Wisse, seigneur de Serres et de Gironcourt, bailli d'Allemagne, et de Jeannon de Ligniville. Ces époux, par acte du 7 juin 1526 (5), passé devant Virion, notaire à Vezelise, acquirent de

d'argent, à 5 lêtes de maure de suble.

<sup>(1)</sup> Original en parchemin dans les archives du comte du Houx de Dombasle.

<sup>(2)</sup> Original en parchemin dans les archives du comte du Houx de Domhasle.

<sup>(3)</sup> La minute de ce testament est déporée au garde-notes de Vezelise, et la copie collationnée et légalisée se trouve dans les archives du conte du Houx de Dombasle.

<sup>(4)</sup> L'original en parchemin de ce contrat existait dans les archives du haron du Bloux de Vioménil. La copie collationnée et légalisée se trouve dans celles du comte du Houx de Dombasle.

<sup>(5)</sup> Original au garde-notes de Vezelise, et copie collationnée et légalisée aux archives du comte du Houx de Dombesle.

Claude Charpentier, de Tantonville, et de Jeanne sa femme, trente journaux de terre situés sur le ban de Vioménil. Françoise de Wisse mourut peu d'années après cet acte. (Elle est rappelée dans un extrait des causes des assises et sur-assises du bailliage des Vosges, du 14 janvier 1549 (v. st.) et dans le testament de François du Houx, son fils, de l'année 1571.) Guillaume du Houx s'allia en secondes noces, en 1559, avec Isabeau DE HEN-NEZEL (Dictionnaire de la Noblesse, in-4°, t. VIII, p. 28.) Le 6 d'agent. mars 1540, par acte passé devant Simon, tabellion à Mirecourt (1), honoré seigneur Louis de Lenoncourt, seigneur de Gondrecourt, de Serres en partie, etc., et agissant au nom d'honorée dame Catherine de Haraucourt, sa femme, vendit à honoré seigneur Guillaume du Houx, seigneur de Vioménil, et à honorée dame Isabeau de Hennezel, sa femme, une rente de 100 liv. à prendre dans 300 livres de rentes annuelles, que Louis de Lenoncourt avait sur les salines de Châtel-Salins. Guillaume du Houx, II du nom, a cu pour enfants ;

De Honnezer :

# Du premier lit :

- 1º. Guillaunie du Houx, qui épousa Marie de Thietry. On ne leur connaît pas de postérité;
- 2º. Marc du Houx, seigneur de Germainvilliers, marié, en 1540, avec Jeanne de Choiseul, fille de Thierri de Choiseul, seigneur de Germainvilliers, et petite-fille de Pierre de Choiseul, seigneur de Doncourt et de Fresnoy, tige des anciens ducs de Choiseul. Il n'y a eu que deux filles issues de ce mariage ;
- 3°. Gérard du Houx, seigneur du Haut-Bois, marié, en 1528, avec Francoise de Choiseul, sœur de la précédente. On ne leur connaît pas d'en-
- 4°. François, 1° du nom, qui a continué la descendance;
- 5°. Bertrand, auteur de la branche des seigneurs pa Burriguacount, pa Con-TRE-ÉGLISE et DE MONTCREUX, au comté de Bourgogne, rapportée plus
- 6°. Antoine du Houx, seigneur du Haut-Bois, marié, en 1535, avec une autre Jeanne de Choiseul, sœur des précédentes. Il ne vivait plus en 1549;

<sup>(1)</sup> Original dans les archives du comte du Houx de Dombasle.

### Du second lit :

- 2º. Jean du Houx, mort jeune, après l'année 1549;
- 8°. Claudin ou Claude du Houx, marié 1°, en 1551, avec Nicole de Choiseul, autre sœur des précédentes; 2° avec Catherine de Raincourt. Sa postérité est inconnue;
- 9. Nicolas du Houx, vivant en 1559.

VII. François De Houx, I" du nom, écuyer, seigneur en partie de Vionénil, et ses frères du premier lit, eurent un procès à soutenir contre Isabeau de Hennezel, veuve de Guillaume du Houx, agissant pour Jean, Claudin et Nicolas, ses fils. Cette cause fut appelée aux assises du bailliage des Vosges le 14 janvier 1549 (1). Le 6 du mois suivant (v. st.), les parties transigèrent sur es procès, et cet accord y mit fin. François du Houx avait épousé en premières noces Françoise, dont le nom de famille est ignoré. Il se remaria, par contrat du 12 février 1551 (2), avec Yolande de Hennezel, et de Catin de Raincourt, et seur de la seconde femme de son père. Par son testament du 27 mars 1571, François du Houx, 1" du nom, demanda à être inhumé dans l'église de Vionénil, près de Guillaume du Houx et de Françoise de Wisse, ses père et mère. On voit par cet acte qu'il avait eu pour enfants:

er Hannezau: de gueules, a 3 glands d'a gent.

## Du premier lit :

1'. Nicole du Houx, femme de Jean du Houx, son parent;

# Du second lit :

2'. Claude du Houx, capitaine du château de Darney, marie 1º avec Phi-

<sup>(1)</sup> La copie collationnée et certifiée conforme au registre des assises et surassises déposé au greffe du bailliage des Vosges, séant à Mirecourt, puis légalisée par le lleutenant-général civil de ce même bailliage, se trouve dans les arthives du counte du Houx de Gorbey.

<sup>(2)</sup> L'original faisait partie des archives du baron du Houx de Vioménil. Il en existe une copie collationnée et légalisée dans celles du comte du Houx de Dombasle.

linne du Houx : 2º avec Catherine de Raincourt. Il mourut sans postérité:

- 5°. Georges, auteur de la branche des seigneurs pe Donnaste, qui suit ;
- 4°. Charles du Houx, époux de Jeanne de Thietry, et décède sans enfauts;
- 5°. Nicolas, qui fut la tige des seigneurs pr Vionent, mentionnes plus loin;
- 6". François, auteur de la branche des sei neurs pe Conner, rapportée après celles de Dombasle et de Vioménil.

#### SEIGNEURS DE DOMBASLE.

VIII. Georges pu Houx, I' du nom, écuver, partagea avec ses frères, le 2 novembre 1587, la succession de François du Houx. seigneur en partie de Vioménil , leur père, Il épousa Claudine pu Houx, sa cousine, dont il cut :

pe Hora comme i la o a

- 1°. François, II° du nom, dont l'article suit ;
- 2°. Remi du Houx, seigneur de Mazeley, Francogney, Razey et la Chapelleaux-Bois, qui épousa Catherine des Pilliers, et mourut sans postérité;
- 3º. César du Houx, Ecuyer, qui laissa de Bonne de Thietry, sa femme : Georges du floux, capitaine au régiment de Ligniville, décédé saus
  - enfants d'Anne-Salomé de la Mouillie;
- 4°. Jean du Houx, capitaine enseigne au régiment de Harancourt, Gabrielle Hennezel, son épouse, le fit père de :
  - Jean-Claude du Houx, mort sans postérité;
- 5. Élisabeth du Houx, femme d'Isaac de Mouson, écuyer.
- IX. François by Houx, II du nom, écuyer, épousa, par contrat du 5 septembre 1606, Françoise des Bigors, fille de Thomas des Bigots, écuyer. Dans cet acte, sont rappelés les père et mère de d'aur, à 3 furets François II du Houx, qui partagea leurs successions avec ses frères et sœur le 6 mai 1631. Il laissa de son mariage :

- r. Georges, Il. du nom, qui suit;
- 2'. Marthe du Houx, femme de Charles de Legeville, chevalier, seigneur de Légéville.
- X. Georges ou Houx, He du nom, écuyer, seigneur de Dombasle, lieutenant-colonel au service du duc de Lorraine et du roi d'Espagne, porta les armes avec distinction dans toutes les

d'argent, à la biche arceson four passants de gueules. guerres du duc Charles IV. Sur la fin de ses jours, il se retira au château de Dombasle, pres Darney, et rendit hommage pour cette terre le 19 novembre 1665. Du mariage qu'il avait contracté, le 27 janvier 1647, avec Anne-Salomé de la Moullis, laquelle se remaria avec Georges du Houx, son cousin germain, est issu Louis-François, qui suit.

XI. Louis-François pu Houx, chevalier, seigneur de Dombasle, capitaine au régiment du Houx, pour le service du duc Charles IV puis colonel de cavalerie et commandant une compaguie de la garde noble de Léopold, duc de Lorraine, fit hommage pour la terre de Dombasle le 10 janvier 1700, et mourut le 20 avril 1722. Il avait épousé, le 8 octobre 1680, Jeanne DE MARIEN, fille de Jean de Marien, seigneur de Freinery, de laquelle il eut:

d'arur, au sautoir d'argent, chargé de ring roses de gueules

- 1º. Jean-François, qui suit;
- 2º. Charles-François, comte du Houx de Dombasle, seigneur haut roné du valde de Yaxy, chambellan à la clef d'or de leurs majestés impériales et royales, consciller intime, feld-maréchal-lantenant dans leurs armées, coumandant en chef dans le Hainaut autrichien, nommé comte d'empire par lettres-patentes de S. M. l'empereur François I<sup>n</sup>, datées de Vienne en Autricha du 18 novembre 1760, et que l'on a cru deroir rapporter au degré suivaui, parce que Charles-François est mort en 1775, sans laisser d'enfants de son mariage avec Adrieux-Philippine de Tiercelats, issue d'une maison illustre du Brahaut, et après avoir servi avec la plus grande distinction depuis 1720;
- Marguerite du Houx, mariée à Robert, comte de Circourt, chevalier;
   Jeanne du Houx, mariée à Louis-Joseph, comte du Puy, chevalier, seigneur d'Avraiqville.
- XII. Jean-François du Houx, chevalier, seigneur de Dombasle, etc., titré baron du Houx, porta à la pompe sunèbre du duc Léopold une bannière d'alliance en qualité de gentilhomme de marque de sa province. Il sut nommé capitaine dans le régiment des gardes de l'empereur François l'; et obtint de ce prince, ainsi que Charles-François du Houx, son strère, le 18 novembre 1760, un diplôme de comte d'empire pour lui et ses descendants, dont voici la copie littérale et exacte:

<sup>(1)</sup> L'original en parchemin de ce diplôme existe dans les archives du comte du Houx de Dombasle, qui en a adressé, le 15 juillet 1814, une copie collationnée et légalisée au comte du Houx de Gorliey, son parent.

- François, par la grâce de Dieu, empereur des Romains,
   toujours auguste, roi de Germanie et de Jérusalem, duc de
   Lorraine et de Bar, etc., etc., à tous présens et à venir, salut.
- · L'expérience a fait connaître que les biens et les richesses ne suffisent pas, mais qu'il faut quelque chose de plus solide pour satisfaire les hommes généreux qui n'ont travaillé que pour la · gloire de leurs souverains, le salut et la conservation de leurs · États : c'est pourquoi nous sommes toujours disposés à élever · les personnes douées de ces éminentes qualités, et qui sont issues de familles illustres, à de nouveaux degrés d'honneur et de dis-· tinction, afin de faire passer le souveuir de leurs vertus à la » postérité, et d'exciter leurs successeurs à faire des actions dignes · de si glorieuses récompenses ; et considérant les mérites, vertus et affection de notre cher et féal Charles-François, baron du · Houx de Dombasle, l'un de nos chambellans, chevalier de l'or-· dre militaire de Marie-Thèrèse, feld-maréchal-lieutenant des · armées de sa majesté l'impératrice-reine apostolique, notre trèschère-aimée épouse, et commandant de Mons, ils nous ont été · d'autant plus agréables, que nous avons remarqué qu'ils sont héréditaires et comme l'apanage d'une ancienne et illustre fa-· mille, de laquelle ceux qui en sont issus ont successivement conservé ces grandes qualités et rendu des services essentiels · dans les armées impériales, ainsi qu'aux ducs de Lorraine, nos · prédécesseurs, dans les charges et diguités qu'ils ont occupées stant à leur cour que dans leurs troupes, à l'exemple des-· quels ledit Charles-François, baron du Houx de Dombasle, nous » a donné des preuves de son zèle et de sa fidélité par les ser- vices signalés qu'il nous a rendus et qu'il continue de nous ren-· dre dans nos armées, dans lesquelles il a fait paraître sa valeur, • sa prudence et sa bonne conduite dans les différents comman-«dements qui lui ont été confiés, desquels il s'est acquitté avec » toute l'habileté et les succès que nous pouvions attendre d'un • général de mérite et d'expérience. Faisant aussi une favorable attention aux belles et louables qualités qui rendent recommandable notre cher et féal Jean-François, baron du Houx de Dombasle, son frère, lequel nous a pareillement témoigné son zele, sa fidélité et son attachement par les services qu'il nous

» a rendus en qualité de capitaine dans le régiment de nos gardes, desquels il nous reste une entière satisfaction; et, voulant leur donner un témoignage assuré de l'estime que nous faisons de · leurs personnes et de leurs mérites, nous avons jugé ne pouvoir le faire d'une manière qui leur soit plus agréable et plus avantageuse qu'en illustrant leur nom et leur famille de la dignité de comte ; à ces causes et autres bonnes et justes considé-» rations à ce nous mouvantes, de notre grace spéciale, certaine science, pleine puissance et autorité souveraine, nous avons les-· dits Charles-François, baron du Houx de Dombasle, et Jean-· François, baron du Houx de Dombasle, frères, créés, nommés, · déclarés, élevés et illustrés; créons, nommons, déclarons, élevons et illustrons par ces présentes des nom, titre, dignité et · qualité de comte : voulons , entendons et nous plait que désor-· mais cux, ensemble leurs enfahts de l'un et l'autre sexe, nés, ou à naître en légitime mariage, leurs postérité et lignée puissent se dire, nommer et qualifier comtes, en tous actes, lieux et endroits, tant en jugement que dehors, et qu'ils soient tenus, straités et réputés pour tels; qu'ils jouissent de tous les droits, honneurs et préémineuces, prérogatives, rang, séance, libertés et immunités attribuées à ladite qualité de comte ; tout ainsi qu'en jouissent ou doivent jouir les autres comtes de nos états. stant aux assemblées de noblesse, faits de guerre, qu'autrement, et qu'ils recoivent tous les honneurs et dignités dont ceux qui ont pareille qualité sont capables et doivent jouir et user ; leur permettons en outre, pour marque de ladite dignité, de mettre · la couronne de comte sur les armes de leur famille qu'ils conti-• nuent de porter ainsi et de même qu'elles sont ci-après empreintes, figurées et blazonnées, savoir : d'azur, à trois bandes d'argent, accompagnées de quatre billettes d'or, posées en bandes, et pour supports deux griffons. Si donnons en mandement à nos très-chers et féaux les chefs du gouvernement, conseillers et » gens tenant notre conseil d'État et de régence en Toscane, autres de nos conseils, commissaires, députés, sénateurs, gouverneurs, capitaines, podestats, et à tous autres nos officiers justiciers, hommes et sujets qu'il appartiendra, qu'ils et chacun a d'eux endroit soi avent à faire et laisser les dits Charles-François et Jean-François, barons du Houx de Dombasle, frères, leurs enfants de l'un et l'autre seve, nés et à naître en loyal mariage, · leurs postérité et lignée, jouir et user pleinement, paisiblement et perpétuellement de tout le contenu ès présentes, sans » aucun trouble, ni empêchement, et icelles entériner suivant leur forme et teneur, et faire enregistrer partout où besoin sera, pour y avoir recours, le cas échéant ; car ainsi nous platt. Et · d'autant que, par la disposition du droit des gens et le commun · consentement de tous les rois, princes et états souverains, les priviléges de noblesse et tous les autres actes d'illustration ont respectivement lieu dans l'étendue de leur pouvoir et obéissance par un droit de réciprocité qu'ils entretiennent les uns · avec les autres, nous requérons tous potentats, rois, princes et états souverains de permettre auxdits Charles-François et » Jean-François, barons du Houx de Dombasle, frères, et à leur » postérité, de porter dans leurs états et pays de leur obéissance les noms, titre, dignité et qualité de comte, et de jouir de tous les droits, priviléges et honneurs attribués à la même qua-· lité; ainsi que nous ferions volontiers et qu'en effet nous faisons envers ceux qui sont par eux honorés de semblable qualité. • En foi de quoi nous avons aux présentes signées de notre main et contresignées par l'un de nos conseillers-secrétaires intimes, sfait mettre et appendre notre grand scel.

Donné en la ville de Vienne en Autriche le dix-huitième jour du mois de novembre, l'an de grâce mil sept cent soixante, et de notre empire romain le seizième.

· Signé FRANÇOIS.

» Par ordre de sa majesté impériale et royale,

· Signé Toussaint. »

Les patentes d'autre part syant été vues, lues et examinées à l'audience des sceaux, tenue cejourd'hui premier décembre 1761, elles ont été scellées à l'instant, ce que le soussigné secrétaire de sa majesté impériale certifie à Vienne les jour et au avant dits.

· Signé Kaiser. ·

ox Figuror: d'aver, à la tour d'argent surmontée d'un tion nais-ant d'or. Jean-François, comte du Houx de Dombasle, readit hommage pour ses terres en 1735 et en 1772. Il avait épousé, le 11 février 1727, Anne-Elisabeth de Floriot, fille de Nicolas-François de Floriot, conseiller d'État et maître des comptes de Loraine. De ce mariage sont issus:

- 1º. Jean-Dominique-Robert, dont l'article suit ;
- 2°. Autoine-François-Xavier, comte du Houx de Dombasle, seigneur de Courcelles, major pour le service de leurs majestés impériales et royales, marié avec Marie de Baudinet de Courcelles, dont est issue :
  - Charlotte-Victoire du Houx, mariée à Charles-Henri-Innocent, comte de Gourcy. Elle a été décorée de la Croix-Étoilée par l'empereur François II:
- Claude-Louis du Houx, chanoine de la cathédrale de Nancy, vicairegénéral du diocèse de Laon, abbé commendataire d'Airvaux, prédicateur ordinaire de la reine, mort en 1815;
- 4º. Charles-Nicolas-Bernard du Houx, mort célibataire en 1777, capitaine au service de leurs majestés impériales et royales;
- 5°. Cécile-Élisabeth du Houx, morte sans alliance le 4 novembre 1810.

XIII. Jean-Dominique-Robert, comte pu Houx, chevalier, seigneur de Dombasle, d'Avrainville, de Vassecourt, de Haute-Voye, de Champenoux, etc., né à Nancy le 4 août 1750, chambellan de sa majesté l'empereur d'Autriche, colonel à son service, épousa Élisabeth-Charlotte, comtesse pu Pry, sa cousine germaine, qui, ayant émigré avec son mari et ses enfants lors de la révolution française, fut mandée à Vienne par feu l'impératrice Marie-Louise, épouse de l'empereur Léopold II, qui la nomma dame du palais, puis dame de la Croix-Étoilée, et ensuite grande maîtresse de la cour de leurs altesses impériales les archiduchesses Clémentine et Amélie. Le comte du Houx de Dombasle est mort d'apoplexie à Prague, royaume de Bohéme, le 17 janvier 1815, laissant de son mariage, savoir:

re Per : d'arrer, au chef endentéd'oret de gueules,

- 1º. Charles Henri-Wilhelm-Jean-Marie, comte du Houx de Dombasle, chambellan de S. M. l'empereur d'Autriche, capitaine à son service, et mis à la pension pour cause de ses blessures, non marié;
- 2. Charles-Robert, comte du Houx de Dombasle, cheralier de justiee de l'ordre de Malte, chambellan de S. M. l'empereur d'Autriche, major à son service, et mis aussi à la pension pour cause de blessures reçues à

# plusieurs batailles. Il s'est morié, en Bohême, à une veuve née d'une famille illustre, et dont il n'a pas d'enfants;

- 3º. Claude-Louis-Cécile, comte du Houx de Dombasle, chevalier de justice de l'ordre de Malte, mort des blessures qu'il a reçues, en 1809, à la butaille d'Aspero, étant alors capitaine de grenadiers dans le régiment de Kerpen au service de S. M. l'empereur d'Autriche ;
- 4º. Charlotte-Philippine-Adrienne-Louise-Cécile, comtesse du Houx de Dombasle, qui, lors de la révolution française, était chinoinesse de Poulangy. Elle suivit ses père et mère dans leur émigration, et fut nommée, après preuves faites, chanoinusse de l'insigne chapitre impérial et royal de Prague par S. M. François II, empereur d'Autriche. Elle y est morte le 20 janvier 1823.

#### SEIGNRURS DE VIOMÉNIL.

VIII. Nicolas pu Houx, IIº du nom, écuyer, seigneur en partie de Vioménil, quatrième fils de François du Houx, le du nom, seigneur en partie de la même terre, et d'Yolande de Hennezel, fut invité par lettres de François, duc de Lorraine, des années 1501. 1592, 1594 à 1595, de se trouver aux États de Nancy. Il eut, le 50 avril 1501, commission de M. de Savigny, bailli des Vosges, pour rassembler tous les hommes des villages de ce bailliage et les opposer aux ennemis qui y pillaient les sujets du duc. Nicolas du Houx mourut au château de Vioménil, après avoir formé deux alliances, l'une avec Claudine DE HENNEZEL, dont il n'eut qu'une fille, et l'autre avec Claudine ou TROUSSET DE VANFERRAND, qui le rendit père de François, 11º du nom, qui suit,

DE BERRERE. de gueules, a 3 gianda d'argent. DE TROUBSET d'azur . su griffon d'or.

IX. François pu Houx, Il' du nom, seigneur en partie de Viomenil et d'Escles, fit hommage au duc de Lorraine, le a sentembre 1626, de ce qui lui appartenait dans ces deux terres. Il épousa, le 23 avril 1649, Claude d'Arbois, fille de Jean d'Arbois, écuyer, d'attr, à une croix colonel d'un régiment d'infanterie au service du duc de Lorraine, dont il cut, entr'autres enfants :

a'Annois : treffice d'or, chargee en cœur d'un e son de guenles.

- 1º. Georges du Houx, major au service de l'empereur;
- 2°. Joseph du Houx, dont il est fait mention dans un acte tutélaire avec ses frères et sœur du 2 août 1664, et dans des lettres de fai et hommage du 20 ferrier 1681;
  - 5. François-Théodore, qui suit :

- 4°. Nicolas du Houx, capitaine au service de l'empereur, tué au siège de Crémone:
- 5º. Anne-Salome du Houx, marice, le 17 juin 1705, à Clément d'Ablevenet.
- X. François-Théodore Du Houx, écuyer, seigneur de Vioménil, de Fauconcourt, et de Bonvillé, baron de Belrupt, fut nommé l'un des chambellans du duc Léopold, par lettres du 20 décembre 1709, dans lesquelles sont mentionnés les services que sa famille avait rendus aux ducs de Lorraine Charles IV, et Charles V, en qualité de brigadier et de colonel dans leurs troupes, au service de l'empereur, et de gouverneur de Longwy et de Boulay. François-Théodore mourut le 25 février 1726. Il avait épousé, le 20 avril 1690, Élisabeth de Chares, qui le rendit père de:

DE CHATAL!
de gueules, à ir
fusces d'or.

- 1. François Hyacinthe, dont l'article viendra;
- 2°. Charles-Joseph du Houx, chevalier, seigneur de Vioménil, capitaine au régiment des gardes lorraines, marié, le 10 avril 1724, avec Bonne-Francoise Dauphin, dont il eut:
  - 4. François-Joseph-Léopold du Houx, chevalier, seigneur de Vionénil, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine au régiment de Saint-Chamans, marié avec Henriette-Marguerite de Saint-Priet, dont il n'eut point d'enfants. Il possédait encore la terre de Vionienil lors de la révolution française; et, apres son décès, la nation s'en est emparée et l'a vendue;
  - B. Bonne du Houx, dame de Moncel, morte sans alliance;
- 3°. Léopold-Georges du Houx, baron de Fauconcourt, marié avec Marie-Anne de Civalart, dont il eut :
  - A. Léopold-Antoine, né en 1739, mort en 1781, capitaine au 3° régiment de chasseurs à cheval, sans avoir été marié;
  - B. Charles-Théodore du Houx, né en 1740, capitaine d'infanterie retiré, mort célibataire;
  - C. Louis-Antoine du Houx, né en 1745, maréchal des camps et armées du roi, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, marié à N... de Germey, dont il a eu trois filles. Il est mort le 20 octobre 1821:
- 4'. Jean-Claude du Houx, mort chanoine du chapitre de Saint-Diey;
- 5°. Jeanne-Élisabeth du Houx, morte sans alliance;
- 6º. Bonne du Houx, morte religieuse aux Filles de Sainte-Marie de Nancy.
- XI. François-Hyacinthe Du Houx, chevalier, baron de Vioménil, seigneur de Belrupt, de Bonvillé, de Ruppes et de Faucon-

court, commandant de bataillon au régiment de Limosin, rendit hommage pour ses terres le 3 janvier 1727. Il avait épousé, le 14 mai 1725, Marie-Anne-Antoinette de LA VALLEE DE RABÉCOURT, fille neleis de sable posts de Charles Gillet, chevalier, seigneur de la Vallée de Rarécourt. Ses enfants furent :

DE LA VALLÉE OR RARRECOURTS d'argent, à cinq anen sentoir, cantonnés

- 1°. Antoine-Charles, qui suit;
- 2". Charles-Joseph-Hvacinthe, dont l'article sera rapporté page 25;
- 5°. Marie-Charlotte-Catherine du Houx, mariée à François-Xavier-Maximilien, comte d'Ollonne, mort maréchal-de-camp. Elle est décédée le 5 mars 1810.

XII. Antoine-Charles ou Houx, chevalier, baron de Vioménil, seigneur de Belrupt, de Bonvillé, de Ruppes, d'Imeling, de la Forge, de Xouxanges et de Barching, lieutenant-général des armées du roi, grand'croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, gouverneur de La Rochelle, naquit au château de Fauconcourt le 30 novembre 1728. Entré au service en 1740, au régiment de Limosin, infanterie, dont son père était chef de bataillon, il y fut fait capitaine en 1747, et recut une blessure au siège de Berg-op-Zoom, en cette année. Le 29 août 1753, il épousa Gabrielle-Marguerite Borroon. It a été nommé successivement chevalier de l'o de de Saint-Louis en 1,58, colonel des volontaires d'argent, chargée de de Dauphiné e 10 février 759, brigadier d'infanterie des armées trois molettes d'édu roi le 25 juillet 1762, colonel de la Légion de Lorraine le 5 juin 1765, maréchal-de-camp le 3 janvier 1770, commandeur de l'ordre de Saint-Louis le 7 décembre 1771, grand'croix du même ordre le 25 août 1782, et lieutenant général des armées du roi le 1er janvier 1784. Il a fait avec la plus grande distinction toutes les campagnes terminées par les traités d'Aix-la-Chapelle et de Versailles, et celle de Corse à la tête de la légion de Lorraine, qu'il commandait alors. Il a commandé en chef l'expédition de Pologne, pendant laquelle il a été chargé de négociations très-importantes près de la confédération de ce royaume. Il a ensuite commandé en second l'armée d'Amérique en 1781 et 1782, et a donné dans tous les commandements qui lui out été confiés les preuves les plus éclatantes de valeur, de sagesse et d'intelligence, qui lui ont mérité à juste titre une place distinguée parmi les meilleurs officiers généraux des troupes du roi. Lors de la révo-

lution française, le baron de Vioménil avait été nommé par les princes, frères du roi, commandant de l'avant-garde de l'armée qu'ils avaient rassemblée à Coblentz pour opérer la contre-révolution; mais il refusa cette place importante, pour céder aux instantes sollicitations du roi et de la reine, qui, d'après son dévouement connu pour eux, voulurent le retenir près de leurs personnes. Enfin, il noureut le 9 novembre 1792, des suites des blessures graves qu'il avait reçues, en combattant pour l'infortuné Louis XVI, à la tête des Suisses de la maison de ce prince, à la journée du 10 noût de la même année, laissant de son mariage:

- 1. Charles-Gabriel, qui suil;
- 2°. Adélaîde-Joséphine du Houx, mariée à N.... de Loppin, marquis de Montmort, seigneur de la Boulaye et autres lieux, maréchal-de-camp.

XIII. Charles-Gabriel ou Houx, chevalier, baron de Vioménil, maréchal de camp, né à Nancy le 26 février 1767, entré au service en 1779, a fait les campagnes d'Amérique en qualité d'aide de camp du baron de Vioménil son père, commandant en second de cette armée. Il a été nommé capitaine de hussards en 1786, et admis aux honneurs de la cour au commencement de 1787. Il rejoignit en 1702 l'armée de Condé, où il fit les campagnes de 1792 et 1793, en qualité d'aide de camp du comte de Vioménil, son oncle, commandant l'avant-garde de cette armée. Il fut nommé par les princes, frères du roi, colonel de dragons à la fin de 1792, puis chevalier de l'ordre de Saint-Louis en février 1704. Il a fait les campagnes de 1704 et 1705, comme aide-major au régiment de Vioménil à la solde anglaise et à cocardes blanches. Rentré depuis à l'armée de Condé, il a obtenu un congé et a fait une campagne en Italie à l'état-major des princes de Rohan, et est passé ensuite au service du Portugal comme colonel de cavalerie, avec promesse d'une légion. Les Français s'étant emparés de ce royaume, il a été confirmé dans ce grade par Napoléon Buonaparte, et a fait dans ses armées les campagnes d'Espagne. Le 18 novembre 1814, il a été promu par S. M. Louis XVIII au grade de maréchal de camp. Il avait épousé, le 3 juin 1803, Madelaine-Françoise-Louise-Rose DE GEMIT DE LUSCAN.

pe Court
pe Lucian:
d'azur, à treis che
vions d'or.

fille de Jean-François de Gémit, comte de Luscan, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de Marie-Louise de la Peyrie de Soussignac, décédée à Lisbonne le 1/4 mai 1804, après avoir donné le jour à une fille nommée:

Marie-Charlotte-Louise du Houx, morte le 26 septembre 1815.

XII. Charles-Joseph-Hyacinthe pu Houx, chevalier, comte, puis marquis de Vioménil, pair et maréchal de France, chevalier des ordres du Roi, grand'eroix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, etc., second fils de Francois-Hyacinthe du Houx, baron de Vioménil, et de Marie-Antoinette de la Vallée de Rarécourt . naquit à Ruppes le 22 août 1734. Entré au service en 1747 dans le régiment de Limosin, il se trouva en la même année à la bataille de Lawfeldt et au siège de Berg-on-Zoom, sous les veux de son père. Les qualités brillantes qu'il déploya dès ses premiers pas dans la carrière des armes le firent choisir par le brave Chévert pour l'un de ses aides de camp. Il fit avec cet illustre guerrier la compagne de 1757, et, à l'âge de 26 ans, une action d'éclat lui valut la croix de l'ordre de Saint-Louis en 1760. L'année suivante, M. de Vioménil fut nommé colonel en second des volontaires du Dauphiné. Pendant cette campagne, il fit mettre bas les armes à un bataillon de grenadiers ennemis, fit dans diverses rencontres p'us de 2000 prisonniers, et s'empara de nombre de pièces d'artillerie. Employé sous le comte, depuis maréchal de Vaux, dans la guerre de Corse, en 1768, il fut mis à la tête de l'avant-garde de l'armée, composée d'un détachement de 1,800 hommes. Dans son rapport au roi, le comte de Vaux déclara que la conquête de la Corse était due à la valeur et aux talents de M. de Vioménil. Ce service signalé lui valut, en 1770, le grade de brigadier d'infanterie. Colonel de la légion de Lorraine en 1771, puis du 3º régiment de chasseurs à cheval en 1779, il fut promu au grade de maréchal de camp le 1er mars 1780, et employé immédiatement à l'armée du comte de Rochambeau, en Amérique, où il eut le commandement et l'inspection d'une brigade d'infanterie, et celle de la brigade d'artillerie de cette armée. Après les quatre campagnes de cette guerre, et par suite des rapports du congrès américain sur l'importance des services rendus par le

coınte de Vioménil, le roi lui accorda une pension de 5,000 livres, en attendant que ce prince le pourvût d'un gouvernement. Nommé, en 1789, à celui de la Martinique et des îles du Vent, il y réprima, au péril imminent de sa vie, l'insurrection des deux régiments d'infanterie et d'artillerie qui y étaient en garnison, et celle plus redoutable de 72,000 nègres, qui, sortis de leurs ateliers la torche à la main, menaçaient d'incendier les habitations et de massacrer les blancs. La justice et la fermeté énergique du comte de Viounénil conservèrent cette colonie à la France, et l'ordre fut rétabli parmi les noirs. De retour en Europe en 1790. il fut créé commandeur de l'ordre de Saint-Louis, et alla rejoindre à Worms, en 1791, M. le prince de Condé, qui lui confia le commandement et l'inspection de son avant-garde, composée de la légion de Mirabeau et des hussards de Salm. Il se signala pendant la campagne de 1795 aux affaires de Jokrim, du Bois de Werth, de Germesheim, d'Insheim, à l'attaque et à la prise des lignes de Weissembourg et de la forteresse du même nom, à celle des lignes de Lauterbourg, à l'expédition de Bodenthal, enfin, aux différents combats de Berstheim, village défendu par lui pendant près de quatre semaines. En 1794, le comte de Vioménil obtint un régiment de son nom, à cocardes blanches et à la solde anglaise. Ce régiment ayant été réformé l'année suivante, après le non-succès de l'expédition de Quiberon, il rejoignit l'armée de Condé, et fut créé grand'croix de l'ordre de Saint-Louis au mois d'août 1795. Pendant les campagnes de 1796 et 1797, le comte de Vioménil commanda une brigade de cavalerie. Il combattit à Offenbourg, à Biberach, dans les montagnes du Hold-Graben, et déploya le plus grand sang froid à l'affaire d'Ober-Kamlach, où il dirigea l'attaque de l'aile gauche. Lorsque la fortune cut trahi les efforts du prince de Condé, et que les braves qui avaient survécu sous ses drapeaux durent se disperser sur la terre étrangère, l'impératrice Catherine II, qui recherchait partout la vaillance et le mérite, appela M. de Vioménil à son service, avec le grade de lieutenant-général de ses armées. En 1798, il fut nommé par l'empereur Paul I" commandant d'une forteresse et d'un régiment de cavalerie sur la frontière des Kirghis. Cette mission était une sorte d'exil. L'empereur avait été blessé de la noble liberté avec laquelle M. de

Viomenil était resté fidèle dans ses sentiments à un monarque malheureux, Stanislas Auguste, dernier roi de Pologne. Mais cette disgrâce dura peu. M. de Vioménil fut rappelé, créé général de cavalerie ( grade de général en chef ) et nommé successivement inspecteur et commandant de l'armée du maréchal Lascy, commandant et inspecteur de l'armée de Samogitie, forte de 42,000 hommes, désigné pour commander 47,000 Russes en Suisse, et commandant d'un corps de 17,000 hommes, stationné aux îles de Jersey et de Guernesey, dans le but de seconder les généreux efforts des royalistes de l'ouest. L'empereur ayant rappelé ses troupes, le comte de Vioménil, créé lieutenant-général des armées de France par S. M. Louis XVIII en 1801, alla remplacer le prince de Valdeck dans le grade de maréchal général des armées de Portugal, qu'il organisa et porta à 75,000 hommes. Il retourna ensuite en Angleterre, au sein de sa famille et près des princes français, dont il continua à partager l'exil. Il les accompagna à leur retour en France en 1814, et fut créé membre de la chambre des Pairs le 4 juin de cette année. En 1815, lors de l'invasion de Buonaparte, il donna, malgré son grand age, de nouvelles preuves de son dévouement au roi, en organisant, avec une célérité extraordinaire, les volontaires royaux, rassemblés à Vincennes, et dont le commandement lui était réservé. Lorsque Louis XVIII quitta la capitale, ce vieux guerrier, dont toute la vie n'avait été pour ainsi dire qu'un long exil, n'hésita point à partager les nouvelles infortunes de son roi, qu'il suivit à Gand. Au retour, il fut l'un des premiers à pénétrer dans Paris, décoré de son grand cordon de l'ordre de Saint-Louis et de la cocarde blanche. Nommé presque aussitôt commandant la 22º division militaire à Bordeaux, sa présence sur la frontière préserva le Béarn de l'invasion de la division espagnole du comte de l'Abisbal, qui, sur les représentations du général de Vioménil, demeura dans ses cantonnements au midi des Pyrénées. Peu de temps après, il fut nommé gouverneur de la 13º division militaire (Rennes), et reçut, le 3 juillet 1816, pour prix de ses longs et honorables services, le bâton de maréchal de France. Par lettres-patentes du 20 décembre 1817, S. M. Louis XVIII avait attaché héréditairement à sa pairie le titre de marquis. Il fut nommé chevalier des ordres du Roi le 30 septembre 1820 et officier de Ouvias: d'or, à l'olivier de sinople adextré d'un lion contourné et couronné de gueules. la Légion-d'Honnour le 19 août 1825, et il est décèdé à Paris le 5 mars 1827 (1), dans sa 95° année. Le maréchal de Vionnénil avait épousé, le 28 avril 1772, Anne-Marquerite Drivera de Vaolera, morte en 1815, pendant les cent jours, fille de Jacques-David Olivier, écuyer, seigneur de Vaugien, de Courcelles, de la Pipe et autres lieux, conseiller du roi, receveur général en la généralité de Lyon. De ce mariage sont issues:

- t. Anne-Antoinette-Henriette du Houx de Vioménil, morte, en 1798, à Hambourg, non mariée ;
- 2. Marie-Charlotte-Marguerite-Adele du Houx de Vioménii, née le 51 décembre 1784, mariée, en 1805, avec Renè-Claude-Guillaume-Jean-François, marquis de la Tour-du-Pin-Montauben, maréchal des camps et armées du roi, nommé par S. M. pair de France en remplacement du maréchal marquis de Vioménii, son beau-père. Jusqu'à présent il u y a point d'enfants issus de comariage.

#### SEIGNEURS DE GORHEY.

VIII. François du Houx, II' du nom, écuyer, seigneur de Gorhey, dernier fils de François du Houx, I'' du nom, seigneur en partie de Vioménil, et d'Yolande de Hennezel, est rappelé, ainsi que ses frères, dans le testament de son père du 27 mars 1571, où il est fait mention d'Yolande de Hennezel, sa mère. Il partagea avec Georges, seigneur de Dombasle, et Nicolas, seigneur de Vioménil, ses frères, le 2 novembre 1587, les successions de ses père et mère. Le 1" juillet 1613, François du Houx, écuyer, seigneur de Gorhey, fit reprise de cette seigneurie de Catherine de Lorraine, abbesse de Remiremont, chapitre dont cette terre relevait. Il avait épousé, le 3 juin 1589, Catherine EE Bitors. Dans son contrat de mariage il est dit fils de François du Houx, ecuyer, seigneur de Vioménil, et y estassisté par Georges, Nicolas et Charles du Houx, ses frères. De son mariage il est:

d'agur , à trois furets

- ". Noël, qui suit;
- 3°. François du Houx, qui ne paraît pas avoir eu de postérité;

<sup>(</sup>Voyez le Dictionnaire historique des Generaux français, t. VI, pp. 463, 463 et 464; le Moniteur du 16 mars 1827 et le Pitote du 12 du même mois.)

- 5. Claude du Houx, qui épousa Claude des Bigots, écuyer;
- 4°. Jeanne du Houx, dont on ignore la destinée.
- IX. Noël ou Houx, écuyer, seigneur de Gorhey, succéda à son père en minorité. Le 14 décembre 1616, Georges du Houx, écuver, fit reprise de la seigneurie de Gorhey, de Catherine de Lorraine, abbesse de Remiremont, au nom et comme tuteur de Noël, François, Claude et Jeanne du Houx, enfants de feu François du Houx, écuyer, seigneur de Gorliey, son frère. Le 6 mars 1623, Noël du Houx partagea avec Claude des Bigots, mari de Claude du Houx, sa sœur, les biens provenant de la succession de François du Houx, écuyer, seigneur de Gorhey, leur père et beau-père. Il épousa Nicole de Mussy, ou de Mussey. Le o avril 1664. Remi du Houx, seigneur de Francogney, et Georges du Houx, seigneur de Dombasle, tant en leurs noms que comme fondes de pouvoirs de Noël et de François du Houx, pour satisfaire à l'ordonnance de son altesse de Lorraine, produisirent des pièces justificatives de leurs noblesse et qualités. Cela est prouvé par un extrait du registre du greffe de la commission pour la noblesse de Lorraine, lequel extrait est déposé dans les archives du comte du Houx de Dombasle, Noël du Houx laissa de son mariage avec Nicole de Mussey:

na Musar , ou sa Musaav : d'azur, a quatre che

X. François pu Hoxx, HI' du nom, écayer, seigneur de Gorhey. Anne de Malain, administratrice de l'abbaye de Remiremont, donna à François du Houx, écuyer, au nom et comme fondé de pouvoirs de Noél du Houx, écuyer, son père, des lettres de reprise pour la seigneurie de Gorhey. François du Houx, écuyer, epousa, le 17 juin 1659, Claude-François en François Arson contrat de mariage, il est dit fils de Noél du Houx, écuyer, seigneur de Gorhey, et de Nicole de Mussy, y est assisté par Remi du Houx, seigneur de François du Houx, seigneur de Vioménil, et Georges du Houx, seigneur de Dombasle, capitaine de cavalerie, ses cousins. Il eut de sa femme:

de goroles, au chetron d'or, accompagné de 3 cloches du même.

- 1. Jean-François du Houx, seigneur de Gorhey, marié à Jeanne du Houx, qui le rendit père de !
  - François du Houx, seigneur de Gorhey, mort sans postérité;

- 2'. Antoine du Houx, mort prêtre;
- 3. Pierre-Joseph, qui suit;
- Marie-Yolande du Houx, mariée à Christophe de Finance, seigneur de Préville;
- 5°. Marguerite du Houx, morte sans alliance.

XI. Pierre-Joseph du Houx, écuyer, partagea, le 2 mai 1692, avec ses frères et sœurs, les successions de François du Houx, écuyer, seigneur de Gorhey, et de dame Claude-Françoise de Finance, ses père et mère. Le même jour il abandonna, ainsi qu'Antoine, son frère, et ses deux sœurs, tout ce qu'il avait dans la seigneurie de Gorhey à Jean-François du Houx, son frère ainé. Il épousa, le 28 juin 1697, Marguerite d'Anglebeat, qui le rendit père de:

o'Ascesser: de gueules, à deux fasces d'argent.

- 1". Antoine Henri, qui suit;
- 2°. Claude-Joseph du Houx, mort prêtre le 15 juin 1802;
- 5º. Marguerite-Gabrielle du Houx, morte sons alliance en 1787.

XII. Antoine-Henri Du Houx, chevalier, épousa, par contrat du 29 décembre 1716, où sont nommés ses père et mère, Marie-Jeanne DE HEMERER. Le 9 septembre suivant, ces époux acquirent de Jean-François du Houx, seigneur de Gorhey, leur oncle, tout ce qu'il possédait sur les bans de Charmois et lieux voisins. Marie-Jeanne de Hennezel étant venue à mourir, messire Autoine du Houx, chevalier, transigea avec ses quatre fils au sujet de la succession de cette dame. Il mourut lui-même le 10 novembre 1765, laissant de son mariage:

de gucules, à trois glands d'argent.

- 1". François du Houx, mort prêtre en 1776;
- 2". Claude-Joseph, qui suit;
- 3º. Charles, auteur de la branche des seigneurs de Hennecoret et de Goaser, dont il sera fait mention ci-après;
- 4. Antoine du Houx, chevalier, seigneur de Frain, mort, en 1805, saus laisser d'enfants de son mariage avec Claudette du Hoax.
- XIII. Claude-Joseph Du Houx, chevalier, né le 50 mars 1722, partagea d'abord, le 19 juin 1760, avec ses trois frères, les successions de leurs père et mère; ensuite, le 18 mai 1782, avec Charles et Antoine du Houx, chevaliers, ses frères, la succession de

François du Houx, leur frère commun, mort en 1776. Claude-Joseph était syndic de la noblesse du bailliage de Mirecourt en 1789, lors des assemblées provinciales des duchés de Lorraine et de Bar. Il a aussi figuré dans l'ordre de la noblesse du même bailliage la même année, lors de la convocation des états-généraux. Il est mort le 17 décembre 1796, laissant du mariage qu'il avait contracté, le 21 mai 1755, avec Barbe Dibior:

The or

- 1°. Charles, qui suit:
- 2°. Joseph-Hyacinthe du Houx, mort célibataire en 1806;
- 3". Marie-Françoise du Houx, } non mariées; 4°. Marie-Barbe du Houx,
- 5°. Françoise du Houx, morte sans alliance en 1808;
- 6°. Catherine du Houx, mariée, en 1806, à Jean-François Cabannes de la Prode, écuyer, qui, en 1814, a obtenu la retraite de lieutenant-colonel d'artillerie et était chevalier de l'ordre de Saint-Louis.

XIV. Charles DU HOUX, chevalier, comte du Houx de Gorhey, maréchal des camps et armées du roi, est né le 10 octobre 1756. Entré au service à la légion de Lorraine en 1775, il fut nommé capitaine dans les chasseurs à cheval de Lorraine le 15 mai 1788. Il a figuré, ainsi que son père, en 1789, dans l'ordre de la noblesse du bailliage de Mirecourt, et a émigré, en 1791, pour rejoindre l'armée de Condé, où il a fait la campagne d'Oberkirch et celles de 1792 et de 1793 comme aide-de-camp du comte de Vioménil, son cousin, commandant l'avant-garde de cette armée. Il eut un cheval tué sous lui au combat de Berstheim le 2 décembre 1705. Il a fait celles de 1704 et 1705 comme capitaine au régiment de Vioménil, à la solde anglaise et à cocardes blanches; enfin celles de 1796 et 1797, soit comme brigadier dans le troisième régiment de cavalerie noble, compagnie de Montmorency, soit comme aide-de-camp du comte de Vioménil. Le 8 octobre 1793, Monsieur, alors régent du Royaume de France, lui avait accordé le brevet de lieutenant-colonel de cavalerie, et monseigneur le comte d'Artois, la croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis le 20 février 1794. Au licenciement du corps de Condé pour aller en Russie, il rentra en France avec l'agrément de S. A. R. Monsieur, pour y servir de tout son zèle la cause royale, et c'est pour le récompenser de sa constante fidélité à son légitime souverain que S. Majesté Louis XVIII l'a promu au grade de colonel de cavalerie, à prendre rang du 20 janvier 1801 (1). Frappé par l'émigration, il fut annistié en l'an 002e, qui correspond à 1805, et fut néanmoins frustré de sa fortune naternelle et maternelle, quoique non vendue.

Par contrat du 5 frimaire an 14 (26 novembre 1805), passé devant Me Phulpin , notaire à Mirecourt , Joseph-Hyacinthe du Houx vendit à Charles du Houx, ci-devant capitaine de chasseurs à cheval au régiment de chasseurs de la ci-devant province de Lorraine, demeurant à Nancy, son frère, différents immeubles, entre'autres, sa part dans deux fermes situées à Oilleville et Jevaincourt, provenant de la succession de Claude-Joseph du Houx, leur grand-oncle paternel, décédé en 1802. Le 25 février 1807, Charles du Houx partagea, tant en son nom qu'en celui de ses sœurs et de son beau-frère, comme héritiers de Claude-Joseph du Houx, leur père et beau-père, avec Charles-Francois du Houx de Hennecourt, son cousin germain, dont il sera fait mention ci-après, et avec la sœur de ce dernier, les successions de Claude-Joseph du Houx, leur grand-oncle, mort prêtre en 1802, et d'Antoine du Houx, leur oncle, mort en 1805. Dans cet acte il est fait mention de la vente à lui faite, le 26 novembre 1805, par Joseph-Hyacinthe du Houx, son frère, etci-dessus rapportée, de sa part et portion des immeubles de la succession de Claude-Joseph du Houx, leur grand-oncle. Il est à observer que Charles du Houx n'est relaté sur ces deux actes que comme capitaine de chasseurs à cheval (grade qu'il avait avant la révolution), attendu que, sous le despotisme de Napoléon Buonaparte. il ne pouvait être parlé en rien des grades obtenus pendant l'émigration. Après sa rentrée en France, Sa Majesté Louis XVIII a nommé le comte Charles du Houx maréchal de ses camps et armées, à prendre rang du 13 août 1814. Parvenu au grade d'officier général, et porteur en outre d'une copie collationnée et légalisée de la lettre écrite par M. Berthier, successeur de feu M. Chérin, au comte du Houx de Dombasle le 10 avril 1787, dont il a déjà

<sup>(1)</sup> Voyez son article militaire dans le t. VI, p. 464, du Dictionnaire historique des Généraux français.

été fait mention dans le préliminaire de l'article de la maison du Houx, et que termine en ces mots ce généalogiste.

Tel est, monsieur, l'abrégé exact du mémoire que seu M. Chérin a fait sur votre maison. On y voit, par les qualifications dont les premiers sujets sont décorés, qu'elle est d'ancienne chevalerie; que, dès qu'elle commence à être connue, elle a sormé de belles alliances; que ses services militaires n'ont été interrompus que momentanément, et qu'elle a donné plusieurs officiers de grades distingués. J'ajouterai encore qu'il paraît que vous n'avez aucune identité d'origine avec différentes samilles de votre nom. répandues dans la Lorraine et dans celles qui avoisinent cette -province, et que ces samilles n'ont de commun avec vous que le nom.

Le comte du Houx s'est empressé de solliciter des bontés du roi la permission et l'agrément de produire ses titres de noblesse pardevant M. Dambray, chancelier de France et garde-dessceaux, et président de la commission chargée de la vérification des titres de noblesse, à l'effet de justifier sa parenté avec les branches des seigneurs du Houx de Dombasle, et des seigneurs du Houx de Vioménil, qui, d'après leurs preuves faites, en 1-84, pardevant M. Chérin, généalogiste des ordres du Roi. avaient été admises aux honneurs de la cour, et pour prouver en outre sa descendance directe et légitime de Jéhan du Hou, premier auteur connu des diverses branches de cette maison, et qualifié chevalier par Raoul, duc de Lorraine, son souverain, dans des lettres-patentes de ce prince du 25 novembre 15/11 .-C'est en conséquence de l'admission de ses preuves que Sa Maiesté Louis XVIII a daigné, sur sa demande, lui accorder des lettres-patentes de comte rédigées ainsi qu'il suit :

· Lous, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à • tous présens et à venir, salut.

Notre amé le S' Charles du Houx de Gorhey, maréchal de nos camps et armées, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, né à Mirecourt, département des Vosges. le dix octobre mil sept cent cinquante six, ayant servi depuis 1773, et notamment fait avec distinction sept campagnes à l'armée de Condé en qualité d'aide-de-camp du comte du Houx de Vioménil, son cousin, ainsi qu'il appert par le certificat de notre cousin le prince de Condé, et dont la famille d'ailleurs est de l'ancienne chevalcrie de Lorraine et en a fait précédemment la preuve devant les généalogistes de nos ordres, nous avons résolu de lui donner une preuve de notre satisfaction et de récompenser son dévouement à notre personne et ses honorables services; en conséquence nous l'avons, par notre ordonnance du neuf novembre dernier, décoré du titre de comte.

«Sur quoi, et en vertu de cette décision, notre amé le S' du «Houx de Gorhey, désirant profiter de la faveur que nous lui «avons accordée, s'est retiré pardevant notre amé et féal cheva-lier, chancelier de France, le sieur Dambray, à l'effet d'obtenir nos lettres - patentes, nécessaires pour jouir de son stitre.

A ces causes, nous avons, de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, et par ces présentes signées de notre main, conféré et conférons au dit S' du Houx de Gorhey le titre de comte, lequel titre sera transmissible à sa descendance directe, légitime, de mâle en mâle par ordre de prémogéniture; voulons que ledit S' du Houx de Gorhey puisse porter le titre de comte en tous lieux et le prendre en tous actes et contrals, tant en jugement que dehors, et qu'il jouisse des rang et honneurs y attachés; permettons au dit S' du Houx et à ses enfants, postérité et descendants mâles et femelles nés et à naître en légitime mariage, de porter les armoiries timbrées, telles qu'elles sont désignées et figurées aux présentes, et qui sont d'azur, à trois bandes d'argent, acompagnées de quatre billettes d'or; l'éeu timbré d'une couronne de conte.

\*Mandons à nos amés et féaux conseillers en notre cour de Nancy, dans l'arrondissement de laquelle ledit S' du Houx de Gorhey est domicilié, de publier et enregistrer les présentes, après avoir reçu de l'impétrant le serment de fidélité à notre personne et d'obéissance aux lois du royaume; lequel serment sera consigné à la suite de l'enregistrement des lettres-patentes, et d'en envoyer copie à notre commission du secau; car tel est notre bon plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tou-

pours, notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur
Dambray, y a fait apposer par nos ordres notre grand sceau.
en présence de notre commission du sceau.

Donné à Paris, le deuxième jour de décembre de l'an de grace mil huit cent quatorze, et de notre règne le vingtième.

# LO UIS

• Vu : • Le chancelier de France ,

• Dambray.
• Enregistré à la cour
• royale de Nancy le 23

janvier 1815.
 Le greffier en chef,

· Maffioli. »

Par le roi :
Le chancelier de France,
DANBRAY.

Enregistré à la commission
du sceau, registre T., fol. 7.
Le secrétaire général de la
chancellerie et du sceau.

Le Picard.

Le comte du Houx de Gorhey a été mis à la rétraite en 1815, peu de temps avant les cent jours, malgré la promesse formelle à lui faite par le marcchal Soult, duc de Dalmatie, alors ministre de la guerre, de l'employer dans son grade, en exécution de l'ordonnance royale que ce ministre avait lui-même provoquée, et qui excluait de toute activité de service les officiers généraux qui avaient atteint leur cinquante-cinquième année d'âge. Le 25 septembre 1816, il a été nommé chevalier de l'ordre noble du Phénix de Hohenlohe, à prendre rang du t"mars 1801. Le comte du Houx a épousé, le 7 janvier 1817, Louise-Thérèse de Wignacourt (1), fille de défunt Louis-Joseph, ll' du nom, comte de Wignacourt (1), fille de défunt Louis-Joseph, ll' du nom, comte de Wignacourt (1), fille de défunt Louis-Joseph, ll' du nom, comte de Wignacourt (1), fille de défunt Louis-Joseph, ll' du nom, comte de Wignacourt (1), fille de défunt Louis-Joseph, ll' du nom, comte de Wignacourt (1), fille de défunt Louis-Joseph, ll' du nom, comte de Wignacourt (1), fille de défunt Louis-Joseph, ll' du nom, comte de Wignacourt (1), fille de défunt Louis-Joseph, ll' du nom, comte de Wignacourt (1), fille de défunt Louis-Joseph, ll' du nom, comte de Wignacourt (1), fille de défunt Louis-Joseph, ll' du nom, comte de Wignacourt (1), fille de défunt Louis-Joseph, ll' du nom, comte de Wignacourt (1), fille de défunt Louis-Joseph, ll' du nom, comte de Wignacourt (1), fille de défunt (

d'argent, à 3 fleurs de lys de encules au pied nourri.

<sup>(1)</sup> La maison de Wignacourt est une famille illustre, originaire des Pays-Bas, et dont une branche habite depuis plusieurs siècles la province de Champagne, où est située la terre de Wignacourt, possèdec par le père et par l'oncle paternel de la comtesse du Houx, et qui leur a été enlevée pendant la révolution française pour cause de leur émigration. Cette famille a fourni deux grands maîtres à l'ordre de Malte, Alof de Wignacourt en 1601, et Adrien de Wignacourt, son neveu, en 1697. Racet l' du nom, seigneur de Wignacourt, seisième tâcul de la comtesse du Houx, suivit saint Louis,

guacourt et de Morimont, chevalier, et de dame Anne-Genevière de Nettancourt, son épouse. Cette dernière a figuré à sou contrat passé au château de Bussemont, arrondissement de Viry-le-Français. Le comte du Houx a de son mariage une fille:

Anne-Caroline-Ernestine du Houx, née le 26 février 1818.

#### SEIGNEURS DE HENNECOURT.

# Deuxième rameau des seigneurs de Gorhey.

XIII. Charles py Houx, chevalier, seigneur de Hennecourt et de Gorhey, troisième fils d'Antoine-Henri du Houx, chevalier, et de Marie-Jeanne de Hennezel , réformé en 1749, lieutenant au régiment des Gardes-Lorraines, partagea, le 19 juin 1760, avec Claude-Joseph et Antoine du Houx, chevaliers, ses frères, les successions de ses père et mère. Ayant été, lors de la prestation de ses foi et hommage pour ses terres de Hennecourt et de Gorhey, à l'avénement de Louis XVI au trône de France, arrêté par la chambre des comptes de Lorraine, au sujet de la qualité de chevalier dont il se qualifiait, il fut obligé de produire près de ce tribunal suprême ses titres de noblesse pour justifier ses droits. En conséquence il en obtint, le 22 février 1775, un arrêt par lequel ce tribunal, recevant les preuves de son ancienne noblesse. reconnaissait sa descendance masculine légitime et au treizième degré de Jéhan du Hou, qualifié chevalier par Raoul, duc de Lorraine, son souverain, par des lettres-patentes de ce prince du 25 novembre 1341, et le confirmait, ainsi que ses frères, dans le droit

IX du nom, roi de France, à son premier voyage à la Terre-Sainte; il fut pris par les Sarrasins à la bataille de la Massoure en 1250, et les indicles, après lui avoir crevé les yeux, le massacrèrent arec les 298 seigneurs ou officiers français qui furent pris avec lui. Le saint roi, de retour dans ses États, pour récompenser Raoet II de Wignacourt, fils, du dévouement de son père pour sa personne, lui permit pour fui et ses descendants de porter pour armes trois fleurs de lys, et eu effet cette maison porte: d'argent, à trois fleurs de lys degueules au pied nourri, posées deux et une, et pour devise: Duram patentinif (prage.)

de se qualifier chevaliers tant en jugement que dehors. Il partagea, le 18 mai 1782, avec Claude-Joseph et Antoine du Houx, chevaliers, la succession de François du Houx, leur frère, mort en 1776. Charles du Houx, chevalier, seigneur de Hennecourt et de Gorhey, a figuré dans l'ordre de la noblesse du bailliage de Darney, province de Lorraine, en 1789, lors de la convocation des gent, garaie d états-généraux. Il avait épousé 1°, le 27 novembre 1752, Fran- les du même. çoise Baggeot; 2º en février 1759, Catherine Du Houx. Il a eu pour enfants ;

# Du premier lit :

1º. Charles-François, qui suit;

### Du second lit :

- a. Marguerite-Gabrielle du Houx, morte sans alliance en 1813;
- 5°. Catherine-Françoise du Houx, mariée à Nicolas de Hennezel.

XIV. Charles-Francois DU Houx, chevalier, seigneur de Hennecourt, de Gorhey, de Parey-les-Moines, de Belmont, de Saint-Remimont, de Villers, de Francy et de Provenchère, a quitté le service en 1783, étant sous-lieutenant attaché au régiment des chasseurs des Vosges. Il a figuré dans l'ordre de la noblesse du bailliage de Mirecourt, province de Lorraine, en 1789, lors de la convocation des états-généraux. Le 23 février 1807, conjointement avec Marguerite-Gabrielle du Houx, sa sœur, et comme héritiers de défunt Charles du Houx, chevalier, seigneur de Hennecourt, leur père, ils partagèrent avec Charles du Houx, chevalier, leur cousin germain, fondé de pouvoirs de son beau-frère et de ses sœurs, les successions de Claude-Joseph du Houx, leur grandoncle, mort prêtre en 1802, et d'Antoine du Houx, chevalier, seigneur de Frain, leur oncle, mort en 1805. Il avait épousé, en 1783. Barbe-Françoise de Burthel, ou de Brurthel de Bri. de 3 beurbels MONT. De ce mariage sont issus:

DE BURTURL

- 1º. Claude-Joseph-Antoine, qui suit;
- a\*, Marie-Louis-François du Houx, né en 1791, non marié;
- 3°. Charles-Léopold du Houx, né en 1796. Il a fait la campagne de 1813 an 2º régiment des gardes d'honneur, a été admis dans les gardes de la

- Porte de S. M. Louis XVIII le 16 août 1814, et nommé, la même année, chevalier de la Légion-d'Honneur. Les gardes de la Porte avant été réformes en 1815, il a été placé dans le 37º régiment d'infanterie de ligne, où il est maintenant lieutenant:
- 4º. Catherine-Françoise-Alexandrine du Houx, née en 1784, mariée à N.... le Gitton, gentilhomme de Picardie, morte sans enfants le 8 mars 1822:
- 5. Marie-Charlotte-Barbe du Houx, marice à N.... le Paige, écuyer;
- 6º. Marie Antoinette Marguerite du Houx, mariée à N .... d'Herbel, écoyer, capitaine-commandant retire du service de S. M. l'empereur d'Autriche :
- 2º. Gabrielle-Justine du Houx, né en 1790;
- 8°. Françoise-Louise du Houx, née en 1793.

XV. Claude-Joseph-Antoine DU HOUX DE HENNECOURT, chevalier, né le 11 février 1785, voulant évîter de tirer à la conscription, dont personne n'était exempt sous le gouvernement de Buonaparte, et ayant le désir de servir, se vit forcé de s'engager, en 1804, dans le 1er régiment de dragons, devenu, en 1814, " régiment de lauciers. Il était parvenu par sa bonne conduite à v être nommé sous-lieutenant le 21 avril 1813. Il a fait les campagnes d'Allemagne en 1806 et 1807, de Portugal en 1808, d'Espagne en 1800, 1810 et 1811, de Russie en 1812, d'Allemagne en 1813, et partie de celle de 1814, celles de France de 1814 et 1815, et enfin toute celle d'Espagne de 1823, au corps de l'expédition de l'Andalousie. Il a été blessé à la bataille de Chiclana, en Espagne, le 5 mars 1811, d'un coup de feu à la hanche gauche, puis en Russie, le 25 août 1812, au pied droit. Il a été licencié, le 25 décembre 1815, du 1er régiment de lanciers, devenu régiment du Roi; a été remis en pied au régiment des dragons du Rhône le 2 octobre 1820; et a été nommé licutenant le 16 février 1823. Ce régiment étant devenu 8° de cuirassiers le 1" janvier 1826, il y a été admis au traitement de réforme par décision royale du 2 juin 1827, avec expectative d'obtenir la croix de l'ordre de Saint-Louis. Il avait été nommé chevalier de la Légion-d'Honneur le 26 septembre 1823. Le 6 juin 1825, il a épousé Adelaide-Sophie LE BEGUE DE BAYECOURT, fille de défunt Pierre-Louis le Bègue

a Biern BE HAVECO AT d'azur, à une ombre d'argent, moe en de Bayecourt, gentilhomme lorrain, et de Marie-Anne-Louise face.

du Pont de Romémont. De ce mariage est issu un fils né en 1828.

SEIGNEURS DE CONTRE-ÉGLISE, DE BUFFIGNÉCOURT ET DE MONTUREUX.

# au comté de Bourgogne.

VII. Bertrand pu Houx, cinquième fils de Guillaume du Houx, Il' du nom, écuyer, seigneur en partie de Vioménil et du Haut-Bois, et de Françoise de Wisse, fit branche en Franche-Comté par son mariage avec Claudine DE JACQUELAIN, fille de Pierre de Jacquelain, seigneur de Jannay, chevalier de l'ordre de Saint-Georges, et de Guyonne de Vy. Il eut, conjointement avec ses quatre frères, tous enfants d'honoré Guillaume du Houx, seigneur en partie de Vioménil, et de Françoise de Wisse, un procès à soutenir contre Isabeau de Hennezel, seconde semme et veuve de ce même Guillaume, pour Jean, Claudin et Nicolas du Houx, ses enfants. Bertrand du Houx est dénommé, ainsi que tous ses frères, sur le registre des assises et sur-assises du bailliage des Vosges, déposé au greffe de Mirecourt, où cette cause fut appelée le 14 janvier 15/19. Ce procès fut terminé par un accord du 6 février suivant, fait entre la même Isabeau de Hennezel et ses fils d'une part, et Guillaume, Marc, Gérard, François et Bertrand du Houx et Jeanne de Choiseul, à cause de feu Antoine du Houx, son mari, tous fils de feu Guillaume du Houx et de Françoise de Wisse, sa première femme, d'autre part. Bertrand du Houx eut de son mariage avec Claudine de Jacquelain, Guillaume, III du nom. qui suit.

VIII. Guillaume ou Houx, III du nom, baron du Houx, seigueur de Contre-Église, de Buffiguécourt et de Montureux, etc., épousa Madelaine de GRAMMONT, veuve de Jean de Charmoilles, fille d'Étienne, baron de Grammont-Granges, seigneur de Gram- ronnés d'or. mont-Gesans, et de Catherine de Montureux. De ce mariage sont provenus:

- 1º. Pierre, qui suit :
- 2°. Abraham du Houx, qui a été sacristain, puis prieur de l'abbaye de Lure, en Franche-Comté, dans laquelle, des ce temps-là, on ne pouvait

être admis qu'eprès avoir fait les prenves de seise quartiers. Le chapitro de Lure, qui a remplacé cette abbaye, depuis sécularisée, a certifié par écrit avont la révolution français a l'êxistence d'Abarbam du Houx dans le chapitre de Lure; 2º la nécessité de faire les preuves de haux noblesse, lors de son admission. Ces attestations sont dans les archives du comite du Houx de Dombasie.

IX. Pierre Du Houx, baron du Houx, seigneur de Contre-Église, de Buffignécourt et de Montureux, épousa, en 1600, Chrése Saint-Maren, tienne-Françoise de E SAINT-MARENS, fille de Pierre de Saint-Mauris-en-Montade suble, à deux facces de la Franche-Montagne et du comté de la Roche, député de la poblèse du comté de Bourcoper, etc. et de Willi-

ris, baron de Chatenois, seigneur de Saint-Mauris-en-Montagne, Sainte-Marie, etc., chevalier de Saint-Georges, gouverneur de la Franche-Montagne et du comté de la Roche, député de la noblesse du comté de Bourgogne, etc., et de Philiberte de Willaffans. Ils ont laissé Jean-Claude, qui suit.

X. Jean-Claude by Houx, baron du Houx, seigneur de Contre-Église, de Buffignécourt et de Montureux, etc., fut lieutenant-colonel au service d'Espagne, et v fut tué. Il avait fait réparer

Église, de Buffignécourt et de Montureux, etc., fut lieutenantcolonel au service d'Espagne, et y fut tué. Il avait fait réparer
son château de Montureux, où l'on voit encore ses armes, savoir : écartelé au 1 d'azur, à trois bandes d'argent, accompagnées de quatre billettes d'or (qui est d'Unux); au 2º d'argent, à la bande de sable, accostée de deux cotices du même
(qui est de Charmoilles); au 3º de sable, à deux fasces d'argent
(qui est de Charmoilles); au 3º de sable, à deux fasces d'argent
(qui est de Charmoilles); au 4º d'azur, à 3 bustes couronnés
d'or (qui est de Gramont,), ces trois maisons étant les trois
dernières alliances de cette branche. Jean-Claude du floux avait
épousé, en 1622, Barbe de Charmoilles, de laquelle il paraît n'avoir point eu d'enfants; car, dès lors, on ne trouve plus de
traces de cette branche.

d'argent, à la bande de sable, accostée de a cotices du même.

# DE LESCURE.

SEIGNETAS DARONS, PUIS MARQUIS DE LESCURE, SEIGNETAS DARONS DE MARCEL, DE VALDERTÉS, et DE TREBON, CO-SEIGNETAS DE BEZIERS, etc., en Languedoc; DARONS DE SAINTE-FLAIVE, COMTES DES MOTTES, etc., en Poilou.



ABMES: écartelé, aux 1 et 4 d'azur, au lion d'or, qui est de Salcues; aux 2 et 3 d'or, au lion d'azur, qui est de Lescuse (1). Couronne de marquis.

Laville et seigneurie de Lescure (Scuria), située sur la rive droite du Tarn, dans le diocèse et à une demi-lieue N. N. E. d'Alby, était une ancienne baronnie, qui donnait à ses possesscurs le crit d'assister aux assises de ce diocèse, ainsi qu'aux états généraux de la province de Languedoc. (Dictionnaire des Gaules de la France. par Expilly, t. 1V, p. 180; Histoire générale de Languedoc, par D. Vaissète, t. IV, fol. 469a.)

Le château de Lescure servait originairement de place de défense à cette partie de l'Albigeois soumise à la domination des vicomtes de Beziers et d'Alby; mais il ne relevait poiut de ces vicomtes et ne

<sup>(1)</sup> Ces armes sont consignées dans le jugement de molnieune de noblesse, rendu pour la maison de Lescure par M. de Bezons, intendant de Languedoc, le 18 septembre 1009, et dans les preuves, pour les carrosses, faites au cobiact des ordres du Roi, eu 1,250, 1,906 et 1,981. Elles sont gravées dans l'armorial des principales maitons du royaume par Dubisson, t. 1, p. 202. Le secau dug elle de la justice seigneuriale de Lescure, qu'on a retrouvé, offre cetto différence. L'est écute, et d'armorial course aux 2 et 5° de gueules, au lion d'or, accompagné de 1, besents du même, en orle.

rendait hommage qu'au Saint-Siége (Histoire de Languedoc, t. III, pp. 140, 141); de sorte que la baronnie de Lescure, quoique enclavée dans les états de ces vicomtes, formait réellement un domaine particulier, qui, par son indépendance relative et ses rapports avec l'église romaine, dut nécessairement assurer aux seigneurs de Lescure une grande considération et un crédit puissant dans le pays. Leur château, plusieurs fois détruit dans les guerres politiques et religieuses du Languedoc (1), était situé dans une position avantageuse, et étendait sa juridiction sur un grand nombre de fiefs et de terres seigneuriales.

Deux maisons, également illustres par leur ancienneté et leur origine militaire, se sont succédées l'une à l'autre, dans la possession du château et de la brronnie de Lescure. La première en a joui depuis environ l'an1000 jusqu'en 1/00; la seconde, qui, par un mariage contracté, dès 1387, avec l'héritière de la précédente, se trouvait appelée à en relever le nom et les armes, s'est continuée jusque dans la personne du dernier marquis de Lescure, l'un des principaux défenseurs de la cause royale dans la Vendée, en qui s'est éteinte ectte seconde maison, laquelle, soit sous le nom de Salgues, qu'elle portait primitivement, soit sous celui de Lescure, qu'elle porte par substitution depuis l'année 1/400, comme nous venons de le dire, n'a rien de commun avec plusieurs autres familles d'ailleurs distinguées qui ont porté ou portent encore l'un ou l'autre de ces deux noms (2).

Vezian de Lescure, vivant au commencement du onzième siècle, est le premier auteur connu de cette maison par les chartes. Le château de Lescure ayant été donné par le roi Robert au pape Sylvestre II, qui occupa la chaire de Saint-Pierre depuis 999 jusqu'en 1005, ce souverain pontife, suivant l'usage de l'époque, l'in-

<sup>(1)</sup> On voit dans les archives du Vatican, que la terre de Lescure avait été donnée par le roi Robert, fils de Hugues Capet, à son instituteur, qui fut dans la suite pape sous le nout de Sylvestre II. Telle est l'origine du droit de suzeraineté conservé par les papes sur la terre de Lescure, pour laquelle les seigneurs de Lescure prétaient hommage-lige au Soint-Siège.

<sup>(</sup>a) Celui de Lescure est particulier à plusieurs terres, à la baronnie de Lescure, prés Alby, à la seigneurie de Lescure, prés Saint-Girons, au pays de Foix, à la parolsse de Lescure, située en Normandie, à une lieue de Rouen, à la terre de Lescure-Calle, en Rouergue, et peut-être encore à d'autres licux.

féoda à Vezian, qui en prit le nom et le transmit à ses descendants. Vezian de Lescure vivait encore sous le pontificat de Sergius IV, (1009 à 1012), auquel il fit hommage de son château de Lescure, qu'il reconnut tenir en fief de l'église romaine, sous la redevance annuelle de dix sous ramondais, ou de Toulouse. Les noms de sa femme et de ses enfants ne sont pas connus; mais on est fondé à eroire qu'il fut l'un des ancètres de Humbert, Raimond et Sicard de Lescure, qui suivent.

Humbert, Raimond et Sicard, présumés frères, étaient possesseurs par indivis du château de Lescure, dont ils rendirent hommage au pape Calixte II, qui occupa le siége depuis 1119 jusqu'en 1124. Ils sont désignés sous la dénomination générale de chevaliers du château de Lescure, dans une lettre d'Innocent II, de l'an 1140, par laquelle ce souverain pontife leur manda, en même temps qu'à R., moine, et à P., chapelain du même châtéau, de prendre sous leur protection le chapitre et l'église d'Alby, dont Amelius, fils de Bernard, et ses enfants avaient usurpé les biens, après en avoir chassé les chanoines.

- I. Humbert de Lescure, le même pout-être que le précédent, était co-seigneur de Lescure en 1160. Ce fut surses instances que le pape Alexandre III confirma en cette même année les anciens privilèges des seigneurs de Lescure, et qu'il leur en accorda de nouveaux, entr'autres, celui de ne pouvoir être excommuniés ni eux, ni les chevaliers, leurs vassaux, pour fautes graves, à moins toute fois qu'ils n'eussent des complices. Au mois d'avril 1165. Raimond-Trencavel, vicomte de Beziers et d'Alby, voulant mettre fin au différent qu'il avait avec Adémar de Nérae, fils d'Adémar, et Raimond, son fils, Humbert (II) de Lescure, Raimond, fils d'Escarmonde, et Sicard, fils de Sérène, au sujet du château de Saint-Jory, leur donna ce même château en inféodation. On est fondé, par l'ordre des temps et la possession du même château de Lescure, à croire Humbert de Lescure père de Raimond l', dont l'article suit.
- II. Raimond de Lescure, 1º du nom, seigneur de Lescure, vivait en l'année 1177, ainsi qu'il résulte d'un acte conservé dans le trésor de l'église de Sainte-Cécile d'Alby, par lequel il vendit pour 4 ; sous melgoriens, à Guillaume Azémar, quelques domaines

N ...

situés dans les appartenances de Sainte-Croix et de la Chapelle. Ce fut de son temps que l'hérésie des Albigeois, favorisée par Roger, vicomte d'Alby, s'étendit rapidement dans cette province. Le pape Alexandre III, informé de ses progrès, envoya pour légat dans le pays, après le concile de Latran de l'an 1179, le cardinal Henri, évêque d'Albano. Ce prélat, dont la mission continuait encore en 1181, avant fait prendre les armes à un grand nombre de catholiques, s'avança vers les domaines du vicomte d'Alby, et campa, au mois de juillet de la même année, au château de Lescure, d'où il alla mettre le siège devant Lavaur, qui fut pris après quelques jours d'attaque. (Histoire de Languedoc, tom. III, p. 57.) Raimond de Lescure assista, comme témoin, à une sentence arbitrale, prononcée, le 5 des nones de mars 1193, par Sicard, vicomte de Lautrec, sur un différent qu'avaient entre eux le vicomte de Beziers et l'évêque d'Alby, au sujet du vieux château d'Alby. Il fit un échange, au mois de décembre 1201, avec Déodat d'Alaman, auquel il céda divers biens et recut en retour tout ce que Déodat avait hérité de Bernard de Foissens dans toute l'étendue de la terre de Lescure. Raimond le mourut vers l'an 1210, laissant, entr'autres enfants:

- 1°. Vezian, II' du nom, qui suit;
- 2°. Gaillard de Lescure. Il est nommé avec ses deux frères, dans un acte d'accord passé en 1198, ainsi que dans une bulle du pape Innocent III de l'an 1212;
- 3º. Adâmar de Lescure, qui se rendit à Rome auprès du pape Innocent III, et lui reudit hommage en personne pour la co-seigneurie du château de Lescure. Dans la bulle donnée à ce sujet, et datée de Latran le 3 des îdes de novembre l'an 15 de son pontificat (1212), le souverain pontife confirme les anciens privilèges de Lescure et en accorde de nouveaux.

### Dans le même temps vivait :

Guillaume-Bernard de Lescure, dont ctait veuve, en 1223, une dame nommée Saisse, tutrice de leurs fils :

A. Guillaume - Bernard de Lescure,

B. Bertrand de Lescure,

(Histoire du Languedec, t. III, p. 552.)

III. Vezian de Lescure, III du nom, co-seigneur de Lescure, est nommé avec ses frères dans un accord de l'an 1988, au sujet d'un moulin, d'un droit de péche et d'autres droits sur la rivière du Tarn. Il est également fait mention de lui dans la bulle d'Innocent III de l'an 1212. Vezian, Gaillard et Adémar de Lescure, de concert avec les autres co-seigneurs de Lescure, donnèrent des coutumes à ce lieu en l'année 1214, et nommèrent Guillaume Pierre, juge d'Alby, pour les rédiger. Vezian II est dit fils de Raimond dans un acte de la même année (1214), par lequel il vendit, du consentement d'Adémar, son frère, au chapitre de Sainte-Cécile d'Alby, quatre sous ramondais de rente avec tous les droits qu'il avait au mas del Viga, pour le prix de 120 sous melgoriens. Le nom de sa femme n'est pas connu, mais il fut certainement père de Raimond II, qui a continué la descendance.

IV. Raimond DE LESCURE, II' du nom, chevalier, seigneur du château de Lescure, partagea, par acte du 12 des calendes de février 1226 (v. st.), avec Raimond de Cohre et Bernard de Saisset, plusieurs maisons, terres et fiefs dont ils avaient hérité en commun. Raimond était déjà parvenu à la chevalerie en 1240, époque où, à la requête des habitants de Lescure, il fit rédiger les coutumes qui leur avaient été concédées par son père et ses oncles. et par les autres co-seigneurs de Lescure, trente-six ans auparavant. D'après un compromis daté de la fête de Saint-Pons 1254, il fut l'un des trois seigneurs donnés pour garants par Lambert de Monteil au prévôt de Saint-Salvy dans le différent qui existait entreux et qu'ils avaient soumis à des arbitres. En l'année 1250, l'évêque et les bourgeois d'Alby ayant refusé de se soumettre à l'autorité du roi Jean, et chassé les officiers que ce prince avait envoyés pour prendre possession de leur ville, il s'ensuivit une longue lutte, qui partagea la noblesse de la province, et dans laquelle prirent parti. pour l'évêque et les bourgeois d'Alby, Raimond de Lescure et Guillaume de Monestier, chevaliers. Mais, des que les bourgeois d'Alby furent rentrés dans le devoir, ces deux seigneurs se soumirent aussi à la décision d'Alfonse, comte de Toulouse; et Raoul de Gonesse, trésorier de l'église de Saint-Hilaire de Poitiers et commissaire du roi, leur accorda des lettres de rémission ou de grace, datées de Montauban, le jeudi après la fête de Saint-Denis

N....

1262. (Histoire de Languedoc, tome III, preuves, col. 545.) La bulle d'Innocent III, dont il a été précédemment parlé, se trouvant dans un état complet de vétusté, Raimond II en obtint la confirmation du pape Clément IV, par une nouvelle bulle datée de Viterbe, le a des calendes de février, troisième année de son pontificat (51 janvier 1268), bulle que ce souverain poutife déclare avoir accordée sur les instances de Raimond de Lescure, et sur celles de Vezian, son fils. Le 13 des calendes de juin de l'année suivante, Raimond de Lescure fut présent à l'hommage que Beraud d'Anduse rendit à Bernard, évêque d'Alby, pour sa part du péage des villes et château de Tonnac, Viance, Aleyrac et Casals, dont ce prélat lui avait fait donation viagère. Il fut aussi présent, en 1271, au serment de fidélité que prétèrent les habitants de Toulouse, entre les mains des commissaires du roi Philippe le Hardi, après la mort du comte Alfonse et de la comtesse Jeanne son épouse. Raimond II et Vezian son fils étaient en contestation, en 1275, au sujet de la justice dans la terre de Lescure, avec les gentilshommes qui'y possédaient des fiefs. Bertrand, par la grace de Dieu, viconite de Lautrec, fut pris pour arbitre et prononca sa sentence au gré des parties. Les gentilshommes, vassaux de la terre de Lescure, nommés dans cette sentence arbitrale, sont, entre autres, les suivants : Guillaume et Geraud, Vasconis (de Gase), frères, Raimond de Saint-Sernin, leur neveu, Isarn Cezal, Gausbert de Remesi, Raimond de Merlet, Pierre de Najac, Aymeri de Faricou, Bernard Bonfils, etc. Raimond de Lescure, dont la fenime n'est pas connue, mourut en 1283, âgé d'environ 80 ans , laissant pour fils et successeur Vezian, IIIº du nom , dont l'article suit .

V. Vezian de Lescure, III<sup>\*</sup> du nom, chevalier, seigneur baron de Lescure, est nommé dans la bulle de Clément IV, en 1268, et dans la sentence arbitrale de 1275. Lui et Guillaume de Macon, chevalier, sénéchal de Ronergue, furent présents à Alby, le 13 mars 1279 (v. st.), à un accord passé entre Bertrand, vicomte de Lautrec, et Hélix d'Alainan, femme d'Amalric, vicomte de Lautrec, rère de Bertrand. (Hist. de Languedoc, t. IV, p. 52). Les consuls de Lescure l'ayant prié, en 1284, de confirmer les coutumes qui avaient été concédées par son père, il prétendit que

The Red by Google

plusieurs articles de ces coutumes avaient besoin d'être expliqués ou corrigés, et il convint avec eux du choix de deux personnes chargées de cette révision, et qui furent Pierre Vassal, chevalier, et le juge de Lescure. En 1288, il recut l'hommage de Pierre et Raimond Vassal, frères, de Lombez, chevaliers, pour tous les biens provenants de leurs femmes, originaires du château de Lescure. Les témoins qui assistèrent à cet homninge, sont : Bernard de Monestier, chanoine de Cahors, Bertrand de Najac, Pons Ratier, Amblard de Pelapoul, seigneur de Mansan, et Gaillard de Saisset, chevalier, de la terre de Lescure. Par accord fait en 1291, et ratifié par Agnès de Penne, sa femme, Vezian céda à l'évêque d'Alby toute juridiction sur les terres situées au-delà du Tarn, du côté d'Alby, et dépendantes de la seigneurie de Lescure. L'année suivante, Raimond Gasc, damoisean, fils de Guillaume Gasc, chevalier, lui rendit hommage pour les biens qu'il tenait de lui. Il reçut, en 1201, un autre hommage de Guillaume del Castet, du lieu de Marcel, duquel il résulte que Saussenac faisait partie de la terre de Lescure, et Bernard Izarn et Ratier de Monestier reconnurent tenir de lui, par acte du 3 juillet 1293, les fiefs du Vernh et du Pouget, situés au même lieu de Marcel. Ce fut peu de jours après avoir recu cet hommage et avant la fin du mois d'août, que Vezian III d'or, a trois fasces de cessa de vivre, laissant d'Agnès de Penne, sa femme, entr'autres mine. enfants:

DE PERSE sable; an chef d'her-

- 1º. Sicard, I" du nom, dont l'article suit;
- 2º. Saurimonde de Lescure, femme de Barthélemi de Caylus, seigneur de Rebourguil, de Saint-Affrique, du Pont-de-Camarès et de Vendeloves, en Rouergue, morte des 1317.

VI. Sicard DE LESCERE, I'd du nom, naquit vers l'an 1270. Après la mort de son père, il confirma, à la sollicitation des habitants de Lescure, les coutumes de ce lieu auxquelles il avait été fait des corrections et augmentations considérables, et dont il jura solennellement le maintien et l'observation en présence des consuls, qui prétèrent à leur tour le même serment. Par acte du 10 des calendes de décembre 1295, dans lequel il est fait mention d'Hélix, sa femme, il affranchit les habitants d'Alby, de tous droits de leude ou péage dans l'entière étendue de ses domaines. Il est dit dans cet acte qu'il n'avait pas encore atteint sa 25° année. Il transigea, en 1299, avec ses vassaux de Marcel, sur la rétribution due au sergent seigneurial pour les ajournements et saisies, ainsi que sur la redevance qu'il se réservait pour le droit qu'il leur accordait de faire paturer leurs bestiaux dans ses bois. Sicard était en procès, en 1303, avec le seigneur de Castelnau de Bonnefons, au sujet des fourches patibulaires que les seigneurs de Lescure avaient jadis fait ériger sur la montagne de la Drèche, et que le seigneur de Castelnau soutenait être placées dans sa juridiction. Le sénéchal de Toulouse chargea le juge royal d'Alby de vérifier le point en litige; mais, comme ce dernier se disposait à cette vérification, Sicard de Lescure y forma opposition par acte du mardi après la Quasimodo 1303. Le pape Jean XXII, par une bulle datée d'Avignon, le 8 décembre, l'an 3º de son pontificat (1318), commit Arnaud, évêque d'Albanie et son chambrier, pour recevoir l'hommage que Sicard devait au Saint-Siège, pour son château de Lescure. Sicard I" assista, en l'année 1332, au mariage d'Hélix de Lescure, sa petite fille, avec Guillaume de Bellafaire, et il avait déjà cessé de vivre au mois d'avril de l'année suivante, D'Hélix, son épouse, dont le nom de famille est ignoré, il cut, entr'autres enfants :

1°. Raimond, III° du nom, qui suit;

2°. Sicard de Lescure, chauoine d'Alby, vivant en 1332.

DE MONETIER:

N....

sa Monteran: de gueules, à la croix de Toulouse d'or. VII. Raimond Dr. Lescurr, III\* du nom, seigneur baron de Lescure et de Marcel, fut marié 1\*, en 1512, avec Aeanne Dr. Morster, fille de Pons-Ratier de Monestier, et de dame Comtors; 2\*, par contrat du 12 mai 1525, avec Aigline Dr. Moxectar, fille d'Olivier, vicomte de Montelar, à laquelle il fut constitué en dot par son père, une somme de 2,500 liv. tournois, et des habits nuptiaux selon sa condition. Les témoins présents à ce contrat furent, entr'autres, nobles et puissants seigneurs Reginald, vicomte de Bruniquel, Amalric, vicomte de Lautrec, Arnaud de Laudorre, Pierre de Salvanhac, chevaliers, etc. Après la mort de son père, Raimond III, ayant succédé aux biens de sa moison, prêta serment, le 5 avril 1555, aux consuls de Lescure, auxquels il promit de garder et faire observer fidèlement les coutumes du lieu; et les consuls lui prétèrent à leur tour serment de fidélité. Il rendit hom-

mage au pape Jean XXII, pour sa terre de Lescure, entre les mains de Gilbert, archevêque d'Alby et camérier du Saint-Siége, commis à cet effet par lettres apostoliques du souverain pontife, datées d'Avignon le 21 novembre 1333; et il inféoda, en 1334, diverses portions de domaine au profit de Bernard Calvel. Raimond de Lescure mourut vers l'an 1336. Ses enfants furent:

# Du premier lit :

- 1°. Raimond de Lescure, mort jeune, peu après l'année 1352;
- 2º. Hélix de Lescure, qui fut mariée, par contrat passé, le 12 mai 1532, dans l'église de Saint-Michel de Lescure, avec noble Guillaume de Bellafaire, Glis de N.... de Bellafaire, chevalier, co-seigneur d'Auriac dans le diocèse de Toulouse. Dame Comtors, son aícule, veuve de Pons-Ratier de Monestier, lui donna, de cette occasion, tous les biens qu'elle possédait à Trap, Sainte-Gemme, Blaye et Canhac; et, en cas de non-surrivance d'enfants, elle lui substitua Raimond de Lescure, frère consauguin de la même l'élix;

#### Du second lit :

3°. Sicard, II° du nom, qui a continué la descendance.

VIII. Sicard DE LESCURE, II' du nom, seigneur baron de Lescure et de Marcel, né vers l'an 1352, fut mis, après la mort de son père, sous la tutelle d'Olivier, vicomte de Montclar, son aïeul maternel, et de Sicard de Lescure, chanoine d'Alby, son oncle. Sicard II éponsa, par contrat du 14 juillet 1550, assisté d'Arnaud et de Bertrand, vicomtes de Montelar, ses oncles maternels, qui stipulèrent et s'engagèrent pour lui, vu qu'il n'avait encore que 18 ans accomplis, Ermengarde DE GAUTIER-SAVIGNAC, fille de Hugues de Gautier, seigneur de Savignac, qui constitua en dot à sa fille la somme de 3,100 écus d'or au coin du roi. D'après une enquête, dont il ne reste qu'un extrait informe et sans date, mais qu'on croit avoir été ordonnée par le pape Clément VI, les habitants de Lescure étaient assujettis à une espèce de capitation annuelle, qui était fixée à un sou par tête pour les hommes âgés de 24 ans, et les femmes qui avaient atteint leur douzième année. A peine Sicard de Lescure fut-il marié, qu'il commença à dissiper la vaste fortune que lui avaient transmise ses ancêtres par des aliéna-

OR GAUSSER S

tion successives et dont nous allons parler. C'est ainsi qu'il vendit à Bernard de Mousahous une grande quantité de rentes situées à Saussenac, Energues, Orthès et dans la terre de Lescure ; à l'abbé de Bonnecombe, la quatrième partie du château d'Andoque; au seigneur de Castelpers, les château et place de Saussenac, etc., etc. Il émancina son fils. Louis de Lescure, à peine âgé de huit ans. et lui donna, par acte passé à Villefranche, le 20 février 1350. tout ce qu'il possédait encore en propriété et seigneurie au lieu de Lescure. Il inféoda aussi une grande partie de ses domaines pendant les années 1350, 1351, 1354, et 1360. Ce fut vers cette dernière année que s'éleva entre Hugues d'Aubert et les consuls d'Alby, d'une part; Gillerd de Cadole, seigneur de Curval, Salomon et Guillaume de Monestier et Sicard de Lescure, d'autre part, une contestation dont les suites furent très-funestes pour ce dernier. Avant voulu soutenir ses prétentions par la force des armes, il s'associa, en 1362, avec le vicomte de Montelar, Ratier de la Motte, Bernard de Lescure, Pennard et Raimond de Marsac, frères, Vézian, bâtard de Lescure, et Benoît de Gautier, son beau-frère, et entra sur le territoire d'Alby où il commit de graves excès, notamment dans la semaine de l'aques de la même année, pendant laquelle lui et ses adhérents, suivis de huit hommes armés, pénétrèrent sur le territoire d'Alby, du côté du bout du pont, et assiègèrent dans le château de Combefa l'évêque Hugues, qui excommunia le seigneur de Lescure et jeta l'interdit sur tous ses domaines. Le roi , instruit de ces entreprises par une requête des habitants, ordonna, par lettres datées d'Avignon le 25 avril 1363, au viguier et au juge de Toulouse, d'informer contre les prévenus, et, s'ils les trouvaient coupables, de les faire ajourner au parlement de Paris. Il paraît que cet ordre du roi détermina les parties à tenter un accommodement. Elles soumirent en effet leurs différents à des arbitres, qui furent Raimond, seigneur de Sainte-Gemme, et Gui, seigneur d'Azay, sénéchal de Toulouse, pour l'évêque et les habitants d'Alby, et Bertrand, vicomte de Moutclar, et Guillaume Vasconis (de Gase), seigneur de Bezelle, pour Sicard de Lescure. Ces arbitres prononcèrent leur sentence le 7 mai 1563; ils ordonnèrent que les parties ne se feraient plus la guerre; que le seigneur de Lescure relacherait un nommé l'erragin, et que l'évêque, de son côté, lèverait l'excommunication que Sicard avait encourue, ainsi que l'interdit qu'il avait jeté sur ses terres. Mais il paraît que cet accord ne fut pas exécuté et que les hostilités recommencèrent. C'est ce qu'on apprend de lettres de grâce accordées par le maréchal d'Audeneham, à l'évêque d'Alby, le 28 novembre 1565, pour avoir favorisé les compagnies de routiers qui couraient le pays, et s'être associé avec elles pour ravager de concert les terres de Sicard, seigneur de Lescure, de Guibert de Cadole et de Salomon de Monestier. (Hist. de Languedoc, t. IV, p. 324.) Nonobstant les graves dommages qu'éprouva Sicard de Lescure, l'évêque et les habitants d'Alby ne cessèrent pas de le poursuivre au parlement de Paris. Ils obtinrent d'abord plusieurs jugements de défaut, et enfin, le 5 août 1368, un arrêt définitif, par lequel Sicard et ses alliés furent banhis du royaume, leurs biens confisqués, et condamnés de plus à payer 1,500 liv. tournois aux consuls d'Alby. Ceux-ci, en vertu de cet arrêt, firent procéder de suite à la saisie et à la vente des biens. Dans cette triste situation, Sicard de Lescure implora l'intervention du pape Grégoire XI, son seigneur suzerain, et ce souverain pontife, se rendant à ses instances, écrivit, le 4 des ides d'octobre 1372, aux consuls d'Alby, pour les engager à terminer leur différent avec ce seigneur. Ceux-ci consentirent à transiger; mais ce fut à des couditions bien dures et bien humiliantes pour leur adversaire, qui fut astreint à leur demander pardon à pied et nu-tête en présence de tout le peuple assemblé devant l'hôtel de ville. Il leur paya 800 liv. tournois pour frais et dommages; affranchit la ville et la juridiction d'Alby de tout péage dans l'entière étendue de ses terres, et s'obligea même, à l'époque des foires d'Alby, à ne rien exiger pour droit de péage des étrangers qui passeraient sur ses terres, en allant ou venant, trois jours avant et trois jours après la tenue de ces foires. Il promit de plus de faire ratifier ce traité par Aigline de Montelar, sa mère, et par Ermengarde de Gautier, sa femure. Le viguier d'Alby donna, vers l'an 1374, une sentence qui autorisait cette dernière à exercer toutes ses reprises dotales sur les biens de son mari. Suivant l'ancien usage de faire confirmer à chaque nouvel avénement au souverain pontificat les anciens priviléges de la baronnie de Lescure, Sicard II s'adressa à cet'effet au pape Clément VII, et en obtint une bulle datée d'Avignon le 10 des calendes d'octobre ,

première année de son pontificat (; 350), et confirmative de celle d'Innocent III, dont il a été précédemment question. Le 26 septembre 1381, Sicard, seigneur de Lescure, et Jean, son fils naturel, conclurent une ligue avec le comte d'Armagnac, et s'engagèrent à recevoir pendant un an dans leur château cent hommes d'armes pour faire la guerre aux ennemis du roi et du duc de Berry, (Hist, de Languedoc, t. IV, p. 580.) Les Anglais s'étant emparés, en 1382, des châteaux d'Aigues, de Penne, de la Terrière et des Planques, Hugues de Froideville, sénéchal de Toulouse, manda à Sicard de Lescure de joindre ses forces à celles de Guillaume de Monestier et de Sicard du Rou, qu'il avait envoyées pour reprendre le château d'Aigues; mais Sicard ayant refusé d'obéir à cet ordre, ainsi qu'à une seconde sommation, tous ses biens furent saisis et mis sous la main du roi. Dans cette extrémité, il fut forcé d'aller trouver le sénéchal, qui accueillit ses excuses et lui donna main-levée de la saisie par lettres du 14 février 1383 (v. st.). Il perdit, vers l'an 1586. Louis de Lescure, son fils, qui ne laissait que des filles. Sicard, voulant prévenir l'entière extinction de son nom, maria, l'année suivante, comme il sera dit ci-après, Hélix ou Alix de Lescure, sa fille ainée, avec Durand de Salgues, et il sut stipulé dans le contrat de mariage que le fils alué, et, à défaut d'enfant mâle, la fille aînée provenant de ce mariage, prendrait le nom et les armes de Lescure. Il perdit aussi, en 1393, Aigline de Montclar, sa mère, qui mourut agée d'environ quatre-vingt-dix ans, après avoir testé en sa faveur. Il recut l'hommage de Guillaume de Castet le 18 août 1308, et celui de Pierre de Creissel le 5 janvier 1500 (v. st.). Il mourut en l'année 1,00, avant eu, entre autres enfants, d'Ermengarde de Gautier :

- 1°. Louis de Lescure, mort avant son père, laissant de son mariage avec N.... de Salvagnac plusieurs filles qui moururent en bas âge ou ne furent pas établies;
- 2". Helix, dont l'article suit ;
- Autre Hélix de Lescure, religieuse en l'abbaye de Sainto-Catherine d'Alby;
- Sclarmonde de Lescure, abbesse de ce même monastère en 1423 et 1430;
- 5°. Marguerite de Lescure, qui fut mariée avec Pierro de Bayne, chevalier, fils de Lucas de Bayne, seigneur de Rochefere. Elle vivait avec son mari en 1706.

#### Fils naturel de Sicard II. baron de Lescure ;

Jean, bâtard de Lescure, légataire d'Aigline de Montclar, en 1393.

IX. Hélix, baronne de Lescure et de Marcel, héritière de Sicard II, fut mariée du vivant de son père, par articles du mois de décembre 1387, avec Durand de Salgues, (1) alors damoiseau, de-

d'azur, au lion d'or.

# (1) PRAGMENT SUR LA MAISON DE SALGUES.

La maison pe Saleures, qui, par le mariage de Durand de Salguos avec l'héritière des anciens barons de Lescure, en Albigeois, a continué jusqu'à l'époque de la révolution les nom, armes et possessions de cette famille illustre, tirait son nom d'un château situé en Quercy, à quatro lieues et demie N. O. de Figeac. Le premier de son nom qu'on trouve cité dans les chartes est Roger de Salgues (de Salgas), vivant en 1087, l'un des nobles vassaux de la seigneurie de Beleastel, en Quercy. Guillaume de Cardaillac, évêque de Cahors, ayant excommunié, dans un synode général assemblé dans cette ville, tous les laïques détenteurs des fiels des églises qui dépendaient de l'abbaye de Saint-Martin de Tulle, Bertrand de Beleastel, Richarle, sa femme, et leurs vassaux, savoir: Roger de Salgues, Arnaud-Roger de Floirac, le père de Bernard de Sordoire, Bernard de Bardeteombo et Pierre-Robert, son frère, s'empressèrent de restituer l'église de Saint-Sulpice de Mayronne, qui appartenait à cette abbaye. (Baluze: Historia Tutelensis, appendix, col. 443 et seq.)

# La filiation est suivie depuis :

I. Rigal de Saleurs, co-seigneur de Mier, et qualifié d'abord damoiseau et ensuite chevalier, qui vivait en 1860. Il fui l'un des témoins qui assistèrent à l'accord conclu, le lundi, lendemain du dimanche où l'on chante Osuit mei 1880 (v. st.), devant l'official de Cahors (le siège vacant), entre Guillaume de Vassinhac, chevalier, co-seigneur de Mier, d'Alvinhac et de Carennac en Quercy, et Bernard Bagon, sur les différents qu'ils avsient essemble : cet acte fut passé on présence et scellé des secaux d'Ébrard de la Faye, prieur de Mier, d'Olivier, Bertrand et Guillaume de Mier, chevaliers, et dudit Rigand ou Rigal de Salgues, damoiseau. (Archives de la maison de Vassinhac.) Il était dejà parvenu à la chevalerie en 1860. On le trouve compris au nombre des seigneurs (chevaliers ou donzels) des

puis chevalier, seigneur de Salgues, d'Argentac, de Limeyrac, etc... dans la vicomté de Turenne. Rigaud de Vergne, oncle de Durand de Salgues, et précédemment son tuteur, assista à ce mariage, en faveur duquel le cardinal Pierre de Vergne, cousin-germain de Durand, fit une donation, il fut stipulé entre les parties que le fils ainé, ou à défaut de fils, la fille ainée qui naîtrait de cette alliance, prendrait le nom de Lescure, ainsi que les armes, qu'il lui serait toutefois loisible d'écarteler avec celles de la maison de Salgues. Le mariage s'était déjà accompli, lorsque, par acte du 10 mai 1388, dans lequel Durand de Salgues est qualifié damoiseau. seigneur d'Argentac et de Limeyrac, Sicard de Lescure constitua en dot à sa fille 1,300 livres d'or, qu'il assigna sur le château de Marcel. Le 10 août suivant, le cardinal de Vergne paya une partie de ce qu'il avait promis de donner en faveur de ce mariage, dont les articles, ainsi qu'il avait été convenu, furent rédigés en contrat en forme à Avignon, dans la maison et en présence du cardinal, le 10 octobre de la même année. Les parents ou témoins qui assistèrent à cet acte, sont Rigaud de Vergne, seigneur de

## DE SALGIES.

ville et château de Mier, qui curent un différeut avec plusiours habitants de ce lieu, réunis au nombre de cioquante, au sujet des herbages, pâturages, abreuvoirs et forêts du lieu et paroisse de Mier: ce différent fut terminé par une sentence arbitrale, rendue dans le mois de février 1285 (v. ss.). Rigal de Salgues, dont la femme n'est pas connue, paraît avoir laissé deux fils:

1°. Guillaume, qui suit;

X ....

- 2°. Bernard de Salgues, chevalier du Temple et grand prieur de Saint-Gilles, en Languedoc, qui fut enveloppé dans la destruction de son ordre en 1307. (D. Vaissète, Histoire générale de Languedoc, t. III, p. 140).
- II. Guillaume or Salcous, damoiseau, seigneur du fief de Maziels, dans la paroisse de Camps (de Campis), et sans doute co-seigueur de Mier, en Quercy, faisait, à ce qu'il paraît, son séjour dans la vicomté de Turenne. Il eut un différent avec les tenanciers du fief de Moziels, situé dans la paroisse de Gamps, près de Gagnac, lequel fut terminé lo jeudi après in Translation de saim Miéhel Jose, par une sentence que prononca, à Gagnac,

Castelmary, Guibert de Benavent, chanoine de Lodève, camérier du cardinal, Hugues de Saint-Martial, prévôt des huit dans l'église de Saint-Martin de Tours, Sicard de Lescure, père d'Hélix, Pierre de Bayne, écuyer du diocèse d'Alby, son gendre. époux de Marguerite de Lescure, et Guillaume de Salgues, du diocèse de Tulle, frère de Durand. Après la mort de Sicard, seigneur de Lescure, qui eut lieu en l'année 1400, Durand de Salgues devint, du chef de sa femme, propriétaire des terres de Lescure et de Marcel. Il transigea, le 15 février 1400 (v. st.). avec Pierre de Bayne et sa femme Marguerite de Lescure, au sujet des droits légitimaires de celle-ci; reçut, au mois de janvier 1402 (v. st.), un hommage de Guillaume de Cazal, et fut promu à la chevalerie vers l'an 1405. Quelques gentilshommes de la terre de Lescure avant voulu se soustraire à sa juridiction à l'aide de lettres de sauvegarde qu'ils avaient obtenues du roi, Durand et sa femme présentèrent requête à Charles VI, et ce monarque donna, le 2 décembre 1405, de nouvelles lettres portant révocation des premières. Les Anglais, ou soldats des compagnies, s'é-

#### DE SALGUES.

Gerand de Longueval, arbitro choisi par les parties. Entr'autres dispositions contenues dans cette sentence, il y est dit que les habitants de Maziels seront tenus, 1° de payer annuellement à Guillaume de Salgues six setiers de seigle et sept d'avoine; 2° de lui donner, également chaque année, un diner et un souper selon sa condition; 5° de nourrir, dans la même occasion, trois coursiers et quatre bêtes de charge. On ignore le nom de la femme de Guillaume de Salgues; mais, suivant l'ordre des temps, il paratt avoir eu pour fils:

- i. Pierre, dont l'article suit ;
- 2°. Raimond de Salgues, administrateur du diocèse d'Agen, et puis patriarche titulaire d'Antioche, vers l'an 1364.
- III. Pierre de Saleurs, damoiseau, co-seigneur de Gagnac et de Mier, dementait au lieu de Gagnac. Le mardi, avant la fête de saint Georges 15ac, il rendit hommage, avec les autres co-seigneurs de Mier, à Garin de Castelnau, seigneur et baron de Gramst, pour le château et la châtellonie de Mier, qu'il déclara tenir en fief dudit seigneur (Archives de Mordesson;

taient emparés, vers la fin de l'année (A)), du château de Baz en Albigeois, appartenant à l'abbé de Bonnecombe; Durand de Salgues en forma le siège et le remit sous l'obéissance du roi. Guillaume de Vienne et Reynier Pot, chevaliers, commissaires du roi en Languedoc, voulant reconnaître ce service important, lui confièrent la garde de ce château, par lettres datées de Gaillac, le 10 avril 1412, après Paques. Il vivait encore en 1416, et mourut sans doute l'année suivante, laissant, entr'autres enfants, d'Hélix de Lescure:

- 1º. Pierre, Il' du nom, dont l'article suit :
- a\*. Antoine de Salgues, seigneur de Salgues, en Quercy, qui hérita des biens de sa famille, situés en Limosin et en Ouercy. On le croit père de Jean de Salgues, dont la fille, nommée Souveraine, était dame de Salgues, et vivait en 1470. Cette dernière a pu avoir aussi pour frère ou cousin Bernard de Salgues, qui vivait en la même année :
- 5. Aigline de Salgues, mariée vers l'an 1407, avec Aldebert d'Arpajon, fils de Jean d'Arpajon, seigneur de Tanus, en Albigeois, et d'Hélix de Serrières, en présence de Durand, son père, de Rigaud de Vergne, sei-

### DE SALGEES.

requeil des hommages dus au baron de Gramat); acheta, le lundi après la saint Marc 1333, les trois quarts d'une geline de censive de Guillaume Galaup. qui lui rendit, dans le même acte, une reconnaissance pour les terres qu'il tenait de lui, au lieu dit à la Cula ou Cuba, dans la châtellenie de Gagnac. Cet acte d'hommage est passé sous l'autorité de Bertrand VII, comte de Comminges et vicomte de Turcine. On juge, par l'ordre des temps, qu'il fut père de

- 1º. Raimond, qui suit ;
- a". Bertrande de Salgues, qui était religieuse au couvent de Leyme on de la Grâce-Dieu, en Quercy, suivant un acte du mois d'octobre 1351. (Recueil de Doat, d la Bibliothèque du Roi, vol. 124, fol. 194.)
- IV. Raimond de Salgues, damoiseau, fut présent, le 1" mai 1367, à DE TERURES de sinople, a l'aibre une procuration donnée par dame Bertrande du Port, et passée sur le pont chef d'argent, charge de Gagnac. Il paratt que ce sut ce Raimond de Salgues qui épousa N..... d'une unide de gueu-les, accompagnée de DE VERGNE, d'une maison noble du Limosin, sœur de Rigaud on Rigal 6 beants du même, de Vergne, chevalier, seigneur de Castelmary, et tante de Pierre de Vergne,

X ....

goeur de Castelmary et de Bertrand de Gautier de Savignae, ses grandsoncies, de Bertrand, vicomic de Moniclar, son arrière-grand-oncie, de Hugues, seigneur d'Arpajon, de Pierre-Bernard, seigneur de Monestier, et d'Aimeri de Castelpers, tous chevaliers.

### Dans le même temps vivait :

Guéria de Lescure, qui prit parti pour Bernard de Casillac dans la guerre qui s'éleva entre ce prélat et Robert Dauphin, au sujet de l'évéché d'Alby, qui fut occupé successirement par les deux contendants. Il avait été nommé gouverneur du château de la Berbie en 1436, après que les alliés de Bernard se furent emparés de cette place, l'une des premières où l'on employa la canon et les bombardes. (Hist. de Languedoc, t. IV, p. 486.)

X. Pierre DE LESCURE, II. du nom, qualifié noble et puissant seigneur, chevalier, seigneur de Lescure et de Marcel, fils de Du-

# DE SALGUES.

cardinal, que les historiens contemporains disent originaire de la même province. De ce mariage paraissent être issus les enfants suivants :

- Durand, époux d'Hélix, baronne de Lescure et de Marcel, et dont l'article est rapporté plus haut, pages 12 et suivantes;
- 2°. Guillaume de Salgues, qui embrassa l'état ecclésiantique, et fut d'abord chanoine de Saintes, puis d'Alby. On le dit du diocèse de Tulle, dans le contrat de mariage de Durand, son frées, auquel il assista. Il est aussi qualifié cousin du cardinal de Vergne (auprès duquel il faisait ordinairement sa résidence) dans une bulle à lui adressée par le pape Climent VII et datée du 1° octobre l'an 12° de sou pontificat (1589). Guillaume de Salgues, chanoine d'Alby, fut présent au testament d'Aigline de Mootclar, sieule de Marguerite de Lescure, du 6 janvier 1595 (e. at.). Il fonda, dans l'égline de Sainte-Cécile d'Alby, un obit, qui s'y célèbrait judis le 15 mai de chaque anniee, et consentit, en 1404, des baux à fief, au nom de son frère, auquel il rendit lui-même hommage, deux ans plus tard, en 1406, pour des censives qu'il avait acquises;
- Jeanne de Salgues, qui n'est connue que par des mémoires de famille, et dont on ignore la destinée.

de gueules, au l'on

rand de Salgues, quitta ce dernier nom pour prendre celui de Lescure, aux termes du contrat de mariage de ses père et mère. Il conserva néanmoins les armes de Salgues, qu'il écartela avec celles de Lescure. Son mariage fut conclu, vers l'an 1416, avec Jeanne DE LANDORRE, fille de Ratier de Landorre, chevalier, seigneur de Landorre, de Salmiech, et vicomte de Cadars en Rouergue, et d'Eustachie de Vivens. Il passa une procuration, en l'année 1424, pour rendre hommage de la seigneurie de Lescure, au pape Martin V, et vendit plusieurs rentes assises dans la même seigneurie, dont il inféoda aussi une grande partie. Il est nommé Pierre de Salgues, chevalier, seigneur de Lescure, dans un acte du 25 mars.1455 (v. st.), par lequel Hélix de Montaut, fille de haut et puissant seigneur Vezian de Montaut et d'Hélix de Pierre, lui donna 1,000 florins d'or. Cette donation étant ratifiée par Guillaume de Vergne, doyen de Ricupcyroux et prieur de Lescure, qui appelle Pierre de Salgues son cousin, on a cru devoir en conclure qu'Hélix de Montaut était mère de ce Guillaume de Vergne et femme de Rigaud de Vergne, seigneur de Castelmary. Dans le cours de la même année 1435, Rodigo de Villandraut, chef de l'une des bandes de routiers qui infestaient le Languedoc, assiégea et prit le château de Lescure, qu'il occupait encore en 1438; mais if fut bientôt après expulsé, soit par force, soit par composition. (Hist, de Languedoc, t. IV, p. 480.) Pierre II de Lescure obtint, le 12 décembre 1443, des lettres de sauvegarde de Louis, Dauphin de France, qui mit les terres de Lescure et de Marcel sous la garde du roi. On ignore l'époque précise de sa mort; mais on présume qu'il décéda intestat, en l'année 1450. Jeanne de Landorre, sa femme, l'avait rendu père de :

- 1º. Pierre, IIIº du nom, dont l'article suit :
- 2º. Guillaume de Lescure, co-seigneur de Lescure et baron de Landorre, en Rouergue, qui mournt sans postérité, à l'âge de plus de 70 aos, après avoir disposé d'une grande partie de ses hiens en faveur de Jean de Leseure, son petit-noreu;
- 3º. Hugues de Lescure, mort jeune et sans alliance ;
- 4°. Bernard de Lescure, auteur de la branche des seigneurs de Fontanes, éteinte vers la fin du XVI° siècle, après avoir fourni deux cheveliers de

l'ordre de Malte, dont l'un a été commandeur de Bordères, et s'être allice aux maisons d'Ornesen, de Lautree, de Durfort, de Messas, d'Arnobe et de Comminges-Bruniquel;

- 5º. Helix de Lescure, femme du selgneur de Castaing;
- 6. Cécile de Lescure, mariée avec Antoine Rautet, écuyer, seigneur de Jalenques et de Montpeau;
- 7°. Aigline de Lescure, qui épousa Guillaume d'Arpajon, seigneur de la Bastide, son couşin-germain;
- 8'. Catherine de Lescure, allice avec Jean (alids Guillaume) de Monestier.

XI. Pierre DE LESCURE, III. du nom, chevalier, seigneur de Lescure et de Marcel, servit avec distinction, vers l'an 1473. en Catalogne et en Roussillon, où il perdit tous ses équipages, Il passa, vers la même époque, une transaction avec les chanoinesses d'Alby. En 1474, il fit une concession de terrain aux habitants de Valderiès, qui se trouvaient trop à l'étroit dans les anciennes limites de ce village. Cette concession, qui a donné naissance à la petite ville du même nom, fut faite par Pierre III, moyennant la propriété des fossés, une rente modérée sur chaque maison et le droit d'y construire une forteresse. Pierre de Lescure obtint, en 1481 ou 1482, un arrêt du parlement contre les consuls de Lescure, avec lesquels il était en procès. Son fils, Bernard de Lescure, avant été cruellement assassiné en 1485, il en porta sa plainte au roi Charles VIII, qui donna, le 3 juin 1489. des lettres de commission au sénéchal et au inge d'Alby, pour connaître de cette affaire. Pierre de Lescure vécut encore quelques anuées, et mourat vers l'an 1495, après avoir testé en fayeur de Jean de Lescure, son petit-fils. Il avait épousé 1º Marie DE RABASTENS; 2º Fine DE LENTILHAC, fille de noble et puissant seigneur Déodat de Lentilhac, seigneur des château et châtellenie de Lentilhac, co-seigneur de la baronnie de Felzins et des lieux de gucules Capdenac, en Quercy, et de Salvagnac en Bouergue, et de dame Alrique de Vigier, sœur de Jean de Vigier, évêque de Lavaur. Pierre III de Leseure a eu pour enfants :

na Ransanges : d'azur, nu lion d'ur, armé el lampasse de

gueules.

DE LEATILEAG:

de gueules, à la bande d'or.

# Du premier lit :

- 2". Bernard, dont l'article viendra;
- 2º. Gabriel de Lescure, qui embrassa l'état ecclésiastique;
- 5°. Antoine de Lescure. Il fut témoin de l'assassinat de Bernard, son frère, par Louis de Monestier, et courut lui-même le danger de perdre la vie;
- 4. Aigline de Lescure, dont on ne connaît que le nom;
- Jeanne de Lescure, qui épousa, vers l'an 1470, Jean de Lemosy, seigneur d'Arches, de Bazelle et de Faix;
- 6°. Autre Jeanne de Lescure, dont on ignore la destinée;
- 7°. Anne de Lescure, semme de Pierre de Clergue, seigneur de la Guimerie;
- 8°. Itelix de Lescure, dont le sort n'est pas connu;

# Du second lit :

9°. Déodat de Lescure, que Déndat de Lentilhac, dans son testament du 15 décembre 1486, appelle son petit-fils et filleul. Il substitua ses biens à ses enfants, ainsi qu'à Grimont de Lentillac, son frère, et le chargea, le cas de la substitution échéant, de prendre le nom et les armes de Lentilhac.

XII. Bernard DE LESCURE, écuyer, fit en 1473, avec son père la campagne de Catalogne, où il tomba dangeureusement malade. Il épousa, en l'année 1478, Catherine DE Gozon, fille de Jean de Gozon, seigneur de Mélae, en Rouergue, et de Saure d'Estaing, laquelle lui apporta en dot 1,800 écus d'or, outre son trousseau. Il passa plusieurs baux à fief au nom de son père, en 1482, et mourut , l'année suivante, assassiné par Louis de Mouestier, Voici comment eu lieu ce funeste événement. Arnaud de Monestier. seigneur de Trevien, cousin-germain de Bernard de Leseure, de concert avec Louis de Monestier, son frère, Pierre de Rodorel, seigneur de Poulan, son gendre, Dominique de Rozet, Etienne . Archier et autres gens armés, étant venus au château de Lescure, dans l'intention de le piller, en brisèrent les portes et enlevèrent tout ce qu'ils purent emporter. A cette nouvelle, Bernard de Lescure, suivi sculement d'Antoine, son frère, court après cette troupe de gens armès, l'atteint et lui reproche vivement l'indignité de l'action qu'elle vient de commettre. Excité par ces reproches,

ex Gozos: de gueules, è la bande d'argent, remplie d'azur, et une bordure componée d'argent. Louis de Monestier, s'avance contre lui et le frappe mortellement d'un coup d'épée dans le ventre, au moment où, se voyant hors d'état de résister à tant d'ennemis, il se retirait dans une maison du village de Mignoac. Antoine de Lescure lui-même n'échappa que par hasard à la fureur du mentrier de son frère. Ce dernier laissa de Catherine de Gozon-Mélac, sa femme:

- 1°. Jean, qui a continue la descendance ;
- a. Pierre de Lescure. Il embrassa l'état ecctésiastique, fut prieur d'Almessas, diocese de Nismes, et protonotaire du saint-siège:
- Saure de Lescure, marice deux fois: 1° avec Michel de Gremmont, seigueur de Verdun et de Cadars, en Rouergue, dont elle n'eut pas d'enfants; 2° avec Antoine de la Plagnolle, chevalier, seigneur de Saint-Germer, de Cassale et des Cassos.

# Dans le même temps vivait :

Rose de Lescure, femme d'Olivier de Capriol, seigneur de Mandouels, en Albigeois, lequel fit son testament le 3 novembre 1545. Elle vivait encore le 8 avril 1554.

XIII. Jean DE LESCURE, seigneur et baron du château de Lescure, et des lieux de Marcel, Valderiès, la Guimerie, Palhairols, Sillac, Cadapaux, Meaux, etc., qualific haut et puissant seigneur, fut, après la mort de son père et de son aïeul, sous la tutelle de Catherine de Gozon, sa mère, Il hérita, vers l'an 1402, de Guillaume de Lescure, co-baron de Lescure, son grand oncle, et transigea, par acte des 17 noût 1508 et 22 février 1512 (v. st.), avec Gabriel de Lescure, Anne de Lescure, veuve de Pierre de Clergue, seigneur de la Guimerie, et Jeanne de Lescure, veuve aussi de Jean de Lemosy, ses oncle et tantes, relativement à leurs droits légitimaires. Il éponsa, le 5 mars 1514, Marguerite de Chateauneur, fille de Sigismond de Châteauneuf-Randon, chevalier, seigneur baron du Tournel et de Saint-Remèse, et de Gabrielle baronne les du Tournel. Jean de Lescure eut, quelque temps après son mariage, une commission du sénéchal de Toulouse pour faire commandement à tous les possesseurs de fiefs nobles d'en donner le dénombrement, et de marcher en personne ou de contribuer par

BR CHATEAUREUF : d'or, à trois pals d'azur; au chef de gueutaxe au ban et arrière-ban, dont il fut nommé, en 1540, inspecteur pour en recevoir la montre ou revue (charge qu'il posséda jusqu'à sa mort), et fournit aussi lui-même son dénombrement, qu'il avait d'abord refusé, comme vassal immédiat du saint-siége. Jean de Lescure fit son testament, le 6 septembre 1541. Dans cet acte, il fait des legs à tous ses enfants, et nomme conjointement pour ses héritiers Marguerite de Châteauneuf, sa femme, et Pierre de Lescure, prieur d'Almessas, son frère, à la charge par eux de remettre son hérédité à Pierre de Lescure, son fils ainé. Il mourut d'une obstruction au foie vers la fin du printems de l'an 1544, dans le temps où il tâtit mandé pour recevoir la montre du ban et arrière-ban de la province, et fut enterré au tombeau ordinaire de ses ancêtres dans l'église de Saint-Michel de Lescure. Marguerite de Châteauneuf, qui lui survécut long-temps, l'avait rendu père de deux fils et de quatre filles:

- 1º. Pierre, IVº du nom, dont l'article suit;
- François de Lescure, auquel son père légua, par son testament,
   2,000 livres tournois. Il fut seigneur de Pradines, et mourut célibataire
   en 1574;
- 5º. Isabeau de Lescure; son père lui légua aussi 2,000 livres tournois, et elle épousa, le 8 février 1545. Philippe de Toulouse-Lautre, vicomte de Montfa, tué à la défense de Metra, sous le duc de Guise, en 1552, dis d'Antoine, II<sup>\*</sup> du nom, vicomte de Lautrec, et de Seguine de Bur, sa seconde fonune.
- 4º. Marguerite de Lescure, qui reçut de son père le même legs que ses frère et sœur, et fut mariée avec Raimond..... (le titre est illisible);
- 5\*. Jeanne de Lescure, religieuses à l'abbaye de Nonenque, en Rouer-6\*. Bernardine de Lescure, gue.
- XIV. Pierre De Lescure, IV du nom, seigneur baron de Leseure, etc., chevalier de l'ordre du Roi, fut marié, par contrat du 12 mai 1561, avec Antoinette De Calarc, dame de Trébons, fit son testament le 11 décembre 1598, et mourut en 1573, laissant:

de gueules, à la hande d'or.

- 1º. Louis, I'' du nom, qui suit;
- 2\*. François de Lescure, marié, le 16 avril 1598, avec Françoise de la Tour, fille de N.... de la Tour et de N.... d'Arpajon, dame de Ledon. Il fut père de :

Alphonse de Lescure, seigneur de Ledon, qui épousa, le 5 août 1629, Marguerite de Matroux, fille du baron de la Guépie, fit son testament en 1668, et fut maintenu dans sa noblesse, par jugement de M. de Bezons, intendant de Languedoc, le 18 septembre 1669. Ses enfants furent :

a. François de Lescure, seigneur de Ledon, qui passa une transaction, le 2 août 1684, épousa, le 16 avril 1686, Françoise de Cassagne, fille de Bernard de Cassagne, et eut pourfils :

Jacques de Lescure, seigneur de Ledon, époux de Marie de Maillan, fille de Jean-François de Maillan et de Françoise de Loubeyrac, et père de :

Marie Anne de Lescure, femme d'Alexandre du Lac. seigneur de Montvert;

- b. Jacques de Lescure, vivants le 18 septembre 1669; c. Louis de Lescure,
- 3º. N.... de Lescure, femme de Raimond de Saint-Félix, conseiller au parlement de Toulouse.

XV. Louis DE LESCURE, I" du nom, seigneur baron de Lescure et autres lieux, colouel, lieutenant-général de la province en 1614, parti, au 1de gueules, ensuite gouverneur de Lombers, et commandant dans l'Albigeois, avait élé marié quatre sois, 1° avec Jeanne DE LA VALETTE-PARISOT; droite levee. 2° avec Louise D'Elbène, fille de Julien d'Elbène, gentilhomme d'azur, à deux bâtous Florentin, ambassadeur de la reine Catherine de Médicis en Po- d'argent, passés en logne, en 1574, pour presser le retour du roi Henri III, et de racines, et fleurdely-Catherine Tornaboni; 3° avec Jeanne DE CASTELPERS-PANAT, fille de Jean de Castelpers, vicomte de Panat, seigneur de Burlat, etc., à trois tours de sable. et d'Anne de Lévis-Quelus ; 4° en 1608, avec Cécile pe LA ROQUE- DE LA ROQUE- BOUL-BOUILLAC. Cette dernière le rendit père de quatre garçons et d'une d'argent, an chef de 3 not de d'argent; an chargé de 3 not d'or.

DE LA VALETTE. an lion d'or: au a de gueules, au gerfaut d'argent, la pate

sés par le baut.

DE CASTELPERS ! d'argent, su château

- 1°. François, qui a continué la descendance :
- 2º. Alphonse de Lescure, prieur de Giroussens, mort en 1695;
- 3°. Jean de Lescure, qui sut lieutenant du roi en la citadelle de Montpellier, et mourut en 1652;
- 4º. Barthélemi de Lescure, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, tué en Italie, l'an 1639;
- 5º. N.... de Lescure.

tr'autres :

on Measures:
de gueules, au lion
d'or, lampasse et arme d'argent.

as Testans:
d'azur, à trois molettes d'éperon d'or;
au chef du même.

- XVI. François de Lescure, seigneur et baron de Lescure, fut gouverneur de Lombers, et mourut en 1650. Il avait épousé, 1<sup>4</sup>, le 22 jauvier 1632, Anne de Morlinon, 2<sup>4</sup>, en 1637, Anne de Tusiéass-de-Catus. Il eut six garçons et trois filles, en-
  - 1º. Louis, IIº du nom, qui suit;
  - 2°. Jean de Lescure, évêque et baron de Luçon, mort en 1723;
  - 3º, Flotard de Lescure,
  - 4. Gabriel de Lescure, qui embrassèrent l'état ecclésiastique;
  - 5°. Alphonse de Lescure, seigneur de Moulens, mort célibataire ;
  - 6. Jean de Lescure, qui mourut aussi sans alliance en 1721;
  - 7°. N.... de Lescure, femme de Henri de Grenier, marquis de Pléaux, dont elle n'eut pas d'enfants.

DE MONTACT : lossangé d'argent es XVII. Louis de Lescure, II du nom, seigneur baron de Lescure, etc., parvint au grade de colonel, et s'allia, en 1669, avec Françoise de Montaur, dame de Saint-Sivié et de Visker, fille d'Étienne, baron de Montaut, seigneur de Saint-Sivié, et de Marie de Noé. De ce mariage sont issus, entr'autres enfants:

- 1º. Alphonse, qui suit;
- 2°. Louis, chevalier de Lescure, capitaine de dragons, et chevalier de Saint-Louis. Il mourut sans avoir été marié en 1765;
- 3º. François de Lescure, abbé d'Obazine en Limosin, décède en 1728;
- 4º. Jean-Baptiste de Lescure, abbé de Pontron, mort en 1752;
- 5°. N... de Lescure, qui mourut fort jeune;
- 6°. Plusicurs filles, dont une épousa, en 1706, N.... de Roquefeuil, marquis de Londres.

ne Gnasons: de gueules, fretté de vair. XVIII. Alphonse, marquis de Lescure, capitaine de dragons et chevalier de l'ordre de Saint-Louis, inourut en septembre 1734, ayant eu de Henriette-Élisabeth de Grances-Sureères, fille de François de Granges-Surgères, marquis de Puyguion et de la Flocelière, licutenant-général des armées du roi, commandeur de l'ordre de Saint-Louis, et de Françoise de la Cassaigne, qu'il avait épousée le 14 février 1724, outre un fils et une fille, morts jeunes, François-Alphonse, qui a continué la descendance.

XIX. François-Alphonse, marquis DE LESCURE, baron de Sainte-Flève, de Trébons, de Valderiès, etc., mestre-de-camp du régiment Dauphin, dragons, et menin de Mgr le dauphin, fils de Louis XV, fut tué à la bataille livrée sous les murs de Plaisance, le 16 juin 1746, à la tête de tous les dragons de l'armée. Il avait épousé, le 15 février de cette même année, Agathe-Geneviève SAUVESTRE (1) DE CLISSON, dame de Clisson, comtesse des Mottes, palé d'argent et fille de Charles-Bernard-Xavier Sauvestre, comte de Clisson, grand-sénéchal du pays d'Aunis et de Marennes. Il fut tué, le 16 de gueules. iuin de la même année, comme on vient de le dire, laissant pour toute postérité un fils posthume, qui suit.

sable: les pals d'ar-

XX, Louis-Marie-Joseph, marquis DE LESCURE, né le 24 novembre 1746, tenu sur les fonts de baptême, à la Rochelle, par M. le dauphin et Mo la dauphine, représentés par le comte et la comtesse de Chabannes, fut successivement mousquetaire dans la première compagnie, capitaine au régiment Dauphin-cavalerie. en 1766, cornette de la seconde compagnie des mousquetaires en 1768, puis mestre- e-camp d'un régiment de dragons de son nom. Il fut créé brigadier de dragons le 1er mars 1780, et maréchal-de-camp le 1" janvier 1784, et mourut en la même année. Il avait été marié 1°, le 17 juin 1765, avec Jeanne-Marie de Durfort- as Derfort-Civace: CIVRAC, fille puince d'Émeric-Joseph, marquis de Durfort, puis de gueules, au lion duc de Civrac, ambassadeur de France près de la république de d'argent, à la bande Venise, ensuite à Naples et à Vienne, chevalier d'honneur de madamé Victoire de France; 2° avec Anne-Marie-Thérèse DE Son- d'aur, à a rencontres MIÈVRE (dont il n'eut qu'une fille, morte en naissant), fille de Gas- de cerf d'or. pard, comte de Sommièvre, et de Louise de Choiseul. Il mourut en 1784, laissant de sa première femme un fils unique, qui suit.

XXI. Louis-Marie, marquis de Lescure, né à Versailles, le 13 octobre 1766, filleul de Louis XVI et de Madame Victoire de France,

<sup>(1)</sup> Cette ancienne maison de Poitou venait de s'éteindre dans la personne du frère de madame de Lescure, le comte de Sauvestre-Clisson, capitaine aux gardes-françaises, tué à la bataille de Fontenoy, en 1745.

fut recu, le 20 mai 1780, à l'École-Militaire, d'où il sortit le 2 novembre 1782, pour entrer sous-lieutenant au régiment Royal-Piémont, cavalerie, commandé par le duc de Lorges, son oncle. M. de Lescure était d'une éminente piété, passionné pour l'étude, pleiu de douceur et d'une timidité extrême, Isolé, même au milieu des cercles les plus brillants, où il était obligé de paraître, il partageait ses jours entre la méditation et les connaissances abstraites, qu'il cultivait avec succès, évitant avec soin les plaisirs bruvants et les distractions frivoles. Telles étaient les dispositions de son esprit lorsque la révolution éclata. Il fit partic de la première coalition royaliste formée, en 1791, par la noblesse du Poitou. Le but des coalisés était de s'emparer de la route de Lyon, et d'attendre les princes français émigrés, qui se trouvaient alors en Piémont. Les événements ayant déconcerté ce projet, M. de Lescure émigra à Tournay, d'où il revint près de son aïeule, qui venait d'être frappée d'apoplexie. Ce fut alors que son union, depuis long-temps projetée, avec sa cousine-germaine, la fille unique du marquis de Donnissan, s'accomplit, et fut célébrée dans les terres que son beau-père possédait en Guienne. Après son mariage, M. de Lescure passa à Paris pour émigrer : les ordres du roi l'y retiurent. Il se trouvait au château des Tuileries le 20 juin 1702. Après le massacre du 10 août, il obtint, non sans beaucoup de difficultés, un passe-port pour retourner dans ses terres, situées dans la partie du Poitou connue depuis sous le nom de la Vendée, où il était aimé et respecté de tout le pays. La levée de 500,000 hommes décrétée par la Convention, ayant commencé le soulèvement d'une partie de la Vendée, M. de Lescure et sa famille (1) furent arrêtés comme suspects, et conduits à Bressuire, où l'armée catholique les délivra le 2 mai 1703. M. de Lescure en devint un des principaux généraux. Le 5 du même mois, il commanda une colonne à l'attaque de Thouars, où s'était établi le général républicain Quétineau. Dans le fort de la mêlée, voyant les républicains s'ébranler, M. de Lescure se saisit d'un fusil, s'élance seul, et au

<sup>(1)</sup> Sa feuume, le marquis et la marquise de Donnissan, son heau-père et sa belle-mère, son cousin Étienne-Gaspard de Bernard de Marigny, officier de marine, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, etc.

milieu d'une grêle de balles et de mitraille dont ses vêtements sont criblés, jusque sur le pont de Vrine. Secondé bientôt par MM. de la Rochejaquelein et Forêt, et par un seul paysan, il traverse ce pont, en franchit les barricades, et montre le chemin de la ville aux Vendéens, qui accourent en foule, électrisés par cet exemple. Thouars capitula au moment où MM. de Lescure et de la Rochejaquelein y entraient d'assaut. A la prise de Fontenay, le 25 mai, M. de Lescure commandait l'aile gauche de l'armée royaliste. Voyant ses soldats hésiter à le suivre, il se porte seul à trente pas en avant, s'arrête, et crie : Vive le roi ! Les républicains répondent par une décharge de six pièces de canon à mitraille. Les habits de M. de Lescure sont percés, un de ses éperons emporté et sa botte droite déchirée; mais, n'ayant pas été blessé, il se tourna vers les siens, et leur cria : · Vous le voyez, mes amis, les bleus ne savent pas tirer! » A ces mots, les Vendéens preunent leur course et culbutent l'aile gauche de l'armée républicaine, qui fuit en désordre vers la ville, abandonnant son artillerie et sa caisse militaire. M. de Lescure, qui presse vivement les fuyards, entre le premier dans Fontenay; et, par une témérité qui faillit lui devenir fatale, seul avec MM. de Bonchamp et Forêt, qui étaient accourus pour le secourir, il se met à parcourir les rues, sommant les patriotes de mettre bas les armes, en leur garantissant toute sûreté pour leur vie. Le 10 juin, l'armée marcha contre la ville de Saumur. Chargé du commandement de celle des trois attaques qui présentait le plus d'obstacles, M. de Lescure s'avance avec l'aile gauche sur le pont Fouchard, tourne les redoutes des patriotes et force le passage ; dans ce moment, une balle lui traverse le bras. Ses Vendéens, le voyant couvert de sang, commencent à fléchir. M. de Lescure apercoit le danger : il fait promptement serrer son bras avec des mouchoirs, et continue pendant sept heures à commander les troupes, jusqu'à ce que Saumur fût tombé au pouvoir des royalistes. Ce fut à la suite de cette victoire, et sur la proposition de M. de Lescure, que Cathelineau, premier moteur de l'insurrection vendéenne, en fut nommé généralissime. Nous ne suivrous pas M. de Lescure dans toutes les opérations de cette guerre cruelle, où sa magnanimité envers les prisonniers républicains ne put se démentir un moment, même après l'incendie de son château de Clisson. C'est cette valeur généreuse et cette humanité sans bornes qui ont laissé sa mémoire en si grande vénération parmi ses ennemis. Lorsque M. d'Elbée fut proclamé généralissime des armées royales, M. de Lescure fut nommé général de tous les Poitevins de la grande armée. Au second combat de Lucon, le 14 août, lui et M. de Charette commandérent l'aile gauche de l'armée, et commencerent l'attaque. Déjà ils avaient fait plier leurs adversaires et pris cinq pièces de canon, lorsqu'un faux mouvement de la division du centre jeta parmi les rovalistes un désordre dont les généraux républicains profitèrent : ce fut même à la suite de cette affaire qu'ils occupèrent Chantonnay, d'où ils furent chassés bientôt après, à la suite d'une victoire signalée. Le 12 septembre, M. de Lescure, à la tête de 2,000 Vendéens, marcha pour s'opposer aux républicains, qui cherchaient à s'organiser à Thouars, et qui, déjà, y avaient rassemblé un corps de 20,000 gardes nationaux. N'avant pu vaincre la répugnance de ses soldats pour une attaque de nuit, il ne put s'avancer contre la ville qu'au matin. Le succès favorisa d'abord cette entreprise audacieuse; mais un secours amené par le général Rey changea la face du combat, et M. de Lescure fit sa retraite en bon ordre. En résultat, cette attaque fit une impression qui retarda beaucoup l'entrée de cette colonne de Thouars dans la Vendée. Cependant l'armée de Mayence s'avançait victorieusement dans la Basse-Vendée. Les chess royalistes, ralliant toutes leurs forces, se concentrèrent à Chollet. Le 19 septembre, une partie de cette armée vint se ranger en bataille entre Tiffauges et Chollet, faisant face à Torfou. Dès le premier feu . les Vendéens se déconcertent et veulent prendre la fuite. M. de Lescure s'élance à terre. prend un fusil, et s'écrie : « Y a-t-il quatre cents hommes assez · braves pour mourir avec moi? · A cet appel, les gens de la paroisse des Échaubroignes, au nombre de 1,700, et des environs répondent à grands cris : Oui, nous vous suivrons partout où vous voudrez. Avec ces braves, M. de Lescure parvient à arrêter pendant deux heures les efforts des républicains, et à faire plier un de leurs bataillons, Sur ces entrefaites, M. de Bonchamp, avec sa division et les autres chefs, arrivant à son secours, les Vendéens reprennent l'offensive, et forcent l'ennemi à faire une retraite qui, sans une savante

manœuvre du général Kléber, eût été désastreuse pour les troupes mayençaises qu'il commandait. Les affaires de Montaigu, de Clisson et de Saint-Fulgent, les 21 et 23 septembre, offrirent à M. de Lescure de nouvelles occasions de se signaler. A la suite d'un combat, la ville de Châtillon était tombée au pouvoir des républicains. Deux jours après, M. de Lescure contribua à la reprise de cette ville. L'armée vendéenne marchant de nouveau au-devant de la grande armée républicaine, M. de Lescure, qui, avec sa division, suivait le chemin de Mortagne, rencontra l'ennemi dans les avenues du château de la Tremblave. Le 15 octobre, s'étant porté en avant pour reconnaître le chemin, il monta sur un tertre; et, découvrant un bataillon ennemi à quinze pas, il crie à ses soldats : « Mes amis, en avant! » Au même instant, il est frappé d'une balle qui l'atteint près du sourcil gauche et sort derrière l'oreille. Dans la chaleur de cette attaque, ses soldats ne s'apercureut pas d'abord que leur chef venait d'être frappé mortellement. Laissé pour mort sur le champ de bataille. M. de Lescure fut relevé par un fidèle domestique, qui, ayant reconnu que son maître respirait encore, lui fit donner des secours. Malgré ses souffrances, le marquis de Lescure fut porté à la suite de l'armée vendéenne, qui, pressée de toutes parts, se voyait contrainte de passer la Loire. Il aida encore de ses conseils ses braves compagnons d'armes, auxquels il ne cessait de donner l'exemple de la constance et de la résignation. Enfin, après une lente et douloureuse agonie, il mourut, pendant une des marches de l'armée, le 4 novembre 1703. entre Ernée et Fougères. Ainsi fut moissonné, à la fleur de l'âge, un guerrier dont les vertus chrétiennes et le plus pur héroïsme avaient rendu le nom cher et vénéré à toute la Vendée, M. de Lescure était le dernier rejeton de son ancienne et illustre maison. Il avait épousé, le 27 octobre 1791, Marie-Louise-Victoire DE Don-NISSAN, remariée, le 1er mars 1802, avec Louis du Vergier, marquis de la Rochejaquelein. (Voyez dans ce volume les généalogies DE DONNISSAN et DU VERGIER DE LA ROCHEJA- écartelé, aux QUELEIN. ) Du premier de ces deux mariages étaient issues d'azur: aux set 3 de trois filles :

gueules, su lion d'er.

<sup>1</sup>º. Marie-Françoise-Simonne-Victoire de Lescure, née au château de Clis-

son le 31 octobre 1792, morte à la Rougeaudière, commune de Saint-Gereon, près Ancenis, le 24 décembre 1793;

- 2°. Joséphine-Anne-Marie-Perrine-Cyprienne de Lescure, née commune de Prinquiaux, près Savenay, le 20 avril 1794, morte le 2 mai suivant, baptisée, mais non portée sur l'état civil;
- 3°. Louise-Marie-Laurence-Dieudonnée de Lescure, jumelle de la précèdente, morte à Prinquiaux, le 10 août 1795.



# DE LESTRADE.

SEIGNEDAS BARONS DE LA COUSSE, DE VERRIÈRES, DE COULAURES, DE JANAILHAC, DE LA MORELLE, DE LA ROCHE, MARQUE DE LESTRADE; SEICEUENDA DE DOGNON «I DEL BORIE, CONTES DE LESTRADE; DANONS D'ARCELOT, SEICNEDAS DE BOUX, DE PRÉSILLY, DES BORDES, CONTES DE
LESTRADE; SEICNEDAS DE BOULHIEN, DE MONTAGNAC, DE SEILHAC,
DE LA CHAPOULIE, DE VERNEUIL, etc., CONTES DE LESTRADE, en Perigord
et en Bourgogne.



ARMES: D'or, d la fasce d'azur, chargée de trois étoilés d'argent et accompagnée de trois mouchetures d'hermine de sable (1). Couronne de marquis. Supports: deux lions.

La maison de LESTRADE (2), recommandable par son ancienneté, les services qu'elle a rendus à l'État et les bonnes alliances qu'elle a contractées, a toujours tenu un rang distingué dans l'ordre de la noblesse du Périgord. Originaire de la petite ville de Nontron, distante de six lieues de la ville de Périgueux, son nom figure dans les chartes depuis le milieu du XI\* siècle, et un historien du pays, qui écrivait dans le siècle suivant, assure que ses premiers auteurs étaient de race chevaleresque du château de Nontron.

<sup>(1)</sup> C'est ainsi que ces armoiries furent registrées, en 1698, à l'Armorial général de Guienne, fol. 439, à la Bibliothèque du Roi.

<sup>(2)</sup> L'orthographe du nom de Lestrade a subi quelques variations dans les anciens titres. On le trouve écrit de Strata, de Strada, de Latrade, de Lestrade, de l'Estrade et de Lestrade.

Dès l'an 1550, ou environ, l'un des auteurs de cette famille ayant probablement épousé l'héritière d'une branche de la maison De Roux, ses descendants en ont porté le nom pendant trois générations. Plus tard, dans le cours du seizième siècle, ils ont quitté le nom de Lestrade, et n'ont porté pendant long-temps que le seul nom De La Cousse, soit pour se conformer à l'usage alors presqu'universellement suivi en Limosin et en Périgord de porter de préférence ou même exclusivement le nom du principal ou plus ancien fief (1), soit pour se distinguer d'une autre famille également ancienne et recommandable, connue sous la dénomination de Lestrade de Floirac et de Contie, laquelle ne paralt avoir aucun rapport d'origine avec celle qui fait l'objet de cette généalogie, à moins que ce ne soit à une époque très-reculée et jusqu'à présent inconnue.

La maison de Lestrade de la Cousse a formé ses principales alliances dans celles d'Abzac, d'Aubigné, de Baissey, de Bardon de Segonzac, de Boisseul, de Bony, du Châtelet, de Felets, de Ferrières-Sauvebouf, de Gimel de Paluel, d'Imbercourt, de Jaubertla-Roche-Jaubert, de Lageard, de Lannoy, de Lasteyrie du Saillant, de Lenoncourt, de Lestrade de Contie, de Marchat de Pompadour, de la Magdelaine-Ragny, de Malain, de Malet, de Marquessac, de Mellet, de Pontallier, de Rémond de Montmort, de Rihac, de Saint-Astier, de Saint-Aulaire, de Saint-Belin, de Saulx, de Tessières, de Thiard de Bragny, de la Tour, de Vergy, de Vienne, etc.

La généalogie qui va suivre se compose de diverses preuves qui ont été faites soit au cabinet des ordres du Roi, soit par les généalogistes préposés à la vérification des titres pour l'admission dans les pages de S. M. Il y a eu deux de ces preuves faites par la maison de Lestrade pour les pages de la grande écurie en 1677 et 1712; une pour le grade de sous-lieutenant faite au cabinet du Saint-Esprit au mois de juillet 1786, enfin la preuve dressée au mois de mars 1787 pour les honneurs de la cour. Indépendamment de ces preuves, on a fait usage d'un grand nombre de pièces, tirées des dépôts publics et d'archives particulières.

<sup>(1)</sup> La terre de la Cousse est depuis 400 ans dans la maison de Lestrade.

Geraud ou Gerald de Lestrade, issu d'une race de chevaliers établie à Nontron (1), fut dans sa jeunesse (c'est-à-dire vers l'an 1050) chanoine de Saint-Yriex, en Limosin, et devint ensuite religieux de l'abbaye de Saint-Martial de Limoges. Il fut étu abbé du Vigeois en 1082, mourut le 5 des calendes de janvier 1095 ou 1096, et fut enterré dans le cloître du même lieu, entre la porte du monastère et le mur du chapitre.

Dans le siècle suivant, on trouve plusieurs sujets du nom de Lestrade qui appartiennent probablement à la même famille.

Pierre de Lestrade (de Lestrada) se désista, l'an 1178, de tous les sujets de plainte qu'il pouvait avoir contre le monastère de Dalon, particulièrement au sujet du lieu de Chasétes, et sît ce désistement entre les mains de l'abbé Jean, auquel, vers le même temps, il fit don de tout le droit qu'il avait sur la borderie du Codere, dans la terre de la Vaisse, et sur les dimes de la forét. (Cartulaire de Dalon, fol. 32.)

Bernard de Lestrade, prêtre de Badefol, assista à une donation faite au même monastère par Geraud de Faye ou de la Faye et par Bernard et Adémar, ses frères. (*Ibid.*, fol. 42.)

Constantin de Lestrade fut présent à une donation faite à Dalon le 11 des calendes de janvier (22 décembre)1180, par Geoffroi Audebert, de Saint-Médard. (1bid., fol. 123.)

Géraud ou Gérald de Lestrade fut témoin de trois donations faites à l'abbaye de Dalon, dont l'une, entr'autres, de l'année 1191, par Pierre Maurin, fils d'autre Pierre. (*Ibid.*, fol. 51, 86, 96.)

Radulfe ou Raoul de Lestrade (Raolf de Lastrada) fit donation pour l'ame de Foucher, son frère, à l'abbaye de Ligueux, en Périgord, d'un setler de froment sur le mas ou ténement de Rossis. Cette donation saus date fut faite sous l'administration de Pierre, prieur de Ligueux, c'est-à-dire vers 1240 ou 1250. (Extrait d'un fragment du cartulaire de Ligueux.)

<sup>(1)</sup> Ademarus, abbas sancti Michaelis.... prafecit Monachis Vosiensis monasteris Geraldum cognomento su Lastanda, ca equestri genere castri de Nontronio orlundum. (Chronique de Geoffroi, prieur du Vigeols, livre I". chapitre XVII, dans let. II, p. 288 de la Bibliothèque du P. Labbe. Voyez aussi le Gallia Christiana, I. II, colonne 594.)

N ....

N ....

Jean de Lestrade, prieur ou recteur de Cumont, Hélie de Lestrade, Guilhet ou Guilhot de Lestrade, et Jean de Lestrade, le jeune, chanoine séculier de l'église, maison ou aumônerie des Arènes de Valeis, près de Saintes, firent ensemble une reddition de compte le lundi après Noël 1521.

- I. Bernard de Lestrade, I<sup>10</sup> du nom, a dans un acte la qualification de monseigneur, ce qui prouve qu'il était chevalier. Il est nommé dans des ventes faites en 1517, 1330 et 1352, de terres dépendantes de sa seigneurie. (Actes produits en 1787, au cabinet du Saint-Esprit.) On juge par l'ordre des temps et des lieux qu'il fut père de Bernard II, qui suit.
- II. Bernard DE LESTRADS, II du nom, obtint du sénéchal de Limoges, le lundi après l'octave de la purification de la Vierge 1550 (v. st.), un mandement pour être remboursé d'une somme d'argent, qu'il avait prétée au vicomte de Limoges. (Archives du château de Pau, chap. 13, coi. obligations, n° 36.) On ne connaît aucun acte qui rappelle le nom de la femme de Bernard de Lestrade; mais on a lieu de croire qu'elle était héritière d'une branche de la maison de Roux, puisque les descendants de Bernard II de Lestrade ont porté pendant un siècle environ le seul nom de Roux, indice certain ou d'une origine commune ou d'une substitution (1).

<sup>(1)</sup> Elle pouvait être fille d'Aimeri de Roux, qui passa des actes en 1526, 1550 et 1541, et petite-fille de Pierre de Roux, nommé avec Hélie de Roux, prêtre, son fèvre, dans des actes de 1517, 1518 et 1519. Ils étaient domiciliés dans la ville de Thiviers, aux environs de laquelle étaient situées leurs principaless possessions.

Le com se Roex, en latin Rufft, Ruf ou Ruphi, est connu en Péripord depuis le ouzième siècle. Arnual de Roux, de la ville de Nontron, fit lonantion à l'abpa d'Uzerche, l'an 1056, de l'église de Saint-Michel, avec le fief presbytèral et les dimes, qu'il possèdait par droit héréditaire, pour la fondation d'un obit ou anaitressire en la mémoire de son père et de sa mère. Arnaud de Roux avait pour feume Pétroaille de Malemort, qui le rendit père d'autre Arnaud de Roux. (Cartulaire d'Uzerche, fol. 741.)

La maison de Roux a formé les branches de Campagnac, de Leyterie, de Moncheuil, de Lusson, de Vigueras, etc., et s'est alliée aux maisons d'Abzac,

III. Bernard De Lestrade, dit de Roux, III<sup>1</sup> du nom, habitait la ville de Thiviers, en Périgord, lorsque, par acte du jeudi avant la Toussaint 1365, il acquit de Jean de Vignios, damoiseau de Corgnac, fils de feu Séguin de Vignios, chevalier, quelques rentes situées dans le mas de Javerzac. Cet acte est le seul qui puisse s'appliquer à Bernard III, car les titres subséquents paraissent concerner Bernard IV, dont l'article va suivre.

IV. Bernard de Lestrade, dit de Roux, IV du nom, damoiseau, (qu'on a confondu mal à propos, soit avec son père, soit avec son fils, à cause de l'identité de leur nom de baptême), est nommé dans un acte daté de Thiviers le samedi après la fête de saint Luc 1350, par lequel Pétronille et Guillemette Comte, filles de feu Bernard Comte, clerc, habitant du même lieu de Thiviers, consentirent en sa faveur une obligation de 8 livres, provenant d'arrérages de rentes. Il a la qualité de damoiseau dans un hommage rendu, en 1356, par Jean de Meysse, damoiseau, est mentionné dans un acte de l'an 1410, par la Chesnaye des Bois, (Dictionnaire de la noblesse, in-4\*, t. VIII, p. 647), et ne vivait plus en 1425. Il avait épousé Marie de Lestrade, issue d'une très-ancienne famille établie à Exideuil, et qui avait des rentes et des possessions immenses.

\*\*\*Augustion\*\*

\*\*\*Grand\*\*

\*\*\*Augustion\*\*

\*\*

pa Lastases: , l'or, à la fasce d'asur, hargée de 3 étoiles l'argent.

N...

d'Adubason, Chapt de Rattignac, de Chaunac, de Conac, de Poucaudd-Montreat, de Hautefort, de Lambertie, de Lormandie, du Lion-de-Beleastel, de Losse, de Labersac, de Maumont, de Pressac, de la Roche-Aymon, de Roffignac, de Taiisyrand, de Passel, etc. Les armes de cette maison sont : d'asur, d trois fasce: d'argent, eccompagnées en chef de trois fluxes de ys d'or.

(1) Cette famille ne parait pas diférer pour l'origine de celle qui fai le sujet de cette généalogie. Elle était possessionnée à Exideuil, et dans les paroisses d'Aillac, d'Angoisse, de Badefol-d'Ans, de Brouchaud, de Glermont, de Corgnac, de Coulsures, de Dussac, de Saint-Eulalie, de Gardonne, de Saint-Germaille, de Saint-Jorry-las-Bloux, de Mayac, de Saint-Médard-d'Exideuil, de Nalle, de la Nousille, de Preissac, de Sarrazac, de Saint-Mardó, de Saint-Martín-la-Roche, de Saint-Martin, de Calent-Martín, de C

Etienne de Lastada (Estevé de Lastrada), acquit, en 1389, de Jean de Paussas, une vigne située dans la paroisse de Saint-Médard d'Exideuil. (Extrait d'un ancien inventaire aux archires du chêteau de la Cousse.) En 1391, Guillanme Oudry lui ventit une vigne située à Boliforu. tière de Gui de Lestrade, Il' du nom, et veuve, en premières noces, d'Aimerie Pélegrin, seigneur de la Pélégrinie. Le mardi après Páques (22 avril 1427), Marie de Lestrade, qui avait survécu à Bernard de Roux, son mari, reçut de Marot de la Porte un écu d'or du poids de trois deniers, qu'il lui devait à raison du mas de Trifting, en la paroisse d'Angoisse. Bernard, son filsainé, signa le reçu de cette somme. Elle en avait eu trois:

- 4º. Bernard, Ve du nom, dont l'article suit :
- 2'. Fortanier de Lestrade, dit de Roux, archi-prêtre de l'île d'Oleron, au

Gui De Levrados, l' du nom, domicilié à Exideuil, fit, le 16 des calendes de fevrier 1504 (c. tt.), l'acquisition de quelques rentes dues sur le mas Bochart. (Extrait d'un ricil inventaire sevit en pateix.) En 1305, Aimar et Giraud de la Rivière, frères, lui firent une vente, et Jean de Monès, de Tourtoirac. fils de feu Raimond de Monès, lui fit une donation. Il passa un acte, en 1319, avec Helie de Neuville, fils de Geoffroi de Neuville, chevalier; et, dans la même année, stipulant au nom de messire Jean de Lestrade, son frère, il acquit de Gui d'Alas, donzel d'Exideuil, plusieurs rentes assistes dans la paroisse de Saint-Médard. Il fit, avec le même Gui d'Alas, un échange de rentes situées dans la paroisse de Clermont, par acte du samedi après la fête de saint Vincent 1511 (r. tt.), et fit diverses exquisitions de Gui de la Mothe, de Helie de la Gardee et de Pierre de Triffing en 1325 et 1524. Il avait épousé, avant le mois de janvier 1504 (r. tt.), Peyronnelle Favas (Foursta), cousine de Jean Saunier, d'Exideuil. De ce màriage sont provenus deux fils:

- 1. Aimar, qui suit;
- 2. Pierre de Lestrade, nommé avec son frète Aimar dans une reconnaissance de Bernard de Pratgelier. Le laudi après Noël 1527, Hélie Gardo, de la Paye, reconnat dans les mains du même Pierre de Lestrade, avoir vendu à leu Goi de Lestrade, son père, une rente due sur une terre située au mas appelé de la Faye. Il est nommé Peyr Lastrada dans un acte de l'an 1559. Sa deatinée ultérieure n'est pas connue.

Aimer or LESTADS, acquit, en 15-29, quelques rentes sur le mas de l'Arnolde, paroisse de Sarranc, de Hélic de Jaubert de Nontiac, fils de leu Olivire de Jaubert. Il fit d'autres acquisitions en 1,551, 1556, 1557, 1558, 1559, 1542, 1546, 1556 et 1562 de Gui d'Alas, Guilheun de Beauroire, donnels, Étienne de Faye, prêtre, Golfier Flamenc, chevalier, et Jaubert Flamenc, son fils, d'Agoès de Neuville et Guillemette de Saint-Astier, leurs fermars, de Guilhem Hugon. donnel, d'Hélic du Puy et de Bergue de Ventinbac, sa fermane, d'Aimar Prébort. donnel de la porsisée de Segur, de Berarde de Beauroire, donnel, de Pierra daubert,

diocèse de Saintes, et grand archi-diacre de l'áglise de Périgueux, homme d'un grand savoir, et recommandable par ses vertus. Le 21 avril 1/425, il fint témoin avec Guichard et Henri de Vaucocour, damoiseaux de Thiviers, de l'acted 'une vente faite par Aimeric Martin, clerç, à Pierre de Fars, damoiseau du lieu de Nantueil. (Arch. de Fosselandric.) Par acte da 8 novembre 1/452, où sont rappelés comme défunts ses père et mère, lui et son frère Bernard déclarèrent à Fortanier Flamenc, damoiseau, seigeur de Brusac, que Pierre Besse et Ademar Rulland tenaient d'eux en accense perpétuelle, le tènement de la Vinhardie, situé dans leur fondalité et dans la paroisse de Saint-Jorry de Chalais. Par cet acte, lis vendirent la rente au même Fortanier Flamence en présence de messire

Raimond de Montboucher, chevaliers, Hélie de Chaumont, douxel, Guitlemeite de la Paye, veuve de Pierre du Solier et Blele du Solier, son ilis, Jean de Jaubert, Pierre de Plamont, le vieux, Pierre Vigier, chevaller, Pierre de Corusase, donaet, et Aimar de Chansast. Il rendit hommage, le 27 mai 1555, à Jeanne, du chesse de Bretagne, vicometses de Limoges, entre les mains de Guillaume de la Marche, sénéchal du Limosia, et se rendit garant de la somme de 1,000 écus, avec Gilbert de Pelagrue, seigneur de Soumensse, pour sa rançon et la reddition du château d'Exideuil, conformément à l'engagement que Jeannot de Lestrade, son fils, en avait contracté avec un chevalier. (Archives de M. Ardilier.) Aimar de Lestrade en vivat pins en 750. Il laissa de Margaerite, sa femme:

- 1º. Gui, IIº du nom, qui suit;
- 2º. Jean, dit Jeannot de Lestrade.

Gui ne Lesmans, II du nom, fut émancipé avant l'année 1554, puisqu'u cette époque Giraude de Vialote lui céda dix modurières de froment de rente sur une terre située dans la paroisse de Corgnac. Le dimanche après la fête de saint Martin 1557, Étlenne et Aimar de la Fayereconnurent lui devoir une somme provement de rentes et de leurs arrérages. Il mourot après l'année 1570, ne laissant qu'une fille:

Marie de Lestrade, qui fut héritière de sa branche", et se maria en premières noces, suivant un acte de l'année 1/407 (Arch. de M. Ardittier), arec Aimerio Pelegrin, seigneur de la Pélegrinie, paroisse de Saint-Priest de Fougères; 2° avec Bernard na Leavalde, suraommé de Roux, IV du nom.

\* Au commencement d'un ancien registre on terrier écrit en patois, on lit ce qui suit: Ensiguen se las rendas apartenens à Maria de L'astreda, héretièra universal de Aymor de Lastrada d'Exiduelh, meyansen la persona de Gui Lastrada, filh fu deldich Aymar, payré de la dicha Maria, degudos per las personas si dissoubz nompuedas, etc. Hélie de Bastard, prêtre, de Raimond de la Marthonie ou le Veyrier, clerc de la paroisse de Saint-Jean de Côle, etc. (Archiees du château de Marquessac). Il paraît dans plusieurs actes des années 1452, 1457 et 1467, et virait encore le 9 novembre 1452. (Archiees du château de Lieudieu): 5°. Jean de Lestrade, chanoine de l'église de Saint-Front de Périgueux, vivant le 23 juillet 1450. (Archiees du chaptre de Perigueux.)

V. Bernard DE LESTRADE, V. du nom, écuyer, seigneur de la

Cousse, de Fosselandric et de Verrières, est connu dans quelques actes sous le nom de Roux. Il paraît dans diverses quittances données par sa mère en 1425, 1426 et 1427; et il rendit hommage au nom de cette dame, le 30 septembre 1430, à Jean de Bretagne, comte de Penthièvre. (Archives de M. Ardillier.) Le 17 novembre 1432, lui et son frère Fortanier recurent d'André Gaillard, habitant de Saint-Yriex, une déclaration portant que celui-ci avait acquis des prédécesseurs de ces deux seigneurs une rente sur une maison située à Exideuil, qu'il revendit à ces derniers pour la somme de 26 écus d'or. A cette époque Bernard de Roux, nommé depuis de Lestrade, habitait à Thiviers, Il épousa, par contrat du 11 avril 1439, Marie DE JAUBERT, fille de noble Golfier de Jaubert, damoiseau, seigneur de la Roche-Jaubert, dans la paroisse de Saint-Sulpice d'Exideuil, qui donna en dot à sa fille le village de la Montelie, en la même paroisse, sa maison de Manhae, paroisse de Saint-Jorry-Lasbloux, et sa maison de la Cousse, paroisse de Coulaures. Jean de Bretagne, comte de Penthièvre et de Périgord, qui assista au contrat, fit don à Marie de Jaubert de la somme de 50 livres, à prendre sur la prévôté de Thiviers, en présence de Henri de Vaucocour, damoiseau, d'Arnaud du Breuil, etc. Le 6 décembre 1440, il obtint des lettres du Roi Charles VII pour rentrer dans la possession de ses biens, dont on s'était emparé pendant qu'il était au service de ce prince, « auquel service il avait été grandement occupé contre les ennemis de S. M., étant prêt à servir encore. Le 12 août 1444, il fit, en présence de Bertrand de Lur, seigneur de Fraissinet, et de Fortanier de Saint-Astier, écuyer, seigneur des Bories, un échange avec le comte de Perigord, qui lui céda le village de la Faurie pour les moulins de Fayolle; acquit par un nouvel échange, le 20 mars de la même année (v. st.), de Geoffroi Vigier, fils de Jean Vigier et de Marie de Beauplas, les tènements de la Meynardie, dans la paroisse de Saint-Pantaly d'Exi-

d'azur, à la fasce d'or, accompagnée de six fleurs de lis du médeuil, de la Berlandie, etc., fit un accord, le 6 janvier 1446 (v. st.), avec Pierre du Ret, clerc; et, le 20 mars suivant, par un troisième échange, il céda à Pierre de Fars, damoiseau du lieu de Nanteuil, le repaire de Fosselandric, en retour duquel le même Pierre de Fars lui donna le repaire de Saint-Avit, situé dans la paroisse de Thiviers, et promit de le tenir quitte envers Marie Pelegrin, sa femme, sœur de Bernard de Lestrade (1), de la somme de 40 sous de rente qu'il payait à cette dame. Bernard de Lestrade demeurait à cette époque au repaire ou château de la Cousse. (Archives du château de Fosselandric.) Bernard de Lestrade fit une vente à Bertrand d'Aitz et à Almoïse de Meymy, sa femme, le 8 avril 1450; puis un accensement au profit de Jean de Maisonrouge le 5 octobre 1458; et rendit hommage pour ses terres de Verrières, la Cousse et Fosselandric, les 13 décembre 1463 et 5 mai 1464. Lui et sa femme se firent une donation mutuelle le 4 octobre :473; enfin, par le testament qu'il fit le 19 octobre 1478, il demanda à être inhumé auprès de cette dame, et nomma pour exécuteurs de ses dernières volontés, Bernard de Saint-Astier, seigneur de la ville et juridiction de l'Isle, Jean de Jaubert, seigneur de la Rochejaubert, son beau-frère, et Jean de Fars, chapelain de l'église de Négrondes. Ses enfants furent:

- 1". Jean, I" du nom, dont l'article suil;
- 2º. Autre Jean de Lestrade, chapelain de l'église Saint-Raphaël, décédé après l'année 1528, dans un âge avancé;
- 3º. Guichard de Lestrade, vivant en 1478;
- 4°. Autre Jean de Lestrade, écuyer, auquel son père fit donation du repaire de Verrières le 4 octobre 1473, ce qui fut confirmé par son testament en 1478. Il vivait encore le 5 janvier 1544. (v. st.);
- 5°. Marguerite de Lestrade ;
- 6. Marie de Lestrade.

VI. Jean DE LESTRADE, 1" du nom, seigneur de la Cousse, de Verrières, etc., fut passé en revue à Nontron, en qualité d'homme d'armes dans la compagnie du seigneur d'Albret, avec Jean de

<sup>(1)</sup> C'est-à-dire demi-sœur, ou sœur d'un autre lit, parce que Marie de Lestrade, d'Exideuil, mère de Bernard V, l'était également de Marie l'elegtin, issue de son premier mariage avec Aimeric Pelegrin.

Lambertie et autres. (Bibliothèque du roi.) Le 11 juin 1472, Jean de Bordoret, notaire, lui vendit tout ce qu'il tenait à Exideuil de la succession des seigneurs de Roux, et sur le mas de la Faurie et la borderie de Pellachat. Le 7 novembre 1476, agissant comme fondé de procuration de son père, et de concert avec ses deux autres frères du même nom, il transporta à noble Hélie de Chabans tous les droits que sa famille avait sur les bourgs et paroisses d'Agonac, de Condat et de Sorges, et recut en échange une quantité de rentes qu'Hélie de Chabans promit d'asseoir sur la châtellenic d'Exideuil ou de Thiviers. Jean de Lestrade, l'ainé, fut institué héritier universel de son père le 19 octobre 1478. Le 29 novembre 1480, il fit hommage à Alain, sire d'Albret, comte de Périgord, pour les repaires de la Cousse et de Verrières, et pour celui de Fosselandric, que Pierre de Fars, écuyer, tenait de lui, le tout situé dans la châtellenie d'Exideuil, et relevant de la vicomté de Limoges; et, le 24 novembre 1487, il fit un accord avec Antoine Pasquet d'Exideuil. On voit, par un acte du 20 mai 1480, qu'il possédait l'hospice noble des Mathieux, dans la paroisse d'Agonac. Le 5 septembre 1/97, Jeanne de Bretagne, dame du château d'Exideuil, se désista en sa faveur du village de la Berlandie, paroissse de Coulaures, dont les officiers de cette dame s'étaient emparés; et, le 2 juillet 1500, il fit un accensement en présence de noble homme Jean de Malet, seigneur de la Jorie, Jean de Lestrade fit son testament le 26 mars 1506 (v. st.), et mourut après le 20 janvier 1513 (v. st.). Il avait épousé, par contrat du 18 février 1470 (v. st.), Marie DE MARCIRION, fille de noble Arnaud de Marcirion, seigneur de Lignes, en Poitou. Elle fut assistée de nobles Jean de Beaumond (Touchebœuf), seigneur de Peyretaillade, son aïcul, et de Jean de Beaumond, prêtre, son oncle. A ce contrat, qui fut passé à Peyretaillade, furent présents nobles Jean de Jaubert, seigneur de la Roche, et Pierre de Fars, seigneur de Fosselandric. (Archives du château de Feyrac en Sarladais.) De ce mariage naquirent:

de gueules, au lion d'or, accompagné de trois larmes d'argent,

- 1º. Jean, IIº du nom, dont l'article suit :
- 2°. Raimond de Lestrade, prieur commendataire de Saint-Pierre de Bars, ordre de Saint-Benoît, et de Saint-Paul de la Roche, ordre de Saint-Augustin, vivant en 1509;
- 3. Jean de Lestrade, le jeune;

- 4'. Marguerite de Lestrade, mariée à Jean Fayard, habitant du lieu d'Agonac;
- 5. Marie de Lestrade, femme de Gabriel de la Rivière;
- 6º. Catherine de Lestrade, légataire de son père.

### Dans le même temps vivait :

Jeanne de Lestrade, épouse de Jacques de Cugnac, écuyer, seigneur de Giversne. Elle existait encore le 17 juin 1543.

VII. Jean de Lestrade, II du nom, écuyer, seigneur de la Cousse, de Verrières, etc., héritier universel de son père, accorda une investiture le 29 janvier 1515 (v. st.), et servait, en 1517, dans la compagnie de M. de Bonneval, en qualité d'homme d'armes, ainsi que Jean de Lascoux. François de Pierrebussière, Jean de Meilhars et Gilbert de Rouffignac. (Bibliothèque du Roi.) Le 15 janvier 1524, noble Golfier de Fars, seigneur de Fosselandric, vendit à Jean de Lestrade une rente que Jean de Lagut, seigneur de Montardit, lui avait cédéc. Le 5 janvier 1544 (v. st), Jean de Lestrade fit son testament, dans lequel il rappelle une fondation faite par feu Raimond de Lestrade, écuyer, curé de Saint-Paul-de-la-Roche, son frère. Il voulut que 250 prêtres assistassent à son enterrement, nomma tuteur de ses enfants François du Puy, écuyer, seigneur de la Rochejaubert et de Trigouan, et confia l'exécution de son testament à Jean de Lestrade, écuyer, son oncle, Il avait épousé, par contrat du 19 juin 1500, Jeanne DE LA TOUR, fille de feu noble Fiacre de la Tour, damoiseau, seigneur de Vernejoux, et d'Isabeau Guitard. Elle gent, maçonnee de fut assistée de messire Pierre de la Tour, prêtre, curé de Mensac, et de François de la Tour, ses oncles; et au contrat furent présents pobles Pierre des Champs, seigneur de la Lavâtre, Louis de Ventignac, et Audoin de Jaubert, seigneur de la Roche-Jaubert, Jeanne de la Tour fit son testament le q avril 1528 (v. st.), et en remit l'éxécution à Jean de Lestrade, prêtre, recteur de l'église paroissiale de Saint-Raphaël. Les enfants issus de leur mariage sont :

- 1". Jean III'. dont l'article suit :
- 24. Jacques de Lestrade, écuyer, prêtre, curé de Saint-Raphaël, vivant le 26 juillet 1559;

- 5º. François de Lestrade, bacheller ès-droits, qui obtint, le 5 des nones de iuin 1530, des provisions de la cour de Rome, sur la résignation du bénéfice de l'église paroissiale de Sainte-Marie de Pommier, au diocèse de Périgueux :
- 4º. Raimond de Lestrade, écuyer, curé de la Chapelle-Pommier en 1544;
- 5°. Autre Jean, III° du nom, auteur de la branche des seigneurs pu Bareit. et de Boutniex, rapportée en son rang ;
- 6º. Sonveraine de Lestrade. qui vivaient en 1543.
- 7º. Agnès ou Anne de Lestrade,

VIII. Jean DE LESTRADE, IIIe du nom, écuyer, seigneur de la Cousse, de Verrières, de Coulaures, de Janaithac, autrement de Paradis, etc., héritier universel de ses père et mère, fit dresser, vers l'au 1550, une enquête pour constater ses droits sur des rentes situées dans la paroisse de Corgnac, contre Jacques et Jean des Champs, et François de Bruchard, écuver, seigneur de Montmedy. Les témoins déposèrent que Jean de Lestrade, son père, autre Jean, son aïcul, Bernard, son bisaïcul, et les prédecesseurs de celui-ci, avaient joui de ces rentes, lesquelles dépendaient de leur maison noble de Lestrade, située en la ville d'Exideuil, avec plusieurs droits seigneuriaux. Le 51 juillet 1557, Jean de Lestrade transigea avec autre Jean de Lestrade, le jeune, son frère. Il acquit, le 6 juillet 1550, d'Antoine de la Roche-Aymon, écuver, seigneur de Prémilhac et de la Brousse, de Marguerite Vigier; son épouse, et d'Aimar de la Roche-Aymon, leur fils, une rente sur le village de la Touronie, dans la paroisse de Coulaures. Le 6 février 1586, il fit son testament, dont l'exécution fut confiée au seigneur de Rilhac, Il avait épousé, par contrat du 10 juillet 1543, Françoise DE RILBAC, fille de feu Louis de Rilhac, écuver, seigneur de Rilhae, de Nozières, etc., en Auvergne, et d'Hélène de Clavières, et sœur de Louis de Rilhac, écuyer, Leurs enfants furent:

DE RILUIC gent, à 7 verget de gueules.

- 14. François, dont l'article suit;
- 2º. Jean de Lestrade, dit de Vauxelle, vivant en 1595;
- 3º. Jean de Lestrade, dit de l'avolle, nommé tuteur de ses neveux le 15 mars 1604;
- 4º. François de Lestrade, dit de Paradis, mort avant l'année 1611;
- 5º. Alain, auteur de la branche des seigneurs barons p'Angalot, rapportée. plus loin:

- 6°. Gaspard de Lestrade de la Cousse, écuyer, sieur de la Migondie, vivant
- 7º. Marguerite de Lestrade de la Cousse, qui testa le 15 février 1611.

IX. François de Lestrade, dit de la Cousse, écuyer, seigneur de la Cousse, de Verrières, de Paradis ou Janailhac, etc., fit publier, le 12 janvier 1587, le testament de son père. Il avait épousé, avant l'année 1584, Jeanne de Ginel de Paluel, fille de messire Jean de Gimel, chevalier, seigneur de Paluel, chevalier de l'ordre d'argent, etune bandu Roi, et de dame Isabeau de Maumont, et veuve, en premières noces, de Georges du Lyon, écuyer, seigneur de Belcastel. Elle eut en dot 8100 livres. Elle donna quittance pour partie de cette somme le 29 juillet 1584, et son mari donna quittance finale le 22 septembre (ou décembre) 1598. Le 17 mars 1604, ils firent un testament mutuel, par lequel ils nommèrent tuteurs et curateurs de leurs enfants, et leurs exécuteurs testamentaires, messire Jean de Gimel, chevalier, seigneur de Paluel, frère de la testatrice, et Gaspard de Rilhac, écuyer, seigneur de Pellevezv. cousin-germain du testateur. François de Lestrade mourut avant le 28 septembre 1629. Jeanne de Gimel lui survécut, et fit, le q février 1650, un dernier testament, dont Annet de Marquessac. écuyer, seigneur de la Reilhe, fut nommé exécuteur. Ses enfants furent:

de guenles en sautoir.

- 1º. Jean. IVº du nom. dont l'article suit:
- 2°. Autre Jean de Lestrade,
- 3º. Gaspard de Lestrade, 4º. Alain de Lestrade.
- légataires de leur père, le 17 mars 1604 :
- 5º. Autre Alain de Lestrade,
- 6º. Françoise de Lestrade, épouse de N.... de Marquessac, seigneur de la Reilhe, morte avant l'année 1630;
- 7'. Isabeau de Lestrade, mariée avec Étienne de Bouchier, écuyer, sieur de Grandville et de Barbarande ;
- 8°. Jeanne de Lestrade, légataire en 1604;
- ge. Rose de Lestrade, mariée, par contrat passé en la maison noble de la Cousse, le 1et avril 1606, avec Jean de Fars, écuyer, seigneur de Fosselandric:
- 10°. Françoise de Lestrade, femme du seigneur du Breuil de la Salle de Bort. Elle vivait, ainsi que Rose, en 1639;
- 11°. Autre Françoise de Lestrade, } légataires en 1604;
- 12°. Gaspare de Lestrade,

- 15°. Jacqueline de Lestrade de la Cousse, mariée, par contrat du 27 février 1628, avec Gui, dit Guinot d'Abiac, écuyer, seigneur de Sarrazac, du Masvieux et de la Tour. Elle ne vivait plus en 1639;
- 14. N.... de Lestrade, posthume, dont le sort est ignoré.

X. Jean DE LESTRADE, dit DE LA COUSSE, IV. du nom, écuyer, seigneur de la Cousse, de Verrières, de Paradis, etc., héritier universel de ses père et mère, épousa, par contrat du 28 septembre 1629, Isabeau de l'errières de Sauverceuf, demoiselle de Pontbreton, fille de haut et puissant seigneur Jean de Ferrières, chevalier, seigneur de Sauvebœuf, de Pontbreton, de la Tiercerie, de Saint-Michel et de Beaulieu, chevalier de l'ordre du Roi, et de dame Claude de Pérusse d'Escars. Isabeau de Ferrières, autorisée par son mari, fit un accord avec Antoine-Charles de Ferrières, seigueur de Sauvebœuf, le 12 février 1630. Jean de Lestrade fit son testament le 28 octobre 1654, en présence de Jean de Fars, écuyer, seigneur de Fosselandric, et le seigneur de la Reilhe (de Marquessac) en fut nommé exécuteur. Il ne vivait plus lors du testament de sa mère, en 1630, Isabeau de Ferrières se remaria, le 25 octobre 16/3, avec Bardin de Souillac d'Azerac, chevalier, seigneur de Verneuil. Elle avait eu de son premier mari:

as Frances: d'argent, au pal de gueules; à la bordure denticulee du même.

1. Charles, dont l'article suit;

2°. Antoine de Lestrade de la légataires en 1654. L'un de ces frères, capi-Cousse, taine d'une compagnie de la marine, re-

5. Annet de Lestrade de la Course, Anglais descendus le 18 juin 1694 près de Camaret, non loin de Brest. (Gazette de

la Cousse, France du 26 juin);

5°. N.... de Lestrade de la Cousse, posthume auquel son père assura un legs dans son testament.

XI. Charles de Lestadde, dit de la Cousse, chevalier, seigneur de la Cousse, de Coulaures, de Verrières, etc., héritier universel de son père, et de Jeanne de Gimel de Paluel, son aïcule, était, en 1643, capitaine d'une compagnie de gens de pied dans le régiment de Guienne, et se trouva, le 16 février 1659, à la bataille de Vispolle. Le 17 janvier 1660, il épousa Antoinette du Chesse, fille de messire François-Philibert du Chesne, chevalier, seigneur vicomte de Montréal, du Breuil, etc., con-

ne Caressa: d'azer, à 3 pals d'or: au chef d'azur, soutenu d'argent étéhargé de 3 herants du tuéme. sciller du roi aux conseils d'état et privé, lieutenant-général et juge-mage de Périgord, et de feu dame Anne de Thiuon. Le père de cette dame lui constitue en dot 25,000 livres, et 1,000 livres pour ses habits et joyaux. Le 18 décembre 1666, Charles de Lestrade de la Cousse eut acte de la représentation de ses titres de noblesse, et fut maintenn par M. de Montozon, commissaire subdédégué de M. Pellot, intendant de Guienne, sur le vu de ces mêmes titres remontant sa preuve à l'anmée 1459. (Cabinet de l'ordre du Saint-Esprit, vol. 1", fol. 159.) Charles fit son testatement le 8 septembre 1685. Sa veuve se remaria, l'anmée suivant, avec Jean-François Chapt de Rastignac, marquis de Laxion, après la mort duquet elle se retira au château de la Cousse. Elle y vivait encore le 20 jauvier 1695. Charles de Lestrade en avait en quatre fils et deux filles:

- to. François-Philibert, qui a continue la branche ainée;
- 2°. Charles de Lestrade de la Cousse, légataires en 1685;
- 3". Pierre de Lestrade de la Cousse, } regataires en 1085;
- 1°. Jacques, auteur de la seconde BRANCHE, rapportée ci-après ;
- Léonarde de Lestrade de la Cousse, qui fut marièe, le 26 septembre 1690, avec Charles de Saint-Astier, chevalier, marquis des Bories, seigneur d'Antonne, de Sarlhiac, de Savignac, etc.;
- 6°. Antoinette de Lestrade de la Cousse, mariée, le 2 novembre 1645, avec Charles de Felets, écuyer, seigneur de la Dauradie.

XII. François-Philibert de Lestrade, dit de la Coesse, chevalier, seigneur de la Cousse, de Conlaures, de Verrières, etc., qualité haut et puissant seigneur comme le furent depuis ses descendants, fit un partage avec sa mère le 26 janvier 1695, agissant comme donataire contractuel, et héritier par bénéfice d'inventaire de son père, fut maintenu dans sa noblesse par ordonnance de l'intendant de Lintoges, du 24 avril 1706, transiges, le 14 mai 1751, avec Charles Chapt de Rastigoac, marquis de Laxion, au sujet d'une somme de 1,100 livres, que François-Jacques de Rastigoac, marquis de Puyguilhem, son oncle, avait reconnue le 15 avril 1728, devoir à François-Philibert de Lestrade de la Cousse, fils et héritier de feu dame Antoinette du Chesne, dame de Corguace et fit son lestament le 15 mai 1747. Il avoit épousé, par contrat passé au château de Charaux, paroisse de Saint-Méard, marquisat

de guenles, à 3 he sants d'argent. d'Exideuil, le 24 février 1690, Marguerite Boxy, demoiselle de Gandumas, fille defeu Léon Bony, écuyer, seigneur du Pay et de la Nouaille, et de dame Isabeau de Tessières. Le 27 juin 1748, Marguerite Bony fit son testament, et prescrivit sa sépulture en l'église de Coulaures et dans le tombeau de son mari. Elle l'avait rendu père de:

- 1'. Gabriel, dont l'article suit ;
- 2º. Charles de Lestrade, chevalier de la Cousse, vivant en 1762:
- 5°. Éléonore de Lestrade de la Cousse, mariée, par contrat du 2 janvier 1712, avec messire Jean de Bruchard, écuyer, seigneur de la Pomélie; 61
- 4°. Jeanne de Lestrade de la Cousse, qui épousa, par contrat du 30 janvier 1719, messire Louis de Malet de la Jorie, seigneur de la Farge, dont elle était yeure le 17 juin 1760;
- 5º. Marguerite de Lestrade de la Cousse, alliée, par contrat du 14 décembre 1728, avec messire Pierre-Louis de Machat de Pompadour, fils de messire Louis de Machat de Pompadour, chevalier, seigneur de Châteanbouchet, de Japailhae et de Loscoux, et de dame Marie-Anne de Gast;
- 6º. Autoinette de Lestrade de la Cousse, légalaire en 1748;
- Autre Antoinette de Lestrade de la Consse, religieure à Exideuil, en 1748.
   XIII. Gabriel De Lestrade, dit de la Cousse, chevalier, seigneur de la

Cousse, de Coulaures, de Verrières, de la Roche, etc., né le 29 novembre 1696, fut reçu page du roi en la grande-écurie au mois de juin 1712. Le 15 août 1742, agissant sous l'autorité de son père, il acquit pour la somme de 30.600 livres le fief de la Roche-Jaubert, que lui vendirent messire Jean-Martial de Fénis, chevalier, seigneur de la Combe, de Saint-Victor et du Verdier, et dame Marie de Jean de Montignac, sa femme. Il avait épousé, par contrat du 11 juin 1750, Jeanne-Louise-Catherine de Lastevaie de Saitlant, fille de haut et puissant seigneur Charles-Noël de Lastevie, marquis du Saillaut et de Saint-Viance, vicomte de Comborn et d'Abjat, etc., grand sénéchal du Limosin, et de dame Marie-Louise-Victore Philip-de-Saint-Viance. Elle fit, étant veuve, le 1" juillet 1746, son testainent, dans lequel sont nommés ses cufants comme il suit:

- coupé, au : d'azur, à l'aigle d'or, au vol abaissé; au 2 d'argent, au lambet de gueules en farce.
- 1'. Jean-Baptiste-Claude, d ont l'article suit:
- 2°. Jean-Victoire de Lestrade de la Cousse, capitaine au régiment de Navarre. Il transigea avec son frère aîné le 18 mars 1763;

- 3º. Jean-Bernard de Lestrade de la Cousse, mort célibataire avant 1760;
- 4º. Charlotte-Marguerite de Lestrade de la Cousse, vivante en 1765;
- 5°. Catherine de Lestrade de la Cousse, morte sans alliance avant 1763;
- 6°. Marguerite Charlotte de Lestrade de la Cousse, mariée, le 29 décembre 1747, avec messire Jean-Baptiste du Mont-de-Lombard, chevalier, seigneur de Puyramond, dont elle était veuve en 1763.

XIV. Jean-Baptiste-Claude, marquis DE LESTRADE, chevalier, seigneur baron de la Cousse, de Coulaures, de Verrières, de la Roche, de Gandumas de la Morélie, etc., né au château de la Cousse le 16 mai 1734 et baptisé le 19 du même mois, héritier universel de samère, et de Marguerite Bony, son aïcule, a été page du roi Louis XV. Il transigea, le 7 (ou 17) juin 1760, avec messire François-Philibert de Bruchard, seigneur de la Pomélie, au nom de dame Éléonore de Lestrade, sa mère, Jeanne de Lestrade de la Cousse, veuve de Louis de Malet de la Jorie, et François-Louis de Machat de Pompadour, veuf de Marguerite de Lestrade, sa mère, sur les droits dotaux de ces dames, dans les successions de François-Philibert de Lestrade et dame Marguerite Bony. Il passa une seconde transaction le 18 mars 1763, avec son frère Jean-Victoire. et ses sœurs, sur leurs droits respectifs dans les successions paternelle et maternelle, et dans celles de Jean-Bernard et Catherine de Lestrade, leurs frère et sœur, décédés, et fit son testament le 3 août 1782. Il avait épousé, avec dispense de Rome, et par contrat du 24 mars 1762, haute et puissante Marie-Jeanne-Claude-Victoire DE LASTEYRIE DU SAILLANT, fille de haut et puissant seigneur messire Jean-Baptise-Claude de Lasteyrie, chevalier, comte du Saillant, marquis de Saint-Viance, vicomte de Comborn et d'Ajot, seigneur de la Morélie, de la Bastide et de Montbrun, co-seigneur de la ville d'Alassac et de Boutezac, grand-sénéchal du haut et bas Limosin, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, et de haute et puissante dame Marguerite-Charlotte de Lastic de Saint-Jal, Elle eut en dot 120,000 livres, y compris ses droits et prétentions dans les successions de Marie-Philippe de Saint-Viance, son aïeule paternelle, de M. le maréchal et de Mo la maréchale de Bezons, ses bisaïeuls maternels, de l'archevêque de Rouen et du chevalier de Bezons, ses grands-oncles. Par un traité du 18 novembre 1777, Charles-Louis-Jean-Gaspard de Lasteyrie, marquis du Saillant, céda à cette

unt à la p. 16.

dame la terre de la Morélie, située dans les paroisses de Peyzac et d'Angoisse, dans le Haut-Limosin et le Périgord. Elle-en fit hommage au roi le sé janvier 1780, et en fournit le dénombrement le 22 février-suivant. Le marquis de Lestrade est mort le 5 août 1784; et sa veuve est décédée, dans un âge avancé, le 8 septembre 1804. De leur mariage sont issus:

- 1'. Louis-Jean-Gaspard-Charles, dont l'article suit;
- 2°, Jean-Baptiste, chevalier de Lestrade de la Cousse, né le 25 septembre 1771, reçu chevalier de l'ordre de Malte au borceau, et décédé le 9 septembre 1772;
- Jeanne-Marguerite-Charlotte de Lestrade de la Cousse, née et décèdée les 2 et 15 février 1765;
- 4°. Elisabeth Charlotte-Marguerite de Lestrade de la Cousse, née le 11 Juillet 1764, morte en bas 4ge ;
- 5. Louise-Jacqueline, dite Charlotte de Lestrade de la Cousse, baptisée le 14 mai 1767, morte sans alliance le 19 juillet 1820;
- 6°. Jeanne-Armandé de Lestralte de la Cousse, née le 15 2001 1768, mariée 1° avec Jean-Geoffroi de Lémarie de la Roche, écuyer; 3° avec Sicaire-Armand, comité de Téraistrey, mariéchal des camps et armées du Roj, chevalier des ordres royaux et militaires de Saint-Louis et de la Légiond'Honneur, veuf en prenières moces de Marie-Madelaine de Lestrade, saunt d'Alexis de Lestrade.

XV. Louis-Jean-Gaspard-Charles, viconite de Lastrade de La Cousse, né le 13 août 1765, officier à la suite du régiment de Touraine, infanterie, a émigré et s'est retiré du service avec le grade de capitaine. Il a épousé 1°, le 21 janvier 1787, Anne-Paule Andelles, fille de Louis-Jean-Baptiste Ardillier, chevalier de l'ordre de Saigt-Michel, administrateur des domaines, morte sous enfants à Exideuil le 5 février 1796; 2°, le 12 octobre 1807, Marie de Lageard de Grésignac, qui a été page de Louis XV, et de feu Anne de Bey. De ce mariage sont issus:

ARRIBLISAL

d'azor, su lion d'or, lampassó el armé de gueules , senestré d'un croissant d'argent.

test with with

t\*. Charles-Louis-Jean-Gaspard-Ernest de Lestrade de la Cousse, né le 50 octobre 1811;

<sup>2°.</sup> François de Lestrade de la Cousse, né et décède les 1° et 7 avril 1814; 5°. Charlotte-Louise de Lestrade de la Cousse, née le 2 septembre 1808, morte le 28 juin 1814;

- 4. Jeanne-Armande de Lestrade de la Cousse, née le 9 novembre 1809, décédée le 15 juin 1814;
- 5°. Charlotte-Marguerite-Anals de Lestrade de la Cousse, née le 14 décembre 1812;
- 6°. Louise de Lestrade de la Cousse, sœur jumelle de François, morte le 23 avril 1814, agée de 22 jours ;
- 7'. Louise-Anna de Lestrade de la Cousse, née le 19 octobre 1816.

#### SECONDE BRANCHE.

### Seigneurs du Dognon et de la Borie.

XII. Jacques DE LESTRADE DE LA COUSSE, écuyer, seigneur de la Gelinière, capitaine au régiment de la Bretesche, infanterie, quatrième fils de Charles de Lestrade, chevalier, seigneur de la Cousse, et d'Antoinette du Chesne, naquit au château de la Cousse, le 28 juin 1674, et fut baptisé à Coulaures le 27 août suivant. Son père le fit son légataire le 8 septembre 1685. Il devint premier capitaine du régiment de Santerre et chevalier de l'ordre royal et d'arur, au sautoi militaire de Saint-Louis. Il a laissé de son mariage avec Catherine chef d'un soleil du ANDRÉ DE THIEBAUD, entr'autres enfants :

- 1º. Louis, qui suit :
- 2º. Jacques de Lestrade, capitaine au régiment de Santerre, vivant en 1750.

XIII. Louis DE LESTRADE, écuyer, capitaine au régiment de Santerre, ensuite colonel d'infanterie, commandant à Sauve, en Languedoc, et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, était né à Hombourg-la-Forteresse, au diocèse de Metz, le 10 août 1697. Il épousa au même lieu, où son père s'était établi, par contrat du 12 octobre 1720, Elisabeth Bernard de Crès, fiffe de David Bernard de Crès, et de dame Marie Paneticr de Montgremier. Peu après, il quitta Hombourg pour aller s'établir à Sommières, en Languedoc, où il est décédé, le 24 mars 1774, à l'âge de 77 ans, laissant de son mariage un fils, qui suit.

Bennan er Cabs :

XIV. Jacques-Joseph, marquis DE LESTRADE, né à Sommières le 4 octobre 1730, maréchal des camps et armées du roi, commandant pour S. M. au fort Chapus, en Saintonge, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, est décédé le 27 janvier AR MODERN

1794, agée de 63 ans, dans la maison d'arrêt de Brouage, où il était détenu révolutionnairement. Il avait épousé, en 1770 (mariage célébré le 21 mai), Louise-Élisabeth Le Moine de Séatory, fille de feu messire Pierre-Joseph-Charles-Antoine le Moine de Sérigny, chevalier, seigneur de Laire; ancien capitaine des vaisseaux du roi, major des armées navales et du port de Rochefort, et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de feu dame Marie-Thérèse le Moine d'Iberville. Elle est décédée avant son mari, et a laissé;

- 1". Auguste-Pierre-Joseph, dont l'article suit ;
- a. Auguste de Lestrade, qui a eu de son mariage avec Agathe de Brésé, deux fils et deux filles :
  - A. Théodore de Lestrade;

    B. Alfred de Lestrade;
  - C. Inès de Lestrade;
  - D. Adrienne de Lestrade.

XV. Auguste-Pierre-Joseph, comte de Lestrade, né le 18 mars 1778, dans la commune du Château, ile d'Oléron, a épousé, le 28 septembre 1812, dans l'église et commune de Laire, arrondissement de Rochefort, département de la Charente-Inférieure, Adélaïde-Jeanne-Geneviève de Rémon de Montmont-de-Docson, née le 30 juillet 1785, fille de haut et puissant seigneur Armand de Rémond de Montmort, comte du Dognon, lieutenant des gardes-du-corps, mestre-de-camp de cavalerie, aucien premier aide-de-camp du maréchal de Broglie, et de haute et puissante dame Marie-Marc de Pechpevrou-Comminges-de-Guitaud (1). Les titres

as Ranona: de gueules, à 3 rose d'argent.

(1) Et petite-fille de François de Rémond, marquis de Montmort, major de la 4° compagnie des gardes-du-corps du roi, lieutenant-général de sesa armées, grand'croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et gouverneur de Givet et de Charlemont, qui a eu deux chevaux tués sons lui aux batailles de Dettingen et de Fontenoy, a commandé un corps considérable de grenadiers à celle d'Hastembeck, et s'est couvert de gloire dans ces trois batailles. Son épouse, Marie-Geneviève-Mathurine Vidaud du Dognon était fille du célèbre Jean Vidaud, comte du Dognon, baron d'Uris et de Murat, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, brigadier des armées du roi, lieutenant pour sa majesté en Limosin, et lieutenant général d'épèc de Limoges, et commandant des ville et

et papiers du marquis de Lestrade ayant été brûlés lors de son arrestation, le comte de Lestrade, son fils, a fait dresser un acte public pour constater l'identité de sa branche avec celle de la Cousse, dont il est issu au quatrième degré. Les chefs des diverses branches ont signé cet acte le 14 septembre 1825. De ce mariage sont issus:

- 1º. Armand-Agathe-Juseph de Lestrade de Rémond du Dognon, né à Bordeaux le so décembre 1815, élève du roi à l'évode royale militaire préparatoire de la Fibche. Son aieul maternel, le cointe Armand de Montmort du Dognon, par son testament du 51 décembre 1817, enregistre le 24 avril 818, l'a adopté comme son petitéfia su lleu et place de son fils, mort à la retraite de Wilna, lieutenant au gr régiment de hussards; et, en conséquence, il a dû ajouter à son nom de famille ceux de Rémond du Dognon. Le voi Louis XVIII, par ordonnance du 10 juillet 1820, rendue sur une requête signée par les ainés de la maison de Lestrade-la-Cousse, a confirmé cette addition de noms et armes portée dans le testament.
- a'. Sydonie de Lestrade.

## SEIGNEURS BARONS D'ARCELOT, en Bourgogne.

IX. Alain de LESTRADE, dit DE LA COUSSE, baron d'Arcelot, seigneur de Trouhaut, etc., cinquième fils de Jean de Lestrade, IIIdu nom, écuyer, seigneur de la Cousse, et de Françoise de Rilhac, eut pour sa légitime, par le testament de son père, la somme de 10,000 livres, dont il donna quittance à François de Lestrade. dit de la Cousse. son frère, le a décembre 1608. Il suivit en Bour-

château de Brest, connu par la belle défense qu'il fit pendant 37 jours dans le tenaillon do Lille, lors du siège de cette ville en 1708.

Le jeune de Lestrade du Dognon itent, des côtés paternel et maternel, à plusieur grandes familles de France; entre autres, du côté paternel, aux maisons de la Rigaud de Vaudreuil, de Paroye, du Hamel, de la Roque, de Serent, de Duras, de la Tour d'Auvergne, de Cérutti, etc., et du côté maternel, aux maisons de Chamillard, de Talleyrand-Périgord, de Loménie de Brienne, de Verthamon, de Barrin, de Montbel, de Damas-Crux, d'Aligre, de Cosé-Brissec, de Rochechouart-Mortemart, de Polignac, de Breteuil, de Choiseul-Praslin et Stainville, de Ferrières Sauvebæuf, de Broglie, de Cardaillac, de Tryon-Montolembert, d'Haussonville, de Béthune, de Deux-Ponts, d'Armechtath, de Boissy, de Lestrade, de Contis, etc., s te.

d'azor, à 3 quintefeuitles d'argent. gogne le duc d'Épernon en qualité de capitaine de 100 reitres Son mérite et sa valeur lui firent obtenir une charge de capitaine de 100 hommes d'armes et lui procurèrent une des plus illustres alliances de la Bourgogne, ayant épousé, par contrat du 2 mai 1599, Claude-Françoise de Baisser, fille unique et héritière d'Audré de Baissey, seigneur de Tarne, du Haut-Berre et de la Chaume, chevalier de l'ordre du Roi, et de dame Claude de Marmier, et petite-fille d'Autoine de Baissey(1), baron de Tilchastel, de Bourberan, etc., lieutenant pour le roi dans le duché de Milan, colonel de 14,000 Suisses, capitaine de 100 hommes d'armes, et bailli de Dijon, et de dame Jeanne de Lenoncourt. De ce mariage sont provenus:

- 1°. Charles, dont l'article suit;
- a'. François de Lestrade, dit de la Cousse, chevalier d'Arcelot, gentilhomme de la reine, mère de Louis XIII, tué devant Nancy. Il n'avait pas contracté d'alliance:
- 5: Gaspard de Lestrade, chevalier de la Cousse, tué dans le château de Trouhaut, par les troupes impériales que commandait Galas au siège de Saint-Jean-de-Lône;
- 4º. Jean-Baptiste de Lestrade de la Cousse, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, ainsi qu'il résulte d'un acte du 31 janvier 1637, et du testament de sa mère, fait le 10 septembre 1631. Il est mort en 1651;
- 5°. Aune de Lestrade de la Cousse, femme de Charles de Pontallier, marquis de Trailly, colonel d'un régiment de son nom, et chef d'escadre des mers du Ponaut.

X. Charles DE LESTRADE, dit DE LA COUSSE, chevalier, baron d'Arcelot, d'Arceaux, etc., servit pendant près de vingt ans dans le régiment du prince de Conty et dans celui de Trailly, en qualité de capitaine. Le 21 juin 1657, il fit une sortie d'Auxonne; et. dans une course jusqu'à Gray, il pénétra dans un village occupé par l'ennemi, y tua 30 hommes qui voulurent faire résistance et revint avec un butin considérable. (Gazette de France du 11 juillet.) Il fut l'un des gentilshommes qui contribuèrent sous

<sup>(1)</sup> La terre de Baissey, située dans le diocése d'Autun et le bailliage de Beaune, paralt avoir été le berceau de cette ancienne maison, laquelle a rempli de grandes charges à la outr des ducs de Bourgogne. (Voyez le Dictionnaire de la Noblesse, in-4°, par la Cheenaye des Bois, 1. 1, p. 65p.)

MM. de Machaut et de Rantzau, au mois d'octobre 1638, à la glorieuse défense de Saint-Jean-de-Lône (1) contre l'armée de Galas; mais ce général, avant d'effectuer sa retraite, alla attaquer et faire raser le château de Trouhaut, où fut massacré Gaspard de Lestrade, qui le défendait avec les habitants de ses terres. Charles de Lestrade commandait le régiment du marquis de Trailly, son beaufrère, près du pont de Sainte-Menehould, le 29 janvier 1639. Il est qualifié baron d'Arcelot dans un arrêt rendu au conseil-d'état du roi le 27 août 1650. Il avait épousé, en 1638, Jeanne de Malain. fille unique de Jean, baron de Malain, (2) seigneur de Savigny, et d'or sur son épaule: de dame Michelle de Bouvot. Leurs enfants furent :

as Malain : parti, au s d'azur, au sauvage de carnation, au a d'argent, au lion

- 1". Gaspard, dont l'article suit ;
- 2'. Julien de Lestrade de la Cousse, } religieux; 3°. Charles de Lestrade de la Cousse.
- 4º. Michelle-Charlotte de Lestrade, dite de la Cousse, décédée le 10 octobre 1653, et inhumée dans le chœur de l'église paroissiale de Saint-Pierre d'Arceaux.

XI. Gaspard DE LESTRADE, dit DE LA COUSSE, chevalier, baron d'Arcelot, fut alcade de la chambre de la noblesse des états de Bourgogne en 1677. Il avait épousé, par contrat du 6 août 1674. Marie DE JARRY DE LA JARRIE, fille de Henri-Joseph de Jarry de la Jarrie, seigneur de la prévôté de Cessey, écuyer de la grande-dora de la distribuie de la prevote de ron d'Arcolot, elle se remaria avec Claude d'Orsan, chevalier, ba- gent, collette et bou ron d'Orvain, dont elle eut Claire d'Orsan, dame d'Ampelly-les-Bordes, décédée en 1768. De son premier mariage sont nés:

DE JARRY

<sup>(1)</sup> On peutlire les détails de ce siège dans l'Histoire de Bourgogne, par D. Plancher, t. IV, pp. 651, 652 et 653.

<sup>(2)</sup> Proche parent d'Edme de Malain, baron de Lux, seigneur de Montigny, de Misery et de Montbard, chevalier des ordres du Roi, conseiller aux conseils d'état et privé, et lieutenant-général aux gouvernements de Bourgogne, Bresse, Bugcy et Valromey, tué eu duel par le chevalier de Guise, dans la rue Saint-Honoré, à Paris, la veille des Rois, 5 janvier 1613. Le 31 du même mois, son fils, Claude de Malain, baron de Lux, voulant venger la mort de son père, fut également tué en duel par le même chevalier de Gulse. Ce jeune seigneur était dans sa 19' année.

1. Jacques, dont l'article suit;

2°. Joseph-François, nommé aussi Joseph-Bruno de Lestrade de la Cousse, chevalier d'Arcelot, ne en 1676, major, puis lieutenant-colonel du régiment de Poitou et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis (1). Entre au service en 1696, il a porté les armes avec distinction pendant 52 ans, et s'est trouvé, entre autres sièges, à ceux de Casal en Italie, et de Fribourg en Brisgaw, en 1713. A ce dernier, il enleva une demi-lune d'assaut avec une audace qui fut admirée de toute l'armée, et qui lui mérita les éloges du maréchal de Villars, son général. Plus de 20 officiers du régiment de Poitou furent tués ou blessés à ses côtés. Il se trouva aussi aux batailles de Malplaquet, d'Huningue et d'Oudenarde, fit les campagnes de Bavière et d'Italie, et se distingua particulièrement dans la guerre de 1741. A l'assaut du Château-Dauphin, en Piémont, il commanda le régiment de Poitou, et, malgré sou grand âge, il fut cité pour sa vigueur et sa bonne contenance. Il se trouva encore aux batailles de la Madona del Ulmo et du Tanaro, et se retira du service en 1748, à cause de ses infirmités. Le roi, en récompense de ses services, lui accorda une pension de 2000 livres. Il est décédé à Rethel-Mazarin, en Champagne, le 11 mai 1770, âgé d'environ 94 ans. Il ne s'était point marié.

XII. Jacques de Lestarde de la Cousse, chevalier, baron d'Arcelot, scigneur de Boux, de Presilly, des Bordes, de Bouzot, de la Tour-Charotte, etc., né en 1675, servit pendant quinze aus en qualité de capitaine dans les régiments de Tournon et de Poitou; il fut grièvement blessé au siège de Nice. Il quitta le service par suite de ses blessures, fut admis dans le catalogue des gentilshommes d'épée, suivant un procès-verbal du 21 juin 1700, et fut ensuite doyen de la chambre de la noblesse des états de Bourgogne, dont il avait été élu deux fois alcade, trois fois commissaire et une fois rapporteur aux requêtes. Le baron d'Arcelot est décédé sur sa terre de Boux, en 1762, à l'âge de 87 ans. Il avait épousé, par contrat du 20 décembre 1699, Élisabeth de Poussy, fille de Jacques de Poussy, écuyer, et de Françoise de Briet. Il en est.

es Porest

<sup>(1)</sup> La Chesnaye des Bois dit par erreur qu'il fut grand'croix de cet ordre. Voyes la liste chronologique des grand'croix et commandeurs de Saint-Louis, in-4', 1785, de l'imprimerie royale. Il n'est cité également courme tel dans aucuns almanachs, états de la France et états inflitaires.

- 1'. Jacques-Joseph, dont l'article suit;
- a. Françoise de Lestrade de la Cousse, mariée, par contrat passé à Ampillyles-Bordes, le 16 octobre 1740, avec Jean, comte de Lambertie, chevalier, seigneur en partie de Marval, du Cluzeau, de la Chapelle-Saint-Robert, de Fonpastour, etc., capitaine au régiment de Polton, et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Elle est morte sans enfants,

XIII. Jacques-Joseph DE LESTRADE DE LA COUSSE, chevalier, baron d'Arcelot, seigneur de Boux, de Bouzot, de Presilly, des Bordes, de la Tour Charotte, etc., né en 1710, prit le titre de marquis de Lestrade à la mort de son père. Il servit pendant vingt-quatre ans dans le régiment de Poitou, où il fut nommé capitaine et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il fit avec ce corps toutes les campagnes de 1722 à 1746, se trouva, en 1754. au siège de Philisbourg, où fut tué le maréchal de Berwick, fit les campagnes de Bohême, de Bavière et d'Italie, fut grièvement blessé à l'assaut du Château-Dauphin, en Piémont, combattant à côté du chevalier d'Arcelot, son oncle, et se trouva avec lui aux batailles de la Madona del Ulmo et du Tanaro. Il était second capitaine factionnaire lorsqu'en 1746, avec l'agrément du roi, il se retira du service. Une pension de 400 livres lui fut alors assignée sur le trésor royal. Il avait épousé 1°, au mois de juin 1746, N.... RICHARD DE CURTIL, issue d'une ancienne famille de Bourgogne, et décédée peu de temps après sans enfants; 2°, par contrat du 4 charge de 3 de gueules. septembre 1748, Madelaine-Françoise DE PILMIER DE MONTFORT. fille du marquis de Montfort, morte le 28 mars 1761, âgée de 3a ans. De ce dernier mariage sont issus:

d'arur, au chef d'or, charge de 3 tourteurs un Pinmien:

- 1. Jacques-Madelaine, dont l'article suit;
- 2º. Joseph-Clair-Bruno de Lestrade, mort jeune ;
- 5º. Marie-Madelaine-Josèphe de Lestrade, marice avec François-Corneille-Honoré, chevalier de Ligny, capitaine au régiment Dauphin, infanterie.

XIV. Jacques-Madelaine, comte de Lestrade, né en 1751, officier au régiment de Poitou, épousa Françoise-Louise d'Aubigné, en 1776, à Verdun-sur-Meuse, où il est décédé en 1784, laissant armé d'or. de ce mariage :

P'ACTIGNE :

- 1º. Jacques-Joseph-Alexis, qui suit;
- 2º. Madelaine-Honorine de Lestrade, mariée avec Sicaire-Armand, comte

de Tryssieres, maréchal des camps et armées du toi, chevalier des ordres de Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur.

XV. Jacques-Joseph-Alexis, comte de Lestade, capitaine d'état-major de la place de Paris, chevalier des ordres de Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur, est né à Verdun, le 2 août 1777. Il a épousé à Joinville (département de la Haute-Marne), le 5 mars 1806. Caroline de Blace d'Eculty, fille de messire François le Blanc d'Eguilly, et de dame Christine de Roussel. Elle est décédée à Dijon, le 25 janvier 1817, laissant de son mariage:

ex Branc. coupe, au 1 d'or, à l'aigle de saliet au a d'azur.

- 1º. Sicaire-Armand de Lestrade, mort âgé de trois mois;
- 2º. Louise de Lestrade, mariée, le 12 novembre 1827, avec Léon de Lestrade de Contie;
- 3º. Hortense de Lestrade, marice, le 12 juillet 1827, avec Raimond de Leymarie de la Roche;
- 4º. Adélaîde-Henriette de Lestrade, décédée le 13 janvier 1828, âgée de 13 ans et 10 mois.

SEIGNEURS DU ENEUIL ET DE BOULHIEN, COMTES DE LESTRADE,

en Périgord.

VIII. Jean DE LESTRADE, le jeune, dit DE LA Cousse, III' du nom, écuyer, seigneur du Breuil dans la paroisse de Saint-Martial d'Albarède, cinquième fils de Jean de Lestrade, IIº du nom, seigneur de la Cousse, et de Jeanne de la Tour, fut légataire de ses père et mère les 9 avril 1528 et 5 janvier 1544. Le 24 juillet 1557, Antoine de la Roche-Aymon, Marguerite Vigier, seigneur et dame de Premilhac et Aimar de la Roche-Aymon, leur fils, lui vendirent des rentes sur les villages du Breuil et de Ranchillon ; et, le 51 du même mois, il transigea avec Jean de Lestrade, son frère aîné, qui lui assura une somme d'argent pour ses droits, et à défaut de paiement, lui garantit la cession du repaire de Verrières. Par une autre transaction qu'il passa avec le même le 26 juillet 1550. il devint possesseur du repaire du Breuil et de ses dépendances. Il épousa Jacquette de Pompadour de Chateauboucher, fille de François de Pompadour, chevalier, seigneur de Châteanbouchet, de Peyraux, etc., et de dame Anne de Montbrun, et nièce de Jacques

ов Ронглючи: d'azur, à 3 tours d'a de Pompadour, aumônier du roi, et abbé de Saint-Maurin (1). Le 16 avril 1571, Jean de Lestrade de la Cousse, au nom de sa femme, fit un accord avec Françoise de Pompadour, dame de Pourteil, héritière universelle de François et d'Anne de Montbrun. On voit par cet acte que Françoise avait donné à Jacquette, sa sœur, les villages du Breuil, de la Chapoulie, de Fergeyx et de la Vigne, pour ses droits dans les successions paternelle et maternelle, et pour le legs que Geoffroi de Pompadour, évêque de Périgueux, avait fait à la même Jacquette. Des contestations s'élevèrent dans la suite au sujet de ces partages, comme on le voit par deux jugements obtenus par Jean de la Cousse les 25 et 27 juin 1572. Elles furent terminées par une transaction, passée, le 5 décembre 1573, entre Jacques de Pompadour, oncle de Jacquette, Francoise de Pempadour, dame de Pourteil et de Châteaubouchet. et le même Jean de la Cousse, mari de Jacquette de Pompadour. Celle-ci fit son testament le 4 août 1574, et vivait encore le 10 décembre 1595. Ses enfants furent :

- 1. Albert ou Gelibert, dont l'article viendra;
- 2°. Léon de Lestrade, drit de la Cousse, écuyer, seigneur de Boulhien, dans la paroisse de Montagnac d'Aubercohe, legataire de sa mère. Il épouss, le 50 septembre 1597, Armoise de Pouyaud, et fut chargé, le 28 septembre 1629, de la procuration de dame Jeanne de Gimel de Paluel, dame dousitière de la Cousse, pour assister, au nom de cette dame, au contrat de marriage de Jean de Lestrade de la Cousse avec Isabeau de Ferrières de Sauvebouf. Lui et sa femme avaient fait un testament mutuel le 24 mai 1625. Leurs enfants y sout nommées dans l'ordre suivrant :
  - A. Léon de Lestrade, dit de la Cousse, écuyer, seigneur de Boulbien, auquel son père donns le château de ce nom par son testament. Il fut maintenu dans sa noblesse par M. Pellot, intendant de Guienne, le 18 dècembre 1666, et assista arec sa femine, le 16 octobre 1668, au contrat de marige d'Annet de Lestrade, dit de la Cousse. Il avait

<sup>(1)</sup> On ne connaît pas la date du mariage de Jean III de Lestrade de la Cousse: mais, comme les père et mère de Jacquette de Pompadour se sont mariès le 22 mais 1525, et qu'Anne de Montbrun était veuve le 8 mars 1534 (c. st.), on peut raisonnablement conjecturer que ce mariage éut lieu vers l'année 1550, dans le mêtne temps que ceux des demoiselles de Pompadour, sœurs de Jacquette.

épousé, le 29 juillet 1635, Anne de Saint-Astier, âlle de Guillaume-Forton de Saint-Astier, chevalier, seigneur du Lieudieu, etc., gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, et de Louise de Jaubert de Coignac de Châteaumorand. Ils ont eu:

- a. Bon de Lestrade de la Cousse, qui monrut jeune, et dont la veuve, Jeanne du Mas de la Beylie, devint, par contrat du 6 octobre 1672, la seconde fermme de Raimond de Beaupoil de Saint-Aulaire, baron de la Luminade, maréchal des camps et armées du roi:
- b. Louise de Lestrade de la Cousse, épouse de Raphaël de Bánes, écuyer, seigneur de Cheyssac, dont elle était reuve lorsqu'elle fit un accord, le 8 juillet 1676, avec Annet de Lestrade de la Cousse, écuyer, seigneur du Breuil et de Boulhien;
- c. Armoise de Lestrade de la Cousse, dame de Boulhien, mariée, le 16 octobre 1668, avec Annet de Lestrade de la Cousse, écuyer, seigneur du Breuil;
- B. Louis do Lestrade, dit de la Cousse, éeuyer, seigneur de la Trémouille ou Trémouile, auquel, le 15 avril 165a, le comte de Bessay, maréchal-de-camp et commandant en Périgord, donna ordre d'assembler ses amis, et de marcher contre les ennemis du roi; et, altendu le séle du seigneur de la Trémoulie pour le service de S. M., il l'exempla en même temps du logement des gens de guerre, et de contribution. Cet acte, daté de Saint-Astier, est signé Bessay, contresigné Jourdain, et seellé. Louis de Lestrade avait épousés, par contraid du 20 septembre 1658, Gabrielle de Mellet, fille de Jean de Mellet, écuyer, seigneur du Chassaing, et de dame Adrienne d'André. Le 1 juin 1670, il fit son testament au château de h Forge de Vimon, paroisse de Plasza, donnal fadinistration de ses biens às se femme, fit un legs de 5,000 livres à Marguerite de Mellet, demoiselle de la Brousse, sa belle-sœur, et institus son héritière universelle, sa fille unique, nommée:
  - Jeanne de Lestrade de la Cousse, qui épousa, par contrat du 11 novembre 1671, Marc-Comte Bardon, Il du nom, haron de Ségonzac:
- C. Françoise de Lestrade de la Cousse, qui était mariée, lors du testament mutuel de ses père et mére, avec le seigneur de la Manaurie. Elle avait eu en dot 3,000 livres;
- D. Jeanne de Lestrade de la Cousse, marlée, par contrat du 8 novembre 1638, avec Raimond de Beaupoil de Saint-Autaire, baron de la

Luminade, maréchal des camps et armées du roi, et capitaine des chasses du Périgord, dont elle fut la première femme;

- E. Marie de Lestrade de la Cousse :
- F. Autre Jeanne de Lestrade de la Cousse;
- 3º. Françoise de Lestrade de la Cousse, légataire de sa mère, le 4 août 1574;
- 4°. Anne ou Agne de Lestrade de la Cousse, mariée, avant l'année 1600, avec Hélie de Chassarel, écuyer, seigneur de Grézignac;
- 5. Autre Françoise de Lestrade de la Cousse, légalaires en 1574;
- 7°. Raimonde ou Reygonde de Lestrade de la Cousse, mariée, le 10 septembre 1595, avec honorable personne Jean Pouyaud, sieur de Las-Chanas.

IX. Albert, Gilbert ou Gelibert DE LESTRADE, dit DE LA COESSE. écuver, seigneur du Breuil, en Périgord, et de Thouron, dans la Marche, héritier universel de sa mère le 4 août 1574, donna procuration, le 10 décembre 1593, à François du Houx, procureur au parlement, pour suivre ses droits devant cette cour contre dame Françoise de Pompadour, dame du Combas: Les 20 septembre et 28 décembre 1597, il transigea avec Léon son frère, sur leurs droits respectifs dans les successions paternelle et maternelle. Il est qualifié Albert, dit Gilbert de la Cousse, écuyer, seigneur du Breuil, fils et héritier de feu Jean de la Cousse, écuyer, dans un arrêt du parlement de Bordeaux, qui lui fut signifié le 28 décembre 1603. Il fit deux échanges de biens fonds en 1608 et 1612, d'argent, à 4 civis vendit quelques rentes sur le tenement de la Martinie en 1619, et sants mipartis d'auguconsentit une obligation de la somme de 1,300 livres en faveur du ils. concierge de la cour, le 2 mars 1621. Il avait épousé 1°, par contrat d'or, au chéec de si du 20 . . . . 1613, Catherine DE LA BREUILLE, nommée avec lui nople; au chef d'adans l'acte de baptême de Léonard et Jacob, leurs fils jumeaux, du 8 fleurs de lys d'or, et novembre 1614; 2º Marie Du Pur de Trigonan. Ses enfants furent: geat. mourant du bau de l'écu.

ct de gueules, ados-

### Du premier lit :

- 1°. Léonard, dont l'article suit :
- 2'. Jacob de Lestrade de la Cousse, écuyer, seigneur de la Chapoulie, qualifié lieutenant d'une compagnie de chevau-légers, au régiment du duc de Saint-Simon, dans le testament qu'il fit le 22 .... 1647. Il légua l'usufruit de ses biens à Jeanne de Marquessac, sa belle-sœur, et en assura

la moitié à Annet, son neveu, et l'autre moitié à Jean et Jacob, frères de ce dernier;

#### Du second lit :

3. Marie de Lestrade de la Cousse, mariée avec Antoine Chapelle de Jumilhac, écuyer, seigneur de la Tour et de Brutine, lequel fit son testament le 51 octobre 1652.

X. Léonard de Lestrade, dit de la Cousse, écuyer, seigneur du

Breuil, né en 1614, fut baptisé avec Jacob, son frère jumeau, le 8 novembre de cette même année. Il épousa, par contrat du 5 septembre 1638, Jeanne DE MARQUESSAC, fille d'Annet de Marquessac, écuyer, seigneur de la Reilhe. Le 5 mai 1644, il donna quittance à son beau-père de la somme de 3,000 liv., faisant partie de la dot de sa femme. Dans cet acte sont nominés Antoine de Jumilhac, écuyer, seigneur de la Tour, et Marie de la Cousse, sa femme, fille de feu noble Albert de la Cousse, écuyer, seigneur du Breuil, et de Marie du Puy de Trigonan. Le 20 décembre de la même année, Léonard et Jacob de Lestrade rachetèrent les rentes du village de la Martinie, que leur père avait aliénées. Léonard mourut avant le 25 avril 1645. Sa veuve donna à Annet de Marquessac, son père, deux quittances de 757 livres et 2,000 livres, pour partie de sa dot, la première datée de ce jour même, la seconde du 12 juin 1648. Elle mourut après le 16 octobre 1668, laissant :

DE Mangtessag: d'argent.

d'azur, à

- 1". Annet, I" du nom, dont l'article suit;
- 3°. Jacob de Lestrade de la Cousse, écuyer, seigneur de la Chapoulie, vivant en 1666 :
- 3'. Jean de Lestrade de la Cousse, écuyer, seigneur de la Reymondie, vivant en 1608 :
- 4. Claire de Lestrade de la Cousse, mariée, le 23 février 1668, avec Jean de Sireuit, écuyer, seigneur de Saint-Pantaly et de Tayac.
- XI. Annet DE LESTRADE, dit DE LA Cousse, I'd du nom, écuyer, seigneur du Breuil, de Boulhien, etc., obtint, le 16 juin 1665, un arrêt du parlement de Bordeaux contre Charles de la Bastide, écuyer, seigneur de Coignac, arrêt dans lequel est rappelé un procès qui avait eu lieu en 1617, entre Albert de Lestrade de la Cousse, aïeul d'Annet, et Annet de la Bastide. Annet de Lestrade,

dit de la Cousse, fut maintenu dans sa noblesse le 18 décembre 1666, par Hélie de Montozon, commissaire subdélégué de M. Pellot, intendant de Guienne. Cette maintenue s'étend en même temps à nobles Charles de Lestrade, écuyer, seigneur de la Cousse et de Verrières, Jacob et Jean de Lestrade de la Cousse, frères d'Annet, Léon de Lestrade de la Cousse, écuyer, seigneur de Boulhien, et Louis, écuyer, seigneur de la Trimouille, son frère. Annet épousa, par contrat du 16 octobre 1668, Armoise DE LES-TRADE DE LA Cousse, demoiselle de Boulhien, sous l'autorité de Jean de Fars, écuyer, seigneur de Fosselandric, curateur de cette dame, de Louis de Lestrade de la Cousse, écuyer, seigneur de la Trimouille, son oncle paternel, de Fronton de Saint-Astier, chevalier, seigneur du Lieudieu, son oncle maternel, de Charles de Lestrade, écuyer, seigneur de la Cousse, et autres parents. Le 14 février 1660, les contractants obtinrent un jugement de l'officialité de Périgueux portant dispense du 3º degré de consanguinité. Le 8 juillet 1676, Annet de la Cousse et sa femme firent un accord avec Louise de Lestrade de la Cousse, veuve de Raphaël de Banes. et sœur d'Armoise, avec laquelle elle avait ci-devant partagé leurs droits dans les successions paternelle, maternelle, fraternelle et collatérales, le 11 août 1671. Annet fut maintenu dans sa noblesse avec son frère Jean, seigneur de la Reymondie, par M. de Bezons, intendant de Bordeaux, le 10 mars 1698. Il survécut à sa femme, qu'il rappelle dans son testament du 27 octobre 1712, ainsi que leurs enfants, savoir:

DE LESTANDS : comme à la p. 1.

- 1. Pierre, dont l'article suit ;
- 2'. Claire de Lestrade de la Cousse, demoiselle de la Trimouille, qui testa, les 28 avril 1750 et 3 juin 1751, au profit d'Annet de Lestrade, seigneur de Montagnac, son neveu; 3º. Anne de Lestrade de la Cousse, demoiselle de Boslaurent, qui fit son
- testament le 9 juin 1751; 4°. Jeanne de Lestrade de la Cousse, demoiselle du Roc, laquelle testa le
- 12 juin 1751 :
- 5'. N.... de Lestrade de la Cousse, religieuses.
- XII. Pierre DE LESTRADE DE LA COUSSE, chevalier, seigneur de Boulhien, de Montagnac, du Breuil, de la Reymondic, de la Cha-

cartie, nox 1 et 1 d'argent, a la bande et alla bordere d'arue, stargées de plesantd'et. 5, 5 et 5, qui et d'Abora; aux set 5 d'or, a la fasre de gueules, accumpague de 6 flears de forzirer; aux le toude gueules, a 5 leopaids d'or l'on sur l'autre.

poulie, etc., fit, le 20 mars 1722, avec ses frères et sœurs, un partage des biens de leurs père et mère, ainsi que des successions de leurs sœurs religieuses. Il avait épousé, le 29 décembre 1705, Mario l'Adac, demoiselle de Saint-Pardoux, fille de feu Jacques d'Adac de Villars, écuyer, seigneur de Saint-Pardoux, de Mazières, etc., et de dame Catherine de Pérusse d'Escars. Pierre de Lestrade de la Cousse transigea, étant veuf, le 25 juin 1755, avec Renée d'Adac, sa belle-sœur, femme de messire Claude d'Aloigny, chevalier, seigneur du Puy-Saint-Astier, de la Rolphie et de Villars, sur leurs droits respectifs dans les successions de feu Jacques d'Adac et Catherine de Pérusse d'Escars, et sur celle de feu messire Jean d'Adac, seigneur de la Robertie, leur onele: et, le 27 août 1756, it passa un accord avec Helie Chasteuet et autres habitants de la Chapoulle. Il récut jusqu'après le 25 février 1742, et fut père de:

- 1º. Annet, IIe du nom, dont l'orticle suit;
- 2º. Jean de Lestrade, chevalier, seigneur du Breuil. vivants le 24 janvier capitaine au régiment du Roi.
- 5\*. Annet de Lestrade, chevalier, seigneur de la Rey mondie, capitaine au régiment de Condé,
- 4º. Autre Jean de Lestrade, chevalier, seigneur de la Trimouille;
- 5°. Jeanne de Lestrade de la Cousse, mariée, le aj décembre 1758, avec messire Henri, comte d'Abrac, chevalier, seigneur de Sarrazac, de Limeyrac et de Lestang, lequel donna quittance finale à Pierre de Lestrade de la Cousse, son beau-père, le 31 mai 1759, de la somme de 4,000 livres, sur celle de 11,000 livres qui avait été constituée en doi à Jeanne de Lestrade de la Cousse, as femme.

XIII. Annet de Lestrade, Il' du nom, chevalier, seigneur de Boulliten, de Montagnac, de Seilhac, du Breuil, de la Reymonie, de la Chapoulie, de Saint-Pantaly, de Verneuil, etc., qualifié très-haut et très-puissant seigneur, héritier de Claire et d'Anne de Lestrade, ses tautes, épousa Éléonore de Jenax de Preissac, fille de messire François de Jehan de Preissac, chevalier, seigneur de la Reymondie, de la Beylie, de Puybossier, etc., et de dame Anne d'Aubusson de Miremont, et sœur de Claire de Jehan de Preissac, marquise de Saint-Aulaire. Agissant en qualité d'héritier testamentaire (dug janvier 1750) de Jean de Sireuil, chevalier, seigneur de Tayac, et de Saint-Pautaly, son oncle à la mode de Bretagne, mari de Catherine de Pérusse d'Escars, Annet de Lestrade recut,

d'arar, au chevron d'or, accompagné de 3 croix poteneces du même. le 5 février 1750, de Charles de Pérusse d'Escars, chevalier, seigneur de Beaurobert ou Boisrobert, frère de cette dame, quittance de la somme de 5,602 livres, qu'elle lui avait léguée par son testament du 20 février 1730, et de Jeanne de Lestrade, sa sœur, femme de Henri d'Abzac, quittance d'un legs de 2,000 livres. Annet de Lestrade fit son testament le 14 juin 1776: il v rappelle sa femme, ainsi que les dix enfants qu'il en avait eus, savoir :

- 1º. Jean-François, dont l'article viendra :
- 2°. Pierre de Lestrade, capitaine au régiment de Bresse, infanterie;
- 3º. Jean de Lestrade, officier au régiment de Poitou;
- 4º. Hubert, abbé de Lestrade, chanoine de Périgueux, grand-vicaire de l'archevêque de Reims, et abbé de Belle-Étoile, en Normandie, décé-lé à Fanières, près Chaalons, en 1828;
- 5º. François de Lestrade, officier au régiment d'Aunis;
- 6°. Albert, comte de Lestrade, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, marie avec N ... de Malet de la Jorie de la Farge, morte sans enfants le 23 janvier 1827;
- 7°. Claire-Marie de Lestrade, mariée, par contrat du 25 avril 1764, avec Jean-François, marquis de Malet de la Jorie de la Farge, fils de Louis de Malet de la Jorie, chevalier, seigneur de la Farge, et de Jeanne de Lestrade de la Cousse;
- 8°. Claire-Françoise de Lestrade, mariée au seigneur de Vayreix :
- 9°. Claire de Lestrade, religieuse à Périgueux, ensuite co-adjutrice de l'abbaye du Bugue, ordre de Saint-Benoît, décédée à l'érigueux ;
- 10°. Françoise de Lestrade.

XIV. Jean-François, comte de LESTRADE, chevalier, seigneur de Boulhien, de Montagnac, de Seilhac, du Breuil, de la Reymondic, de la Chapoulie, de Saint-Pantaly, de Verneuil et des Brunies, qualifié très-haut et très-puissant seigneur, naquit en 1745, et fut reçu page du roi le 12 août 1758. Il fut nommé successivement cornette du régiment de Noailles, cavalerie, le 24 avril 1762, aide-major du même régiment le 26 janvier 1765; et chevalier de l'ordre de Saint-Louis le 21 mars 1784. Il était alors major du régiment de Ségur, dragons. Dans la suite il fut promu au grade de maréchal-de-camp, et est décédé en Périgord le 3 décembre 1819. Il avait épousé, par contrat du 24 janvier 1777, Anne D'HAMELIN, fille de très-haut et très-puissant seigneur Jean-Marie d'Hamelin, chevalier, seigneur de la Roche-Morin, d'Estourneau, d'arer, à trois crois de Touhars, des Renaudies, etc., et de dame Marie Guyot d'Asnières. De ce mariage sont issus :

n'il amprin :

- 1º. Hubert de Lestrade, mort en émigration. Il n'avait pas êté marie ;
- 2°. Odon, qui suit;
- 3. N.... de Lestrade, mariée 1º avec N.... comte de Boisseul, écuyer du roi; 2º avec N.... de Bertin;
- 4º. Virginie de Lestrade, mortes les 22 et 28 septembre 1828, sans avoir
- 5". Zoé de Lestrade, fété mariées.

XV. Odon, comte de Lestrade de Boullier, a été nommé souspréfet de l'arrondissement de Gien le 2 f février 1819, ef préfet du département de la Lozère le 12 novembre 1828. Il a épousé mademoiselle Ernance de La Rodde, fille de M. de la Rodde,

DE LA ROSSE MAGENTA DE L'ARRODE DE L'A

### CORRECTIONS.

TANGO LYON

Page 17, ligne 16, veuf, liser héritier; lig. 27, Ajot, liser Abjat; lig. 35, Marie-Philippe, liser Marie Philip; pag. 19, lig. 19, Tessières, liser Teyssières; pag. 20, lig. 1, agée, liser agé.

www.ww

### DE LUZECH.

SEIGNEURS BARONS DE LUZECH, en Quercy.



Abus: ceartell, sur 1 et 4 d'argent, eus griffon d'aux, langué et armé de gueules, qui est pa Luzzen; sun 2 et 3 d'asur, eu croissant d'argent, qui est pa Casussac. L'écu timbré d'un casque de profil, orné de ses lambrequins et sommé d'une couronne antique à fleurons et à pointes alternés. Cimier: une tour surmontés d'un croissant (1).

La petite ville de Luzech, située près de la rive droite du Lot, à une lieue et demie O. N. O. de Cahors, était le chef-lieu de l'une des quatre baronnies des états du Quercy (2), et fut, de toute an-

<sup>(1)</sup> C'est ainsi que ces armoiries sont représentées sur un sceau de Gasbert de Luzech, de l'année 1369. Dans la suite, les seigneurs de Luzech intervertirent les quartiers et placèrent aux 1 et 4 le croissant et aux 2 et 3 le griffon.

<sup>(</sup>a) Yoici l'ordre dans lequel la noblesse assista aux états particuliers du Quercy en 1602. Vicomtes: Le vicomte de Turenne, le vicomte de Bruniquel, seigneur de Cazals et le vicomte de Montelar. Barens: Le haron de Castelnau-Bretenoux, le baron de Puycornet, le haron de Gourdon et le haron de Luxch. Seigneurs: M. de Cardaillac-Bioule, M. de Cardaillac-Saint-Circq. M. de Cardaillac-Saint-Circq. M. de Cardaillac-Senguex. M. de Cardaillac-Senguex.

cienneté, le domaine principal d'une des plus illustres maisons de ce pays.

Dès la fin du onzième siècle, cette maison était déjà divisée en plusieurs branches. L'une d'elles subsistait alors dans la province de Limosin, en la personne de Gerald-Bernard de Luzech, bienfaiteur du monastère d'Uzerche, par une charte de l'année 1124, où sont nommés ses deux frères, Étienne-Bernard et Itier de Luzech. (Bibliothèque du roi, Fonds de Gaignières, Titres du Limosin.)

Vers l'an 1160, Bertrand de Luzech et sa femme Marie firent donation au monastère d'Obazine de ce qu'ils possédaient aux mas del Perdiz et de Chantaloube, par l'entremise d'Étienne Cornil, etc. (1bid., Portefeuille 186, Titres du Limosin, t. III, fol. 516.)

Une autre branche, dans ces temps reculés, tenait un rang distingué dans le Rouergue.

Bernard de Luzech paratt avec Geoffroi d'Albirac, Hugues-Bertrand de Mancip, Bernard-Geoffroi de Milhaud, Raimond de Mostuejouls, Gérald-Guitard de Sévérac, Pierre de Chaslus, etc., au nombre des témoins du traité conclu, vers l'an 1132, entre Raimond-Berenger, comte de Provence, et Guillaume VI, seigneur de Montpellier, touchant le partage du comté de Melgueil. (Histoire de Languedoc, t. II. Preuves, col. 470.)

Guillaume-Bernard de Luzech, figure comme témoin, en 1227, dans la charte par laquelle Trencavel, viconte d'Albi et de Carcassonne, transporta ses états à Roger-Bernard, comte de Foix. ( Ibid., t. III, Preuves, col. 322.) Il est qualifié chevalier dans une charte de Roger, comte de Foix, en faveur de l'abbaye de Bolbonne, de l'aunée 1260.

La filiation de la branche aînée, apanagée de la baronnie de Luzech, est établie depuis Izarn, qui suit.

I. Izarn, le du nom, seigneur baron de Luzech, fit donation de l'église de Calhac au chapitre de Cahors entre les mains de l'é-

Cardaillac-Saint-Ceroio, M. de Cardaillac-Varayre, M. le baron de Caussade, M. le baron de Roquefeuil, M. le comto de Négrepelisse, M. de Montpeat, M. de Saint-Sulpice, M. le baron de Gramat, M. de Genouillac-Vaillac, M. le baron de Pelrias-Montmurat, M. de Cazillac, M. de Cessac, M. de Boisaières (de Durfort), M. du Vigan, M. de Saint-Projet, M. des Johannies et M. du Volvé.

vèque Guillaume (de Calmont d'Olt), par charte datée du règne de Louis (VI) et sous le pontificat d'Innocent (II), vers l'an 1130. (Gallia Christiana, t. I., Instrumenta, p. 28, col. 2.) Izara avait pour frère Séguin de Luzech, archidiacre de Cahors, lequel fut présent, vers l'an 1115, avec Guillaume de Peyrilles, archidiacre de la même église, à la charte par laquelle Guillaume (de Calmont d'Olt), évêque de Cahors, donna, dans le commencement de son épiscopat, les dimes de Saint-Frebert, dites de Saint-Médard, à l'autel de Saint-Jean de Catus, entre les mains d'Ermengaud, abbé de Saint-Michel de la Cluse, et de Pierre, prieur de Catus. (Chroniques manuscrites du Querry, par l'abbé Fouilhac.) Izarn I' de Luzech avait épousé Lucie de Saint-Circq, fille d'Odolric, vicomte de Saint-Circq. Cette dauxe, avec le consentement de ses enfants, fit don, vers l'an 1145, de la terre de Moutagnac à Ratier, abbé de Marcillac, son fils (Ibid.) Izarn I'' de Luzech en avait eu:

ne Sunt Cinco

N ....

- 1". Arnaud de Luzech, mort sans postérité;
- 2º. Izarn, IIº du nom, qui suit;
- 3º. Gasbert, dont on parlera après son frère ainé;
- 4º. Séguin de Luzech;
- Ratier de Luzech, abbé de Marcillac. Il eut avec saint Bersard, relativement à l'église de Saint-Ureia, une contestation que terminèrent Guillaume, évêque de Cahors, et Aldebert, évêque d'Agen, vers l'an 1125. (Gallia Christiana, 1. I. p. 127.)
- II. Izarn, II du nom, seigneur baron Dr. Luzzen, est nommé dans les Chroniques du Querry, avec Boson II, vicomte de Turenne, mort en 1143, et aimeri de Gourdon, époux d'Anne de Turenne, sœur de ce vicomte, parmi les seigneurs les plus distingués du pays, qui vivaient vers le milieu du douzème siècle. Séguin de Luzech, son oncle, archidiacre de Cahors, ayant donné a son chapitre le château du Bas, Izarn en accepta la garde vers l'an 1150, et promit, en présence de Guillaume de Gourdon, d'Antoine de Clermont, d'Antoine d'Ussel et de Bernard de Saint-Germain, de le remettre au chapitre à la volonté du prieur. (Ibid.) Izarn II parait n'avoir laissé qu'une fille:
  - N..... dame de Luzech, mariée, vers l'an 1160, avec Arnaud, seigneux de Creissac, auquel elle porta ses droits sur la baronnie de Luzech et la ville de Saint-Médard. Lour fils:

K

N ....

Hugues-Arnaud de Creissac, chevalier, teigneur baron de Luzech, embrassa les intérêts du comte de Toulouse dans ses guerres contre Simon de Montfort. Le glo novembre 1257, il fit hommage-lige et prêta serment de fidélité au comte Raimond VII, à Toulouse, pour la totalité des chiteaux de Luzech et de Saint-Médard, et pour tote qu'il tentie en fier dans les paroises de Moncueç, Mondenard et Sauveterre. (Archites de la maison de ville de Cahors; Preuves de l'histoire de la maison de Turenne, par Justel, p. 154.) Il eut pour fils et successeur :

Hugues-Arnaud de Creissac, seigneur baron de Luzech et de Saint-Médard, lequel mourut après l'année 1257, laissant :

- A. Bertrand de Creissac, qui soutenait un procès, en 1390, contre les héritiers de Guillaume-Amalvin de Luzech, pour des biens réclamés par ceux-ci et dans la possession desquels Bertrand de Creissac fut confirmé. Il fut père de :
  - N..... de Creissac, mariée avec Izarn de Luzech, III<sup>e</sup> du nom, auquel elle porta tous ses droits sur les châteaux et baronnies de Luzech et de Saint-Médard;
- B. N.... de Creissac, femme, vers l'an 1265, d'Amalvin de Gironde, chevalier, co-seigneur de Thédirac.
- II. Gasbert DE LUZECH, I" du nom, co-seigneur de Luzech, troisième fils d'Izarn, I" seigneur baron de Luzech, et de Lucie de Saint-Circq, assista avec Arnaud, Izarn II et Séguin de Luzech, ses frères, à la donation faite par leur mère au monastère de Marcillac vers l'an 1145. (Chroniques manuscrites du Quercy.) Gasbert paraît avoir vécu jusqu'après l'an 1170 et avoir laissé Amalvin, qui suit.

III. Amalvin de Luzzer, co-seigneur de Luzech, embrassa, ainsi que Hugues-Arnaud de Creissac, seigneur baron de Luzech et Arnaud de Montpezat, la cause des Albigeois. Ce fut sur ce prétexte que Guillaume de Cardaillac, évêque de Cahors, s'empara à main armée des terres et châteaux de ces seigneurs, et mit garnison dans celui de Luzech. Dans la suite, le pape Grégoire IX, à la prière de ce prélat, réunit les dimes de Luzech et celles de Puy-l'Évêque à l'église de Cahors, en 1226. (Chroniques du Quercy.) Amalvin eut, entr'autres enfants:

1º. Guillaume-Amalvin, I" du nom, dont l'article suit;

2°. N.... de Luzech, mariée, vers l'an 1230, avec Guillaume de Gironde, damoiseau. (Voyez la généalogie de la maison de Grande, dans ce volume, p. 9.)

IV. Guillaume-Amalvin DE LUZECH, Ier du nom, co-seigneur de Luzech, assista, le 4 des calendes de juillet 1237, avec Hugues-Arnaud de Creissac, à la charte par laquelle Matfred, seigneur de Castelnau, placa sous l'hommage de Raimond VII, comte de Toulouse, tous ses domaines situés en Quercy et en Rouergue, le seul château de Castelnau excepté. Après la mort du même comte, Guillaume-Amalvin prêta serment de fidélité dans la ville de Moissac, le 3 des ides de décembre 1240, entre les mains des commissaires que la reine Blanche avait envoyés en Quercy pour recevoir les hommages au nom d'Alfonse, comte de Toulouse et de Poitiers, (Hist. de Languedoc, t. III, Preuves, col, 382, 477.) Par une transaction du mois de mai 1257, Barthelemi, évêque de Cahors, ayant cédé à ce même prince les châteaux de Caussade, de Montalzat, de Lauzerte, de Beaucaire, de Miramont et de Brassac, en obtint en retour 1° ce que Hugues-Arnaud de Creissac tenait en fief dans le château de Luzech et dans la ville et paroisse de Saint-Médard; 2º l'aveu et hommage que lui devait Guillaume-Amalvin de Luzech, pour une bastide située près de Luzech, et qui jadis avait appartenu à Raimond d'Ulric; 3º le droit que ce prince avait dans la ville de Sauzet et dans le mas de Haor, situé près du château de Belaic, ainsi que dans toutes leurs appartenances. (Archives des pères jésuites de Toulouse.) Par l'effet de cette transaction les seigneurs de Luzech devinrent hommagers des évêques de Cahors. Guillaume-Amalvin de Luzech, I" du nom, mourut peu de temps après, laissant, entrautres enfants :

- 1°. Guillaume-Amalvin, II° du nom, qui suit;
- 3º. Guillerme de Luzech, mariée, vers l'an 1260, avec Arnaud de Barasc, dont elle avait quatre fils et deux filles, en 1290.

V. Guillaume-Amalvin DE LUZECH, Il\* du nom, chevalier, coseigneur de Luzech, épousa, vers l'an 1265, Comtesse DE LUZECH, héritière d'une branche de cette maison. Après la mort de Guillaume-Amalvin de Luzech, sa veuve, au nom de ses enfants, et Guillerme de Luzech, femme d'Arnaud de Barasc, au nom de Raimond, Arnauld-Gerald, Guillaume-Hugues, Bertraud, Sibylle

na Luzacu :

et Grie de Barasc, ses enfants, soutinrent un procès pour des biens paternels contre Bertrand de Creissac, héritier d'Hugues-Arnaud de Creissac, baron de Luzech et de Saint-Médard. Ce dernier gagua dans une première instance, qui fut confirmée par arrêt du parlement de Paris, du 15 après la Chandeleur (17 février) 1290 (v. st.). (Registre II des alim du parlement, fol. 88.) Les enfants de Guillaume-Amalvin, II\* du nom, et de Comiesse de Luzech sont nommés comme il suit dans cet arrêt:

- 1º. Izarn, IIIº du nom, dont nous allons parler;
- 2. Guillaume-Gasbert de Luzech;
- 3°. Arnaud-Bertrand de Luzech;
- 4°. Sicard de Luzech:
- 5°. Guillerme de Luzech;
- 6°. Comtesse de Luzech, femme de Gaston de Gontaut, seigneur de Montaul, avec lequel elle virait en 1312;
- 7°. Marie de Luzech.

VI. Laru, III' du nom, seigneur baron De Lezzen, damoiseau, au nom et comme légitime adouinistrateur de Guillaume-Amalvin, son fils, rendit foi et hommage à Bertrand de Cardaillac, évêque de Cahors, et lui prêta serment de fidélité, le 28 décembre 1529, pour ce qu'il tensit en fiel de ce prélat au château et dans la terre de Luzech. (Archives de la maison-de-ville de Cahors.) D'après les actes qui précèdent, on est fondé à croire qu'Izarn de Luzech devint possesseur du château de son nom, par suite d'un mariage qui mit fin aux procès de sa branche avec les seigneurs de Creissac et de Luzech, en épousant N.... De Caeussac, fille et héritière de Bertrand de Creissac, seigneur baron de Luzech et de Saint-Médard; dernier rejeton connu de cette ancienne famille. Larn laissa pour fils Guillaume Amalvin, qui suit.

d'arur, au croissan d'argent.

VII. Guillaume-Amalvin, III du nom, seigneur baron de Lezeca, avait été marié par son pète, vers l'an 1520, avec Philippe de Carbatlace, fille de Bertraud V, seigneur baron de Cardaillac et de Bioule, et d'Ermengarde de Lautrec. (Généalogie de la maison de Cardaillac, imprimée, en 1654, in-fok, p. 22.) Le 5 mars 1545 (v. st.), il reçut une reconnaissance de Raimond-Bernard de Saint-Gilles, chevalier, pour tous les héritages qu'il tenait de lui,

pe Gambille: de gueules, au lion d'argent, lampassé, arme et couronné d'or, accompagné de 13 besants d'argent en orle. en fief franc, libre et exempt de toute servitude, à cause de la seigneurie de Luzech. (Archives de lamaison-de-ville de Cahors.) Guillaume-Amalvin, III. du nom, mourut vers la fin de l'année 1346, laissont de son mariage, entr'autres enfants :

- 1°. Guillaume-Amalvin, IV° du nom, qui suit :
- 2º. Gasbert de Luzech, vivant en 1369.

VIII. Guillaume-Amalvin, IVe du nom, seigneur et baron pe Luzecu, chevalier, qualifié noble et puissant seigneur, est rappelé comme fils de feu Guillaume-Amalvin de Luzech dans l'acte de foi et hommage qu'il rendit, le 25 avril 1347, à Bertrand de Cardaillac, évêque de Cahors. Le 16 février 1352 (v. st.), il fit un traité avec Pierre de Gontaut, baron de Biron, pour la reddition de la place de Souillac. Le 20 janvier 1372, Armende du Boscq. pauvre fille de Luzech, lui donna quittance pour un legs que lui avait fait défunte Gaillarde de Castelnau, femme de Guillaume-Amalvin de Luzech. Le 8 mai 1373, les consuls et le bailli de teau à 3 tours d Luzech firent en son nom une protestation contre certains priviléges publiés par les monétaires du roi ; et, le 21 du même mois, il fit don à Bernard de la Tour de plusieurs héritages situés à Thédirac. en récompense de ses services. Il recut diverses reconnaissances féodales en 1375, 1376 et 1377, et mourut avant l'année 1389, laissant, entr'autres enfants :

- 2°, Guillaume-Amalvin, V. du nom, qui suit;
- 2°. Cécile de Luzech, femme de Bertrand de Cardaillac, VIº du nom, coseigneur et baron de Cardaillac et de Bioule, lequel fit son testament en 1395.
- IX. Guillaume-Amalvin, V. du nom, seigneur baron DE LUZECH, rendit hommage pour ce qu'il possédait dans cette terre, dans la paroisse de Saint-Médard et pour la Bastide, à François de Cardaillac, évêque de Cahors, le 25 décembre 1389, puis, le 30 mars 1307 à Guillaume de Beaufort, vicomte de Turenne, pour la terre et baronnie de Thédirac. (Archives de la cour des comptes de Paris.) Ses enfants furent :
  - 1º. Philibert de Luzech, seigneur baron de Luzech, qui se dit majeur de 14 ans et mineur de 25 dans l'acte de foi et hommage qu'il rendit à Fran-

- cois de Cardaillac, évêque de Cahors, le 18 janvier 1401 (v. st.). Il monrut sans postérité :
- 2°. Guillaume, dont l'article suit;
- 5°. Agathe de Luzech, mariée 1° avec Pierre de Gontaut, seigneur de Cabrerès: 2º en 1650, avec Antoine de Cardaillac, seigneur de Montbrun. Le 26 juillet 1440 elle fit donation de tous ses biens à Amalric og Malrigon de Contaut, second fils qu'elle avait eu de son premier mari.
- X. Guillaume, baron de Lezech, épousa, vers l'an 1420, noble Finette DE ROZET, fille et héritière de noble Pons de Rozet, dad'amer, au lion d'or, moiseau, seigneur de Lastours, et de Catherine de Guiscard de la armó et couronné de gurules Coste. Il est nominé avec sa femme dans un acte du 2 janvier 1435 tenant une bache d'armes d'or. (v. st.). Le 15 septembre 1458, il signa dans l'église paroissiale de Gourdon l'acte de capitulation de la ville de Domme, en Périgord. Ses enfants furent :
  - 1º. Jean, Ier du nom, dont l'article suit;
  - 2º. Guillaume de Luzech, chevalier, seigneur de Lastours, vivant le 9 août
  - 5'. Hugues de Luzech, seigneur de Gravel, vivant le 1er avril 1471;
  - 4º. Guillaume-Raimond de Luzech, chevalier, qui fut père de :
    - A. Antoine de Luzech, élu évêque et comte de Cahors en 1497. Le 15 janvier 1505, il assista au mariage de Pierre de Durfort, baron de Bolssières, son neveu, avec Isabeau de Roqueseuil, et il mourut le 50 mai 1500:
    - B. Jeanne de Luzech, seconde femme, par contrat du 18 janvier 1456, d'Antoine de Durfort, baron de Boissières, de Salviac et de Saint-Germain, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi Louis XI;
  - 5". Catherine de Luzech, mariée, vers 1450, avec Héliot de Jean, seigneur de Saint-Projet.
- XI. Jean, It du nom, baron DE LUZECH, qualifié noble et puissant seigneur dans un acte de 1/67, assista, le 1" décembre 1/470, avec Jean de Gironde, seigneur de Montelera, au contrat de mariage de Finette de Guiscard avec Fouquet de Lesergues, damoiseau, seigneur de Cusorn, en Agénais. Il épousa Isabelle de Roqued'or, chargée d'un FEUIL, sœur de Roger de Roquefeuil, baron de Blanquefort, de sœud de condidire la conditie la c laquelle il laissa :

aucules de 4 pièces; de guentes.

or BOOTPFEEL

1. Bertrand, dont l'article suit;

- 2'. Anne de Luzech, mariée avec Pons de Durfort, seigneur de Born, vivant en 1516;
- 3º. Jeanne de Luzech, mariée avec Pierre des Pres, seigneur de Montpezat, lequel fit son testament le 26 juillet 1505, et mourut sans enfants;
- 4º. Marie de Luzech, femme de Charles d'Arjac de Solages, seigneur du Cayla, de Pruhines, de Combret, etc.;
- 5º. Marguerite de Luzech, mariée, par contrat du 10 janvier 1498, avec Gilles, baron de Casillac, seigneur de Millars, fils de Jean, baron de Cazillac, et de Catherine des Prez de Montpezat;
- 6°. Pineste de Luzech, mariée avec Jean des Lacs, écuyer, seigneur des Lacs et de Pern.

XII. Bertrand, baron DE LUZECH, chevalier, fut présent, le 16 octobre 1492, au contrat de mariage d'Antoine de Guiscard, seigneur de la Coste, avec Isabelle de Lomagne, sœur de Jean de zur, accompagne en Lomagne, seigneur de Montaigu. Il laissa de son mariage avec six coupeaux de si Anne DU Pouger, entr'autres enfants :

ple.

- 1°. Gui, dont l'article suit ;
- 2º. N.... de Luzech, femme de Jean, seigneur de Mondenar, en Quercy;
- 3º. Armande de Luzech, mariée, par contrat du 8 septembre 1540, avec Louis de la Garde, seigneur de Saignes et de Parlan.

XIII. Gui, baron de Luzech, créé chevalier de l'ordre du Roi le 1e mai 1570, avait épousé Claude DE CAUMONT, veuve en premières noces d'Antoine de Cardaillac, seigneur de Bioule, tué au d'or l'a sur l'autre. siège de Perpignan, en 1542, et fille de Charles de Caumont, seigueur de Castelnau, de Tonneins, de Samazan, de Montpouillan, etc., et de Jeanne de Perusse d'Escars. De ce mariage sont provenus:

na Carmony : lampassés, armés et

- 1º. Jean, II' du nom, qui suit:
- a. Marguerite de Luzech, mariée, par contrat du 29 janvier 1563 (v. st.), avec François de Lestrade, écuyer, seigneur de Floirac, d'Agude et de Lestrade, fils de Raoul de Lestrade, seigneur de Floirac, et d'Antoinette de Machat de la Méchaussée.

XIV. Jean, II du nom, baron de Luzech, servait, en 1587, DE RICERD DE contre l'armée des religionnaires que commandait le vicomte de sense de l'armée des religionnaires que commandait le vicomte de sense de l'armée de l'armé fille de haut et puissant seigneur Louis de Ricard de Gourdon, gucules.

dit de Genouillac, baron de Gourdon, seigneur de Vaillac, de Genouillac, etc., chevalier de l'ordre du Roi, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances, gouverneur de Bordeaux et du château Trompette, et d'Anne de Montberon de Fontaines, sa première femme. Le baron de Luzech mourut sans enfants, laissant tous es biens à sa veuve, qui se remaria, le 25 février 1604, avec Jean Chapt, comte de Rastignac, qualifié, par elle, baron de Luzech, maréchal des camps et armées du roi, gentilhomme ordinaire de la chambre et conseiller d'état. Depuis lors la baronnie de Luzech est restée dans la maison de Rastignac.



\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## DE MONTBOISSIER.

PARONS DE MONTBOISSIER, SEIGRIERS D'ARLENC, DE ROCHE-SAVINE, D'AU-BUSSON, DE BOISSONNELLE, DE MONTEIL, DE LANGEAC, MARCES DE CA-NILLAC, CONTES D'ALAIS, DE SAINT-CIRGUES ET DE CHAMPEIX, VICONTES DE VALERNES, SEIGRIESS DE BACNOLS ET D'ANDUSE, DARONS DE CHA-TEAUNEUP-D-DRACE, DE LA QUEUILLE, VICONTES DE LA MOTTE ET DE LA ROCHE-CANILLAC, CONTES DE MONTBOISSIER, PATRICES BORAISS, CONTES DE DIENNE ET DE MONTBOISSIER, DARONS, DUIS MARQUES DE PONT-DE-CHIATEAU, CONTES DE LIONAC, DE HAUDERIVE, EUG. MA METERDE.



ARRIS: Ecertelé, sux 1 et la d'argent, à la bandà d'azur, accompagnée de sizroses de gueules no role, qui est de Rocera de Brancia, cur et la discur, au técrie rampant d'argent, armé et colleté de gueules, et à la bordure crénelée d'or, qui est de Carallace; sur le tout d'or, semé de croisettes de sable; au line du même, brochant, qui est de Montpolissira. Couronne ducale. Supports: deux lions. Climier: un lion issant de sable, tenant une èpée. Devine: Nuoroan suren.

Les premiers monuments qui fassent connaître la maison os MONTBOISSIER la présentent avec des caractères de grandeur et d'illustration qui ne sont le partage que d'un très-petit nombre de familles, même de celles que l'on considère à juste titre comme les premières et les plus considérables du royaume.

Dès que la fixité des noms permet d'en suivre la trace jusque dans l'obscurité des dixième et onzième siècles, on voit les seigneurs de Montboissier figurer au rang des hauts barons ou grands vassaux de l'Auvergne, se distinguer entr'eux par plusieurs fondations mémorables, dont l'une, entr'autres, atteste la richesse et la puissance de ces seigneurs sous la dynastie carlovingienne, et depuis lors intervenir dans les traités et prendre part à toutes les affaires importantes de cette province.

Cette existence élevée a été soutenue par 800 ans de services rendus à la religion et à la patrie, et par des illustrations que l'histoire a consacrées.

Nous voyons cependant qu'elle n'est pas la seule à laquelle cette maison puisse prétendre par son origine.

En effet, indépendamment du titre de princes, dont les seigueurs de Montboissier sont qualifiés par les anciennes chartes, les temps nous ont transmis le témoignage d'un auteur qui, écriraut pour ainsi dire près du berceau de cette famille, nous apprend qu'elle tirait son extraction d'une race puissante et souveraine (1).

Cette opinion n'est pas nouvelle. L'auteur qui le premier s'en soit rendu l'organe existait dans le milieu du douzième siècle. Si

Nobilis ille fuit, magnisque parantibus crius:

Hunc quoque præclarum reddit origo patrum.

Ille, super cunctos quos aecolit ac ceneratur

Galila Lugdani, nobilitate nitet:

Hunc Letia gentes, regumque de strep potentum,

Arverni populi progenaere duces.

Oa peut infèrer de ce passage que les ancêtres de Pierre le Vénérable appartemient à l'une de ces familles considérables par leur crédit et leur fortune, parmi lesquelles nos rois de la seconde race choisissisient les docs et les comtes, chefs anovibles de la justice et des armes dans les provinces. Mais nous n'y voyons rieu qui autorise et justifie l'opinion d'un ancien généalogiste, qui prétend que les premiers auteurs de la maison de Montboissier sont passés de Lombarile sus Auvergne dans le huitième siècle. Nous parlons d'un travail dressé sur cette maison, vers l'an 1550, par J. P. Herrier, et présenté par lui à Jean de Beanfort-Monthosisier, vicomte de la Motte-Carillac. Au surplus, l'ignorance profonde où nous étione au seinième siècle des monuments anciens de notre propre histoire a donne lieu à de semblables traditions dans presque toutes les famillemarquantes.

<sup>(1)</sup> Voyet la Chronique de Pierre de Poitiers, religieux de l'ordre de Cluny, contemporain de Pierre de Monthoissier, surnommé le Vénérable, sur lequel il s'exprime ainsi :

son témoignage n'a pas éclairei et précisé, pour le rendre plus sensible à la distance où nous nous trouvons, le fait important qu'il constate, il sert du moins à expliquer l'éclat et la grandeur originaires des seigneurs de Monthoissier. Il répand un nouveau jour sur les actes nombreux de leur pieuse munificence, et justifie les relations de parenté et d'intérêt qu'on voit établies entr'eux et plusieurs familles comtales dans les douzième et treizième siècles. On conçoit dès-lors que le chef de cette maison ait appelé à recueillir ses biens, en cas d'extinction de sa race, un prioce du sang royal de France, et qu'il ait nommé, en 1246, le propre frère du roi saint Louis à la tutelle de son fils mineur.

Le château de Montboissier, appelé dans les anciens titres latins Monsbuxerius, de Montebuxerio ou de Montebuxerio , est situé, comue l'indique la siguification de son nom, sur une montagne couverte de buis, distante de huit lieues de Clermont. Quoique ce château fût le séjour ordinaire de ses anciens possesseurs, c'était la petite ville de Culhat, située sur le chemin de Clermont à Ambert, qui était le chef-lieu de la baronnie de Montboissier. Nombre de fiefs et de châteaux environnants relevaient à foi et hommage de cette baronnie, qui elle-même relevait des évêques de Clermont.

L'opinion des auteurs qui ont écrit avec le plus d'autorité sur l'histoire d'Auvergne (1) attribue une origine commune aux maisons de Montboissier et de Montmorin. L'analogie presque complète des armoiries (2), le voisinage des possessions et d'autres rapports plus ou moins éloignés favorisent beaucoup cette opinion. Il est d'ailleurs constant que le nom de Montmorin se prononce par le peuple, en Auvergne, Montmoris ou Montmauris, et que les premiers auteurs de la maison de Montboissier ont porté pendant plusieurs générations le nom de Maurice; mais le défaut de renseignements plus certains laisse peu d'espoir qu'on puisse aller un jour au-delà de ces conjectures.

<sup>(1)</sup> L'abbé Paydit; — Histoire menuscrite d'Auvergne, par M. Audigier, à la Bibliothèque du Roi, t. I, p. 265; — Coutumes d'Auvergne, par M. Chabrol, t. IV, p. 3-70.

<sup>(2)</sup> Celles de la maison de Montmorin sont : de gueules, semé de molettes d'eperon d'argent; au lion du même, brochant.

Dans le commencement du seizième siècle, et par suite d'un mariage contracté au milieu du siècle précédent, la maison de Monthoissier a été appelée à recueillir les biens des seigneurs de Canillac, dernière branche survivante de la maison de Roger de Beaufort, à la charge d'en perpétuer le nom et les armes. La fidélité avec laquelle les clauses de cette substitution ont toujours été observées a paru d'autant plus remarquable à plusieurs écrivains, que le nom de Monthoissier, disent-ils, était de beaucoup préférable à celui de Beaufort-Canillac, quoique cette dernière maison cût été souveraine, et qu'elle se fût acquis de grandes illustrations dans l'Église (1).

I. Hugues Maurice, I'' du nom, seigneur de Montboissier, en Auvergne, surnommé le Décousu (Dissutus), le premier seigneur de Montboissier dont le nom soit parvenu jusqu'à nous, vivait

<sup>(1)</sup> La maison de Roger de Beaufort, dont le nom ancien était Rogier, ou plutôt Rosiers, avait eu pour berceau une seigneurie de ce nom, située en Limosin. Elle était possédée, vers l'an 1300, par Pierre Rogier, seigneur de Rosiers, père de Nicolas Rogier, archevêque de Rouen, décéde en 134c, et aïeul de Pierre Rogier, élu pape sous le nom de Clément VI, le 7 mai 1342, et décédéle 6 décembre 1352, frère du cardinal Hugues Rogier, mort le 21 octobre 1363. Guillaume Rogier, II' du nom, comte de Beaufort, en Anjou, l'ainé de ces deux frères, se maria trois fois, et eut, entr'autres enfants, savoir, de Marie de Chambon, sa première femme : 1º Guillaume Roger, IIIº du nom, comte de Beaufort, qui acheta la vicomté de Turenne, grand-fiel de la couronne, en 1550, et dont le fils, Raimond-Louis, comte de Beaufort et d'Alais, vicomte de Turenne, mourut au mois de mai 1417, sans laisser de postérité mâle habile à lui succèder, et à continuer cette branche aînée, éteinte en sa personne; 2º Pierre Roger, élu pape sous le nom de Grégoire XI, le 30 décembre 1371, décéde le 27 mars 1378, à Rome, où il avait rétabli le siège pontifical deux années avant sa mort: 3º Nicolas Roger, auteur de la branche des seigneurs d'Hermene, devenus comtes de Beaufort et vicomtes de Turenne en 1/20, et dont les droits et les biens furent portés par l'héritière dans la maison de la Tour-d'Auvergne en 1445; et de Guerine de Canillac, héritière de son nom, seconde femme de Guillaume Rogier, comte de Beaufort, naquit; 4º Marquis de Beaufort, vicomte de la Motte, auteur de la branche des comtes d'Alais et seigneurs de Canillac, dont le riche apanage est passé à la maison de Montboissier en 1511. Cette substitution paralt avoir donné lieu, dans la suite, à la concession du titre de patrice romain et de prince de l'Églisc, que portent depuis une suite de générations les aînés de la maison de Monthoissicr.

N ....

sous le règne de Lothaire. Lui et sa semme Isengarde, au retour d'un pèlerinage à Rome, s'étant arrêtés à Suze, pour accomplir le vœu qu'ils avaient formé, fondèrent, vers l'an 960, sur le mont Piscarien, en Piémont, à 12 milles des Alpes, la célèbre abbaye de Saint-Michel de la Cluse, dont ils avaient acheté le fonds du marquis d'Ivrée, et la dotèrent des prieurés de Salviat, de Culhat et d'Arlenc, en Auvergne, que le même seigneur de Montboissier avait fondés. Ennucus, archevêque de Turin, consacra, en 966, cette fondation, que rappellent diverses bulles, et notamment une du pape Innocent III, qui surnomme Hugues Maurice de Montboissier le Décousu. (Expilly, Diction, des Gaules et de la France, t. IV, p. 813; Coutumes d'Auvergne, t. IV, p. 63; Histoire de la maison d'Auvergne, par Baluze, Preuves, p. 29; Geoffroi, prieur du Vigeois, dans sa Chronique, écrite au douzième siècle, chapitre 42; l'abbé Ughelli, Italia sacra, Rome, 1644; D. Mabillon, Annales ordinis S. Benedicti, t. III, livre 47, pp. 580, 581, 582, 712 et suivantes.) Hugues I" a cu pour fils et successeur :

11. Hugues Maurice, II du nom, seigneur de Mortdossier, désigné quelquefois sous le seul nom de Maurice, est cité dans deux chartes des années 1045 et 1050 (Manuscrits de Guiblet à la Bibliothèque du Roi), et dans une troisième sans date du prieuré de Sauxillanges. On lui donne pour femme Alix de Polignac, qui, d'après l'ordre des temps, devait être sœur du vicomte Armand III, et non pas sa fille, comme le disent d'anciens mémoires domestiques. Il fut père de Hugues III, qui suit.

ns Poussac scé d'argent et de scules.

III. Hugues Mausics, III' du nom, chevalier, qualifié prince De Montboissier, naquit dans les premières années du onzième siècle. Quelques auteurs lui ont donné mal à propos le surnon de Décousu qui ne convient qu'à Hugues 1°, son aïeul. On le voit intervenir avec Maurice de Monthoissier, son père, dans une charte du prieuré de Sauxillanges de l'année 1045, et autoriser la donation faite vers le même temps à ce monastère, par Gerald, cellérier, fils de Pierre, de la dinc qu'il avait sur le lieu de las Costas, en présence d'Otbert de Boisse, d'Humbert de Molette et de plusieurs autres chevaliers, et du consentement, porte la charte, de messire Hugues, prince de Montboissier (1). En 1077, Guillaume II, vicomte de Thiers, Adelaide, sa femme, et leurs fils, Gui, Étienne, Guillaume et Théotard, ayant fait donation à l'abbaye de Saint-Laumer de Mayssat des bois nécessaires au chauflage des religieux et à l'entretien des bâtiments du monastère, Hugues Maurice, seigneur de Montboissier, en souscrivit la charte, avec plusieurs autres seigneurs du pays. On le voit encore assister, vers le même temps, à la consécration que Robert, seigneur de Mayssat, fit de Maurice, l'un de ses fils, à l'abbaye de Saint-Laumer, à laquelle ce seigneur donna l'église de Saint-Martin de Malibrèche, en réparation des maux qu'il avait causés à ce monastère. Hugues III vivait encore en 1080. De sa femme, nommée Marguerite dans les manuscrits de Guiblet, sont provenus, entr'autres enfants:

- 1º. Pierre, I" du nom, dont l'article suit;
- 2'. Guillaume Maurice, seigneur d'Arlenc, nommé dans une charte de l'an 114 avec Antoinette, sa femme. Il fut père de trois fils :
  - A. Pons, seigneur d'Arlene, qui fit don de l'église de Saint-Martin d'Artonne à l'abbaye de Saint-Michel de la Cluse, et laissa aussi trois fils:
    - Pierre, seigneur d'Arlenc, chevalier, vivant en 1170, et décédé sans postérité;
    - Étienne, seigneur d'Arlene, après son frère, qui épousa N... de Polignac, sœur du vicomte Pons 111, et en ent :
      - Pons, seigneur d'Arlenc, marié avec Bestrix de la Rocheam-Regnier. Leur fille et unique héritière, —Guigonne, dame d'Arlenc, porta cette terre à Étienne, seigneur de Vissac, son mari, qui vivait en 1278 (2);
      - Étienne d'Arlene, chevallier, nommé parmi les seigneurs et harons d'Auvergne, qui, en 1255, présentérent une requête à Alfonse, comte de Poiliers, pour être maintenas dans leurs anciens priviléges (3). Il paralt avoir eu pour fils:

AA. Gérard d'Arlenc, chanoine de Brioude en 1277;
BB. Pierre d'Arlenc, chanoine du même chapitre en 1282;

<sup>(1) ...</sup> Laudante domino Hugone, principe de Montebuxerio. (D. Claude Estlennot, Fragm. hist. Aquit., t. IV, fol. 32; — Archives du prieuré de Sauxillanges.)

<sup>(2)</sup> Histoire des Grands-Officiers de la Couronne, t. VI. p. 326.

<sup>(3)</sup> Histoire d'Auvergne, par Baluze, t. II, p. 109.

- III. Héracle d'Arienc, chanolne du Puy, vivant en 1220;
- c. Guillaume d'Arlenc, mentionné dans une charte de 1180, avec son frère Étienne:
- B. Étienne d'Arlene;
- C. Giraud d'Arlene:
- 3º. Pons Maurice de Montboissier, qui fut présent, comme abbé de la Chaise-Dieu, avec Pons (de Tournon), évêque du Puy, à la charte d'une donation faite, en 1 105, à l'abbaye de Conques, par Pons Ir, vicomte de Polignac. neveu de ce prélat (1). Pons de Tournon mourut le 24 janvier 1112 (2). Le olerge et le peuple du Velay élureut pour lui succèder Pons Maurice de Montboissier. Celui-ci, en butte à la contradiction de quelques envieux qui contestaient la canonicité de son élection, se rendit à Rome, accompagné de Pons, vicomte de Polignac, et y fut sacré par le pape Pascal II. Son retour dans son diocèse fut marque par les démonstrations de la joie la plus vive; mais ses ennemis, exaspérés par son triomphe, eurent recours à la force et à la violence, et lui firent une guerre qui mit la désolation dans tout le pays. Cependant Pons Maurice eut le bonheur de pacifier son diocèse; et ce fut alors qu'il entreprit un pèlerinage à Jérusalem, où il demeura deux ans. Attaque, à son retour, d'une maladie de langueur, il demanda, après deux mois de séjour au Puy, à être transporté au château de Montboissier, patrimoine de sa famille, et il y mourut le 20 avril, vers l'an 1128 (3). (Hist. générale de Languedoc, t. II, pp. 3-1, 406, 601, ; Preuves, col. 369);

<sup>(1)</sup> D. Vaissète pense qu'Auxifiende, mère du vicomte de Polignac, était sœur de l'évêque Pons de Tourson.

<sup>(2)</sup> Chronique de Saint-Pierre du Fuy; ... D. Vaissete, Hist, de Languedoc, t. 11, p. 601.)

<sup>(3)</sup> MM. de Sainte-Marthe, dans le Gallia Christiana, édition de 1720, 1. II, col. 703, et 704, le P. Richard, dans le Dictionnaire des sciences eccleisatiques, no. 1. II, pp. 158e1506, n'ont fait qu'un seul et même personnage de Pons de Tourono et de Pons Martice de Montbusier, successirement abbés de la Chaise-Dieu et évêques du Pay; et ce qu'il y a de plus surprenant, observe D. Vaissete, c'est que les premiers (MM. de Sainte-Marthe, que les avers n'ont fait que transcrire) se foudent sur le témoignage de la chronique de Saint-Pierre du Puy, qui donne au contraire, et dans les termes les plus explicites, les dates d'intronisation et de mort, ainsi que le lieu de la sépulture de chacun de ces deux prélats. Cetta que tel chronique qu'un apprend que Pons de Touruon a été inhumé dans le moussière de Rochepaule, au diocèse de Valence, et dépendant de l'abbaye de la Chaise-Dieu.

- 4. Étisabeth de Montboissier, mariée, vers l'an 1070, avec Pons I", vicomte de Polignac, décédé à Rome le 23 septembre 1112;
- 5°. Jeanne, nommée aussi Déave ou Déesse de Montboissier, femme d'Héracle II, vicomte de Polignac, frère puiné de Pous I\*\*, mort le 9 juillet 1098, d'une blessure qu'il avait reçue sous les murs d'Autioche.

IV. Pierre MAURICE, I'r du nom, qualifié prince DE MONTBOIS-SIER, ainsi que son père, fut témoin d'une donation faite, vers l'an 1101, par Guillaume de Baffie, aux religieux de Sauxillauges. (Gallia Christ., t. Il, Instrumenta, col. 80.) Le même Pierre le, Ringarde, sa femme, Guillaume, son frère, et Antoinette, femme de ce dernier, assisterent, en 1114, à une donation faite à ce même monastère par Maurice, chevalier de Jambaie: Mauricius, miles de Imbagio, ante se stante Mauricio de Montebuxerio principe, et Wilhelmo, (ratre ejus, et sua uxore Antonia, et Raengarda, uxore Mauricii principis, dedit ad monasterium Celsiniacense quod habebat, etc. Dans la même année, Maurice de Montboissier (il a ce seul nom dans la charte) fut donné pour garant de l'exécution d'une donation faite au même monastère de Sauxillanges par Gui Malaure, de tout ce qu'il possédait dans la paroisse d'Aizie et du fief de Appendaria, en Limosin, (D. Claude Estiennot, Fragm. hist. Aquitan., t. IV, fol. 16, 17.) Pierre de Montboissier fit le voyage de la Terre-Sainte. Il mourut à son retour et fut enterré dans l'église de Sauxillanges, où se voyait autrefois son épitaphe. Ce seigneur, indépendamment de sa haute naissance, était doué des plus rares qualités. Pierre de Poitiers en déplore la perte dans un passage de sa chronique, et dit que la lumière et l'honneur de sa patrie, et l'ornement de la Gaule seraient ensevelis avec lui, s'il n'avait laissé de généreux enfants dans lesquels on voyait revivre avec éclat toutes ses vertus. Ringarde, son épouse, cousine du duc de Nevers, se retira, l'an 1115, après la mort de son mari, dans le monastère de Marcigny, où elle se fit religieuse. Elle fut célérière de ce couvent pendant quatorze ans, et, après vingt ans d'une vie exemplaire, elle y mourut le 94 juin 1134 ou 1135, et fut mise au rang des saintes. La naissance de Ringarde était illustre, comme on en juge par ce passage de Pierre le Vénérable, son fils, qui avait eu le dessein d'écrire la vie de cette sainte femme. « Je ne » veux point parler de ses grands biens, dit-il, ni de tant d'autres avantages qui ne regardent que la gloire du monde, et dans les quels, étant élevée au-dessus de plusieurs autres, il y en avait peu qui (ussent élevés au-dessus d'elle. » Pierre Maurice de Monthoissier en avait eu huit enfants, nommés dans les manuscrits de Guiblet dans l'ordre suivant :

- 1°. Othon Maurice de Montboissier, mort sans postérité;
- 2'. Hugues Maurice, seigneur de Montboissier, l'un des bienfaiteurs de l'abbaye de Montpeyroux, près de Thiers, comme on l'apprend des lettres de Pierre le Vénérable, son frère. Il n'eut que deux filles:
  - A. Poncie de Montbolssier, } religieuses au monastère de Mar-B. Marguerite de Montbolssier, ; cigoy;
- 3°. Eustache, I" du nom, qui a continué la descendance;
- 4°. Héracle ou Heraclius de Montboissier, qui fut reçu au nombre des chanoines de l'église de Saint-Étienne de Lyon en 1139. Dans la suite il fût élevé à la dignité d'archidiagre, et c'est en cette qualité qu'il souscrivit, en 1149, la donation que Hugues de Chaumont fit des terres de Lurcieu et de Lierans au monastère de Cluny. En 1153, quelque temps après l'abdication volontaire de Humbert de Bugey, archevêque de Lyon, Héraclius de Montboissier fut élu pour lui succèder. Dans la même année, il se rendit à Macon avec Guillaume, comte de Bourgogne, Guillaume, comte de Châlons, et Humbert, sire de Beaujeu, pour rétablir la paix dans l'églisede Cluny. Dans le cours de l'année suivante, le pape Adrien IV le nomma son légat en France et le chargea, en 1155, de terminer le différent qui existait entre le comte de Genève et l'évêque de cette ville. Le caractère et les talents de ce prélat lui avaient captivé l'estime et la confiance de l'empereur Frédéric Barberousse. Ce prince l'appela à ses conseils, l'honora de son amitié, et, par charte du 14 des calendes de décembre 1157, lul accorda pour lui et ses successeurs, archevêques de Lyon, l'investiture du temporel de son église, avec confirmation de la souveraineté et des droits régaliens, et le nomma chef suprême de son conseil et exarque du royaume de Bourgogne. Ce diplôme, daté d'Arbois, est concu dans ces termes honorables : . Nous investissons l'arche-» vêque de Lyon de la plus ample et éminente prérogative qui puisse sêtre conférée par les empereurs, et nous le faisons gratuitement, d'une manière nouvelle et à perpétuité, le très-glorieux exarque de notre pa-·lais de Bourgogne, le chef suprême de notre conseil et le premier dans stoutes les affaires et expéditions à traiter. Et afin que cette donation et · confirmation aient toute leur force à perpétuité, nous avons fait expé-» dier ces lettres et sceller d'une bulle d'or, après les avoir signées de » notre main. » Héraclius eut presqu'aussitôt une guerre à soutenir contre Guigues III, comte de Forez, qui s'empara de la ville de Lyon. Héraclius y revint l'année suivante après la dispersion des troupes du comte : mais celui-ci ne laissa pas de renouveler ses prétentions sur les droits

- souverains concédés par l'empereur. La mort de ce prélat négociateur et guerrier est marquée dans les anciens obituaires au 5 des ides de novembre (11), et Robert du Mont la fixe à l'amnée 1163. (Gallia Christiana, L. IV, p. 131; Art de serifier les Dates, in-8°, L. X. p. 489);
- 5. Pons de Monthoissier, religieux de l'abhaye de la Cluse, nommé abbé de Vezelay, au diocèse d'Autun, en 1138, décèdé le 14 octobre 1161 (1). Cr fut de son temps que le roi Louis le Jeune reput à Vezelay, des mains de saint Bernard, abbé de Clairvaux, la croix pour son expédition à la Terre-Saine le 5 mars 1145;
- Jourdain de Monthoissier, religieux de la Chaise-Dieu, et successivement grand-prieur et abbé en 146. Il obtint un bref apostolique du pape Eugène 111, l'an 1149, et montut le 8 des calendes de décembre (24 novembre) 158. (Gallia Christiana, 1. II, vol. 355);
- Pierre Maurice de Monthoissier, surnommé le Vénérable (2), né vers l'an 1091. Consacré à Dieu par sainte Riugarde, sa mère, dans le monastère de Sauxillanges, il reçuel l'habit religieux des mains de saint liugues, abbé de Cluny, à l'âge de seise ou dix-sept ans. Successivement prieur de Vezelay et de Donné, il fut élu, le 22 août 1122, à peine âgé de 30 ans, abbé et général de Cluny. Il succéabit à l'abbé Pons, que treite ans d'une mauvaise administration avaient contraint d'abdiquer sa dignité. Trois anaées suffrent à Pierre le Vénérable, seconde par le sèle d'un religieux habile et recommandable, Mathieu, prieur de Saint-Marin-des-Champs et depuis cardinal, pour rétablir l'ordre et la discipline dans son église. Il s'occupa immédiatement de la réforme des autres monastères dépendant de son ordre: mais l'abbé Pons, profitant de son absence et des

<sup>(1)</sup> L'auteur de l'Histoire de Vezelay le dit (rère utérin de Pierre le Vénérable. (Spicilège, t. III, p, 507.)

<sup>(</sup>a) M. Daunou, dans une très-bonne notice qu'il a consacrée à ce prédat au XXXIV de la Biographie universelle, p. 405, débute par cette question : Pierre le Vénérable ou de Cluny était-il issu de la maison de Monthoissier, sillustre en Auvergne dès le ontième siècle? Du Chesne ne l'affirme pas; mais dom Mabillon le conclut avec assurance des témoignages de Pierre de Poitiers, sle clusiète, et de Geoffici, prieur du Vigeois. « Il est vai qu'àndré do Chesne, dans ses notes sur la Bibliothèque de Cluny, semblait douter que Pierre le Vénérable (ût fils du seignour de Monthoissier; mais sept ans plus tard, en publiant l'Histoire de la maison de Chastillon, en 1620, du Chesne se rendit à l'Oppinion unanime des savants et des contemporaius de Pierre le Vénérable. Les armes de ce prélat étaient empreintes sur sa tombe, qu'on voyait austréois dans le petit cloître de Cluny, et le frontispice de la Bibliothèque de Cluny, in-fol., orné du portrait de ce verteueux abbb, présentait de même l'écusson de ses armes, savoir : ne cu semé de croisettes et un lon brochant.

dispositions de quelques religieux qui supportaient avec impatience les austérités de la règle, reparut tout à coup à Cluny, en chassa les religioux qui se montrèrent opposés à son asurpation, et signala son retour par les plus grands désordres. Condamné par le pape Honorius, Pons mourut à Rome en 1126. Pierre le Vénérable s'empressa de réparer les maux innombrables qu'avait causés son prédécesseur, bannit de son église la discorde et la licence, et éteignit pour près de 7,000 marcs d'argent de dettes. Lors du schisme qui s'éleva en 1130, à la mort d'Honorius, l'abbé de Cluny contribua plus que personne à faire prévaloir le parti d'Innocent II. qu'il recut dans son monastère avec besucoup d'égards et de magnificence. En 1152, dans un chapitre général de son ordre où assistérent 200 prieurs et 1.200 religieux, français, anglais, espagnols, allemands et Italieus, Pierre le Vénérable proposa et fit adopter des statuts qui rendaient la règle plus sévère. Il assista au concile de Pise en 1134, et à son retour rendit les derniers devoirs à sainte Ringarde, sa mère, que les religieuses et les pauvres de Marcigny regrettaient autant que lui-même. En 1141, il visita les monastères de son ordre en Italie et en Espagne, et il se rendit à Rome en 1144, 1145 et 1150. L'anterité que lui donnaient ses lumières et ses hautes qualités personnelles, indépendamment de son rang éminent dans la prélature comme chef d'ordre, le mirent en relations suivies avec tous les hommes qui captivaient l'attention du siècle ou exercaient la puissance, tels que saint Bernard, Suger, Thibaut, comte de Champagne, Amédée, comte de Savoie, Henri de Blois, frère du roi d'Angleterre; les rois de France, d'Espugne, de Sicile, de Jérusalem, l'empereur de Constantinople, le pape Innocent II, et surtout Eugène III, qui l'admettait à délibérer dans le conseil des cardinaux. En 1140, il acqueillit avec bonté et consola le malheureux Abailard, qui, condamné au concile de Sens, était venu chercher un asile à l'abbaye de Cluny; et, peu après la mort de ce célèbre controversiste, au prieuré de Saint-Marcel, en 1142, le prélat adressa deux épitres à Héloïse, la compagne de ses erreurs et de son infortune, et alors abbesse du Paraclet. Il combattit les erreurs que Pierre de Bruys et Henri, son sectateur, répandaient dans la Provence, le Languedoc et la Gascogne; fit présider par Odon, légat du saint-siège, en 1153, une assemblée où les comtes de Bourgogne et de Mâcon, Héraclius de Montboissier, archevêque de Lyon, les suffragants de son église et nombre de barons délibérèrent sur les moyens de préserver le mouastère de Cluny des brigandages auxquels ses possessions étaient exposées; enfin, moins chargé d'années qu'épuisé par les austérités et les efforts de son zèle, Pierre de Montboissier mourut, selon le vœu qu'il avait souvent formé, le jour même de la naissance de Jésus, le 25 décembre 1 158. Henri de Blois, évêque de Winchester, le fit inhumer au chevet de la grande eglise de Cluny. (Le Mire, Origine de l'ordre de Saint-Benoit, p. 96; Gallia Christiana, t. IV, col. 1137; Hist. litteraire de la France, t XIII, pp. 241 à 267.) Les nombreux ouvrages de ce prélat, et l'influence salutaire qu'ils ont exercée sur les mœurs de son temps attestent qu'il fut une des lumières et un des plus fermes soutiens de l'Église. S'il ne fut point canonisé dans les formes, sa mémoire du moins a toujours été ho-norée des Béèles, qui le comptent au nombre des bienheureux; et l'histoire lui a consacré le surnom de Vénérable, qui exprime fidèlement tout ce qu'on remarquait d'avantages extérieurs et d'éminentes vertus réunis en sa personne. Ses œuvres unt été plusieurs fois publiées et traduites, et sa Vie, écrile par un de ses disciples, nommé Bodolfe, a été imprimée par les soins de D. Martène;

- 8°. Armand Maurice de Montboissier, prieur de Cluny et de Manglieu, au diocèse de Clermont. Il ne vivait plus en 1157.
- V. Eustache, I" du nom, sire de Montroissien, après ses frères Othon et Hugues, étant sur le point de faire le voyage à la Terre-Sainte, fit don, en 1141, au monastère de la Chaise-Dieu, des terres qu'il possédait dans le prieuré de Saint-Dier, au diocèse de Clermont, en présence d'Aimeri, évêque de Clermont, et de Jourdain de Montboissier, frère d'Eustache. Celui-ci, en 1149, eut de vifs démélés avec Héraclius, son autre frère, relativement aux prétentions de ce dernier sur la succession paternelle. (Gallia Christ., I. II, col. 334; t. IV, col. 122.) On ignore comment cette guerre s'est terminée; mais elle ne paraît pas avoir préjudicié aux intérêts d'Eustache de Montboissier. Il avait épousé Héraclée, dame de Roche-Savine, fille et héritière d'Étione de Polignac, dit de Roche-Savine, laquelle le rendit père de:

pa Rocas-Savina : fascé d'argent et de gueules,

- 1º. Héracle, Iº du nom, dont l'article suit ;
- 2'. Hugues, dit de Roche-Savine, seigneur de Saint-Bonnet et de Novacelle, qui vécut jusqu'après l'an 1232.

VI. Héracle, I<sup>et</sup> du nom, seigneur de Montroussier, est mentionné dans deux chartes des années 1190 et 1224. (Coutumes d'Auvergne, t. IV, p. 555.) Hugues de la Tour, évêque de Clermont, confirma, en 1234, le don que ce seigneur avait fait de la prairie de Condat à l'abbaye de Chantoin. Il avait épousé Marguerite d'Olistacus, fille d'Agnon II, seigneur d'Oliergues, et de Béatrix de Baffie, cousine-germaine d'Éléonore de Baffie, femme de Robert VI, comte d'Auvergne, et sœur d'Agnon III, seigneur d'Oliergues, dont les filles, Béatrix et Yseult d'Oliergues (1),

de sable, à trois molettes d'éperon d'argent.

<sup>(1)</sup> Yscult, dame d'Oliergues, héritière de cette ancienne maison, épousa

furent mises sous la tutelle de Marguerite d'Oliergues, leur tante. (Baluze, Hist. de la maison d'Auvergne, t. I, p. 370.) Celle-ci rendit le seigneur de Montboissier père de trois fils:

- 1º. Eustache, IIº du nom, dont l'article viendra;
- 2'. Armand-Maurice de Montbolssier, seigneur de Roche-Savine, de Saint-Bonnet, de Novacelle et de la Roue, qui a laissé, entr'autres enfants:
  - Pierre-Maurice de Monthoissier, doyen de l'église du Puy. Il fit son testament en 1270;
  - B. Guillaume-Maurice de Montboissier, seigneur de Roche-Savine, de Saint-Amant, de Novacelle et de Saint-Bonnet, qui fut père de :
    - a. Pierre-Maurice de Montholssier, chevalier, seigneur de Roche-Savine et de Saint-Bonnet, marié avec Gaillarde de la Tour, fille da Bernard, Il' du nom, seigneur de la Tour, et nièce de Bertrand de la Tour, chanoine de Clermont, qui lui lègua différentes terres par son testament de l'année 1280. (Baluse, Preusse, pp. 159, 504.) En 1288, Pierre-Maurice de Monthoissier fit hoinmage à l'évêque de Clermont pour son château de Saint-Bonnet. Par acte du lundi après l'octave de Saint-Michel 1311, il fit donation de tous ses biens, meubles et lameubles, à Robert VI, comte d'Auvergne, son cousin, et vivait encore en 1532. Il svait en deux filles:
      - N.... de Montboissier, semme de Géraud de Bussières, et mère de :

Marcibile de Bussières, qui ratifia, en 1516, la donation faite à son préjudice au comte d'Auverges, par Pierre-Maurice de Mootboissier, son aieul. Elle était mariée à Alfonse de Rocheberon, lorsque le comte Robert VII, par transaction du 21 septembre 1521, leur accorda, sans doute à titre de dédomungement, une somme de s,000 livres, et leur assigna un revenu anuel de

Aguon de Maymont, dont la postérité releva les nom et armes d'Oliergues. Aguon de Maymont, leur fils, devint seigneur d'Oliergues par la donation que lui en fit sa mère, en 1249, lors de son premier mariage avec Béatrix de Ballic. Il épousa en secondes noces Marguerite de Monthoissier. Les deux filles qu'il laissa, Béatrix et Yseult, firent, le 14 janvier 1276 (c. st.), le partage des terres d'Oliergues et de Maymont. La première échut à Béatrix, qu'il a porta par mariage dans la maison de la Tour d'Auvergne, et la seconde fut le partage d'Yssuit de Maymont.

- 140 lives sur la leyde et les autres revenus d'Ambert. (Coutumes d'Autergne, 1. 1V, p. 353);
- Bermonde de Montbolssier, religieuse à Giac. Son père lui fit la réserve de 30 livres de rente par l'acte de 1311;
- Béatrix de Montboissier, épouse de Guillaume de Rochefort, seigneur d'Ally, qui mourut vers 1280 et elle vers 1282;
- 3. Héracle de Montboissier, chanoine de Brioude en 1256.

VII. Eustache, II' du nom, seigneur DE MONTBOISSIER, chevalier, acquit, en 1227, un ténement et quelques cens situés dans les dépendances de Tolhose, en la paroisse d'Auzelle; et, la veille de la fête de saint Philippe et saint Jacques 1252, il recut l'hommage que lui fit Hugues de Roche-Savine, pour les terres de Saint-Bonnet et de Novacelle. (Inventaire des titres de Bourbonnais et d'Auvergne, à la Bibliothèque du Roi, cabinet de Gaignières, vol. 654, 2º partie, fol. 144, 145.) Au mois de juin 1236, Eustache de Montboissier échangea le fief qu'il possédait au château de Saint-Babel avec Guillaume, comte de Clermont, qui l'affranchit d'une redevance qu'il payait à Guillaume de la Roche, chevalier, et de tout ce que le même comte pouvait lui demander à raison du pleige du château d'Yssandolanges, au rapport de messire Agne de Maymont, chevalier. Par un autre échange qu'il fit, en 1258, avec Hugues de la Tour, évêque de Clermont, il céda à ce prélat la seigneurie d'Yssandolanges pour celle de Léothoing. (Gallia Christiana, t. 11, Instrumenta, col. 89.) Se trouvant à la cour du roi saint Louis dans le temps où ce prince avait fait vœu de conquérir la Terre-Sainte, Eustache de Montboissier, qui sans doute se préparait à l'accompagner dans cette expédition, fit, par lettres datées de Paris au mois de février 12/16 (v. st.), les dispositions suivantes. Il ordonna que, s'il venait à mourir avant qu'Eustache de Montboissier, son fils, cut atteint la 21° année de son âge, la tutelle de celui-ci fût remise, ainsi que l'administration de tous ses biens, à son très-cher seigneur Alfonse, comte de Poitiers (frère du roi), qui en ferait la remise au même Eustache de Montboissier lorsqu'il aurait atteint sa majorité, et le recevrait en homme-lige; et, pour le cas où ce même fils viendrait à mourir avant le seigneur de Montboissier, son père, il institua le comte de Poitiers son héritier dans tous ses biens, excepté le château de Montboissier avec ses dépendances, cent marcs d'argent, et quelques portions de terre qu'il se réserva pour lui, avec la faculté d'en disposer à sa volonté (1). On voit par des lettres d'Alfonse, coute de Poiters, du mois de juillet 12/50, qu'à cette époque Eustache II de Montboissier avait cessé de vivre. (Trésor des chartes, vol. I, Poitou. 1" sac, n° 113, fol. 391.) Son tombeau se voyait dans le cloître de l'église de Montpeyroux. On lui donne pour femme Marguerite ps Maynort, dont il eut :

DE MAYNOST:

- 1º. Eustache, IIIº du nom, dont on va parler;
- 2°. Marguerite de Montboissier, mariée, vers l'an 1260, avec Agnon II de Maymont, seigneur d'Oliergues. Elle en était veuve en 1276, et tutrice de leurs enfants.

(1) Ces lettres d'Eustache II de Montboissier existent en original aux archives du royanme, et copie authentique en a été délivrée le 11 avril 1820. En voici la teneur : « Ego Eustachius dominus de Montebusserio, notum facio universis · quod ego magna deliberatione præhabita motu proprio volo præcipio atque con-•cedo ut, si dominus ex hoc mundo me evocaverit antequam carissimus filius · meus Eustachius vicesimum primum annum ætatis suæ compleverit, carissimus dominus meus vir illustris, A. comes Pictaviensis habeat et teneat ballum et tutelam prædicti filii mei et totius terræ suæ et omnium bouorum suorum. Ita equod si dictus filius meus moriatur sinc hærede de proprio corpore suo, dono et concedo eidem domino comiti totam hæreditatem quæ de me ad ipsum debet . devenire; item instituo hæredem ipsi filio meo præfatum dominum meum . A. comitem Pintaviensem, tali modo quod tota terra et tota hæreditas eius ad oipsum comitem deveniat libere et integre, excepto castro de Montebusserio et eius pertinenciis, retentis tamen mihi centum marchis argenti in mobilibus et · decem libratis terræ sive redditus, de quibus testari potero et meam facere vo-. luntatem. Quando autem filius meus prædictus vicesimum primum annum ætaetis sue compleverit, si tune mortuus fuero, sæpè dictus filius meus antequam · idem dominus comes terram prædictam eidem filio meo reddat omnia præmissa « concedere tenebitur et approbare sicut superius sunt expressa, et tune completo «vicesimo et primo anno si dictum filium meum vivere contingat, dictus dominus comes ei restituat terram suam et in hominem ligium recipiat sine quoli-» bet contradicto ; si autem sæpedictus filius meus ante me moriatur, similiter «dono et hæredem instituo præfatum dominum comitem de omnibus supràdic» stis, excepto castro de Montebasserio, cum suis pertinenciis, et retentis centum marchis argenti et decem libratis terræ sub forma superius annotată. Actum · Parisiis anno domini millesimo ducentesimo quadragesimo sexto mense fe-» bruarii. »

VIII. Eustache, IIIº du nom, seigneur de Montboissien, d'Aubusson, de Boissonnelle et du Monteil, est nommé parmi les principaux seigneurs et barons du comté d'Auvergne qui, le jour de la fête de saint Blaise 1255, écrivirent à Alfonse, comte de Poitiers et de Toulouse, pour se plaindre des infractions faites aux usages et priviléges de la province par les officiers du roi, qui, sans le consentement du comte d'Auvergne, étaient intervenus dans les démèlés de ce comte avec l'évêque de Clermont. (Hist. de la maison d'Auvergne, t. II, p. 100.) En 1266, Eustache III reconnut tenir son château de Montboissier de l'évêque de Clermont, (D. Estiennot, t. IV, p. 576.) Il fit un accord, au mois de juillet 1268, avec le même Alfonse, comte de Toulouse, qui, pour l'indemniser des revenus de ses terres, dont il avait cu la disposition comme son tuteur pendant sa minorité, lui donna le fiel de Montrevel, en Auvergne, à la charge de lui en faire foi et hommage. (Trésor des chartes, Toulouse, sac VIII., nº 98.) Gui de la Tour, évêque de Clermont, recut en, 1276, l'hommage d'Eustache de Montboissier. pour son château. (Gallia Christiana, t. II, Instrumenta, col. 90.) Au mois de septembre 1278, il assista à une transaction passée par la médiation d'Imbert de Beaujeu, connétable de France. entre Beraud de Mercœur, Alixent, sa fille, veuve d'Aimar III', comte de Valentinois, et Aimar IV de Poitiers, fils du premier lit et successeur de ce comte. (Baluze, t. II, p. 290.) Eustache de Montboissier ayant cédé quelques droits de justice dans la terre de Montboissier et la paroisse de Culhat à noble Gilbert de Monteil. celui-ci lui en fit hommage le jeudi de la troisième semaine de carême de l'année 1281. Le même seigneur de Montboissier et son fils Eustache signèrent le testament de Bertrand, seigneur de la Tour, de l'année 1285. (Baluze, t. II, p. 532.) L'an 1280, le roi Philippe le Hardi confirma les droits et franchises de la terre de Monthoissier, et déclara que celles d'Aubusson et de Boissonnelle étaient mouvantes de la couronne depuis l'année 1253. Au mois de septembre 1302, Eustache fit son testament, par lequel il substitua graduellement ses terres à ses fils et aux héritiers mâles de son nom. Il v fit un legs au roi Philippe le Bel, et d'autres à tous les chevaliers, écuyers et damoiseaux de son domaine, et prescrivit sa sépulture près de la tombe de son père, dans le cimetière de l'abbave de Montpeyroux, où s'observait encore la loi

qui ne permettait pas d'inhumer les morts dans les églises. Le seigneur de Montboissier mourut entre les années 1304 et 1309. Il avait épousé 1° Alix DAUPHINE, fille de Robert, comte de Cler- d'or, au dauphin ph mont, dauphin d'Auvergne, et d'Alix de Ventadour. Ce prince, par ses dispositions testamentaires du mois d'avril 1262, lui légua des cens et droits seigneuriaux, en paiement de 25 livres qui lui restaient dues sur la dot d'Alix. (Coutumes d'Auvergne, t. IV, p. 354; Hist. de la maison d'Auvergne, t. I, p. 171, et t. II, pp. 268, 271, 200.) 2° Tiburge Арнеман, fille de Lambert Adhémar, seigneur de la Garde, et de Méraude Adhémar, dame de Rochemaure. Eustache III eut pour enfants;

#### Du premier lit :

1º. Dauphine de Monthoissier, née vers l'an 1260, mariée, en 1278 (1), avec Gui, seigneur de la Roche-en-Regnier, au diocèse du Puy. Robert Dauphin, comte de Clermont, Hambert de Beaujeu, seigneur de Montpensier, connétable de France, et Hugues, seigneur d'Alègre, se rendirent garants des conditions de la dot de cette dame, à laquelle son frère Eustache donna pour ses droits de partage, en 1310, les lleux et mas de la Valette, la Faye et la Gerbaldias. On voit par l'acte constitutif de cette dot qu'elle avait aussi quelque somme à répéter sur l'ordre des templiers, et qu'à raison de cela il y avait eu, en 1309, opposition à la saisie des biens de cet ordre, fuitepar le roi Philippe le Bel. Elle était veuve en 1311;

#### Du second lit :

2°. Eustache, IV° du nom, chevalier, seigneur de Montboissier, auquel son père, en l'émancipant par acte du mois de mai 1304, donna les terres de Montboissier, Boissonnelle, Culhat et Sugères, et lui substitua Héracle, son frère puine. Il transigea, en 1306, avec Guillaume Flotte, seigneur de Revel; acquit des biens-fonds de Robert de Saint-Flour, chevalier, au mois d'avril 1507; fit, au mois de janvier 1309, à Héracle, son frère, un don approbatif du testament de leur père, et tous deux réglèrent, en 1310, avec Albert Aycelln, évêque de Clermont, les limites de Montboissier.

<sup>(</sup>t) Baluze, dans les preuves de son Histoire de la maison d'Auvergne, t. II, p. 544, date ce mariage de l'année 1208. D'autres généalogistes le reportent à l'année 1275. Ces deux dates sont également fautives ; car Humbert de Beaujeu, seigneur de Montpensier, qui fut l'un des garants des conventions matrimoniales, ue fut nommé connétable qu'au mois de février 1275, et il mourut en 1285.

Boissoppelle, Aubusson et du Monteil, et celles de Mauzun et de Courpiere, qui appartenaient au prélat. Le roi Philippe le Bel confirma ce traité par lettres-patentes de la même année. (Gallia Christiana, t. II, col. 92.) Par acte du 26 mai 1311, où Eustache de Montboissier est qualifié haut et puissant seigneur, il révoqua une donation qu'il avait ci-devant faite à Robert, cointe de Clermont et de Boulogne. Par lettres du mois de juin 1313, le roi le choisit avec le Dauphin d'Auvergne, les seigneurs de la Tour et d'Apchon, etc., pour recevoir les comptes des dons et octrois faits à ce prince pour subvenir aux frais de la guerre de Flandre. Il est nommé avec les premiers seigneurs de sa province dans des lettres de convocation du roi Philippe le Long, des 17 novembre 1517 et 10 juin et 12 novembre 1318, portant ordre de marcher avec armes et chevaux pour le service de ce prince. Il fut aussi l'un des commissaires choisis, par lettres datées de Vincennes au mois de juin 1319, pour vérifier les comptes des gentilshommes nommés pour la perception d'un aide que ce prince avait demandé aux barons et aux nobles d'Auvergne. (Baluze, Histoire de la maison d'Auvergne, t. II. Preuves, pp. 150, 155.) Eustache, IV. du nom, fit deux testaments. Par le premier, de l'année 1313, il demanda à être inhumé dans l'abbaye de Vauluisant, et par le dernier, de l'année 1322, il voulut être enterré dans le cimetière de l'abbaye de Notre-Dame de Montpeyroux, au tombeau de plusieurs de ses ancêtres. (D. Claude Estiennot, Fragm. histor. Aquit., t. IV, fol. 186, 187.) Il eut pour fils :

- A. Héracle de Montboissier, institué héritier universel de son père en 1313, mort avant l'aunée 1322;
- B. Eustache, V du nom, seigneur de Montboissier, institué héritier universel de son père en 1322. Il était marié, en 1332, avec une dame nommée W...., nièce de Marguerite Aycelin de Montaigu, femme de Bertrand de la Tour, seigneur d'Oliergues. (Baluze, t. 1. p. 594.) Il mourut sans postérité après l'année 1349;
- C. Hugues de Monthoissier, chanoine du Puy, qui souscrivit, en 1535, un accord passé entre ce chapitre et celui de Sainte-Marie de Saint-Flour. Le 9 octobre 1359, il assista à la réception de Humbert, dauphin de Viennois, en qualité de chanoine de la même église du Puy. (Gallia Christiann, t. II, co. 1745; Memoires de M. de Valbonnais ur le Dauphins, p. 405, col. 1.);
- 3°. Héracle, II° du nom, qui a continué la descendance;
- 4º. Alix de Monthoissier, ferame de Pons, seigneur de Vissac et d'Arlenc, lequel vivait encore en 1322. Pierre de Vissac, leur fils, fut substitué par Héracle de Monthoissier, son oncle, en 1328.
- 1X. Héracle de Monteolssien, damoiseau, qualifié noble et puissant homme, seigneur d'Aubusson et du Monteil, reçut ces

deux châteaux de son père, avec 700 liv. tournois de rente, dans son contrat de mariage, passé à Saint-Just, près du château de Maymont, le mercredi avant la fête de saint Barthelemi, apôtre, 1307, avec Agnès de Chastel-Perron, veuve en premières noces écartelé d'or et de de Roger de Montaigu-le-Blain, damoiseau, et fille de Guichard gueules. de Chastel-Perron (de Castro Petro), seigneur de la Ferté-Chauderon. Il fournit aveu et dénombrement, en 1308 et 1315, pour les biens que possédait cette dame en Bourgogne, Bourbonnais et Forez. (Chambre des comptes de Paris, rég. 464, pp. 412, 413; rég. 490, p. 98.) Le 15 septembre 1312, Héracle de Montboissier fit un accord avec l'abbé de la Chaise-Dieu, relativement à la manière de prélever les dimes dans la paroisse d'Echandelis. Au mois de juin 1317, il transigea, après plusieurs procédures, avec François du Mont, prieur de Salviat, ordre de Saint-Benoit, au diocèse de Clermont, dépendant de l'abbaye de Saint-Michel de la Cluse. Il est fait mention, dans un acte de l'année 1323, d'un bailli qu'il avait à Culhat; et, l'an 1528, il fit son testament, où sont confirmées les substitutions graduelles en faveur des héritiers mâles de sa maison. Il demanda aussi à partager la sépulture de ses pères dans le cimetière du monastère de Montpeyroux, auquel il légua une rente annuelle et perpétuelle de 10 livres. Agnès de Chastel-Perron, sa veuve, transigea avec son fils ainé le 7 avril 1335. Leurs enfants furent:

- 1". Jean, I" du nom, dont l'article suit;
- 2°. Guillaume de Montboissier, chanoine de Brioude vers 1342;
- 5°. Dauphine de Montboissier, femme de Gilles Aycelin, seigneur de Montaigu, dont elle fut séparée. Par une transaction qu'elle passa avec lui, le 24 juillet 1354, par l'entremise du duc de Bourbon et du cardinal de Boulogne, il lui rendit ses héritages, lui assigna le château de Bressolie pour son douaire, et lui laissa la garde de ses enfants, qui furent :
  - A. Gilles Aycelin de Montaigu, morts jeunes;
  - B. Pierre Aycelin de Montaigu,
  - C. Mascaronne Aycelin de Montaigu, mariée, en 1367, avec Armand-Randon, vicomte de Polignac.
- X. Jean DE MONTBOISSIER, let du nom, chevalier, seigneur d'Aubusson, de Boissonnelle, du Monteil, etc., qualifié haut et puissant seigneur, comme le furent depuis tous ses descendants, transigea

avec sa mère en 1331, et recut diverses reconnaissances féodales à la fin de la même année. Il fit hommage au duc de Bourbonnais pour sa maison forte de Chambon et la vicomté de Mondras en 1335, et passa un accord, en 1337, avec Gui, comte de Forez, relativement aux justices de Chambon et de Bessas, en la paroisse de Pierrecourt, que tenait Thomas de la Merlie, chevalier, (Chambre des comptes de Paris, régistre 400, p. 121; rég. 1400, p. 017.) En 1338, Jean de Montboissier transigea avec Guillaume Avcelin de Montaigu, son frère utérin, sur le partage des biens d'Agnès de Chastel-Perron, leur mère. Il servait le roi Philippe de Valois en 1330, avec 8 écuyers composant sa compagnie, acquit des biensfonds en 13/10 et 13/11, et mourut en 1350. Il avait épousé, au mois d'août vers l'an 1330 (1), Jeanne Flotte de Revel, fille de Guillaume Flotte, seigneur de Revel et d'Escolle, chancelier de France, et d'Elips de Mello d'Espoisses, sa première femme, et petite-fille de Pierre Flotte, seigneur de Revel, aussi chancelier de France. Pierre Flotte, seigneur d'Escolle, frère de cette dame, était pourvu de la dignité d'amiral de France. (Hist. des Grands-Officiers de la Couronne, t. VI, p. 276.) De ce mariage sont provenus :

FLOTTE : fascé d'or et d'azur

- 1º. Louis, I" du nom, dont l'article suit :
- Jeanne, aliât Isabeau de Montboissier, femme de Pierre de Noury, chevalier, seigneur de Noury, avec lequel elle vivait encore en 15-54. (Invent. des titres de Necers, t. IV, p. 2619, à la Bibliothèque du Roi.) Elle en eut, entr'autres enfants:

Jean de Noury, archevêque de Vienne en 1396, puis de Besançon, mort en 1440, avant d'avoir fait son entrée dans cette dernière ville :

- 3°. Marie de Montboissier.
- 4. Buisserette de Montboissier, mineures en 1350.
- 5. Dauphine de Montboissier,

XI. Louis de Montholssien, l'' du nom, qualifié magnifique et puissant homme, damoiseau, puis chevalier, sire ou baron de Montholssier, seigneur des châtellenies d'Aubusson, de Boisson-nelle, du Monteil, de Vaux-Meaude, etc., rendit hommage au duc de Bourbonnais en 13/5 et 1352, pour divers biens et cens qu'il possédait en Nivernais et Bourbonnais, du chef d'Agnès de Chastel-

<sup>(1)</sup> M. Chabrol, t. IV, f. 355, dit que ce mariage eut lieu vers l'an 1320.

Perron, son aïeule. Il agissait alors sous la tutelle de messire Louis de Vissac, chevalier, son oncle à la mode de Bretagne, qu'un conseil de famille avait élu son tuteur le vendredi avant la nativité de la Vierge, 1350. Il reçut diverses reconnaissances féodales en 1351; plaidait, en 1369, contre les habitants de sa terre de Montboissier; rendit hommage, en 1373, à raison de plusieurs tenements, au comte d'Auvergne et de Boulogne; obtint, au mois d'octobre 1375, une lettre apostolique, portant défense aux prieur, curé et habitants de Culhat, de construire dans ce lieu un fort qu'ils avaient commencé, et rendit foi et hommage et fournit aveu et dénombrement au duc de Bourbon, en 1381, pour les châteaux et terres seigneuriales de Montboissier, Boissonnelle, Vaux-Meaude, Aubusson, Monteil, etc. (Chambre des comptes, registre 461, p. 234.) Au mois de février 1382 (v. st.), Jean, duc de Berry et d'Auvergne, confirma la donation que Louis, seigneur de Montboissier, avait faite à Guillaume l'Hermite, du lieu de la Faye, situé dans la châtellenie d'Aubusson, à la charge de tenir ce lieu à foi et hommage du seigneur de Montboissier (1) et de ses successeurs. (Inventaire des titres de Bourbonnais et d'Auvergne, fonds de Gaignières, vol. 654, 2° partie, p. 151, à la Bibliothèque du Roi.) Il avait épousé, par contrat du 22 octobre 1355, Marthe DE LA ROCHE, fille de magnifique seigneur Hugues de la Roche, seigneur échiquetées d'argent de Châteauneuf et de Tournoëlle (d'une branche de la maison de la Roche-Aymon), et de Dauphine Rogier de Beaufort, sœur du pape Grégoire XI, et nièce du pape Clément VI. Marthe de la Roche n'avait pas encore atteint sa douzième année. Elle fut assistée à son contrat par messire Louis de Vissae, chevalier, son tuteur, et l'acte en fut passé en présence du comte de Valentinois et de Diois. Hugues de la Roche constitua en dot à sa fille 10 mille florins de Florence, dont 4000 payables le jour des noces, et promit de lui donner en outre des robes et joyaux convenables à sa qualité.

Da La Roche :

<sup>(1)</sup> Cette donation fut confirmée par un acte de Louis de Montboissier, de l'année 1397, qui la déclara une récompense des services que lui avait rendus Guillaume de la Faye, chevalier, autrement dit l'Hermite. L'acte porte qu'indépendamment du transport de la terre de la Faye et de ses dépendances. à Guillaume l'Hermite, celui-ci en pourrait prendre le nom et les armes. (Chambre des comptes, rég. 462, p. 183; rég. 471, pp. 48, 138.)

lorsqu'elle serait en âge de recevoir la bénédiction nuptiale. Le 2 novembre 1387, Louis de Montboissier obtint des lettres pour faire exécuter, par le sénéchal d'Auvergne, le paiement de 5000 florins qui lui restaient dus sur cette dot par son beau-père. Il avait fait montre à Bourbourg, le 4 septembre 1383, et à Lille, le 16 octobre 1386, servant alors, avec un chevalier et plusieurs écuyers sous ses ordres, dans la guerre que le roi Charles VI fit aux Gantois révoltés, et dans l'expédition projetée pour une descente en Angleterre. Le 12 mai 1307, le seigneur de Montboissier renouvela son aveu et dénombrement au duc de Berry et comte d'Auvergne. Il s'était rendu garant, en 1592, que les châteaux qui devaient être remis entre les mains d'Alix de Beaufort, comtesse de Valentinois, en conséquence du traité de paix fait, le 8 mai de cette année, entre le pape, l'évêque de Valence et le comte de Valentinois, d'une part, et Raimond de Turenne, chevalier, de l'autre, ne porteraient aucun dommage au pape ni au comte de Valentinois. (Trésor des chartes, Valentinois II, nº 5.) En 1400, Louis de Montboissier fit avec Nicolas, seigneur de la Roche et de Tournoëlle, son beau-frère, un accord portant quittance finale de la dot de Marthe de la Roche, et il mourut en 1414. Par le testament qu'il avait fait le 25 janvier de cette année (v. st.), il voulut que son corps fût transporté dans l'abbaye de Saint-Michel de la Cluse, et en attendant déposé dans la partie du cimetière de la paroisse de Lespinasse destinée pour la sépulture des pauvres. Il institua Louis, son fils aine, son heritier universel, avec substitution graduelle, assigna pour légitime à Jean, son second fils, l'usufruit seulement des terres d'Aubusson et du Monteil, et pour celle de Pierre, l'usufruit des terres de Viscomtat et de Sugères, dans la justice de Monthoissier, et fonda trois vicairies à Boissonnelle. Vaux-Meaude et Montboissier. Ses trois fils assistèrent à ses dernières dispositions, et promirent de s'y conformer. L'abbé de la Cluse, en acceptant au bas du testament un legs de 100 livres fait à ses religieux (1), qualific le testateur, protecteur, patron et bien-

<sup>(1)</sup> Dêjn, par un acte de la même année 1414, Louis de Montboissier avait donné 800 écus d'or à l'abbé et aux religieux du même monastère. Il est qualifié dans l'acte magnifique baron, protecteur, patron et fondatrur de Saint-Michel de la Cluse. (D. Claudt Estiemot, (bl. 525.)

faiteur de leur église, lequel imitait l'exemple et suivait les traces de ses prédécesseurs, et notamment de Hugues, seigneur de Montboissier, ex clara propagine, qui en était reconnu pour le fondateur. (D. Claude Estiennot, fragm. hist. Aquit., t. 1, fol. 185.) Ses enfants furent :

- 1°. Louis de Montboissier, II' du nom, chevalier, seigneur baron de Montboissier, seigneur d'Aubusson, de Boissonnelle, du Monteil, etc., qui épousa, vers l'an 1420, Alix de Vendat, fille de Guillaume, seigneur de Vendat, et de Philippe de Veauce, et veuve en premières noces d'Agne de la Tour, III' du nom, seigneur d'Oliergues, tué à la bataille d'Azincourt en 1415. Louis de Monthoissier mourat peu avant le 10 novembre 1430. sans laisser de posterité. Alix de Vendat, sa veuve, se remaria en troisièmes noces, en 1431, avec Henri de Langeac, seigneur de Cusse;
- 2°. Antoine de Montboissier, chevalier, mort avant son père ;
- 5". Jean, II' du nom, dont l'article suit :
- 4°. Pierre, II° du nom, auteur de la branche des marquis DE CANILLAC, comtes p'ALAIS, etc., rapportée ci-après:
- 5°. Jeanne de Montboissier, qui donna, au mois de décembre 1430, une procuration à Jean de la Gravière, prêtre.

XII. Jean DE MONTBOISSIER, II du nom, baron de Montboissier, seigneur d'Aubusson, de Boissonnelle, du Monteil, etc., fit un partage avec son frère Pierre, le 10 novembre 1430, des biens délaissés par Louis I'e et Louis IIe de Montboissier, leurs père et frère. En 1431, il fut l'un des principaux seigneurs de la Basse-Auvergne, qui prirent part aux délibérations des trois ordres relatives à la subvention de 15,000 livres tournois octroyée au roi Charles VII. Lui et le maréchal de la Fayette reçurent chacun une somme de 50 livres tournois, pour les défrayer des dépenses qu'ils avaient faites dans cette occasion, selon la décision des états du 12 février de la même année. (Original en parch., conservé dans le cabinet de M. de Courcelles.) Jean de Montboissier fit donner, le 13 novembre 1434, un exploit à Pierre, son frère, pour la rescision de certaines transactions passées entre leurs père et mère. Jean II de Montboissier ne vivait plus en 1439. Il avait épousé Catherine DE CHASSIGNOLLES, fille de Guillaume de Chalençon, dit de Chassignolles, seigneur de Chassignolles, près Brioude. (Audi- de gueules, a 3 teles de lion d'or. gier, Histoire manuscrite d'Auvergne, t. X, p. 258, verso, à la Bibliothèque du Roi.) Ils n'ont laissé que deux filles :

- 1º. Louise, dame de Monthoissier, Après la mort de son père, Gilbert, seigneur de la Fayette, marechal de France, la fit enlever pour la donner en mariage à l'un de ses fils, et comprit Jeanne de Monthoissier, sa sœur, dans cet enlèvement. Mais Louis de Beaufort, seigneur de Canillac, leur tuteur, et messire Étienne de Noury, obtinrent contre le seigneur de la Fayette un décret d'ajournement personnel rendu le 8 mars 1430 (v. st.), et dans lequel est nomme Jean de Noury, archevêque de Vienne, leur oncle à la mode de Bretagne. Le 27 février 1/41 (r. st.), de nouvelles lettres-royaux firent défense au seigneur de Langeac, de procéder au mariage de l'une ou l'antre de ces deux sœurs, sans le consentement du seigneur de Canillac. Louise de Montboissier était encore détenue par Gilbert de la Fayette le 15 octobre 1448, date d'un exploit qu'obtinrent contre lui, Jean et Guillaume de Mouthoissier, cousins-germains de cette riche héritière. Elle fut enfin mariée au fils de ce maréchal. Antoine Motier. seigneur de Botheon et de Veauche, en Forez, puis de la Fayette, capitaine châtelain de Roqueservière et de Nonette, mort sans postérité après 1486. La terre de Montboissier rentra dans la branche de Canillac, qui . du vivant de ce seigneur, avait soutenu plusieurs procès pour en obtenir la restitution :
- 2'. Jeanne de Montboissier, mariée avec Louis de Beaufort, seigneur de Canillac, conte d'Alais, vicomte de la Motte et de Valernes, dont elle fut la seconde femme. Il n'en eut pas d'enfants.

# MARQUIS DE CANILLAC, COMTES D'ALAIS, etc. XII. Pierre de Montrojssier, II' du nom, seigneur d'Aubusson

et de la Faurie, légataire de Louis, 1" du nom. baron de Montboissier, son père, le 25 janvier 14:4, et substitué à ses deux frères Louis II et Jean II de Montboissier, épousa avec dispense, en 1425, Jeanne de Chastillon, sa parente au troisième degré, veuve de Pierre Cholet, seigneur de Hauterive, et fille de Gaucher de Chastillon, seigneur de Troissy et de Marigny, puis de Chastillon, chevalier, conseiller et chambellan du roi Charles VI, et de Jeanne Cassinel, dame de Survilliers, sa première femme, et petite-fille de Gaucher, seigneur de Chastillon, grand-maître des eaux et forêts de France, et d'Allemande Flotte, fille de Guillaume Flotte, seigneur de Revel, chancelier de France. Pierre de Montboissier mourut vers l'an 1438, laissant deux fils:

1\*. Jean, III\* du nom, qui suit;

2°. Guillaume de Montboissier. Il fut chanoine-comte du chapitre de Saint-Julien de Brioude, puis de celui de Saint-Jean de Lyon en 1470, fut reçu

de gueules, a trois pals de vair; au chef d'or. consciller au parlement de Paris le 22 mai 1454, devint archi-prêtre de Saint-Severin, puis prèvôt de l'église de Clermont. Le chapitre de cette église, assemblé le 2 octobre 1488, l'élut pour évêque, et l'intronisa après la prestation de serment. Mais avant pour compétiteur Charles de Bourbon, fils naturel de Renaud de Bourbon, archevêque de Narbonne, le roi Charles VIII forca Guillaume de Montboissier à se désister, Il mourut à Paris en 1490, après avoir, par son testament du mois d'avril de cette année, institué son héritier universel Jean de Montboissier, son neveu, en la moitié de la terre, seigneurie et baronnie de Montboissier, à la charge de payer ses dettes.

XIII. Jean DE MONTBOISSIER, III' du nom, seigneur d'Aubusson, de Boissonnelle, de la Faurie, puis de Montboissier après la mort de ses cousines, était mineur en 1438, ainsi que son frère Guillaume, et tous deux étaient sous la garde de Jean de Noury, archevêque de Besançon, d'Étienne, seigneur de Noury, leurs oncles à la mode de Bretagne, et de Louis de Beaufort, seigneur de Canillac. II épousa 1º Jeanne de Gallonnel, morte sans enfants en 1457; 2º, le 4 juillet 1459, Isabeau DE BEAUFORT, fille de Louis de Beaufort, de gu seigneur de Canillac, comte d'Alais, vicomte de la Motte et de Valernes, et de Jeanne de Noury, sa première femme, et sœur de voyes page 1. Jacques de Beaufort, seigneur de Canillac, comte d'Alais, vicomte de Valernes, qui, étant resté le dernier de son nom, légua tous ses biens à Jacques de Montboissier, petit-fils de sa sœur, en 1511. De ce dernier mariage sont venus:

d'argent, au soutos

- 1º. Jean, IVº du nom, dont l'article suit ;
- a\*. Gilbert de Montboissier, archidiacre de Clermont, reçu chanoine comte de Lyon le 21 septembre 1483;
- 3º. Marc ou Murquis de Montboissier, abbé de Saint-Selne, chanoine de Clermont le 23 novembre 1493, reçu prévôt de ce dernier chapitre le 21 novembre 1528;
- 4°. Guillaume de Monthoissier, abbé de Thiers, chanoine comte de Lyon en 14-1, décédé en 1503 :
- 5º Anne de Montboissier, mariée, le 51 décembre 1484, avec Jacques de Montmorin, seigneur de Montmorin, de la Bastie de Saint-Clément et du Chastelard, lequel fit son testament le 28 avril 1500. Il était fils de Charles, seigneur de Montmorin, et de Philippe de Lespinasse de Changy ;
- 6º. Jeanne de Montbolssier, femme de Louis, seigneur des Barres, en Bourbonnais;
- 7°. Isabeau de Montboissier, abbesse de Sainte-Marie de Fontaines.

XIV. Jean DE MONTSOISSIER, IV du nom, chevalier, baron de Montboissier, seigneur d'Aubusson, de Boissonnelle, de la l'aurie, du Monteil, de Vaux-Meaude et de Hauterive, fit un réglement, en 1499, avec ses vassaux de la terre de Montboissier, pour la taille aux quatre cas, fut nommé, en 1510, pour autoriser les nouvelles coutumes d'Auvergne, et fit son testament en 1519. (Hist. de la maison de Turenne, par Justel, p. 76.) Il avait épousé, par contrat du 18 août 1485 (ou 1495 suivant Audigier), Marguerite DE VIENER, fille de Jean de Vienne, seigneur de Montby, de Marnay, de Persan, de Villy et d'Arc-en-Barrois, et d'Anne de Vienne, dame de Listenais. Marguerite de Vienne vivait encore le 27 mai 1524. Elle avait eu du baron de Montboissier:

de gueules, a l'aigle

- 1º. Jacques, dont l'article viendra;
- 2º. Gilbert de Montboissier, chanoine comte de Lyon ;
- Charles de Monthoissier, chanoine du même chapitre en 1518. Le 27 mai 1524, il fit son testament à Lyon, lègua l'usufruit de ses biens à sa mère, et institua Jacques, son frère alné, son héritier universel;
- 4. Jacqueline de Montboissier, mariée, par contrat passé au château de Châteldon le 8 mai 1513, arec Renaud de Coligny, dit de Saligny, eheralier, baron de la Motte-Saint-Jean, de Beaumont, du Rousset, etc., chambellan des rois Charles VIII, Louis XII et François l.". (Preuses de l'histoire de la mairon de Coligny, par du Bouchet, p. 1157.);
- Marguerite de Montboissier, abbesse de Sainte-Marie de Fontaines dont elle prit possession, en 1525, après le décès d'Isabeau de Montboissier, sa tante;
- 6º. Françoise de Monthoissier, alliée, par contrat du 14 juin 1532, passé devant Jean Benesecch, notaire de la châtellenie d'Alzon, avec François de Solages, 1" du nom, haron de Tholet, de Miremont et de Castelnau de Peyralès. Elle vivait encore en 1567.

XV. Jacques de Montboissiera, chevalier, baron de Montboissier, seigneur de Boissonnelle, d'Aubusson, de Hauterire, de la Paurie, puis de Langeac, de Canillac, du Pont-du-Château, d'Anduse, des Martres, de Monton, d'Aurouse, etc., comte d'Alais, et en cette qualité premier baron né des états de Languedoc, vicomte de Valernes, fut institué, le 30 ayril 1511, donataire et héritier universel de Jacques de Beaufort, seigneur de Canillac, son grand-oncle et son parrain, à la charge par lui et ses descendants, de relever et porter à perpétuité le nom et les armes de

Beaufort (1). Il confirma cette donation, en 1513, daus le contrat du premier mariage de Jacques de Montholssier avec Françoisc de 12 Chabanes, fille de Jacques de Chabannes, fil du nom, seigneur de la Palice, maréchal et grand-mattre de France, gouverneur du der.

de gueules, au liou d'hermine, lampassé, armé et conronné

(1) Indépendamment des terres déjà citées, celles de Vayres, de Saint-Martial, la Motte-Canillac, Verfeuil, Saint-Elienne de Valfrancisque, Porcip, Lussac, Fouillouse, Saint-Laurent de Ribedor, la Robe, Saint-Urcie, la Trinitat et la Garde, près Rodez, firent partie de la succession de Jacques de Beaufort, transportie à la maison de Monthoissier. Quelques-unes de ces terres étaient d'anciences possessions de la maison de Beaufort. Celle de Valernes, près Sisteron, avait été érigée en vicomté, en 1350, par Jeanne, reine de Naples, et comtesse de Provence, ce faveur de Guillaume II, comte de Beaufort, qui, dès le 35 exptembre 1363, avait alchéte de Humber II, dauphin de Viennois, les terres du Pont-do-Château, de Vayres, de Monton et de Saint-Martial. Le même comte de Beaufort avait acheté le comté d'Alais et la moitié de la ville d'Anduse en 1347, ainsi que la ville de Bagnols.

La branche de Beaufort-Canillac avait aussi des prétentions sur la vicomté de Turenne; mais il parsit que ce fief n'était pas sous le régime de la loi salique, puisqu'une héritière l'a porté dans la maison de la Tour-d'Auvergne.

La terre de Canillac, située à quatre lieues et demie O. de Mende, et entrée dans la maison de Roger de Beaufort en 1345, était la seconde des neuf baronnies des états de Gévaudan, dont les possesseurs siègeaient par tour aux états de Languedoc. Cette terre avait été le berceau d'une illustre et très-nocienne fanille. Deussets, Gaucelin, Pierre, Bernard, Rainoud, Rigal, Richard, Raimond, Girard et Raoul de Canillac, frères, et Pierre, fils de ce dernier, sont nommés dans diverses chartes des années 1058, 1050 et 1075, savoir : dans les deux premières, comme bienfaiteurs de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille, et dans la dernière comme fondateurs du prieuré de Rosier, en Gévaudan. (Hut. gén. de Languedoc, par D. Vaissète, t. II, pp. 201, 255; Preur., pp. 228, 229, 287, 288.)

Ollabert de Cenillac, souscrivit, au mois de février 1112 (v. st.), le contrat de mariage de Raimond-Bérenger III, comte de Barceloune, avec Donce, vicomtesse de Milhaud et de Géraudan. (Isid., t. II, p. 366.)

Astorg de Canillac, abbé de Saint-Victor de Marseille en 1180, mourat en 1190.

Idoine de Canillac, probablement sa nièce, ètait mariée, en 1208, avec Guillaume, comte de Rodez, qui fit son testament dans le cours de cette année, et mourut sans enfants. (Ibid., t. III, p. 157; Preuves, col. 210.)

Payen de Canillar, fut témoin d'une charte de Pierre de Penouillet, de 4 des ides de décembre 1209.

Décdal, seigneur ne Carmaac, vivant en 1250 et 1257, cut, entr'autres enfants .

1". Guillaume, dont l'article suit ;

duché de Milan, et de Jeanne de Montberon. Il épousa en secondes noces, par contrat du 17 novembre 1526, Charlotte DE VIENNE, née le 4 janvier 1513 (v. st.), fille de Gérard de Vienne,

- 2º. Marquis de Canillac, marié avec Éléonore d'Apchier. fille de Guéria d'Apchier, III' du nom, et de Béatrix de Châteauneuf. De ce mariage sont issus:
  - A. Marquis de Canillac, tuteur, en 1317, de Guerin VI, seigneur d'Apchier et de Randon, son neveu à la mode de Bretagne. Il paraît avoir eu pour fils Déodat de Canillac, religieux de l'abbaye d'Aniane, évêque de Saint-Flour en 1346, puis de Maguelonne en 1361;
  - B. Guérin de Canillac, chanoine de l'église du Puy en 1333;
- 5°. Pons de Canillac, } successivement abbés d'Aniane;
- 5º. Maralde de Canillac, qui était mariée, en 1264, avec Guérin IV, seigneur d'Apchier et de Châteauneuf-Randon, frère d'Éléonore.

Guillaume, seigneur DE CANILLAC, épousa, vers 1280, N.... de Deaulx, sœur du cardinal Bertrand de Deaulx, vice-chanchelier de l'Église romaine. Ses enfants furent :

- 1º. Marquis, dont l'article suit;
- a. Raimond de Canillac, archevêque de Toulouse en 1345, créé cardinal par le pape Clément VI en 1350, évêque de Palestrine en 1361, mort à Avignon le 20 juin 1373;
- 5°. Pierre de Canillac, abbé de Montmajour, évêque de Saint-Pons en 1353. transféré au siège de Maguelonne en 1361. Il fonda l'église collégiale de la Trinité de Montpellier :
- 4º. Pons de Canillac, abbé d'Aniane ;
- 5°. Dauphine de Canillac, femme de Gui V, baron de Severac, mort en 135n.

Marquis, seigneur DR CANILLAC, qualifié damoiseau, puis chevalier, épousa, vers 1320, Alixent de Poitiers, qui le rendit père de :

Guérine, dame de Canillac, mariée, en 1345, avec Guillaume Rogier, IIº du nom, comte de Beaufort, auquel elle porta les biens de sa maison.

Il existe deux autres terres de Canillac, l'une en Provence et l'autre en Limosin, indépendamment d'une troisième dite la Tour de Canillac, au comté Venaissin. Les familles auxquelles ces terres appartenaient ont porté quelquefois dans le monde le seul nom de Canillac ; mais elles sont étrangères à l'ancienne maison de Canillac, qui fait le sujet de cette notice, ainsi qu'aux maisons de Beaufort et de Montboissier, qui en ont successivement relevé le nom et les armes.

chevalier, seigneur de Pimont, d'Antignyet de Ruffey, chevalier de l'ordre du Roi, chevalier d'honneur de la reine Étéonore d'Autriche, et aussi chevalier d'honneur au parlement de Bourgogne, et de Bénigne de Dinteville, dame de Comarin. Au mois de novembre 1557, le baron de Montboissier fit un partage entre ses enfants. Il assura la terre de Montboissier à Marc, son fils ainé, survivant de sa première femme, et lui substitua les fils qui naîtraient du second lit. Charlotte de Vienne était veuve en 1543 et tutrice de ses enfants. Le 12 février 1547 (v. st.), elle se remaria avec Joachim de Chabannes, baron de Curton, comte de Rochefort, d'Aurières et de Madic, sénéchal de Toulouse, chevalier d'honneur de la reine Catherine de Médicis, dont elle fut la quatrième femme, et fut nommée gouvernante de madame Marguerite, fille du roi Henri II, et depuis femme du roi Henri IV. Jacques de Montboissier a eu pour enfants;

#### Du premier tit :

- 1°. François de Beaufort-Monthoissier, mort avant son père;
- 2º. Marc, qui a continué la descendance;
- 5°. Anne de Beaufort-Monthoissier, mariée, en 1536, avec François-Armand, vicomte de Polignac, mort le 21 novembre 1562, ayant survécu 11 ans à sa femme, décèdée le 7 janvier 1551;
- 4º. Françoise de Monthoissier de Beaufort, prieure de Courpières en 1545;

#### Du second lit :

- 5. François de Beaufort, baron de Monthoissier, seigneur de Boissonnelle, d'Aubusson, de Hauterive, de Vaux-Meaude, du Monteil, etc., marie, par traité du 9 janvier 1553, avec Florie d'Apchier, dame de Pierre-Besse, de Recoux et de Saint-Jean, morte en 1576, fille de François, baron d'Apchier, seigneur de Vaseilles, chevalier de l'Ordre du Boi, gentilhomme ordinaire de la chambre, gouverneur de Gévaudan, etc., et de Claudine de Chalengon de Monchabaron. François de Beaufort mourut en 1575, ne laissant qu'une fille :
  - Gilberte de Beanfort, dame de Montboissier, d'Aubusson, de Boissonnelle, du Monteilet de Hauterive, mariée, le 9 septembre 1572, avec Jacques, seigneur de la Fin, de la Roche, de Beauvisi, de Mons, de Pluviers, etc., cheralier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la chambre et gouverneur de Montferrand, mort en 1616, fils de Jean de la Fin, et de Marguerite de Salins, dame de la Nocle;

- 6°. Gilbert de Beaufort-Monthoissier, athéé de Saint-Seine, en Bourgogne, en 1552, prieur de Notre-Dame de Sare-Fotatione, de deux lieues de Chaumont, doyne de Châlons, aumônier de la reine, comte de Lyne na 1542 et doyen de l'église du Puy en 1580. Il plaida contre Gilberte de Beaufort, dans de la Fin, sa nièce, pour la succession de Monthoissier, aux termes de la substitution graduelle établie au profit des infles, et confirmée par le contrat de mariage de son père du 17 novembre 1526. Peu de temps avant sa mort, artivée le 5 juin 1608, il transporta ses droits aux enfants de Jean, son rière, vicome de la Motte-Conille;
- 2°. Jean, V° du nom, auteur de la branche des vicomtes de La Motte et de La Roche-Carillac, comtes de Montsoissien, rapportée ci-après;
- 8º. Françoise de Beaufort-Monthoissier, mariée 1º, le 5 décembre 1547, avec Jean de Chabannes, seigneur de Curton, tub à la hataille de Renty le 13 août 1554, fils de Joantim de Chabannes, son beau-père, seigneur de Curton, et de Louise de Pompadour, sa seconde femme; s², le 1º juin 1558, avec Philippe de Rechehauart, baron de Couches, seigneur de Marigny, décédé le 8 juin 1587. Elle lui survècut jusqu'au 1º août 1607, et fuit inbunnée près de lui dans l'église de Barbirey.
- XVI. Marc de Beautorn-Montroussier, marquis de Canillac, comte d'Alais, premier baron né des états de Languedoc, vicomte de Valernes, seigneur de Bagnols, d'Anduse, du Pont-du-Château, etc., chevalier de l'ordre du Roi, obtint, le 30 avril 1543, un arrêt du parlement de Paris contre Charlotte de Vienne, sa belle-mère, et réclama contre François de Montboissier, son frère germain, la succession de Montboissier, s'appuyant sur les substitutions établies par ses ancêtres, qui avaient toujours abservé la loi salique relativement à la baronnie de Montboissier. Cette affaire fut portée devant le parlement qui jugea en faveur de Marc; mais ans la suite celui-ci céda Montboissier par transaction à son frère, et en optint Sugères (1). Marc de Beaufort-Montboissier vécut jus-

<sup>(1)</sup> L'auteur des Coutumes et Lucregne, M. Chabrol, rend compte de l'issue de ce procès en ces terreuse: «L'on prientalit alors que la baronnie de Montboissier statit Indivisible, à cause de sa dignité; et Choppin assure qu'un arrêt du 7 septembre 1571, le jugea ainsi entre François et Marc de Montboissier; ceprendant de même arrêt est rapporté par Charondas comme ayant décidé que les lois particulières des grandes maisons as peuvent prévaloir sur les coutumes générales, et il allègue deux arrêts conformes rendus dans les maisons d'Albret et de Montmorency. Le compte que ces deux auteurs ont rendu de ce même arrêt parait contradictoire : on peut les conciliencéanmoins, en supposant que la barou-

qu'en 1582, et laissa du mariage qu'il avait contracté, le 3 décembre 1537, avec Catherine DE LA QUEUILLE, dame de Châteauneuf de de sible, à la gran Drac, en Auvergne, héritière de la branche ainée de sa maison, engrétée d'or. fille de François, seigneur de la Queuille, et d'Anne d'Espinay, Jean, Ve du nom, qui suit.

XVII. Jean DE BEAUFORT-MONTBOISSIER, V. du nom, marquis de Canillac, comte d'Alais, vicomte de Valernes, seigneur d'Aubusson, de la Motte, de Langeac, de la Queuille, de Bagnols, de Saint-Urcize, de la Trinitat, de Châteauneuf, de Saint-Cirgues, etc., ensuite baron de Montboissier, échangea le comté d'Alais avec le connétable Henri de Montmorency, pour les terres de Saint-Cirgues et de Sidrac, en Basse-Auvergne. Il fut conseiller du roi en ses conseils, chevalier de son ordre, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances, lieutenant-général au gouvernement d'Auvergne et ambassadeur estraordinaire à Constantinople. Ce seigneur a joué un rôle important dans les événements du règne de Henri III. Il fut tué devant le château de Saint-Ouen. en Touraine, le 29 avril 1589, ayant un commandement supérieur dans l'armée du duc de Mayenne. Il avait épousé, le 14 février 1565, Gilberte DE CHABANNES, qui survécut à son mari, et était fille de Joachim de Chabannes, baron de Curton, comte de Rochefort, et de Charlotte de Vienne, sa quatrième femme. Le marquis de Canillac a laissé deux fils et quatre filles:

DE CHABANNES nume à la page 27.

- 1°. Jean-Timoléon, dont l'article suit :
- 2º. François de Beaufort-Montboissier, qualifié baron de la Queuille au contrat de mariage de Françoise, sa sœur, en 1592. Il se fit jésuite, se rendit célèbre par son zèle, et mourut en 1628;
- 5°. Charlotte de Beaufort-Montboissier, mariée 1° avec François, seigneur

enie de Monthoissier a été jugée véritablement indivisible, mais que l'ainé a du · indemniser le puiné; ce qui pouvait être opposé aux lois particulières que cette · maison s'était faites, et qui n'ont pas été considérées comme valables. (Voyez . Choppin sur Anjou, livre III, chap. I"; Charondas, t. I, livre II, p. 149.) Quoi •qu'il en soit, il y eut un partage réel de cette terre en 1582, ou parce que l'ainé ·y consentit volontairement, ou parce qu'il fut hors d'état de payer aux pulnés · leur portion en argent. •

- de Montmorin, mort sans enfants; 2°, en 1623, avec Gaspard le Loup, seigneur de Montfau et de Prechonel;
- 4º. Marie de Beaufort-Montboissier, femme de Louie, seigneur de Montmorin, de la Bastie, de Saint-Clément, du Chastelard et de Montazel, proprie p. 1672.
- 5º. Françoise de Beaufort-Montboissier, mariée, 1º, par contrat du 20 novembre 1502, avec François du Cros, seigneur, baron de Belcastel, de Planèzes, de Guitalens, etc.; 2º avec Jacques, seigneur des Ondes, dont elle était veuve le 25 novembre 10:25;
- 6°. Gabrielle de Beaufort-Montboissier, abbesse de Bonnesaigne, ordre de Citeaux, au diocèse de Limoges, morte en 1651.

XVIII. Jeau-Timoléon de Beaufort-Montboissier, marquis de Canillac, cointe de Saint-Cirgues et de Saint-Laurent de Champeix. vicomte de Valernes, baron de Montboissier, de Châteauneuf du Drac et de Guérines, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances du roi, lieutenant pour S. M. eu Basse-Auvergne, épousa. en 1596, Gasparde MITTE DE MIOLANS, fille de Jacques Mitte, comte de Miolans, seigneur de Chevrières et de Saint-Chamond, chevalier des ordres du Roi, conseiller d'état, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances, lieutenant-général en Lyonnais, Forez et Beaujolais, et de Gabrielle de Saint-Chamond, sa première femme. Après la mort du marquis de Canillac, sa veuve épousa en secondes noces Claude de Laubespine, marquis de Châteauneuf, puis en troisièmes noces Henri de la Chastre, comte de Nancay, maréchal-de-camp, bailli et capitaine du château de Gien. Elle avait eu de son premier mari Jacques-Timoléon, qui suit.

Marnet

XIX. Jacques-Timoléon de Beaufort-Mortroissier, marquis de Canillac, comte de Saint-Cirgues et de Saint-Laurent de Champeix, vicomte de Valernes, baron de Châteauneuf du Drac, de Sugères, de la Queuille, de Bagnols, de Combret et d'Aureille, épousa, le 28 avril 1624, Catherine Matriel de Tréfort, veuve de Claude Dauphin, seigneur de Montezol, gouverneur de Cremieu, et fille d'Ennemond Mathel, de Grenoble, et de Catherine (alias Marie) Vignon, celle-ci remariée, depuis le 16 juillet 1617, à François de Bonne, qui fut depuis duc de Lesdiguières, pair et connétable de France. Le marquis de Canillac a fondé, en 1658, au lieu-

Marr: d'argent, au sautoir de gueules; à la bordure de sable, chargée de huit fleurs de lys d'or. de la Motte, un monastère de religieuses de l'ordre de Fontevrault, lequel fut réuni dans le 18' siècle à celui de Brioude, du même ordre. Ses enfants furent:

- 1º. Charles-Timoléon, dont l'article viendra;
- 2°. Pierre-Timoléon de Beaufort-Montboissier, vicomte de Valernes, baron de Châteauneuf du Drac;
- 5. Marie de Beaufort-Montbolssier, femme 1. de Claude de Bretons, seigneur de la Rochepoliac; 2., en 1670, de Jean-Jacques d'Aubusson, seigneur de Savignac, capitaine dans le régiment du Roi.

#### Enfants naturels du marquis de Canillac :

- 1. Jean-Timoléon, béterd de Beaufort-la-Roche-Cauillac. Il fut tegtima par lettres du mois de mai 1642, regitirées d la chembre des comptes en 1642. Il reçut des lettres de noblesse au mois de mai 1658. Révoquées per l'édit de 1664, elles furent confirmées par d'autres lettres du 28 novembre 1669, registrées le 50 janvier 1668. Il servait comme volontaire en 1632, enseignse en 1643 et lieutenant en 164. Per contrat du 29 septembre 1665, il épouse, avec le consentement de son père, Marie Florent, nice d'Abraham Florent, seigneur de Levaur, pris d'Issoire. Renvoyé au conseil-d'état par M. de Fortia, intende d'Autre, le 15 janvier 1669, il fut leva d. 1500 iv. pour droit de confirmation dans sa noblesse, et sa veuxe et son fits payèrent en outre 2,000 livres, suivant une quittence du trésorier des parties casuelles du paoût 1659. Il est levau fits:
  - A. Abraham-Timoléon de Beaufort de la Roche-Canillac, seigneur de Lavaur, du Fau et de la Tronchère, né en 1650, marié, par contrat du 27 avril 1668, avec Marie de Cremeaux, fille de Jacques de Crêmeaux, et de Claudine Ringal de Saint-Pradel. Deux certificats de l'année 1667 portent qu'il avait servi en qualité de garde-du-corps au camp de Tournay. Ses enfonts furent:
    - a. François-Timoléon de Beaufort de la Roche-Canillac, seigneur de Lavaur, qui s'allia, par contrat du 14 septembre 1094, avec Jeanne de Ferréolta, fille de Guillaume de Ferréoltes, trésorier de France à Riom, et de Marie Arnoux. Il a eu pour fille unique : N.... de Beaufort de la Roche-Canillac, relitieuse;
      - Marguerite-Angelique de Beaufort de la Roche-Canillac, qui vivait, en 1695, avec Hugues de Lastie, seigneur de Compaing, son mari;
        - c. Marie de Beaufort de la Rothe-Canillac, religieuse à Notre-Dame d'Issoire;
      - d. Claude-Marie de Beaufort de la Roche Canillac, mariee, par contrat du 28 octobre 1699, avec Jacques Gautier, seigneur de Villers et de la Boulaye, en Bretagne;
    - B. Jacques-Joseph de Beaufort de la Roche-Canillac, né en 1656. On ignore sa destinée;

- Marie, bitarde de Beaufori-la-Roche-Canillac, qui fut légitimée au mois de juin 1650.
- XX. Charles-Timoléon de Beauvort-Montroissier, marquis de Canillac, comte de Saint-Cirgues et de Champeix, né en 1629, eut acte de la représentation de ses titres de noblesse de M. de Fortia, intendant en Auvergne, le 6 mai 1668. Il avait épousé, en 1667, Claire-Julie Huraurt de l'Hôrital, fille de Henri Hurault de l'Hôrital, comte de Beu, seigneur de Belesbat, maître des requêtes ordinaire de l'hôtel du roi, et de Renée de Flexelles de Bregy. Le marquis de Canillac mourut en 1678. Sa veuve lui survécut jusqu'au mois de juillet 1699. Ils out eu pour fils Philippe, qui suit.

Hunner: d'or, à la croix d'asur, cantonnée de 4 ombres de soleil de gueules.

> XXI. Philippe de Beaupour-Montboussien, titré prince de Combret, marquis de Canillac, comte de Saint-Cirgues et de Champeix, seigneur de Sugères, de la Trinitat, de Saint-Remy, de Saint-Urcise, de Ceilloux en partie, et autres lieux, naquit en 1668. Dès le 8 décembre 1674, il obtint un brevet de retenue d'exempt de la compagnie de Duras, des gardes-du-corps du roi. Il fit sa première campagne à l'armée qui couvrit le siège de Luxembourg en 1684, obtint, le 20 août 1688, une commission pour tenir rang de capitaine de cavalerie, et se trouva à l'attaque de Valcourt en 1680. à la bataille de Fleurus en 1600, au siège de Mons et au combat de Leuse en 1601. Devenu colonel du regiment de Rouergue, par commission du 30 avril 1602, il rejoignit ce corps à l'armée d'Italie, combattit à la Marsaille en 1693, servit au siège de Valence en 1606, et, lorsque l'armée fut rentrée en France, alla servir sur la Moselle en 1607. Repassé en Italie au mois de juillet 1701, il se trouva au combat de Chiari. On le créa brigadier d'infanterie le 20 janvier 1702. Il se trouva dans la même année à la bataille de Luzzara, à la prise de la place de ce nom et à celle de Borgoforté. Pendant les années 1703 et 1704, il fut employé en Languedoc sous les maréchaux de Montrevel et de Villars, et fut promu au grade de maréchal-de-camp le 26 octobre de cette dernière année. Le marquis de Canillac fut employé dans ce nouveau grade à l'armée du Rhin sous le maréchal de Marchin en 1705, puis sous le maréchal de Villars en 1706. Le 6 mai 1720, on le nomma lieutenantgénéral en Bas-Languedoc. Le 12 du même mois, il prêta serment pour cette charge, qu'il a conservée jusqu'à sa mort, arrivée à Paris dans la nuit du 28 au 29 janvier 1725. (Chronologie histo

rique militaire, par Pinard, t. VI, pp. 571, 572.) Le marquis de Canillac ne s'était pas marié, et il fut le dernier de sa branche.

# VICOMTES DE LA MOTTE ET DE LA ROCHE-CANILLAC. CONTES DE MONTBOISSIER.

XVI. Jean de Beaufort-Montboissier, Ve du nom, fils puiné de Jacques, baron de Montboissier, et de Charlotte de Vienne, sa seconde femme, reçut de son père en apanage, au mois de novembre 1537, la vicomté de la Motte-Canillac, près Brioude, avec les seigneuries du Pont-du-Château, d'Aubusson, d'Aurouse, de la Fouillouse, de Lussat, des Martres, de Monton, de Vayres, ainsi que les péages de Montferrand, de Riom et du Breuil. Il épousa, par contrat passé au château de Maumont en Limosin, le 5 juillet 1562, Jeanne de Maumont, dame de la baronnie de la Roche, fille de Jean, seigneur de Maumont, de Châteaufort, de Saint-Quentin, d'e de Saint-Gervais, etc., et de Madelaine de Coulonges. Il fit son connées de sable testament en 1508, et laissa:

- 1º. Jean-Claude, dont l'article viendra;
- a'. François de Beaufort-Montboissier, seigneur des Martres, de Chadieu, de Monton et de la Jaumette, sénéchal de Clermont. Il épousa 1º Françoise de Montmorin, fille de Jacques de Montmorin, seigneur de Lupiat, de Montplantier et de Persus, et d'Anne d'Auzer, dame de la Roche, sa seconde femme; 2º Marie du Peloux, fille de Nicolas du Peloux et de Catherine du Pin. De ce dernier mariage sont provenus :
  - A. Jacques de Beaufort-Montboissier, seigneur des Martres, mort sans postérité;
  - B. François de Beaufort-Montboissier, seigneur des Martres, de Monton, de Chadieu, de Talende, etc., qui eut pour semme Marie de Rody de Roques, remariée, après sa mort, avec Pierre-Jerôme de Broglie, comte de Santena, en Piémont, mestre-de-camp d'un régiment d'infanterie au service de France. Elle avait nu de son premier mari :
    - Jeanne de Monthoissier-Beaufort-Canillac dame des Martres, de Monton et de Talende, mariée, le 14 juillet 1680, avec Charles-Maurice-Amédée, comte de Tane et de Santena, chevalier des ordres de Saint-Maurice et de Saint-Lazare, grand-écuyer de la princesse Louise de Savoie;
- 5°. Henri, auteur de la branche des marquis pu Pour-pu-Cugruau, rapportée en son rang ;

- 4. Gabriel, dont descendent les seigneurs et comtes DE HAUTERIVE, mentionnés plus loin;
- 5. Philippe de Beaufort-Montboissier-Canillac, reçu chevalier de l'ordre de Malte en la langue d'Auvergne le 8 août 1505 ;
- 6º. Marguerite de Beaufort-Canillac, mariće, par contrat du 23 novembre 1504, avec noble Bertrand de la Baume, écuyer, seigneur de la Baume, de Forsat, etc., fils de François, seigneur de la Baume et de Forsat, et d'Agnès de Jougnac;
- 7'. Marie de Beaufort-Canillac, épouse de Maximilien de la Mer, seigneur de Mathas, veuf d'Antoinette de Sansac.

XVII. Jean-Claude DE BEAUFORT-MONTBOISSIER-CANILLAC, vicomte de la Motte, seigneur de Dienne, de la Roche et de Mauriac, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la chambre, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances, conseiller aux conseils d'état et privé, et lieutenant-général de la Basse-Auvergne, perdit une jambe à la guerre pour le service du roi. Ce fut lui et le marquis de Canillac qui déterminèrent la ville de Riom à se soumettre volontairement à Henri IV au mois de septembre 1504. Il avait épousé Gabrielle, dame DE DIENNE, fille de Jean, II. du nom, seigneur de Dienne, et d'Anne de Rouffignac, fille de François de Rouffignac et de Gabrielle de Thémines. Leurs enfants furent :

DE DIRERE : d'azur, au chevron d'argent, accompaent, accompa-de 3 croissants

- 1º. Gilbert, dont l'article suit ;
- 2°. Philippe, auteur de la branche des comtes de Dienne et de Montsoissien, rapportée ci-après :
- 3°. François, baron de Beaufort-Canillac, surnommé te Beau. Il fut tué en duel, en 1645, par le baron de Flamarens. Il n'avait pas été marié;
- 4°. François de Beaufort-Canillac, abbé de Saint-Seine;
- 5º. Jeanne de Beaufort-Canillac, marice, le 8 juillet 1617, avec Jean-Baptiste de la Barge, seigneur de Meymont, de Tours et de Puymellier, fils do Louis, seigneur de la Barge, et de Françoise de Montmorin-Saint-Hérem ;
- 6°. Marguerite de Beaufort-Canillac, mariée, le q juin 1620, avec Philibert de Lastic, chevalier, baron de Siougeac et de Saint-Georges, capitaine de Châteauneuf, en Carladez. Elle eut en dot, outre ses droits paternels, 5,000 liv. que lui donna Gabrielle de Dienne, sa mère.

XVIII. Gilbert DE BEAUFORT-MONTBOISSIER, vicomte de la Motte-Canillac, tué dans une sortie, pendant le siège de Montauban, le 2 février 1622, avait épousé, en 1618, Claude D'Alègre, fille de François d'Alègre, seigneur de Viviers et de Beauvoir, et de Madesix flours de lys d'or. laine d'Alègre de Saint-Just. Elle se remaria avec Jacques Gueroult,

P'ALEGER e guenles, à la tor d'argent, maconnée seigneur de la Morinière, vicomte de Montmartin, neveu du maréchal d'Effiat. Elle a eu du vicomte de la Motte-Canillac, son premier mari:

Cabriel de Beaufort-Monthossier, ricomte de la Motte-Cauilliaé, baron de la Ruche, seigneur de Mauriac, eté:, qui fut déceptit à Clémernon par arrêt des grands jours d'Auvergne, du mois d'octobre 1605. Il avait épousé, le 17 août 1651, Anne de Laubespin, fille de François de Laubespin, président des trésoriers de François Moulins et gouverneur de Montaigu en Combrailles, et de Jacqueline de Benarte. Elle est décèdee au mois de janvier (50s, n'ayant en qu'une fille :

Catherine-Françoise de Beaufort-Canillac, née en 1652, morte sans alliance en 1669;

- 2º, Gaspard, qui a continué la descendance;
- 5°. François de Beaufort-Canillac, seigneur de Mauriac, qui n'eut pas de postérité de son mariage avec Anne d'Oisilier, veuve de Gilbert de Montmorin, seigneur de Montaret, gouverneur de Verdun sur Saône, et fille de Claude d'Oisilier, seigneur de Molière.
- XIX. Gaspard de Beauvort-Canillac-Montroissier, seigneur de la Roche-Canillac et de Chassaignes, vivait en 1605. Il avait épousé, par contrat du 11 juin 1648, Françoise-Marie d'Auriouse, dame de Cusse, fille de Jean d'Auriouse, seigneur de Cusse, et de Félicité de Polignac. De ce mariage sont provenus:

u'Acamesa i 'or, à la fleur de lys le guentes.

- to. Ignace, qui suit;
- 3°. Claude de Beaufort-Canillac, religieuse en l'abbave de la Vaudieu :
- Jeanne de Beaufort-Ganillac, mariée avec Claude-Ferdinand, comte de Chavagnac, seigneur de Lugarde, de Peyrelade, etc.
- XX. Ignace de Beaufort-Canillac-Montboissier, vicointe de la Roche-Canillac, seigneur de Chassaignes, de Saint-Quentin, etc., épousa Louise Motter de Champertères, fille de Charles Motier de Champetières, baron de Vissac, et de Marie de Pons, daine du Bouchet. Elle mourut en 1737. Le vicomte de la Roche-Canillac lui survécut et laissa:

Murran; e guenles, à la bane d'or; à la bordure e vair.

 Pierre-Charles de Beaufort-Montboissier, vicomte de Canillau, patrice romain, prince de l'église, lieutenant-général des armées du roi. Il naquit au mois deseptembre (694. Volontaire au régiment de Bourols, cavalerie, à l'armée de Roussillon en 1708, il fait fait cornette au même. corns le à mai 1200, y obtint, le 31 mai 1210, une compagnie qu'il commanda à l'armée du Bhin jusqu'en 1713, et se trouva dans cette dernière année aux sières de Landau et de Fribourg. Passé sur la froutière d'Espagne, en 1710, il se trouva à ceux de Fontarable et de Saint-Sébastien. Il servait au camp de la Moselle en 1727. Passé deuxième cornette de la seconde compagnie des mousquetaires, le 2 juin 1728, avec brevet de mestre-de-camp de cavalerie, le vicomte de Cauillac devint successivement premier cornette le 11 avril 1720, second enseigne le 22 octobre 1750, premier enseigne le 12 novembre 1734, brigadier de cavalerie le 1er janvier 1740 et maréchal des camps et armées du roi le 2 mai 1744. Il servit au siège de Philisbourg en 1734, à l'armée du Rhin en 1735, puis en Flandre en 1742, assista, en 1744, aux sièges de Menin et d'Ypres, campa sur le canal de Loo pendant le siège de Furnes, et, étant passé de Flandre en Alsace au mois de juillet, prit part à l'affaire de Haguenau et aux opérations du siège de Fribourg. Employé à l'armée du roi en 1745, le vicomte de Canillac combattit à Fontenoy, servit aux sièges de Tournay, d'Oudenarde et de Dendermonde, puis, en 1746, couvrit avec l'armée les sièges de Mons, de Charleroy, de Saint-Guilain et de Namur, et se trouva à la bataille de Raucoux. En 1747, il combattit à celle de Lawfelt, et fut promu au grade de lieutenant-général des armées le 10 mai 1748. (Chronologie historique militaire, t. V. pp. 443, 444.) Le vicomte de Canillac est décédé en 1778. Il avait épousé, en 1730, Augélique-Marguerite de Jassaud, morte le 29 novembre 1759, fille d'André-Nicolas de Jassaud, président en la chambre des comptes de Paris, et veuve en premières noces de Thomas-Sibylle, marquis de Roncherolles;

- 2º. Edouard, qui a continué la descendance;
- 5. Claude-François de Beaufort-Montboissier, «di l'abbé de Canillac, reçu chanoine comte de Brioude le 3 soût 1712, puis chanoine comte de Lyon le 27 avril 1716, abbé de Barbeau, diocèse de Sens, le 8 janvier 1721, auditeur de Rote au mois de juillet 1753, reçu à Rome le 1" mars 1753, pour ude l'abbaye de Montanique ne cette année, et de celles de Cercamp et de Fécump en 1759 et 1745, conseiller d'état, prélat-commandeur de l'ordre de Saint-Espril le 10 juin 1753, mort à Paris le 27 janvier 1761, dans la 68° aunée de son âce.

XXI. Édouard de Beaufort-Montroussier, comte de Canillac, espitaine de cavalérie dans le régiment de Clermont-Prince, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, avit été reçu, le 21 juin 1714, chevalier de l'ordre de Malte en la langue d'Auvergne. Il quitta cet ordre en 1749, et s'allia, par contrat du 8

avril de cette année, à Anne-Élisabeth DE TROUSSEBOIS, fille de Charles, marquis de Troussebois, seigneur de Beaumont, du Breuil lampasse et armé de et de Preigny, et d'Agnès Hugon de Fourchaud. De ce mariage sont issus:

d'or, au fion d'agur

- 1º. Ignace de Beaufort-Montboissier, comte de Canillac, patrice romain . prince de l'église, seigneur de la Roche-Canillac, de Chassaignes de Cusse, etc., ne au château de Beaumont-la-Pavette le 6 août 1750, mestre-de-camp commandant du régiment de Bourbon, infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, premier gentilhomme de Mar le prince de Bourbon. Il est décéde sans postérité, à Paris, le 12 mai 1812. Il avait épousé Anne-Dorothée de Roncherolles , qui lui a survécu:
- 2°. Charles, dont l'article suit :
- 3º. Louise-Agnès-Élisabeth de Montboissier-Beaufort-Canillac, épouse de don Vincent de Souza, ambassadeur de Portugal.

XXII. Charles, vicomte de Montboissier-Beaufort-Canillac. patrice romain, prince de l'église, seigneur de Talende, contreamiral, commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. chef des nom et armes de sa maison, est né au château de Beaumont, commune d'Agonges, arrondissement de Moulins, le 17 mars 1753. Il entra au service, au mois de juin 1766, dans les mousquelaires noirs, et passa, en 1767, dans le corps des gardes de la marine. Embarqué sur la frégate la Belle-Poule en 1768, et sur la frégate l'Amphytrite en 1770, il fit ces campagnes à Cavenne. aux îles du Vent, à Saint-Domingue, à Madère et aux Antilles, fut nommé enseigne de vaisseau en 1773, se trouva, commandant en second la corvette la Lunette, aux ordres de M. de Chavagnac. lieutenant de vaisseau, au combat d'Ouessant et à la prise du Sénégal en 1778, fut nommé lieutenant de vaisseau et commandant de la corvette le Lyveli en 1779, commanda la corvette l'Étourdie en 1780, servit, en 1781, sur le vaisseau la Ville de Paris commandé par M. de la Touche-Tréville, chef d'escadre, et commanda les frégates l'Active et le Richemont en 1781 et 1782. Le 18 janvier 1783, il fut nommé chevalier de l'ordre de Saint-Louis et recu, sur la rade de Cadix, par M. le comte d'Estaing, commandant l'escadre française. En 1785, le vicomte de Canillac commanda la gabarre la Loire, sur laquelle il fit un voyage en Russie,

puis dans différents ports de France. Il fut fait major de vaisseau en 1786, commanda la flûte la Désirée pour un voyage aux colonies en 1787, et fut nommé, en 1789, par la noblesse du bailliage de Clermont-Ferrand, suppléant de M. le comte de Montboissier, député aux états-généraux. A la fin de 1700, il se réunit à presque tous les gentilshommes de la province d'Auvergne, pour aller rejoindre les princes à Coblentz. Les princes nommèrent, le 2 décembre 1701, le vicomte de Canillac officier supérieur, commaudant en second la 5º brigade de la 2º compagnie des hommes d'armes, formés des anciennes compagnies rouges, et commandés par le comte de Montboissier; mais il préféra servir dans la coalition d'Auvergne, qu'il avait aidé à former. Quoiqu'émigré, il fut nommé, par Louis XVI, capitaine de vaisseau au département de Brest en 1792. Après le licenciement de l'armée des princes, il se retira à Bruxelles, et passa ensuite en Angleterre. Lors de la formation du régiment de la marine, commandé par le comte d'Hector, lieutenant-général des armées navales, le vicomte de Canillac y fut employé, jusqu'au licenciement, dans la baie de Quiberon. Louis XVIII lui donna le brevet de colonel le 20 février 1798. Rentré en France en 1802, il n'a accepté aucune place jusqu'au rétablissement des Bourbons. Le roi le confirma, en 1814, dans le grade de capitaine de vaisseau et le nomma chef de division en activité de service au port de Cherbourg. Au 20 mars 1815, il suivit S. M. à Gand, avec son fils ainé, et, au retour, il reprit son service au port de Cherbourg. Il a été nommé successivement contre-amiral et commandant de la marine au port de Cherbourg les 8 et 31 juillet 1816, commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis le 28 avril 1821, et officier de la Légiond'Honneur le 30 décembre 1826. Il a épousé, par contrat du 29 avril 1780, passé devant Boulard, notaire à Paris, très-haute et très-puissante demoiselle Elisabeth-Pauline DE LA RIVIÈRE, née le 22 août 1771, fille de très-haut et très-puissant seigneur Charles-Gabriel de la Rivière, vicomte de Tonnerre et de Quincy, brigadier des armées du roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de très-haute et très-puissante dame Marie-Marguerite Chevalier. De ce mariage sont issus :

de sable, à la bande d'argent.

<sup>1°.</sup> Charles-Maurice-Philippe, dont l'article suit :

<sup>2°.</sup> Héraclius-Hugues-Augustin de Montboissier-Beaufort, comte de Canil-

iac, ne à Soissons le 1" mars 1803. Il est entre au service en 1820, élève pensionnaire à l'école militaire de Saint-Cyr, a été nommé, le 1er octobre 1822, sous-lieutenant dans le 26° régiment de ligne, où il fit les campagnes de 1823 et 1824 en Catalogne et en Espagne, et est passé, le 20 décembre 1826, lieutenant au 23° régiment d'infanterie;

3°. Alexandrine-Marie-Ringarde-Nathalie de Monthoissier-Beaufort de Canillac, née à Soissons le 1/4 août 1806.

XXIII. Charles-Maurice-Philippe, comte DE MONTBOISSIER-BEAU-FORT-CANILLAC, né à Amiens le 14 janvier 1794, entré au service élève pensionnaire à l'école militaire de Saint-Cyrle 27 janvier 1812. Le 1er mars 1813, il fut nommé lieutenant en second dans la 16e compaguie d'artillerie à pied. Il passa lieutenant dans l'artillerie à pied de la garde impériale le 6 décembre de la même année. Il fit la campagne de 1813 en Saxe, fut blessé à Leipzig, et fit celle de 1814 en France. Le 1er juillet de cette année, il entra comme souslieutenant dans les mousquetaires gris, et fut nommé chevalier de la Légion-d'Honneur le 3 septembre, puis successivement lieutenant-colonel de la légion de la Gironde (19° de ligne) le 17 octobre 1815, lieutenant-colonel du 6º régiment d'infanterie de la garde royale le 7 février 1823, colonel du 23° régiment de ligne et officier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur. Le comte de Montboissier-Canillac a fait les campagnes de 1815 en Belgique et de 1824 en Espagne. Il a épousé, le 10 février 1824, Bernarde-Caroline-Louise-Stéphanie Prévost de Chantemesle, née le 25 août 1803, fille de feu Étienne-François Prévost de Chantemesle, et de Marie-Alexandrine-Françoise-Charlotte Choulx de Bussy. De ce accompagné de trois mariage est issue:

arti de l'un à l'autre

Caroline-Ringarde-Marie de Monthoissier-Beaufort-Canillac, née le 9 novembre 1825.

#### COMTES DE DIENNE ET DE MONTBOISSIER.

XVIII. Philippe DE BEAUFORT-CANILLAC-MONTBOISSIER, comte de Dienne, second fils de Jean-Claude de Braufort-Montboissier, vicomte de la Motte, chevalier de l'ordre du Roi, conseiller d'état, capitaine de 50 hommes d'armes, lieutenant-général pour le roi en Basse-Auvergne, et de Gabrielle, dame de Dienne, épousa, en 1646, Marie D'Alkere, fille de Gaspard d'Alègre, chevalier, seigneur de Beauvoir, gentilhomme de la chambre du roi, sénéchal d'Au-

n'Askone : nme à la page 56. vergne, et de Marie d'Estaing, sa troisième femme. (Hist. des Grands-Officiers de la Couronne, t. VII, p. 714.) De ce mariage est issu Jean-Gaspard, qui suit.

b'Estains: d'atur, à 3 fleurs de lys d'or; an chef du même.

XIX. Jean-Gaspard de Braufort-Carillac, marquis de Montboissier, comte de Dienne, etc., mort au mois d'août 1714, avait épousé Marie-Claire d'Estaine, fille de Jean d'Estaing, marquis de saillans, et de Claude de Combourcier, dame du Terrail, en Dauphiné, de Ravel et de Moissac, en Auvergne. Marie-Claire d'Estaing est décédée à Paris le 10 janvier 1770, veuve en secondes noces de Joseph Durcy, seigneur de Sauroy et du Terrail, baron de Saint-André, etc. Elle avait eu du comte de Dienne, son premier mari:

- 1º, Philippe-Claude, I" du nom, dont l'article suit;
- 2°. Jeanne-Marie de Beaufort-Montboissier-Canillac, mariée, le 28 férrier 1751, avec Charles-Auguste de la Fare, comto d'Alais, créé maréchal-decamp le 8 mars 1718, et décédé à Paris le 3 juin suivant, veuf depuis l'année 1715.
- XX. Philippe-Claude DE BEAUFORT-CANILLAC, I" du nom, marquis de Montboissier, lieutenant-général des armées du roi, naquit en 1674. Il entra dans les mousquetaires en 1693, se trouva la même année à la bataille de Neerwinde, ainsi qu'au siège de Charleroy, et fit la campagne de 1694 en Flandre. Nommé capitaine au régiment de Broglie, cavalerie, le 16 février 1605, il servit en Allemagne pendant cette campagne et les suivantes, leva, par commission du 16 janvier 1702, un régiment d'infanterie de son nom, qu'il commanda, sous le maréchal de Villars, au siége de Kehl, à l'attaque des lignes de Stolhoffen et des retranchements de la vallée d'Hornberg, au combat de Munderkingen, à la bataille d'Hochstædt, ainsi qu'à la prise de Kempten et d'Augsbourg en 1703, à la seconde bataille d'Hochstædt sous le maréchal de Marchin en 1704, au secours du fort Louis, à la prise des retranchements et de la ville de Drusenheim, de Lauterbourg, de Haguenau et de l'île de Marquisat, sous le maréchal de Villars, en 1706. Devenu, par commission du 18 avril 1710, colonel-lieutenant-commandant du régiment de Condé, infanterie, il commanda ce corps à l'armée du Rhin en 1710 et 1711, fut nommé, le 19 mars 1712,

second cornette de la deuxième compagnie des mousquetaires, se trouva dans la même année aux siéges du Quesnoy et de Bouchain, puis, en 1713, à ceux de Landau et de Fribourg. Le marquis de Montboissier devint successivement premier cornette le 11 novembre 1715, deuxième et premier enseigne les 15 février et 15 avril 1716, deuxième et premier sous-lieutenant les 16 mars 171et 19 novembre 1718, brigadier de cavalerie le 1et février 1719, capitaine-licutenant de la même compagnie le 11 avril 1729 et maréchal-de-camp le 20 février 1734. Il se trouva en cette qualité à la prise de Philisbourg, et fut créé lieutenant-général des armées du roi le 1et mars 1738. Employé à l'armée commandée par le roi, il se trouva, en 1744, aux sièges de Menin, d'Ypres et de Pribourg; à celui de la ville et de la citadelle de Tournay, ainsi qu'à la bataille de Fontenoy en 1745 et à celle de Laufeldt en 1747. Louis XV lui donna le gouvernement des îles de Sainte-Marguerite et de Saint-Honorat de Lérins, avec le commandement de la compagnie franche qui en formait la garnison, le 14 mars 1754. époque à laquelle il se démit de la compagnie des mousquetaires. (Chronologie historique militaire, par Pinard, t. V, p. 186.) Le marquis de Montboissier est décédé dans sa terre du Pont-du-Château, en Auvergne, le 31 septembre 1765, âgé de 91 ans. Il avait épousé, par contrat du 8 juin 1711. Marie-Anne-Gencviève DE MAILLE, fille de feu Louis-Joseph, marquis de Maillé, baron de d'or, à trois fascant-Coulonces, seigneur de Sicqueville, etc., enseigne de la compagnie bulces de gueules. des gendarmes flamands, et de Louise Mallier, danie du Houssay et de Saint-Maurice, au pays Chartrain, De ce mariage sont issus:

- 1º. Philippe-Claude, IIº du nom, dont l'article suit;
- 2º. Charles-Henri-Philippe, mentionné après la postérité de son frère ainé :
- 5°. Anne-Elisabeth-Constance de Beaufort-Canillac-Montboissier, née le 2 avril 1714, mariée, au mois d'octobre 1733, avec François-Alexandre d'Atbignac, marquie de Castelnau, comte du Triadou, fils de Prancois d'Albignac; marquis de Trindou, baron de Castelnau, et de Louise-Marie du Buisson de flessons. Elle est décédée au mois de novembre 1752;
- 4°. Marie-Hyacinthe-Ringarde, née le 8 avril 1721, 7 religieuses à Bonse-
- 5. Marie-Adelaide-Victoire, nen le 22 mars 1722,
- 6. Marie-Anne-Geneviève de Beaufort-Canillac-Montboissier, née le 8 janvier 1730, mariée, le 21 septembre 1752, avec Joseph-François-Xavier de Seytres, marquis de Caumont, fils de Joseph de Seytres, marquis de Caumont, au comté Venaissin, et d'Élisabeth de Doni de Beauchemp.

XXI. Philippe-Claude DE MONTBOISSIER-BEAUFORT-CANILLAC. II' du nom, comte de Montboissier, chevalier des ordres du Roi, lieutenant-général de ses armées, gouverneur de Bellegarde, en Roussillon, etc., naquit le 21 décembre 1712. Il entra au service dans les mousquetaires en 1726, et fut nommé, le 28 décembre 1728, capitaine au régiment de Clermont, cavalerie. Il se trouva à l'attaque des lignes d'Etlingen et au siège de Philisbourg en 1734. Le 12 novembre de cette année, il obtint la deuxième cornette de la seconde compagnie des mousquetaires avec rang de mestre-decamp de cavalerie, et devint premier cornette le 1er février 1736. On le créa brigadier de cavalerie à l'issue de la campagne de Flandre, par brevet du 20 février 1743. Il combattit à Dettingen au mois de juin suivant, devint deuxième enseigne le 23 du même mois, et finit la campagne en Basse-Alsace, Il accompagna le roi en Flandre au mois de mai 17/4, et se trouva aux sièges de Menin. d'Ypres, de Furnes et de Fribourg. Employé à l'armée de Flandre le 1" avril 1745, le comte de Montboissier se trouva à la bataille de Fontenov, et servit au siège de Tournay. Il fut promu au grade de maréchal-de-camp le 1er mai, et employé en cette qualité aux sièges d'Oudenarde, de Dendermonde et d'Ath. En 1746, il accompagna de nouveau Louis XV en Flandre, et combattit à Laufeldt en 1747. Lieutenant-général des armées du roi, par pouvoir du 10 mai 1748, il devint premier enseigne de sa compagnie le 20 mai 1751, deuxième sous-lieutenant le 15 juin 1753, et premier souslicutenant le 1er avril 1754. Employé à l'armée d'Allemagne, par lettres du 1" mars 1757, le comte de Montboissier se trouva à la bataille d'Hastembeck et à la conquête de l'électorat de Hanovre. Passé, au mois d'octobre, avec le détachement commandé par le duc de Broglie, à l'armée du maréchal de Soubise, il combattit à Rosback, et servit à l'armée du Bas-Rhin, avec la maison du roi, en 1761. (Chronologie historique militaire, t. V, p. 555.) Le comte de Montboissier sut nommé gouverneur de Bellegarde, en Roussillon, capitaine-lieutenant de la seconde compagnie des mousquetaires en avril 1766, puis commandant en chef en Haute et Basse-Auvergne en l'absence du duc de Bouillon, gouverneur-général, par commission du 21 décembre 1775, et enfin reçu chevalier des ordres du Roi le 26 mai 1776. Élu député aux états-généraux, par le bailliage de Clermont, en 1789, il émigra à la fin

de l'année suivante, et rejoignit à Coblentz les princes français, qui lui confièrent le commandement en chef des compagnies nobles d'ordonnance. Après la campagne de 1792 et le licenciement de l'armée des princes, il passa en Angleterre et mourut à Londres dans le courant d'avril 1707. Il avait épousé 1°, le 3 mai 1753, Louise-Élisabeth DE COLINS DE MORTAGNE, décédée le 31 octobre 1756, fille unique de haut et puissant seigneur Antoine-François- de gurules, accom Gaspard de Colins, comte de Mortagne, chevalier d'honneur de pagnée de six four-Madame, et de haute et puissante dame Charlotte de Rohan-Guéméné; 2°, par contrat signé par le roi et la famille royale le 13 février 1765 (mariage béni le 26 du même mois), très-haute et très-puissante demoiselle Françoise-Alexandrine-Camille DE Ro- » Rocuscuovant CHECHOUART, née au fort Saint-Pierre de la Martinique le 23 janvier gent et de gueules. 1741, fille de très-haut et très-puissant seigneur Jean-Louis de Rochechouart, et de très-haute et très-puissante dame Louise-Victoire Pocquet; en présence de haut et puissant seigneur Pierre-Charles de Montboissier-Beaufort-Canillac, patrice romain, prince de l'Église, lieutenant-général des armées du roi, de Marie-Louise-Céleste de Rochechouart, sœur de la comtesse de Montboissier, et épouse de haut et puissant seigneur Louis-Charles de la Touche. ancien gouverneur de la Martinique, etc. Il a eu pour enfants;

d'argent, à la bande

## Du premier lit :

1º. Alexis-Léon-Gabriel de Montboissier-Beaufort-Canillac, aé au mois d'octobre 1745, mort sans postérité au château de Pierre-Encise ;

#### Du second lit :

- 2º. Louise-Philippine-Camille de Montboissier-Beaufort-Canillac, née le 5 janvier 1764, morte en 1768;
- 5. Alexandrine-Marie-Julie-Félicité de Montboissier-Beaufort-Canillac, née au Pont-du-Château le 15 décembre 1764, mariée, par contrat passé devant Brichart, notaire à Paris, le 10 avril 1777, avec Charles-Philibert-Marie-Gaston de Levis, comte de Mirepoix, maréchal héréditaire de la foi, colonel du régiment Maréchal-de-Turenne. Elle est décèdée à Paris le 9 juin 1807, laissant :
  - A. Athanase-Gustave-Charles-Marie de Levis, marquis de Mirepoix, pair de France, maréchal héréditaire de la foi;
  - B. Camille-Françoise-Félicité-Marie de Levis-Mirepoix, épouse de Charles Mouchet, marquis de Laubépin;

C. Adélaïde-Céleste-Delphine de Levis-Mirepoix, épouse de Théodore-Gaspard-Louis, comte de Roncherolles.

Fils naturel du comte de Montboissier et d'Edmee Couppé du Manoir :

Philippe-Maxime, bâtard de Montboissier, dit l'abbe de Beaufort, né le 1º fewier 1,754, decéde prêtre de l'église cathedrale d'Orleans, au mois de mai 1826.

XXI. Charles-Henri-Philippe DE MONTBOISSIER-BEAUFORT-CANIL-LAC, chevalier, puis vicomte de Montboissier, né le 15 mars 1719, servit pendant deux ans dans les mousquetaires, et obtint, le 22 juin 1740, une compagnie de cavalerie dans le régiment d'Anjou. qu'il commanda en Flandre pendant la campagne de 1742. Le 6 mars 1745, il fut nommé colonel d'un régiment d'infanterie de son nom. Il se trouva, en 1744, aux siéges de Menin, d'Ypres et de Furnes, à l'affaire de Haguenau et au siège de Fribourg, fit la campagne de 1745 à l'armée du Bas-Rhin, combattit à Raucoux en 1746, et fut créé brigadier d'infanterie le 17 octobre 1747, au siège de Berg-op-Zoom. Il commanda une brigade à celui de Maestricht en 1748 et mourut de la petite-vérole le 24 février 1751. (Chronologie historique militaire, t. VIII, p. 464.) Il avait épousé, le 8 février 1748, Marie-Charlotte Bourin, fille de Charles-Robert Boutin, chevalier, seigneur de la Coulommière, maître des requêtes, intendant de Bordeaux, etc., et de Renée-Auguste Chauvelin de Beauséjour. Ils ont laissé un fils unique, Charles-Philippe-Simon, qui suit.

Bottis: d'asur, à deux épecs d'argent en sautoir, garnies d'or, et cantonnees de § étoiles du même.

> XXII. Charles-Philippe-Simon de Montboissier, Beaufort-Canillac, baron de Montboissier, né au mois d'octobre 1750, colonel du régiment d'Orléans, dragons, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, fut créé brigadier de dragons le 1º janvier 1784 et maréchal-de-camp le 9 mars 1788. Il a fait ériger dans l'Orléanais une terre en marquisat sous le nom de Montboissier, quoique appelé à la substitution de la vraie terre de Montboissier, en Auvergne, et de celle du Pont-du-Château. Il est décédé le 1º octobre 1802, et a loissé de son mariage (dont le roi et la famille royale ont signé le contrat le 2u janvier 1775) avec Françoise-Pauline de Lamoignon de Malesherbes. Premier président de la cour des de Lamoignon de Malesherbes. Premier président de la cour des

or Laussianon : lotange d'argent et de sable ; au franc cauton d'hermine. aides, mort sur l'échafaud révolutionnaire le 22 avril 1794, victime de son dévouement généreux pour Louis XVI, et de Marie-Françoise Grimod de la Revnière :

- 1º. Charlotte-Pauline-Christine de Montboissier-Beaufort-Canillac, marice. le 4 juin 1803, avec Edonard-Charles-Victuraien, comte de Colbert-Maulerrier , contre-amiral , capitaine des gardes du pavillon amiral de S. A. R., Mgr duc d'Angoulême, commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, etc. :
- 2º. Camille-Eugénie-Charlotte-Ringarde de Montboissier-Beaufort-Canillac. marice, en 1805, avec Joseph-Gabriel de Cordoue, fils de Joseph-Gabriel. marquis de Cordoue, chef d'escadron au régiment de Languedoc, dragons, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, et de Geneviève-Claudine le
- 3º. Antoinette-Philippine-Léonille de Monthoissler-Beaufort-Canillac, épouse de Charles-Alexandre-Barthélemi-François de Baert, membre de la chambre des députés pour le département du Loiret en août 1815;
- 4°. Anne-Charlotte-Albertine de Montboissier-Beaufort-Canillac, mariée, le 2 mai 1800, à M. le marquis de Gourgue, pair de France;
- 5°. Alexandrine-Héloise-Laurette de Montboissier-Beaufort-Canillac, épouse de N ... Durand, comte de Pisieux.

# MARQUIS DU PONT-DU-CHATEAU, éteints.

XVII. Henri DE BEAUFORT-MONTBOISSIER-CANILLAC, chevalier, seigneur baron du Pont-du-Château, sénéchal de Clermont, troisième fils de Jean de Beaufort-Montboissier, vicomte de la Motte-Capillac, et de Jeanne de Maumont, dame de la Roche, fut tué au siège de Montauban en 1621. Il avait épousé, en 1599, Perronelle DE CÉBAZAT DE BLANZAC, dame de Lignac, fille de Guillaume de Cébazat, seigneur de Blanzac, et Jeanne de Thiers de la Roche- vrous d'azor. d'Agoux, dame de Lignac. Il avait fait son testament, dans lequel sont nommés ses enfants comme il suit :

- 1°. Guillaume, I" du nom, qui a continué la descendance;
- 2°. Claude, auteur de la branche des courses de Lignac, rapportée ci-après : 3º. Gabriel de Beaufort-Montboissier, destiné à l'état ecclésiastique, mort
- 4º. Charles-Alexandre de Beaufort-Monthoissier;
- 5°. Eustache de Beaufort-Montboissier, exempt des gardes-du-corps;
- 6º. Maximilien de Beaufort-Monthoissier, qui fut pourvu d'une abbaye;
- 7°. Gilberte de Beaufort-Monthoissier, mariée, le 20 janvier 1620, avec

Gilbert de Ricoire, marquis du Palais, baron de Bohin et d'Orcet, seigneur du Chevalard, etc., conseiller d'état, bailli de Montferrand et colonel d'infanterie.

XVIII. Guillaume DE BEAUFORT-MONTBOISSIER-CANILLAC, I" du nom. marquis de Canillac, baron du Pont-du-Château, seigneur des Martres-d'Atières, etc., lieutenant-général des armées du roi, fut pourvu. le 16 mai 1655, d'un régiment de chevau-légers à la formation, et le commanda, sous le comte de Soissons, au siège de Saint-Mihiel. qui se rendit le 2 octobre, à la défaite des Polonais à Yvoy le 30 mai 1636, à la reprise de Corbie la même année, et à la défense de la frontière de Champagne en 1637. Il marcha au secours de Verceil en 1658, à celui de Casal en 1650, servit au siège de Chivas et au combat de la Routte dans la même année; à la prise du château de Busque, de Revel et de Brodel, au secours de Casal, au siége et aux deux combats de Turin en 1640; au siége d'Ivrée, au secours de Chivas, à la prise de Ceva, de Pianesse et de Mondovi, et au siège de Coni en 1641; à ceux de Collioure et de Perpignan, et à la prise de Salses en 16/12. Retourné à l'armée d'Italie, sous le prince Thomas, en 1643, il se trouva au siège de Trin, réduit le 24 septembre, après 50 jours d'attaque, et à la prise de la citadelle d'Asti. Le marquis de Canillac servit dans l'année suivante au siège de Santia et à la reprise d'Asti, et, en 1645, à la prise de Vigevano et de la Rocca, et au passage de la Mora, où les Espagnols furent défaits, assista aux sièges de Piombino et de Porto-Longone en 1646, combattit à la bataille sous Crémone en 1648, et fut créé maréchal-de-camp le 20 novembre de cette année à l'issue du siège de cette place. Il fut employé en cette qualité à l'armée de Catalogue en 1649, 1650 et 1652. Promu au grade de lieutenantgénéral des armées du roi, par pouvoir du 10 juillet 1652, il servit sous le maréchal de Turenne. Le q octobre, il eut ordre d'aller prendre le commandement des troupes qui se levaient en Bourbonnais, et il les conduisit à l'armée de Guienne. Il contribua, en 1653, à la prise de Bourg et de Libourne et à la réduction de Bordeaux. Chargé, par lettres du 12 janvier 1654, de lever en Auvergue 400 chevau-légers, le marquis de Canillac les conduisit en Provence, d'où il rejoignit l'armée d'Italie. Il fut employé, en 1655, au siège de Pavie, que l'armée française fut obligée de lever. Il commanda pendant l'hiver, sous le comte de Quincey, en Provence, Lyonnais et Bresse, retourna en Italie en 1656, et y servit jusqu'à la paix conclue avec l'Espagne le 7 novembre 1659. Le régiment de cavalerie de Capillac fut licencié 18 mois après, le 18 avril 1661. (Chronologie historique militaire, t. IV, p. 142.) Le marquis de Canillac mourut au Pont-du-Château en 1664. De son mariage avec Marie-Angélique Manéchal, fille de Jean Maréchal, seigneur de la Grange, et de Jeanne Chesnel, est issu Guillaume, II. du nom, qui suit.

MARRIERAL:

XIX. Guillaume DE BEAUFORT-MONTROISSIER-CANILLAC, II'du nom. marquis du Pont-du-Château, sénéchal de Clermont, a servi avec beaucoup de distinction dans les guerres d'Italie. De son mariage avec Michelle DE RIBEYRE, fille d'Antoine de Ribeyre, seigneur d'Homme, conseiller d'état, président et lieutenant-général en la dée d'argent, accor sénéchaussée de Clermont, et de Marguerite de Fayet, sont du même. provenus:

- 1º. Guill aume-Michel, dont l'article viendra;
- 2º. Jean de Beaufort Montboissier-Canillac, comte de Canillac, chevalier des ordres du Roi et lieutenant-général des armées. Il naquit le 11 septembre 1661, et entra dans les pages de la chambre du roi en 1681. Successivement monsquetaire en 1682, troisième lieutenant de la compagnie Colonelle des gardes-françaises le 6 octobre 1684, capitaine au même corps le 27 août 1687, il servit aux sièges de Courtray, de Luxembourg, de Mons, de Namur, combattit à Valcourt, aux batailles de Fleurus, de Leuse et de Steinkerque, et assista au bombardement de Charleroy; le 1º février 1693, il passa premier enseigne de la deuxième compagnie des mousquetaires, qui servit dans la même année au siège de Huy, à la bataille de Neerwinde, et au siège de Charleroy, et dans le cours de la suivante, à la marche de Vignamont au pont d'Espierre. Le comte de Canillac continua de servir en Flandre jusqu'à la paix, puis, en 1698, au camp de Coudun, près Compiègne. On le nomma deuxième sous-lieutenant de sa compagnie le 12 août 1699, et brigadier de cavalerie le 29 janvier 1702. Dans la campagne qui s'ouvrit alors, le comte de Canillac contribua à la défaite des Hollandais sous les murs de Nimègue. Le 25 novembre 1703, il devint premier sous-lieutenant de sa compagnie. Passé en Allemagne après la bataille d'Hochstædt, en 1704, il fut créé maréchal-de-camp le 26 octobre même année. Pendant la campagne de 1706, le comte de Canillac fit des prodiges de valeur à la bataille de Ramillies, où, à la tête de la 2º compagnie des monsquetaires, il culbuta plusieurs escadrons des ennemis; il y reçut plusieurs blessures, dont un

coup de feu qui lui cassa la mâchoire. A la mort du baron de la Fare, ou lui donna le gouvernement du fort de Brescou et du port d'Agde, par provisions du 18 septembre 1707. Mais il continua ses services à l'armée active, et eut un cheval tué sous lui à la baraille d'Oudenarde en 1708. Lieutenant-général des armées du roi par pouvoir du 20 mars 1710, il combattit, en 1712, à l'affaire de Denain et aux sières de Douay, du Ouesnoy et de Bonchain. Après la mort du roi Louis XIV, le comte de Canillac fut nominé conseiller au conseil de régence le 18 septembre 1715. Il devint capitaine-lieutenant de la 2° compagnie des monsquetaires le 30 juin 1716, conseiller d'état d'épée au mois d'octobre 1720, gouverneur des ville et citadelle d'Amiens le 25 avril 1721 et chevalier des ordres du Roi le 3 juin 1724, et mourut à l'aris le 10 avril 1729. [Chronologie historique militaire, t. IV, pp. 657, 658.) Il avalt épousé, par contrat du 3 fevrier 1697, Elisabeth Ferrand, veuve de Pierre Girardin de Guillerngues, umbassadeur à Constantinople, morte sans enfants le 25 mars 1759, après avoir institué ses légataires universels René-Antoine, le Fèvre, seiguenr de la Faluère, conseiller honoraire et ci-devant président au parlement de Bretagne, son peveu, et Marie-Francoise-Geneviève Ferrand, sa nièce, épouse du marquis du Pont-du-Château;

- 3. N ... de Beaufort-Capillac, religieuse à Sainte-Claire de Clermont;
- 4º. Marie-Angélique de Beaufort-Cauillac, marlée, par contrat du 10 février 1653, avec Charles-Louis de Beaulieu, seigneur de la Valette et de Moutpensier.

XX. Guillaume-Michel DE BEAUFORT-MONTBOISSIER-CANIELAC, marquis du Pont-du-Château, sénéchal de Clermont, épousa, le 23 octobre 1653, Geneviève Genova, fille de Denis Gedoyn, seigneur de Monteil-le-Vicomte, lieutenant-général de la Marche, et de Marguerite de Seigliere, dame de Cressac et de Boisfranc. Ils ont laissė:

1". Denis-Michel, qui suit;

- a'. Jean-Michel de Beaufort-Montboissier, chevalier du Pont-du-Château, mort en 1706, à 18 ans;
- 3°, Marguerite de Beaufort-Monthoissier, morte à Riom en 1706, agée de

XXI. Denis-Michel DE BEAUFORT - MONTBOISSIER-CANILLAC, marquis du Pont-du-Château, seigneur de Lignac, de Dallet et de Mad'atur, a 3 épecs d'ar-lentrat, succèda à son père dans la charge de sénéchal de Clermont. Il servit dans les monsquetaires du roi, y eut le grade de second ointe en haut; à la sous-lieutenant, et fut créé brigadier de cavalerie le 1et février 1719. Il avait épousé Marie-Françoise-Geneviève FERRAND, fille d'Autoine-

Groom d'azur, au bes surmonté d'une étoile d'or accostée de a épis de hiệ do même; au chef d'or, chargé d'une rose de gueules.

gent, garnies d'or angees en pal, celle face d'or, brochante

sur le toul:

François Ferrand, seigneur de Villemain, maître des requêtes, conseiller d'état et intendant de Bretagne, et d'Anne-Geneviève Martineau. Le marquis du Pont-du-Château est décédé sans postérité en 1760. (Diction. des Gaules et de la France, t. IV, p. 814.)

## COMTES DE LIGNAC, éteints.

XVIII. Claude DE BEAUFORT-MONTBOISSIER-CANILLAC, comte de Lignac, obtint cette terre avec la charge de sénéchal de Clermont dans le partage qu'il fit, en 1620, avec le marquis de Canillac du Pont-du-Château, son frère. Mais, peu de temps après, la dignité de sénéchal revint à celui-ci. Le comte de Lignac mourut en 1651, d'argent, accompa laissant du mariage qu'il avait contracté avec Anne DE MASCON d'or. DU CHER, quatre fils et une fille :

ne Marcon :

- 1°. Gabriel, I" du nom, qui suit:
- 2°. Charles-Alexandre de Beaufort-Montboissier, seigneur de Saunade ;
- 3º. Eustache de Beaufort-Montboissier, chevalier de l'ordre de Make;
- 4°. Maximilien de Beaufort-Montboissier, chapoine de l'église cathédrale de
- 5°. Jeanne de Beaufort-Montboissier, mariée avec Gilbert de Risoire, marquis du Palais.
- XIX. Gabriel DE BEAUFORT-MONTBOISSIER-CANILLAC, I" du nom. comte de Lignac, seigneur de Saunade et du Chevalblanc, épousa, par contrat du 22 juin 1666, Jeanne DE MEILLARS, fille de Jean, d'or, à trois pals de marquis de Meillars en Limosin, et de Julie de Salignac de la cua de trois étoiles Motte-Fénélon. Il fut père de :

guenles, charges cha d'arment.

- 1º. Gabriel, IIº du nom, qui suit;
- 2°. Maximilien de Besufort-Montboissier-Capillac, ne le 10 août 1674, chanoine comte de Brionde, docteur en théologie de la faculté de Paris, changine de la sainte chapelle du Palais, nommé, le 7 avril 1708, abbé commendataire de l'abbave royale de Notre-Dame d'Eu, ordre de Saint-Augustin, au diocèse de Rouen, mort à Paris le 21 janvier 1742.
- XX. Gabriel DE BEAUFORT-MONTBOISSIER-CANILLAC, Il' du nom, comte de Beaufort, épousa Marie de Cisternes de Vinzelle, fille de teros de Pierre de Cisternes de Vinzelle, baron de Theix, président en la connée d'argent d'un et de la confée d'argent d'argent de la confée d'argent d'argent de la confée d'argent d'argent d'argent de la confée d'argent cour des aides de Clermont.

or Correspond d'argent, à une c

#### SEIGNEURS COMTES DE HAUTERIVE, éteints.

XVII. Gabriel DE BEAUFORT-MONTROISSIER-CANILLAC, seigneur de Hauterive, quatrième fils de Jean V, vicomte de la Motte-Canillac, et de Jeanne de Maumont, épousa 1°, par contrat du 24 novembre 1620, Jacqueline De La Mer, fille de Maximilien de la Mer, seigneur de Mathas, baron de Congols, et d'Antoinette de Sansac; 2° Anne DE POLIGRAG DE MONTRAYEL. De ce dernier mariage sont venus:

Da La Men:
losange d'argent et
de gueules.
Possenac:
fasce d'argent et de

gueules.

- 1º. Maximilien, qui suit;
- 2º. N.... de Beaufort-Montboissier-Canillac, vivante en 1665.

AVIII. Maximilien de Beaufort-Montboissier-Canillac, comte de Hauterive, seigneur de Lempde, etc., épousa, par contrat du gjuin 1641, Marguerite-Félicité d'Azzon, veuve du seigneur de Saint-Martial de Drugeac, et fille et héritière de François d'Auzon, seigneur de Montravel, et de Jeanne-Marie de Polignac-Adiac. Elle a eu du comte de Hauterive, son second mari :

- 1°. Anne-Gabrielle de Beaufort-Canillac-Monthoissier, mariée, le 7 février 1662, avec Antoine-Henri de Montaigu-Fromigières, vicomte de Beaune, marquis de Bouzols, etc., auquel elle porta les terres de Hauterive et de Lemnde. Elle est morte en 1710:
- 2°. Louise de Beaufort-Canillac-Monthoissier, mariée, le 17 avril 1662, avec François de Mairas, comte d'Yolet, mort en 1693, fils de Henri de Mairas, baron d'Yolet, et de Madelaine du Groc d'Autevrat:
- Isabeau de Beaufort-Canillac-Monthoissier, mariée, en 1669, avec François de Douhet, chevalier, seigneur de Bousde, de Bars, de Donnèche et de la Tourette-Montmoirat, mestre-de-camp d'un régiment de cavalerie.



# DE QUINEMONT,

SEIGNEURS DE SAINT-SÉNOCH, DE LA ROCHE-AYMER, DE VARENNES, DE-CANTELLERIES, DE BAUGÉ, DE LA GUÉNERIE, DE LA HOUSSIÈRE, DE VAUGUÉRIN, DE PAVIERS, etc., MARQUIS DE QUINEMONT, en Toureine.





Abmes: D'azur, au chevron d'argent, accompagné de trois fleurs de lys nourries d'or. Couronne de marquis. Supports et cimier: trois aigles.

La maison de QUINEMONT, distinguée par son ancienneté, ses alliances et ses services militaires, a fail, à diverses époques, des preuves pour les pages et la maison royale de Saint-Cyr. et en dernier lieu au cabinet des ordres du Roi, devant M. Chérin père. en 1776. Il résulte de ces différentes productions que cette famille, établie en France dans le quinzième siècle, est originaire d'Écosse, et issue de l'ancienne et illustre maison de Kynnimone, au comté de Fife, éteinte dans celle de Murray. Dans le mémoire que M. Chérin, généalogiste du roi, adressa au duc de Coigny, le 30 mai 1776, il fait observer que, quoique cette famille ait francisé l'orthographe de son nom, elle a toujours conservé les armoiries des barons de Grégal, ses premiers auteurs; et, à cette occasion, il renvoie au Système héraldique, avec l'art du blason, concernant les familles les plus illustres d'Écosse, in-fol., par Alexandre Nisber, imprimé à Édimbourg en 1722, t. I, p. 587. Ce dernier généalo-

giste place la maison de Kynninmond au rang des plus anciennes d'Écosse, et cite un prélat qu'elle a donné à l'église dans le douzème siècle, en la-personne de Mathieu de Kynninmond, archidiacre de Saint-André, puis évêque d'Aberdeen en 1172.

I. Androt ou André de Quinemont, écuyer, second fils de Jacques de Kynnimond, baron de Grégal au comté de Fife, en Ecosse, et d'Anne de Beulan, vint servir en France, en 1478, dans la garde écossaise que commandait Robert de Conyghan (1). La

Jean D'ESPAINCIES, dit DE QUIRMONT, le premier que l'on trouve avoir porté ce surnom, était seigneur de Saint-Martin, en Champagne, du chef d'Aguès pa GARNO, qu'il avait épousée vers 1495, et qu'i était veuve, en premières noces, de Jean des Champs, seigneur de Villiers-le-Sec en partie. Elle était fille de Pierre de Grand, et de Marguerier, danse de Saint-Martin. Elle eut de Jean d'Espringles, dit de Ouinemont:

David DE QUINEMONT OU DE QUINIMEMONT, écnyer, seigneur de Saint-Martin, marié, vers 1520, avec Isabeau de Cheppeville, et père de :

- 1". Jean, dont l'article suit;
- 2°. Guillemette de Quinemont.

Jean DE QUINEMONT, écuyer, seigneur de Cuves, épousa Françoise DE Réance DE TAILLEMONTS, fille de Chicquot de Réance, écuyer, seigneur de Taillancourt, et de Didon d'Issoncourt. Jean de Quinnemont mourut avant le 22 octobre 1549, et Françoise de Réance se remaria avec Nicolas d'Aranthot, écuyer. Elle avait eu de son premier mari:

- 1º. Guillemeite de Quinnemont, mariée avec Jean de Réance, écuyer, scigueur de Taillancourt, de Traveron et d'Avranville en partie, homme d'armes des ordonnances du roi dans la compagnie du comte de Crussol;
- 2°. Denise de Quininnemont, mariée, en présence de sa mère, par contrat du 7 mai 1549, passé devant Jacquinot, greffier en la justice de Cuves,

<sup>(1)</sup> Robert de Courghan était entré au service du roi Charles VII comme capitaine de la garde écossaise du corps de ce prince en 1450. On sait qu'on n'admettait dans ce corps que des gentilshommes d'extraction et d'une noblesse militaire. Cette époque, fut celle de l'établissement en France d'un grand noubre de familles écossaises. Au nombre de ces familles, dont celle de Conyghan fut incontestablement une des plus considérables et des plus fécondes en branches, nous ferons distinguer celle » Espaineurs, qui, par suite d'une alliance contractée en Ecoses avec la maison de Kynnimonnd, en avait adopté le nome contractée en

cour de Louis XI étant à Loches, en Touraine, il épousa, par contrat du 16 juin 1483, demoiselle Jeanne DE NEPVETO, dame de Saint-Senoch, près Loches, et en partie de la Roche-Aymer, nièce de Nicolas de Nepveto, écuyer, seigneur d'Aizes, qui assista au contrat. Étant sur le point d'aller à l'armée, il donna procuration à Jeanne de Nepveto, sa femme, pour gérer ses affaires, le 12 mai 1406. Ils eurent pour fils :

DE NAPVETO :

II. Jean DE OUINEMONT, I" du nom, écuver, seigneur de Saint-Senoch, de la Roche-Aymer, etc., lequel rendit hommage pour cette dernière terre en 1542, et vivait encore en 1573. Il avait épousé, avant le 22 juillet 1532, Jeanne Funés des Fourneaux, sœur d'Antoine Fumée, écuyer, archidiacre et chanoine en l'église cathédrale de Tours, et fille de François Fumée, seigneur de six des Fourneaux, et de Jeanne Sauvage, et arrière-petite-fille d'Adam Fumée, chevalier, seigneur des Roches-Saint-Quentin, garde des sceaux de France en 1402. De ce mariage sont issus :

- a\*. Bené de Ouinemont, écuyer, co-seigneur de Saint-Senoch, père de : Claude de Oninemont, seigneur en partie de la même terre, dont on ignore la destinée;
- s. Senoch, dont l'article suit :
- 3º. Catherine de Quinemont, mariée, par contrat du 16 septembre 1554. avec Jean de Monts, écuver, seigneur de la Bassechère, en la paroisse de Ligueil.

III. Senoch DE QUINEMONT, écuyer, seigneur des Cantelleries et en partie de Saint-Senoch, épousa, avec le consentement de ses père et mère du 26 octobre 1573, Jeanne de Saint-Père, fille unique et héritière de feu Adrien de Saint-Père, écuyer, seigneur sabl de Varennes, de Baugé et de la Guénerie, près Loches, et de renards de gue

avec Claude de la Noue, écuyer, lequel assista avec Guillemette de Quinnemont, sa belle-sœur, à que transaction passée le 30 mais 575, entre Françoise de Réance, alors veuve, en secondes noces, de Nicolas d'Aranthot, et demoiselle Nicole d'Aranthot, fille d'un premier lit du même Nicolas, laquelle, par cet acte, s'obligea à payer 50 livres par an pour le douaire de Françoise de Réance.

Nicole le Roy. Le 7 septembre 1585. Senoch de Quinemont rendit foi et hommage à François, fils de Franço, frère unique du roi, duc d'Anjou, de Touraine et d'Alençon, pour la terre de Varennes, mouvante de la seigneurie de Loches. Il vivait encore le 1° octobre 1602, et laissa:

- 1º. Jean, IIº du nom, dont l'article viendra;
- 21. Adrien de Quinemont, écuyer, sicur de la Croix, qui transigea arec son frère ainé deraut Gernon, notaire à Loches, le 22 octobre 1610, et obtint de lui un supplément de lot de 1300 livres sur le partage des successions paternelle et materuelle qu'ils avaient précédemment fait. Adrien épous Marie de Palence, qui le rendit père de :
  - A. Jacques de Quincimont, écoyer, sieur des Cantelléries, marié à l'âge de quinze aus, par contrat du 16 septembre 1650, passé devant Forget, notaire royal en la cour de Chinon, en présence de Jean de Quincimont, écuyer, seigneur de Varennes, son oucle, arec Marguerite de Viardet, felle de feu Illiaire de Viardet, écuyer, sieur des Vanux, et de feu dame Anne de Puyrinel. Jacques de Quincimont présenta requête, en 1674, pour être dispensé du service du ban et arrière-ban, attendu son âge et ass infirmités, et la présence d'un de sos fils à farmés depois cinq ans. Il fut bere de:
    - a. Benjamin-Jacques de Quinemoni, écuyer, seigneur de la Houssière, haptisé le 13 août 1641. Il s'allin, le 15 octobre 1669, à Bonne da Marpey, fille d'Antoine de Marpey, seigneur de Bergeresse, et de Renée de la Bouchardière. Il a laissé, entr'autres cafants (1):
      - Bonne de Quinemont, mariée : avec Gabriel Bostillon, écuyer, reigneur des Pegues; 2°, par contrat du 27 mars 1720, avec François de Jarnage, IIIº du nom, écuyer, sieur de la Fontaine, des Aubruus, etc., fils de François de Jarnage, II du nom, écuyer, seigneur des Aubruus, l'angue de la garde du roi, et de Marquerite Renard de Rilly;
    - 6. Pierre de Quinemont, écuyer, baptisé en la paroisse de Varennes le 17 juillet 1653. Il servait depuis cinq ans, en 1674, dans le régiment de Paulmy, cavalerie:

<sup>(1)</sup> Cette branche s'est éteinte en 1765 on 1766 dans les personnes de messire de Quinemont de la Housslère et de messire de Quinemont des Cantelleries, qui n'ont laissè que deux filles, l'une mariée à M. de Plaisance, et l'autre à M. de Ponard.

- B. Bunjamin de Quiuemont, prêtre, pricur de Saint-Amand de Noyon. en Picardie, qui nomma au baptême Benjamin-Jacques, son neveu, le 15 août 1641 :
- C. Jeanne de Quinemont. Elle tint au baptême Pierre de Quinemont, son neveu, le 17 juillet 1655, avec Pierre-Marie de Quinemont . écover, seigneur de Baugé.

IV. Jean DE QUINEMONT, Il' du nom, ecuyer, seigneur de Varennes, de Baugé, etc., fournit au roi, le 10 avril 1606, son aveu et dénombrement de la terre de Varennes, et déclara par cet acte que « tout ce qui v'était contenu lui appartenait à titre successif · de feu damoiselle Jeanne de Saint-Père, sa mère, fille unique et · héritière universelle de noble homme Adrien de Saint-Père, viavant sieur dudit lieu, comme parent et portant les surnom et » pleines armes des de Saint-Père, auxquels elles avaient été affec-» tées par feu de bonne mémoire Philippe de Saint-Père, jadis seigneur primitif desdites choses, selon son testament, exprès » vouloir et intention d'icelui, et aux charges contenues audit tes-» tament fait et passé devant les notaires au châtelet de Paris des »le neuvième jour de novembre 1398, lequel depuis ledit temps payait été inviolablement observé et gardé sous les charges de » faire dire à perpétuité, chacun jour, une messe basse à l'autel Monsieur Saint-Nicolas de l'église de Notre-Dame de Tours, et d'entretenir un écolier aux études. . Jean de Quinemont fut nommé capitaine d'une compagnie de 100 hommes de pied francais dans le régiment du due de Roannais, par commission du 12 novembre 1615. Il était employé au service du roi dans la citadelle de Re en 1635, et paraît être mort peu de temps après (1), laissant du mariage qu'il avait contracté, le 24 novembre 1600, avec Françoise de Choupes, fille de Prégent de Choupes, écuyer, seigueur de Bandeau, en Poitou, et de Jeanne de Cherbis, et trapes d'or. nièce de Pierre de Choupes, chevalier, seigneur de Choupes, gentilhomme de la chambre du roi et gouverneur de Loudun et du Loudunois, deux enfants :

1º. Jean, IIIº du nom, dont l'article suit;

<sup>(1)</sup> Un ancien memoire porte qu'il fut tué, en 1657, sur un vaisseau du roi, à l'attaque des îles Sainte-Marguerite.

a. Anne de Quinemont, épouse de Pierre de Vaucettes, écuyer, seigneur de la Chaume.

V. Jean DE QUINEMORT, Ill' du nom, chevalier, seignear de Varennes, de la Guénerie, de Saint-Senoch, etc., fut successivement gentilhomme de Monsieur, Gaston, duc d'Orléans, lieutenant d'une compagnic de 100 mousquetaires à cheval dans le régiment du cardinal de Richelieu, maréchal des camps et armées du roi en 1662, et gouverneur de Vallerunge en Lorraine. Il fut maintenu dans sa sa noblesse par jugement de M. Voysin de la Noiraye, intendant de Tours, du 50 décembre 1668. Il avait fait hommage au roi en la chambre des comptes de Paris, le 28 février 1662, pour sa seigneurie de Varennes, mouvante de S. M. à cause du château de Loches, et avait épousé, par contrat du 13 janvier 1636, Claude Crasspux, fille de noble homme Jean Chaspoux, seigneur de la Piardière, et de Claude Morin, et grand'tante d'Eusèbe-Jacques Chaspoux, marquis de Verneuil, grand échanson de France. Decemariage sont issus:

Cuasroux:
d'azur, au pélican
d'or; au chef cousu
de gueules, chargé de
3 croissants d'argent,

1°. Jean-Christophe, dont l'article suit :

2°. Pierre-Marie de Quinemont, page du roi Louis XV en la petite-écurie.

VI. Jean-Christophe DE QUINEMONT, chevalier, seigneur de Varennes, de Baugé, de la Guénerie et autres lieux, fut aussi page du roi Louis XIV dans sa petite-écurie. Il servit ensuite dans la première compagnic des mousquetaires, puis à l'arrière-ban de la noblesse de Touraine en 1674. Le 22 juillet 1683, il donna à S. M. le dénombrement de sa seigneurie de Varennes, et mourut avant le 10 mai 1712. Il avait épousé, par contrat du 19 janvier 1671, Marie Genvais de Salvert, felle de Louis Gervais de Salvert, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, et de Marguerite Chaspoux. Ses enfants furent:

GREVAIS:

 Jacques de Quinement, chanoine de l'église royale du château de Loches et grand-vicaire de Tours;

2'. Louis-Ours, dont l'article suit ;

5°. Trois filles, dont deux mortes sans alliance, et l'aince femme de M. Couet, avocat aux conseils du roi.

VII. Louis-Ours de Quinemont, chevalier, seigneur de Varennes, de Baugé, de la Guénerie et autres lieux, fut maintenu daus sa noblesse par ordonnance de M. Chanvelin de Beauséjour, intendant en la généralité de Tours, du 18 juin 1715. Du mariage qu'il avait contracté, le 10 mai 1712, avec Marie Bonin, fille de d'azur, au chevron Joseph Bodin, seigneur des Joubardières, et de Marie-Louise 3 roses du même : au Berthonneau, sont provenus:

or, accompagne de

- 1°. Jean-Jacques-Ours, qui suit :
- 2. Marie-Louise de Quinemont, née le 26 février 1716;
- 3. Bonne-Anne de Quinemont, née le 25 juin 1717, reçue, le 3 décembre 1725, à Saint-Cyr, d'où elle est sortie en 1737;
- 4º. Élisabeth-Catherine de Quinemont, née le 24 novembre 1722.

VIII. Jean-Jacques-Ours DE QUINEMONT, chevalier, seigneur de Varennes, de Baugé, de la Guénerie, de Paviers, de Vauguérin, de la Turmelière et autres lieux, ne le 28 février 1715, fut reçu page du roi en la petite-écurie le 12 septembre 1729. Il en sortit pour passer cornette dans le régiment de Stanislas, cavalerie, par brevet du 1er juin 1733, et s'est marié, par contrat du 11 février 1736, avec Marie-Jeanne Opart, d'une maison qui a donné un grand-panetier et un grand-fauconnier de France, fille de messire Charles Odart, chevalier, seigneur de Paviers, de Vauguérin, coquilles d'argent. et autres lieux, ancien capitaine au régiment des carabiniers. De ce mariage sont issus :

ODART: gueules, chargie de 5

- 1º, Jean-Charles-Ours, qui suit;
- 2º. Louis Charles-Pierre, comte de Quinemont, ne le 28 juin 1750, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine dans le régiment de Poitou, mestre de-camp de cavalerie le 10 mars 1774, enseigne des gardes-du-corps du roi, compagnie de Luxembourg, le 26 novembre 1775, lieutenant le 1" janvier 1776, chef d'escadron le 1" décembre 1778, brigadier de cavalerie le 1" mars 1784, maréchal-de-camp le 9 mars 1788, et décédé lieutenant-général des armées du roi le 26 octobre 1827. Il ne s'était pas marié;
- 3º. Marie-Charlotte de Quinemont, mariée avec Michel-Louis de Vernoge, écuyer, seigneur de Rosnay-Laverdin, morte sans postérité le 17 janvier 1817;
- 4. Marie-Louise-Adélaide de Quinemont, morte en 1809;
- 5. Catherine-Victoire de Quinemont, mariée avec M. de Grasteil, morte sans enfants en 1818:
- 6°. Marie Julie-Félicité de Quinemont, morte sans alliance en 1816.

IX. Jean-Charles-Ours, marquis de Quinemont, chevalier, seigneur de Varennes, de Baugé, de la Guénerie, de Vauguérin, de Paviers en Touraine et de Rasnay-Laverdin en Vendômois, lieutenant-co-lonel de cavalerie, major du régiment des cuirassiers du roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, a épousé, par contrat du 50 octobre 1770, Albertine-Charlotte-Sixtine Manion de la Saudraye, écuyer, capitaine au régiment de Béarn, infanterie, et de Charlotte-Sixtine Houvet. De ce mariace sont issus:

Manon: d'argent, a 3 fleurs de ly» de gueules.

- 1º. Albert-Ours-Charles de Quinemont, mort dans l'émigration en 1797;
- 2º. Auguste-Charles-Louis, dont l'article suit :
- 3. Albertine-Marie-Louise de Quinemont, morte sans alliance en 1797.

X. Auguste-Charles-Louis, marquis de Quinemont, né le 6 mai 1780, a épousé, par contrat du 4 mai 1790, Marie-Marguerite-Zoé de Tristan, fille de messire Nicolas-Marie de Tristan, chevalier, seigneur de Meignelay, ancien lieutenant-colonel, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de dame Marie-Thérèse-Pauline Bigot de Cherelles. De ce mariage sont issus:

de gueules, à la bande d'or,

- 1°. Léopold-Marie-Pierre-Victor de Quinemont, né en 1804, marié, le 13 avril 1835, avec Agathe le Férre de la Feluère, ille de messire Antoine-Marc le Fèvre, comte de la Faluère, et d'Agathe Bonin de la Boninière de Beaumont;
- a'. Arthur-Marie-Pierre de Quinemont, né en 1808, officier à l'école de cavalerie de Saumur;
- 3º. Élie-Louis-Marie de Quinemont, né en 1810;
- 4º. Augusta-Hélène-Marie de Quinemont, née en 1800, mariée, le 2 avril 1821, avec Cérar Budan de Russe, chef d'escadron dans les hussards de la garde royale, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et officier de l'ordre royal de la Légion-d'Ulonneur.

# DES ROTOURS.

SEIGREURS DES ROTOURS, DE POINTEL, DU SACQ, DE MÉGUILLAUME, DU COUDRAY, DE CONNERAY, DE LA ROQUE, DE LA MOTTE, DE SAINT-AN-DRÉ DE BRIOUZE, DE LA LANDE-YAUMONT, DE FUMESSON, DU CHES-NAY, BARONS DE CHAULIEU, SEIGREURS DE QUATREPUITS, DE CREPON, DE FOUCY, DE LA CHAUX, etc., on Normandée.



Annes: D'azur, à trois besants d'argent (\*). L'écu timbré d'un casque de chevalier, sommé de la couronne de baron. Supports: deux lions.

DES ROTOURS, maison de noblesse d'ancienne chevalerie, de la province de Normandie.

Il existe dans le département de l'Orne, arrondissement d'Argentan, une commune du nom des Rotours (1), située non loin de la rive droite de l'Orne, dépendante autrefois de l'élection de

<sup>(\*)</sup> Ces armoiries sont peintes sur les vitraux de l'église des Rotours, et sont sculpitées sur le fronton du château du Sacq et sur la maison de l'Eveillerie, dans la commune du Mesqil-Briouxe.

<sup>(1)</sup> Les Rotours: diocèse de Sées, parlement de Rouen, intendance d'Alençon, election et sergenterie de Palaise, paroisse de 57 feux, située près de la five droite de l'Orne, à trois lieues S.-S.-O. de Falaise. (Expilly, Dictionnaire géographique des Gaules de la France, in-fol., 1770, t. VI, p. 593; Dictionnaire géographique des postes aux lettres, par M. Lecousturier, édition de 1802, t. II, p. 451.)

Falaise, et qui fait aujourd'hui partie du canton de Bazoches-sur-Hoesne.

On voit par d'anciens actes de foi et hommages, qu'il y avait deux fiefs dans la paroisse des Rotours; le fief de Notre-Dame-des-Rotours avec mauoir seigneurial et le fief des Rotours, dont l'un était à un quart de lieue et relevait du roi : l'autre relevait de la seigneurie de la Carneille.

Gabriel du Moulin, curé de Manneval, dans le catalogue alphabétique des anciennes familles illustres de Normandie, qu'il a ájouté à son Histoire des conquétes et des trophées des Normands français aux royaumes de Naples et de Sicile, cite un Hugues des Rotours, écuyer, qui vivait en 1212 (1). Mais la filiation n'est établie sans interruption par les titres et les documents historiques, qu'à partir de François des Rotours, 1" du nom, dont l'article suit.

I. François DES Rorouns, I" du nom, écuyer, acquit, le 15 octobre 1309 (2), de Gervais de Nerfs, écuyer, la terre et seigneurie de Notre-Dame-des-Rotours. L'acte de cette acquisition fut passé devant Jean Duval, tabellion juré, et scellé par Gui Laignel, prétre, garde du scel de la viconté de Falaise. (Original au Chartrier du château des Rotours; Hist. de la maison de Harcourt, par la Roque, t. III, p. 235, aux preuves du livre viu, où le contenu de cet acte est rapporté en entier.) Selon une ancienne généalogie qui existe au chartrier du château du Sacq, ce fut le même François, I" du nom, qui acheta, en 1305 ou dans les premières années du quatorzième siècle, la seigneurie de Pointel (3) que ses descendants ont conservée pendant plusieurs siècles. Le 18 novembre 1520, Guillon Drouet lui donna l'aveu de la vavassorerie Drouet, mouvante de sa seigneurie des Rotours (4); et, suivant une autre mouvante de sa seigneurie des Rotours (4); et, suivant une autre

<sup>(1)</sup> Page 458, lettre R, édition de Rouen, 1658, in-fol.

<sup>(</sup>a) Cet acte est le premier que cite Pierre d'Hozier, dans une ancienne généalogie de la maison des Rotours, existante parmi les manuser. de la Bibliothèque du Roi.

<sup>(3)</sup> Pointel: paroisse de cent feux, située près de Briouze, dans l'élection de Falaise et à cinq lieues et demie S.-S.-O. de cette ville. Cette terre fait actuel-lement partie de l'arrondissement d'Argentan. (Expilly, 1, V, p. 713.)

<sup>(4)</sup> L'original de cet aveu existe au chartrier du château des Rotours.

généalogie, produite, en 1540, aux commissaires du roi à la Flèche, et qui existe au chartrier du château des Rotours, ilavait contracté mariage avec Massine p'Écoucue, mariage duquel est issu Jean, Ier du nom, qui suit,

D'RODECHE:

II. Jean DES ROTOURS, I" du nom, écuyer, seigneur des Rotours et de Pointel, donna, par acte de l'année 1364, le local du presbytère des Rotours, et recut, au mois de novembre 1377, l'aveu de Jean Couillard pour deux acres et demi de prés. (Chartrier du château des Rotours.) Il épousa Alix ne Monceaux, fille de Robert de Monceaux, écuyer, seigneur de Loulay-le-Tesson. Ces deux époux, par d'arg acte du 20 février 1378 (v. st.), donnèrent en bail à fief à Colin du Barquet, écuyer, et à Guillemette, sa femme, divers héritages situés au bourg de Saint-Léonard et dans la forêt de Gouffer (1). De leur mariage est provenu Jean, II' du nom, qui suit.

III. Jean DES ROTOURS, II du nom, écuyer, seigneur des Rotours, de Pointel et de Fumesson, dans l'élection d'Argentan (2), acquit, par acte du 13 janvier 1401 (v. st.), passé devant les notaires de Briouze, une pêcherie située sous le rocher Morin, et rendit aveu, le 14 février 1415 (v. st.), pour son fief des Rotours. (Originaux au Chartrier du chât. des Rotours.) En 1418, Jean des Rotours ayant été du nombre des gentilshommes qui refusèrent de comparaître en armes pour le service de Henri V, roi d'Angleterre, ce prince, après s'être emparé de Falaise, confisqua le fief des Rotours qu'il donna à Robert Schling (3). Mais Jean des Rotours rentra dans la possession de son ficf immédiatement après l'expulsion des Anglais. Le 24 juin 1431, il autorisa, comme seigneur du ficf, la vente du moulin de Carel, paroisse des Rotours. consentie à Jean de Grousset, par acte passé devant Lecomte, notaire à Falaise. (Chartrier des Rotours.) Il avait épousé Denise pe la bordure de gueu-LA MESLIÈRE, fille de Guillaume de la Meslière, écuyer, seigneur sants d'argent-

<sup>(1)</sup> L'original en parchemin de ce bail à fief existe dans les archives de M. des Rotours, sous-préfet de Dreux.

<sup>(2)</sup> Le fief de Fumesson a été vendu par la maison des Rotours à M. de Martineau en 1617.

<sup>(3)</sup> Recherches historiques sur Falaise, par M. l'abbe Langevin, pp. 364 et 365.

de la Meslière, et de Lucette, dame du Sacq. Par suite de ce mariage, dont est issu Robert (1) qui suit, les terres et seigneuries du Sacq, de Méguillaume, de l'Eveillerie et de la Channière sont entrées dans la maison des Rotours, où elles sont restées jusqu'à la fin du dix-septième siècle.

IV. Robert des Rotours, I" du nom, écuyer, seigneur des Rotours, du Sacq (2), de Méguillaume (3), de Pointel, etc., passa, en 14/8, un acte de transport en qualité de seigneur des Rotours (Original au Chartrier du château des Rotours), et mourut avant d'aun, sila fasce d'ar. l'année 1464, laissant veuve Jeanne de Raveron, fille de noble Jean gent, sommée d'un de Raveton, écuyer, laquelle l'avait rendu père de:

2°. Gabriel, seigneur des Rotours, de Pointel, etc., marié 1°, suivant Pierre d'Hozier, avec N.... de Harcourt; 2° avec Jeanne de Garnetot, veuve de Jean de Bonensant. Il n'a eu qu'un fils, issu de ce second mariage:

Guillaume des Rotours, écuyer, seigneur de Pointel, mort sans postérité:

- 2°. Jean, III° du nom, qui a continué la descendance;
- 3º. N.... des Rotours, mariée avec N.... de Mathan;
- 4". N.... des Rotours, semme de N.... de Betleville;
- 5. N.... des Rotours, alliée avec Nicolas de Corday, écuyer; 6. N.... des Rotours, épouse de M. de Melanger;
- 7º. N.... des Rotours, mariée avec M. du Fay.

V. Jean des Rotours, III<sup>e</sup> du noin, écuyer, seigneur des Rotours, du Sacq, de Fumesson, de l'Eveillerie, etc., fit un partage, le 15 janvier 1464 (v. st.), avec noble Jeanne de Raveton, sa mère, et le lendemain il y eut appointement entre cette dame et Nicolas de Corday, écuyer, établi tuteur de Guillaume des Rotours, neveu

<sup>(1)</sup> Jugement de maintenue de noblesse de M. le Roy de la Potherie, intendant de la généralité de Caen, du 11 septembre 1641.

<sup>(2)</sup> Le Sacq : village de douze feux, situé dans le diocèse de Seez, à quatre lieues au midi de Falaise. Cette terre appartient aujourd'hui à M. Grandin, écuyer.

<sup>(3)</sup> Méguillaume: paroisse de vingt-sept feux, située à quatre lieues S.-O. de Falaise et à dix N.-O. d'Alençon. Elle fait actuellement partie du canton de Putanges.

de Jean. Celui-ci, par acte du 2 novembre de cette année (1), passé devant Gervais Thievin et Jean Paulme, tabellions en la vicomté de Falaise, fit, avec les tuteurs du même Guillaume des Rotours, le partage de la succession de noble Lucette du Sacq. veuve de Guillaume de la Meslière. Le 12 juillet 1465, Robert Gondouin et Robin Guibout se reconnurent ses vassaux à raison du fief du Gué, mouvant de sa seigneurie du Sacq. Par acte du 17 mars 1502 (v. st.), passé devant Pierre Regnault et Maurice Aubert, tabellions de Falaise, Jean des Rotours, Ille du nom, comme seigneur des Rotours, transigea avec Guillaume des Rotours, seigneur de Pointel, sur le titre sacerdotal de Jean des Rotours, fils du même Jean, et il passa une autre transaction, comme patron de la paroisse des Rotours, avec les religieux de l'abbaye de Saint-André en Gouffer, par acte du 20 juillet 1503, passé devant les notaires de Briouze. (Chartrier des Rotours.) Il avait épousé Denise DE FAL- de LAIS, dame du Coudray, fille de noble Jean de Fallais, écuyer, sei- les d'argent. gneur du Coudray et de Conneray au Maine, et de N.... de Champlais, dame de Souvré. Ses enfants furent :

- 1°. Robert, II° du nom, qui a continué la branche aînée pes Royous pes ROTOURS:
- 2º. Jean des Rotours, prêtre, vivant en 1511;
- 3°. François, II° du nom, auteur de la branche des seigneurs pu SACQ, DE MÉGUILLAUME, DE CHAULIEU, etc., rapportée ci-après;
- 4°. Guillaume des Rotours, écuyer, sieur de Fumesson, qui acheta divers béritages les 19 janvier 1517 et 14 juin 1521, et vivait encore le 15 août 1535. Jeanne Dussey, sa veuve, paraît dans un acte du 31 décembre 15-o. Il en avait eu deux fils :
  - A. François des Rotours, écuyer, seigneur de Fumesson, mort sans postérité :
  - B. Nicolas des Rotours, écuyer, seigneur du Chesnay (2), qui partagea avec son frère siné le 23 juin 1571. Perrine le Sueur, sa veuve, tran-

<sup>(1)</sup> Cabinet de l'ordre du Saint-Esprit, Normandie, généralité d'Alençon, vol. 1 et 9, et preuves faites pour les pages de Mgr le duc d'Orléans par M. de la Cour le 1" juin 1753, dont l'original existe aux manuscrits de la Bibliothèque du Roi.

<sup>(2)</sup> Le Chesnay : bourg de cinquante-deux feux, situé à une lieue E .- N .- E. d'Alençon et à neuf lieues N. du Mans.

sigea avec leur fils le a5 décembre 1612, et vivait encore en 1627. Il fut père de :

- a. François des Rotours, écuyer, seigneur du Chesnay, marié, le 25 mai 1616, avec Marie du Mesnil-Berard de la Chaise, fille de noble homme René du Mesnil-Berard de la Chaise, sieur de la Bugère, et de Marguerite de Marguerit. Ils laissèrent en minorité trois fils :
  - I. René des Rotours, écuyer, seigneur du Chesnay, marié 1º avec Cécile de l'Aumosne; 2º, par contrat des 17 et 25 novembre 1645, avec Jacqueline Brossard, fille de feu Léonard Brossard, écuyer, sieur du Clairet, et d'Anne Halbout. Il fut maintenu dans sa noblesse avec François, seigneur des Rotours, son cousin, chef de la branche aînée, le 1" juillet 1667. Il était alors agé de 50 ans et avait trois enfants ;

#### Du premier lit :

A.A. Guillaume des Rotours, écuyer, seigneur de Brunville, marié, par contrat du 17 février 1661, avec Jeanne le Roy, fille de Charles le Roy, écuyer, seigneur de Cerqueux, et de Gassienne de Mesange. Il était âgé de 28 ans en 1667 et n'avait pas d'enfants;

### Du second lit :

BB. N.... des Rotours, demoiselles;

- III. Jacques des Rotours, décuyers, mineurs en 1627;
- b. Catherine des Rotours, qui demanda partage à François, son frère, le 20 décembre 1616;
- 5. Samson des Rotours, prêtre, curé de Champcerie;
- 6º. Catherine des Rotours, mariée, par traité du 2 juin 1504, avec Guillaume te Goutlu, écuyer, seigneur des Annays, fils de Jean le Goullu, ècuyer, seigneur des Aunays, et de Mille-Savattes. Jean des Rotours, père de Catherine, lui constitua en dot 12 livres tournois de rentes et 150 livres tournois une fois payées, et promit en outre de l'habiller ainsi qu'à fille de bonne maison appartient (1);
- 7°. Radegonde des Rotours, 8°. Marguerite des Rotours, Vivantes le 13 janvier 1510.

<sup>(1)</sup> Preuve de M. de la Cour, aux manuscrits de la Bibliothèque du Boi.

VI. Robert des Rotours, Il' du nom, écuyer, seigneur des Rotours, de Launay (1), du Coudray, etc., transigea pour lui et ses frères avec Guillaume Fortin, écuyer, le 29 juin 1510, par acte passé devant Charles Turpin et Jean Leroux, tabellions de Breteville-sur-Laize. Les 13 janvier de la même année 1510 (v. st.) et 10 juillet 1511, suivant actes passés devant Colas Saillart et Olivier Callu, notaires de la Forest-Auvray, il fit le partage des biens de la succession paternelle, et iltransigea, le 15 juillet 1517, devant les mêmes tabellions, avec François Osmond, écuyer, sieur de Sainte-Croix. (Chartrier des Rotours.) Il avait épousé damoiselle Charlotte de La Roé, dame de la Chapelle d'Andigny, en Anjou, fille de Jean seroles. de la Roé, chevalier, et de Françoise le Clerc de Juigné. Ils ne vivaient plus en 1559, et laissèrent:

pr 14 Ros; 'argent, à la coue d urules.

- 1º. Robert, seigneur des Rotours, du Coudray et d'autres fiefs situés au Maine et en Anjou, suivant une sentence du 16 février 1584, chevalier de l'ordre du Roi, et gentilhomme ordinaire de la chambre. Il eut pour femme Barbe d'Aunières, fille de Bonnaventure d'Aunières, seigneur dudit lieu, et de Françoise Haton, héritière de Raguin. Barbe d'Aunières, ayant surrécu à Robert des Rotours, épouss, en secondes noces, Pierre du Bellay, seigneur de la Courbe, colonel d'infanterie, puis capitaine au régiment des gardes. Elle arvite u de son premier mari deux filles:
  - A. Radegonde des Rotours, femme de messire Charles du Bellay, chevalier, seigneur de la Feuillée et du Rois-Thibaut, frère ainé de Pierre, seigneur de la Courbe, qui épousa sa mère;
  - B. Renée des Rolours, dame du Plessis-Bonneau, paroisse de Bierné, en Anjou, mariée avec René, seigneur de Montesson, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la chambre, fils d'autre René, seigneur de Montesson, et de Françoise d'Assé;
- a°. Samson des Rotours, qui fut enseigne du maréchal de Montejean, et s'allia avec l'héritière de Riollé, en Poltou, de laquelle il ne laissapas de postérité;
- 3. Julien, qui a continué la descendance;
- Françoise des Rotours, mariée avec messire Mathurin de Charnace, chevalier, seigneur de Charnacé, paroisse de Champigny (2);

<sup>(1)</sup> Launay : bourg de quatre-vingt-cinq feux, situé à quatre lleues N.-O. de Laval, au Maine.

<sup>(2)</sup> Cabinet du Saint-Esprit, Normandie, généralité d'Alençon, vol. 9, fol. 909.

- 5ª. Claire des Rotours,
- 6º. Françoise des Rotours, religieuses à Patience;
- 7°. Thomasse des Rotours,
- 8. Massine des Rotours, mariée, vers 1540, avec Jean des Guetz, seigneur de la Potinière, du Grand-Sault et des Brosses. Pierre des Guetz de la Potinière, leur arrière-petit-fils, fut reçu chevalier de l'ordre de Malte au prieuré de France le 24 novembre 1610 (1).

VII. Julien des Rotours, écuyer, seigneur des Rotours, de l'Eveillerie et du Sacq, transigea sur procès, le 25 avril 1540, avec Jean Turgot, sieur de la Selle, et obtint une commission du roi pour faire poursuivre des malfaiteurs le 2 novembre 1552. Par contrat du 13 mai 1559, passé devant Jean Guéroult, écuyer, et Charles Philippart, tabellions de la Forest-Auvray, vicomté de Falaise, Julien des Rotours épousa Nicole DE VASSY, sœur de messire Louis de Vassy, seigneur de la Forest-Auvray, et fille de Gabriel de Vassy, écuyer, seigneur du même lieu, et de Marguerite de Harcourt, fille de Jacques de Harcourt, baron de Longey, et d'Isabeau Bouchard d'Aubeterre. Il avait partagé avec son frère aîné le 22 décembre 1544. (Chartrier des Rotours.) Le 26 avril 1560, par acte passé devant les notaires de la Carneille, il donna quelques héritages au curé de la paroisse des Rotours, et fit faire des prières pour le repos des âmes des seigneurs des Rotours, ses prédécesseurs. Après sa mort, Nicole de Vassy fut nommée, par sentence du siège de Falaise du 20 décembre 1571, tutrice de leurs enfants mineurs, nommés:

d'argent, à 3 tout teaux de sable.

- 1". Jean, IV' du nom, dont l'article suit;
- 27. Charles des Rotours;
- 3°. Jacques des Rotours, vivant en 1599;
- 4°. Julien des Rotours, seigneur de la Gueslerie, mort célibataire après l'année 1622;
- 5°. Marie des Rotours, femme de Jean Marguerit, écuyer, seigneur du Bu, de Soignelles et de Guibray, avocal-général au parlement de Rouen;
- 6. Nicole des Rotours, l'une d'elles a épousé M. du Castellier, gou-
- 7°. Catherine des Rotours, \ verneur de Saint-Lô.

Voyez les registres de ce prieuré à la Bibliothèque de Monsieur, à l'Arsenal.

VIII. Jean DES ROTOURS, IV. du nom, seigneur des Rotours, fut maintenu dans la possession de cette terre, ainsi que sa mère, par scutence du bailliage de Falaise du 16 février 1584, et fut relevé avec ses frères et sœurs de la garde noble, par sentences du même bailliage des 20 février et 21 octobre 1587. Ils firent les lots de la succession paternelle le 4 novembre 1500 (1), devant Jean Robine et Anceaume, tabellions du Pont-Crepin, vicomté de la Carneille. Jean des Rotours fit, le 15 juin 1606, devant le vicomte de Falaise, la déclaration de son fief seigneurial des Rotours, pour equel il fit hommage au roi, en la chambre des comptes de Normandie, le 7 février 1608, comme d'un quart de fief de hau- d'argent, au chevron bert (2). Barbe Brochard, sa femme, lui survécut jusqu'après l'année 1636. Elle l'avait rendu père de deux fils:

renversé d'azur, char-gé de 3 annelets d'or : au chef du second cmail.

- 4°. Jacques, seigneur des Rotours et de la Couture, qui transigea, au mois de juin 1631, avec Philippe de Rosnay, écuyer, seigneur de Fumesson, au sujet des droits de fondation et de patronage honoraire de l'église Notre-Dame-des-Rotours. François des Rotours, qui succéda à Jacques, son frère afné, décèdé sans postérité, obtint, en 1648, des lettres de rescision contre cette transaction;
- 2º. François, IIº du nom, qui a continue la descendance.

IX. François des Rotours, II du nom, écuyer, seigneur des Moulins, puis des Rotours, partagea avec son frère ainé le 28 novembre 1636, devant Etienne et Charles Robine, notaires à Champcerie, et s'allia, par contrat du 26 juin 1658, passé devant Philippe Benard et Pierre de Launay, tabellions de Tournebu, avec Charlotte D'Ansy, fille de Henri d'Anisy, écuyer, seigneur dudit lieu, et de Catherine le Cerf, alors remariée avec Louis de Nolent, écuver, seigneur de Boubainville. François des Rotours avait servi le roi en qualité de volontaire dans la cavalerie, pendant les campagnes de 1630, 1635 et 1656, sous les ordres de MM. de Vendôme, de Thianges, de Vaubecourt et de la Lande-Héron. Il était

P'ARDY : geut, semé de lion du même, lam-

<sup>(1)</sup> Les originaux de ces actes existent au chartrier des Rotours, ainsi que ceuz de la plupart des titres postérieurs.

<sup>(</sup>a) Cabiuet de l'ordre du Saint-Esprit, Normandie, généralité d'Alençon, vol. q. fol. gog.

agé de cinquante-quatre ans lorsqu'il fut maintenu dans sa noblesse avec son parent, René des Rotours, seigneur du Chesnay, par jugement de l'intendant de la généralité d'Alençon, du "" juillet 1667. Il est mort sans postérité, le dernier de sa branche, n 1684, à près avoir vendu ses tetres et ségneuries des Rotours (1), le 3 novembre 1684, à M. le marquis de Vassy-la-Forest.

SEIGNEURS DU SACO, DE MÉGUILLAUME, DE CHAULIEU, CIC.

VI. François des Royours, II du nom, écuver, seigneur du Sacq et de Méguillaume, fils puiné de Jean, IIIº du nom, seigneur des Rotours, et de Denise Fallais, transigea avec Samson, prêtre, curé de Champeerie, son frère, sur le partage de la succession paternelle, par acte du 10 juillet 1511, passé devant Colas Saillart et Olivier Callu, tabellions de la Forest-Auvray, Il intervint comme parent de Bonaventure de Harcourt dans l'enquête faite, le 12 juin 1526, par le lieutenant-général en la vicomté d'Argentan, pour l'entérinement des lettres-patentes du roi, au snjet de la garde noble du même Bonaventure de Harcourt (2). Le 50 décembre 1520. François des Rotours paya une somme de 56 livres, à laquelle il avait été taxé à cause de son fief du Sacq, pour la rancon des enfants du roi François Ier (3). En 1540, François des Rotours et Guillaume, son frère, seigneur de Fumesson, firent leurs preuves de noblesse devant les commissaires du roi à la Flèche. Là, ils justifièrent qu'eux et leurs ancêtres avaient toujours vécu noblement, comme nobles et descendus de noble ligne, sans avoir jamais été inquiétés ni troublés, et qu'ils avaient tous suivi le ban

<sup>(1)</sup> On voit par les hommages et dénombrements qu'il y avait deux défa de ce norn dans la paroisse des Rotous: l'un, cétal de Notre-Dame des Rotous; celevait du roi, et l'autre, celui des Rotous; relevait du roi, et l'autre, celui des Rotours, relevait de la sejaneurie de la Garraneille. Le fief et le château des Rotours étaient possédés, en 1789, par M. Angot des Rotours, et ils appartiennent aujourd'hul à MM, ses fils. (Voys: le procésverbal de l'assemblée de la noblesse.)

<sup>&#</sup>x27;(2) Histoire de la maison de Harcourt, par la Roque, t. IV, pp. 11765 et 11766, aŭ l'acta est rapporté en entier.

<sup>(5)</sup> Acte visé, en 1641, dans le jugement de mointenue, de noblesse rendu per M. le Roy de la Potherie, commissaire de S. M.

et arrière-ban comme les autres nobles du duché de Normandie (1). François des Rotours avait épousé 1°, par traité passé sous seings privés le 11 décembre 1512, Françoise de Séran, fille de den noble homme Artus de Séran, sieur de Torp, et de Bertranne le d'er. Cloustier, sœur de Guillaume le Cloustier, seigneur du Mesnil-Vilmain; 2°, par contrat sous seings privés du 1'd, septembre 1525, Marie de Virecourt, fille de feu François de Vieucourt, écuyer, sieur de Goulefrey, et de Catherine de Cleraunay. Elle était veuve, lorsqu'unie à ses enfants, elle transigea les 16 octobre 1566 et 6 août 1567, avec les tuteurs du fils de feu Louis des Rotours, Pierre de la Haye, sieur de la Roche, et la veuve de ce même Louis, Anne de la Haye, alors remariée avec Jacques Droullin, sieur d'Urou et de Chantelou (2). François des Rotours a laissé,

DE SEGAN: 'agur, à 3 croissants 'or.

DE VIRCCOURT!

#### Du premier lit :

1º. Louis, dont l'article suit :

## Du second lit :

- 2°. Charles des Rotours, qui fut curé du Sacq;
- Jean des Roteurs, marié avec N.... de Fréquin, dont il n'a pas eu d'enfants;
- 4. Guillaume des Rotours, qui fut élu, en 1575, grand-prieur de Saint-Étienne de Gaen. (Voyet l'Histoire ecclés. monuscrite de Normandie, par dom le Noir, année 1575);
- 5°. Julien, auteur de la branche des seigneurs de Forux, rapportée plus loin;
- 6°. Françoise des Rotours, 2°. Jeanne des Rotours,
- VII. Louis DES ROTOURS, écuyer, seigneur du Sacq et de Méguillaume, servit en qualité de guidon dans la compagnie de M. le comte du Lude. Le 1º décembre 1546, il obtint au bailliage de Saint-Pierre-sur-Dive une sentence sur la demande en retrait qu'il avait formée contre noble homme N.... le Verrier, baron de

<sup>(1)</sup> Chartrier des Rotours où existe la généalogie produite par ces deux frères.

<sup>(</sup>a) L'original en parchemin de cet acte, passé devant Jean Guéroult, écuyer, et Charles Phellpart, tabellions de la Forest-Auvray, est dans les archives de M. des Rotours, sous-préfet de Dreux.

Vassy, à raison du fief de Méguillaume, qui avait été rendu par son père à ce baron. Louis des Rotours, homme d'armes des ordonnances du roi en la compagnie du seigneur, de Laval, fut blessé au siège de Carignan, en Piémont. Il fit son testament le 21 octobre 1555, mourut des suites de ses blessures, et fut inhumé en l'église des Augustins de cette ville. Une attestation de ses services fut donnée à sa famille le 17 mai 1557 (1). Il avait épousé, par contrat accordé le 6 janvier 1552, devant Peliczon, notaire juré au Maine; et signé par Cheron, tabellion de Bouroouvel, le deraier jour de février 1553, Anne de La Haye, deuver, seigneur de la Roche au Maine et du grand Coudray, et de Marie Geslin. Anne de la Haye se remaria, le 14 mars 1557 (v. st.) avec Jacques Droullin, écuyer, seigneur d'Urou, de la Fontaine, etc. Elle avait eu de son premier mari:

or to Harr d'aur, à la bande breiessée d'or, cotoyée eu chef de 3 meriettes d'argent, une sus chaque mer-

> VIII. Pierre DES ROTOURS, écuver, seigneur et patron du Sacq, de Méguillaume, etc., qui, lors de la mort de son père, fut mis sous la tutelle de Pierre de la Haye, seigneur de la Roche et du Coudray, son oucle maternel. Les 16 octobre 1566 et 6 août 1567, un accord en forme de partage fut fait devant Jean Guéroult, écuyer, et Charles Phélipart, tabellions, entre François de la Haye comme tuteur de noble Pierre des Rotours, fils et seul héritier de Louis des Rotours. (Le titre original est dans les mains de M. des Rotours, sous-préfet de Dreux.) Pierre des Rotours recut diverses reconnaissances féodales les 14 juillet 1577 et 5 février 1579, en 1580 et 1589, le 26 juin 1610 et en 1616. Lui et ses quatre fils furent maintenus dans leur noblesse par M. de Roissy en 1599. Pierre des Rotours consacra sa vie au service de son prince et de sa patrie, et signala particulièrement son zèle et sa fidélité dans les guerres civiles qui précédérent et suivirent l'avénement de Henri IV au trône. La famille en conserve d'honorables témoignages, dans une sauvegarde que lui accorda ce grand prince, pour ses terres du Sacq, datée du camp d'Argentan le 30 décembre 1589, et dans des lettres

<sup>(1)</sup> Certificat de M. de la Cour, au cabinet des manuscrits de la Bibliothèque du Roi.

que lui écrivirent de Gaen, les 22 février 1591 et 18 avril 1594, François de Bourbon, duc de Montpensier, et Henri de Bourbon, duc de Longueville, lettres dans lesquelles ces princes lui expriment l'entière confiance qu'ils ont en son dévouement et sa valeur. Des copies authentiques de ces pièces existent dans les mains de M. des Rotours, sous-préfet de Dreux. Pierre des Rotours avait épousé, le 1st janvier 1577, Anne Vavogelix, fille de messire Guillaume Vauquelin, écuyer, seigneur de Sacy, des Yveteaux, d'Hermanville stelle de la Touche, conseiller et avocat-général au parlement de déverdence de de Roten, et de Marie Droullin. De ce mariage sont provenus:

Varquetas l'azur, au sautoir enrèle d'argent, canconné de 4 crois ants l'or.

1\*. Michel des Rotours, écuyer, seigneur patron du Sacq, qui fit le partage do la succession paternelle avec ses frères le ou avril 1619. Il avait servi le roi Henri IV dans sa jeunesse, comme l'atteste un certificat de Henri de Bourbon du a 1 septembre 1597. Il reput un aveu, en 1651, de Philippe Cousin, chevalier, seigneur de Saint-Denis, et mourut à l'âge de près de 80 ans le 7 mai 1656, comme le porte l'inscription, placée sur sa tombe dans le chœur de l'église du Sacq (°). Il avait épousé Françoise du Breait, dame de Vaulcongrain, de Beauvais, du Chastellier, du Closbnisson, etc., fille de noble Pierre du Brenil, seigneur des mêmes lieux, et de Catherine de Saint-Gilles. Il n'a laissé qu'une fille :

Marie des Rotours, dame du Sacq, alliée avec M. de Touvoye, bailli de Lions-la-Forest. Elle vivait en 1690;

- 2º. Guillaume, dont l'article suit;
- 5°. François des Rotours, écuyer, sieur de la Huverie, dont était veuve sans enfants, le 26 mars (64), Jeanne Buisson;
- 4º. Louis des Rotours, écuyer, sleur du Gué, mort sans postérité après l'aunec 1641;
- 5°. N... des Rotours, mariée à Pierre Besnard, écuyer, seigneur de Poussy;
- 6º. Françoise des Rotours, alliée, par contrat du 22 septembre 1613, avec Jacques de Chennetières, écuyer, seigneur de Courdavid.
- IX. Guillaume des Rotours, écuyer, seigneur de Méguillaume

<sup>(\*)</sup> Gigit le corps de messire M. des Rotours, seigneur et patron de ce lieu, 2gé de quatre-vingts aus, qui mourut le 7 de mai 1656, fondateur de la première messe. Priez Dieu pour lui.

d'er, à trois roses de gueules.

de la Roque (1), de la Cour du Bois, de la Motte-sous-Roures (2) et de Saint-André de Briouze (3), devint possesseur de ces dernières terres par suite de son mariage avec Peronne ne Maccuent, fille et héritière de Georges de Marguerit, écuyer, seigneur patron des mémes lieux, et de Catherine Cœuret (4). Ces époux transigèrent avec cette dame sur la succession de feu Georges de Marguerit le 51 mai 1604, et requrent une reconnaissance féodale le 9 juin 1607, pour les biens relevants de la seigneurie de la Roque. Guillaume des Rotours et ses frères firent le partage de la succession de leur père le 10 avril 1619; et, le 2 mai 1621, Guillaume fit un transport à Jacques Turgot, seigneur de Saint-Clair. Il prouva sa noblesse devant les commissaires du roi sur le fait des francs-fiefs dans les généralités d'Alençon et de Cæn les 26 mars et 16 no-embre 1641. Il a laissé de son mariage un fils et deux filles:

- 1º. Julien, I" du nom, qui suit;
- 2º. Antoinette des Rotours, ¿ L'une d'elles fut marièe avec N..., le Doulet
- 3. Françoise des Rotours. \ de Ponticoulant.

X. Julien DES ROTOUSS, It du nom, écuyer, seigneur et patron de la Roque, de la Motte-sous-Rouvres, de Saint-André de Briouze, et de Cigné (5), naquit et fut baptisé en la paroisse du Sacq le 6 septembre 1612. Il fit le service à l'arrière-ban en 1635, fut déchargé du droit de franc-fiefavec ses oucles, le 20 juillet 1638, et fut maintenu dans a noblesse, d'abord, le 11 septembre 1641, par M. le Roy de la Potherie, intendant en la généralité de Caen, ensuite, le 1" juin 1667, par M. de Marle, intendant de la généralité d'Alençon. A cette dernière époque Julien des Rotours habitait sur la paroisse de la Roque, élection de Vire. Il avait épousé, le 24 mai 1626,

<sup>(1)</sup> La Roque: paroisse de 31-feux, située à-trois lieues E.-N.-E. de Vire, faisant partie actuellement du capton de Vassy.

<sup>(2)</sup> La Motte-sous-Routres : paroisse située dans le canton de Briouze, à deux lieues et demie N.-N.-E. de Falaise,

<sup>(5)</sup> Saint-André de Briouze : paroisse de 120 feux, située dans le même canton, arrondissement d'Argentan.

<sup>(4)</sup> Armorial general de France, registre IV, article DE MARGUERIT, p. 2.

<sup>(5)</sup> Cigné: bourg de 185 feux, situé sur la rivière de Mayenne, à deux lieues et demie N. de la ville de ce nom, et à trois quarts de lieue N.-E. d'Ambières.

Marguerite DE CAIRON, fille de noble homme Philippe de Cairon, sieur de Saint-Victor, et de Marie d'Angerville, dame d'Arclais Il quilles d'argent. fit son testament au château de la Roque, le 14 juillet 1685, devant Etienne Schire et Charles Halley, notaires de Vire et de Vassy, mourut le 18 du même mois et fut inhumé dans le chœur de l'église de la Roque. Ses enfants furent:

na Cainna? guenles, à 5

- 1º. Philippe des Rotours, écuyer, seigneur et patron de la Roque, né en 1635, marié avec Madelaine de Chennevières, et décéde sans postérité après l'année 1683;
- 2º. Jacques, qui a continué la descendance;
- 3º. François des Rotours, écuyer, né en 1647, marié avec Louise de Percy de Montchamps, et chef du rameau des Rotours de Montchamps;
- 4º. N... des Rotours, mariée avec Adrien de Banville, écuver, seigneur de Trutemer:
- 5º. N.... des Rotours, épouse de Rene de Sainte-Marie, écuyer, seigneur de Riboult et de la Hudairie.

XI. Jacques des Rotours, chevalier, seigneur de Saint-André de Briouze, né en 1640, fit une acquisition d'héritages le 2 octobre 1679. Il avait épousé, par contrat du 14 août 1676, passé devant Etienne Sebire et Jean Halley, notaires, Catherine LARCHER, fille de Jean Larcher, écuyer, sieur de Courperon et de Brunville, et épic de sable. de Catherine le Sage. Lui et son beau-père figurent dans un acte du 12 mars 1683, passé devant Julien Duchemin, et Pierre Louviers, notaires à Tinchebray. Catherine Larcher mourut le 15 avril 1721; il la suivit dans la tombe le 14 mars 1722, et tous deux furent inhumés dans l'église paroissiale de la Roque, Ils laissèrent trois fils et une fille :

- 1º. Jacques-Philippe des Rotours, chevalier, seigneur de la Roque, qui épousa, le 26 février 1717, demoiselle N.... Drudes du Rocher, fille de Guillaume Drudes, seigneur du Rocher, et d'Élisabeth du Boumel. De leur mariage vinrent :
  - A. Philippe-Michel des Rotours, chevalier, seigneur de la Roque et de Cantelou-le-Noble, marié, par traité du 1" fevrier 1757, avec Charlotte-Élisabeth de Vigneral, dame de Quatrepuits, de Valuneray, etc. Il est décède à Vire en 1804, avant eu deux fils et une file :
    - a. Bertrand-Charles des Rotours, chevalier, seigneur de Quatre-

- puits (1) et de Valmeray (2), baptisé à la Roque le 17 avril 1761 (3), marié, le 7 mai 1785, avec Julie-Françoise des Rotours de Chaulieu, sa cousine, laquelle l'a rendu nère de :
  - I. Alexandre-Philippe des Rotours, décède sans postérité à l'hôpital ambulant de l'église des luthérions à Thorn, le 28 mars 1807, des suites d'un coup de feu qu'il avait reçu à la bataille d'Eylau le 8 février précédent;
  - II. Augustin des Rotours, décédé dans le même hopital militaire, le 6 mars 1807, par suite d'un coup de feu qu'il avait recu à la même bataille:
- b. Charles-Bernard des Rotours, chevalier, seigneur de Cantelou, baptiné à la Roque le 11 octobre 1764 (4). Il a émigré et a été décoré de la croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. De son mariage avec Louise-Jeanne de Thoury, fille de M. de Thoury, écuyer, sont issus :
  - I. Deux fils, morts sans postérité;
  - Bertrand des Rotours, écnyer, garde de la porte en 1814, lieutenant au 7º régiment d'infanterie de ligne, et chevalier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur;
- c. Alphonse-Charlotte Madelaine des Rotours, née le 13 mars 1759, mariée avec M. du Laurens, lequel est décède sans avoir laissé d'enfants;
- B. Catherine des Rotours, mariée, le 7 octobre 1760, avec Louis-Georges le Breton, écuyer, sieur de la Morinière;
- C. Madelaine des Rotours, mariée, le 22 décembre 1753, avec Charles-François-Bénédict Gohier, écuyer, sieur d'Aigleville;
- 2°. Charles des Rotours, chevalier, seigneur du May (5), marié, avec dispense du 7 des ides de novembre 1727, et par traité du 16 de ce moisreconnu le 2 mai 1741, avec Élisabeth-Marie-Madelaine-Henriette de

Quatrepuits: paroisse de 15 feux, située à quatre lieues N.-N-E. de Falaise, et à même distance E.-S.-E. de Caen.

<sup>(2)</sup> Valmeroy: paroisse de 9 feux, située dans la sergenterie d'Argence, élection de Caen, à cinq quarts de lieue de Croissanville.

<sup>(5)</sup> Voyez le procès-verbal de l'assemblée de la noblesse du grand-bailliage de Gaen, p. 36. Bailliage de Fataise, p. 36. Bailliage de Vire, p. 47.

<sup>(4)</sup> Voyez le même procès-verbal, bailliage de Vire, p. 48.

<sup>(5)</sup> Le May: paroisse de 45 feux, située dans l'élection de Caen, à une demilieue S.-E. de l'abbaye de Fontenay.

Cairon, veuve en premières noces de Jacques-Simon de Villette, chevaller, seigneur de la Poitevinière. Charles des Rotours a eu de ce mariage :

- A. Michel-Jean-Charles des Rotours, né le 11 septembre 1738, recu page de Mgr. le duc d'Orléans le 1" juin 1753, aut ses preuves faites devant M. de la Cour, généalogiste. Il est mort sans postérité:
- B. N ... des Rotours , épouse de M. Bauquet, écuyer, seigneur de Grandval:
- 5°. Julien, II' du nom, dont l'article suit;
- 4º. Jeanne des Rotours, mariée, par traité sous seings privés, déposé chez Jean Maire, notaire à Monchamps, le 25 octobre 1705, avec Robert Noël, écuyer, sieur des Hogues et de la Bigne.

XII. Julien DES ROTOURS, II' du nom, chevalier, seigneur de Saint-André de Brionze, seigneur et patron haut justicier de la Lande-Vaulmont (1), de la Chapelle-Saint-Maur-sous-le-Château de Vire, de Chaulieu (2) et de Crépon (3), servait dans les gardesdu-corps du roi en 1717 et années suivantes. Par traité du 24 mai 1728, reconnu devant les notaires de Vire, il épousa Marie-Léonore DES MONTS, dame patronne de la Lande-Vaulmont, de la Chapelle-Saint-Maur, etc., fille de messire Robert des Monts, écuyer, seigneur de Guimonville, etc., et de Jacqueline-Léonore Guéroult 12 besants d'or. de Bellée. Le 17 février 1753, devant les notaires à Caen, le Danois et Bernard, Julien des Rotours acquit de messire Gabriel-Charles de Calmesnil, chevalier, les fiefs, terres et seigneuries de Chaulieu et de Crépon. Il est décédé au château de la Lande-Vaulmont le 28 janvier 1776, et a été inhumé dans le chœur de l'église de ce lieu. Sa veuve lui a survécu jusqu'au 29 août 1779. Son tombeau existe dans le cimetière de cette paroisse. Leurs enfants furent :

1°. Michel-Nicolas-Julien-Joseph des Rotours, chevalier, né à la Lande-Vaulmont le 4 mai 1741, reçu page du roi en 1757, d'après ses preuves

<sup>(1)</sup> La Lande-Vaulmont : paroisse de 44 feux, située sur la rive gauche de la Vire, à cinq quarts de lieue S .- S .- E. de la ville de ce nom.

<sup>(2)</sup> Saint-Martin de Chaulieu et Saint-Saureur de Chaulieu : paroisses de l'élection de Vire, contenant la première 105 feux, et la seconde 52. Elles dépendent aujourd'hui de l'arrondissement de Mortain, canton de Sourdeval.

<sup>(3)</sup> Crepon : paroisse de 63 feux, située à quelque distance de l'Ocean, à quatre lieues N .- O. de Caen.

faites devant M. d'Hozier. Il est mort sans laisser de postérité au lieu de sa naissance le 17 août 1761;

- 2º. Jacques-Augustin, qui a continué la descendance;
- 3°. N.... des Rotours, morte sans alliance;
- 4º. N.... des Rotours, mariée avec M. Poulain, écuyer, sieur des Châteaux;
- 5º.. N .... des Rotours, semme de M. Beroult de Boisbilaine;
- N.... des Rotours, épouse de M. le Court de Sainte-Marie, écuyer, sieur de Gerences.

XIII. Jacques-Augustin pes Rotouns, chevalier, seigneur patron haut justicier de la Lande-Vaulmont, seigneur patron de Saint-Martin et Saint-Sauveur de Chaulieu, de la Chapelle-Saint-Maursous-le-Château de Vire, de Crépon, de Montaigu, etc., baron de Chaulieu, baptisé à la Lande-Vaulmont le 5 septembre 1742, fut d'abord destiné à l'état ecclésiastique. Mais, après la mort de son frère aîné, il entra dans les chevau-légers de la garde du roi. Il devint seigneur et titulaire de la baronnie de Chaulieu, par acte du 1º mai 1784, et par suite de lettres-patentes de S. M. Louis XVI, du mois d'octobre 1788, enregistrées en la cour du parlement de Rouen, en vertu d'un arrêt du 17 novembre 1786, rendu par la grand'chambre assemblée, après enquête sur les lieux. M. des Rotours, baron de Chaulieu, assista à l'assemblée de la noblesse du grand-bailliage de Caen en 1789; il y fut choisi et désigné sous ce titre pour être l'un des rédacteurs du cahier de l'ordre de la noblesse (1). Il remplissait à la même époque, et depuis l'institution, les fonctions de procureur syndic des ordres de la noblesse et du clergé près le bureau intermédiaire chargé de l'administration du bailliage de Vire (2). Le baron de Chaulieu est décédé à Caen le 9 juin 1796. Il avait épousé 1º Madelaine-Françoise LABBEY; 2º, par contrat passé sous seings privés le 21 juin 1:80 (mariage célébré en l'église du Rocher, à Mortain, le 22 du même mois), Marie-Louise-Félicité Fortin de Marcenne, décédée au château de Chaulieu au mois d'août 1782, fille de Jacques Fortin, seigneur de Mar-

d'argent, au sautoir de sinople.

Fortist d'azur, à la fa-ce dentelec d'argent accompagnée de 6 merletles rangées du même.

<sup>(1)</sup> Voyez le procès-verbal imprime à Caen chez Leroy, in-4°, 1789, p. 55.

<sup>(3)</sup> Composition des assemblées d'élections et de la généralité de Caen, à la suite du procès-rerbal de l'assemblée provinciale, Caen, in-4\*, 1788, chez Leroy, p. g. Almanach royal de 1789. Almanach de Normandie pour 1789, in-12, 1.75.

cenne, de Virey, etc., et de Léonore-Marie-Françoise Hue de Montaigu. Il a cu pour enfants,

### Du premier tit :

- 1°. Plusieurs enfants, morts en bas age :
- 2°. Émilie des Rotours, morte au château de Chaulieu, sans postérité :
- 3º. Julie-Françoise des Rotours, mariée, le mai 1785, avec Bertrand-Charles des Rotours, chevalier, seigneurs de Quatrepuits, de Valmeray, etc. Elle est décédée à Vire le 15 novembre 1807;

#### Du second lit :

- 4. Louis-Jules-Auguste, qui suit :
- 5°. Gabriel-Francois, dont l'article viendra après celui de son frère aine.
- XIV. Louis-Jules-Auguste pre Rotours, chevalier, baron de Chaulieu, né et baptisé à Saint-Martin de Chaulieu le 9 avril 1781. a servi avec le grade de capitaine dans l'armée royale de Normandie, sous les ordres du comte de Frotté, et a eu un bras fraçassé d'un coup de feu, en 1799, devant la ville de Vire. Un décret du mois de juin 1811 lui a rendu le titre de baron que la révolution lui avait enlevé. Il fut nommé auditeur au conseil d'état par décret du mai 1812. Par ordonnance du mois d'octobre 1815, il a été appelé aux fonctions de sous-préfet de l'arrondissement de Cherbourg. Le roi l'a créé chevalier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur au mois de juillet 1818, et officier du même ordre en 1828. Le baron de Chaulieu avait été nommé préfet du département du Finistère par ordonnance du 19 juillet 1820. Une autre ordonnance royale du 2 janvier 1825 l'a appelé à la préfecture du département de la Loire, qu'il administre actuellement. Du mariage qu'il a contracté à Vire, en 1801, avec Adélaide-Antoinette pu Brisson pr. Courson (1), fille de Louis-Antoine du Buisson de Courson, écuver, et de damc Anne-Jeanne-Charlotte-Antoinette de Sarcilly, décédée feuilles d'argent, 1 et à Cherbourg en mars 1818, sont issus:

pu Busson : d'azur, à 5 quintes; aux s et 3 de gu les, à une demi-bordure d'argent.

- 1°. Raoul-Gabriel-Jules des Rotours, écuyer, ne à Vire le 20 avril 1802, licenciè en droit;
- 2°. Hugues-Antoine des Rotours, écuyer, né à la Graverie le 26 juillet 1804, bachelier ès-lettres, sous-inspecteur des finances;

<sup>(1)</sup> Voyez le procès-verbal de l'assemblée de la noblesse de Caen, nº 50, in-4°.

- 3. Marie-Thais des Rotours:
- 4º. Anne-Alix des Rotours, morte à Montbrison en 1824.

XIV. Gabriel-François DES ROTOURS, chevalier, né au château de Chaulieu le 2 août 1782, fut nommé président du canton de Beny-Bocage, département du Calvados, par décret du 11 juin 1810, et continué dans les mêmes fonctions par autre décret du 2 juin 1813. Il avait été élu, en 1810, membre du collège électoral du même département. Le 11 juin 1800, la société d'agriculture et de commerce de Caen l'avait admis au nombre de ses membres. Par ordonnance du 26 septembre 1815, le roi l'a appelé aux fonctions de conseiller de préfecture du département de la Manche (1). Il a présidé l'arrondissement de Mortain au mois d'octobre 1816 (2), a été nommé sous-préfet de l'arrondissement de Dreux, département d'Eure-et-Loir, par ordonnance royale du 10 juin 1818 (3), et chevalier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur le 1" mai 1821. Du mariage qu'il a contracté à la Graverie, le 17 août 1801, avec Joséphine DU BUISSON DE Counson, sœur de l'épouse du baron de Chaulieu, son frère, sont issus:

ou Buisson: comme à la page pré cédente.

- 1°. Léon des Rotours, écuyer, né à la Graverie, arrondissement de Vire, le 17 mai 1802, licencié en droit;
- 2°. Alexandre-Antonin des Rotours, écuyer, né au même lieu le 22 mai 1806, sous-lieutenant au 4° régiment de hussards.

#### SEIGNEURS DE SAINTE-CROIX, DE FOUGY, etc.

VII. Julien pes Rotours, écuyer, seigneur de Launay et du Plessis, fils pulné de François des Rotours, II du nom, écuyer, seigneur du Sacq et de Méguillaume, et de Marie de Vieucourt, sa seconde femme, parait dans divers actes de 1564 et 1565, et reçut des reconnaissances féodales le 29 avril 1573. Il épousa Catherine Besanab, dame du Plessis, laquelle étant veuve passa un acte, le 8 octobre 1598, avec noble homme Samson Sallez, sieur du Repas (4). De ce mariage sont provenus:

d'azur, à 3 lys d'argent.

<sup>(1)</sup> Recueil des actes de la préfecture de ce département, 1817, p. 244; 1818, p. 59.

<sup>(2) (5)</sup> Memorial administratif d'Eure-et-Loir, année 1818, nº 616, p. 433.

 <sup>(4)</sup> Cabinet de l'ordre du Saint-Esprit, Normandie, généralité d'Alençon, vol. 1et 9.

- 1. François, dont l'article suit;
- 2°. Charles des Rotours, écuyer, seigneur de Launny, marié, par contrat du 20 janvier 1600, passé devant les tabellions de Basoches, avec Péronne du Pont, fille de feu Nicolas du Pont, écuyer, seigneur du Pont et du Breuil, et de Péronne d'Aubert. Il laissa un fils et une file :
  - 4. Emond des Rotours, écuyer, seigneur du Breuil, marié, par contrat du 10 février 1638, passé devant Pierre Godard et Pierre Hardy, tabellions de la Carneille, avec Louise Turgot, fille de Jean Turgot, écuyer, sieur du Bois, et de Marie Yver. Il fut maintenu dans sa noblesse par l'intendant de la généralité d'Alengon le 1" juin 1667. Il avait alors un fils:
    - Isale des Rotours, né en 1647. Sa destinée n'est pas connue ultéricurement à l'année 1667;
  - B. Jeanne des Rotours, femme de Thomas le Jeanne, sieur du Fresne. Elle transigea avec Emond des Rotours sur différents procès le 16 mars 1662.

VIII. François DES ROTOURS, III' du nom, écuyer, seigneur du Plessis et de Sainte-Croix, épousa, par contrat du 7 juin 1592, reconnu le 5 juillet 1605, devant Jacques Chevalier et Jean Robine, tabellions de Bazoches, Guionne Osmont, fiile de feu François Osmont, écuyer, seigneur de Sainte-Croix. Il partagea avec son frère de procharles et transigea avec lui les 4 août 1598 et 27 décembre 1606.

OSMONY: écartelé, aux 1 et 4 de gueules; aux 2 et 3 d'argent, à 3 fasces d'azur.

- 1º. François, IVº du nom, dont l'article suit;
- 2°. Jean des Rotours, écuyer, sieur de la Fosse en 1627, dont la fille : Catherine des Rotours épousa, le 20 août 1645, Brandelis du Merle,

seigneur de Brieux, élection de Falaise (1);

- 3°. Barbe des Rotours :
- 4. Anne des Rotours;
- 5°. Jacqueline des Rotours.
- IX. François des Rotours, IV du nom, écuyer, seigneur de Sainte-Croix et du Plessis, épousa, par contrat reconnu, le 8 décembre 1624, devant Gratien Chalemel et Pierre Durand, tabellions de la Ferté-Macé, Rolande de Boss, fille de feu Jacques du Bois, écuyer, sieur de la Fosse et du Clos-Léger, et de Françoise de Bernières. Il partagea avec ses frères et sœurs le 5 novembre 1625, et laissa deux enfants mineurs.

or Boss: d'or, à l'aigle de sable, becquée et membrée de gueules.

<sup>(1)</sup> Histoire des Grands-Officiers de la Couronne, 1. VI, p. 644.

- 1º. André, qui suit;
- 2'. N ..., des Rotours, vivante en 1639.

X. André des Rotours, écuyer, seigneur de Sainte-Croix, baptisé le 7 décembre 1633, vendit, en 1659, à Jacques de Vassy, seigneur de la Forest, les héritages qu'il possédait dans la paroisse des Rotours, et fut maintenu dans sa noblesse le 1" juin 1667. Il avait épousé, par contrat du 3 février 1654, passé devant Pierre Laboy et Gabriel Georges, tabellions de Chamboy, Madelaine Bus-NEL, dame de Fougy, fille de feu François Busnel, écuyer, sieur de Fougy, gendarme de la compagnie du roi, et de Jeanne Brunet. Il en eut:

BUSNALI de gueutes, à deux fastes d'argent, accompagnées de 7 merlettes du même.

- 1. François, V. du nom, dont l'article suit;
- 2'. Achille des Rotours, écuyer, né en 1664, mort sans postérité après l'unnée 1700 :
- 5°. Jacques, auteur de la branche des seigneurs DE LA CHAUE, rapportée ciaprès;
- 4°. Guillaume des Rotours, écuyer, ne au mois de décembre 1666, prêtre, abbé de Sainte Croix en 1700;
- 5°. Marie-Charlotte des Rotours, semme de Jean-Charles du Bois, écuyer, seigneur du Bois-Tesselin.
- XI. François des Rotours, Ve du nom, écuyer, seigneur de Fougy, né en 1659, est nommé dans l'acte de cession que Guillaume des Rotours, abbe de Sainte-Croix, son frère, fit, le 28 septembre 1700, à Jacques des Rotours, de tous ses droits en la succession de seu André des Rotours, leur père. Il épousa N.... DE GUERPEL, dont il eut:

pa General: d'or, a la croix actonnee de 4 moucheturre de sable.

- 1º. Louis, dont l'article suit;
- 2º. Philippe des Rotours, dont on ignore la destinée.
- 3º. François des Rotours,

XII. Louis des Rotours, écuyer, seigneur de Fougy, épousa 1° N... DE RUPIERRE; 2° Louise DE LAMBERT; 3° Marguerite DE Souvigny.

on Represe: pale d'or et d'azer. or Laurent:" Sacricay:\*\*

<sup>·</sup> DE LAMBERT : de gueules, au chevron d'argent, accompagné en chef de deux croissants d'or, et en pointe d'une étoile du même.

<sup>\*\*</sup> DE Souviesy : d'azur, à trois hures de sanglier arrachées d'or, défendues et allumées de sable, et une coquille d'or en cœur.

Il n'a eu qu'un seul fils, issu de son second mariage, et nommé Louis-François-Urbain, qui suit.

XIII. Louis-François-Urbain des Rotours, écuyer, seigneur de Fougy, épousa N.... GAULTIER DE SAINT-LAMBERT, de laquelle il n'a pas eu d'enfants.

spirite process to be a first and the

#### SEIGNEURS DE LA CHAUX.

XI. Jacques des Rotours, chevalier, né en 1665, fils d'André des Rotours, écuyer, seigneur de Sainte-Croix, et de Madelaine Busnel, épousa, par contrat du 16 janvier 1696, passé devant Jacques Paris, notaire de la vicomté de Falaise au siège de Putanges, Anne-Nicole de Brosser, fille ainée de feu messire Pierre de gueules, 43 de Brosset, chevalier, seigneur et patron de la Chaux, et de Louise- vrons d'argent, ac-Françoise de Caignon. Elle resta veuve avant le 22 juillet 1710, lettes du mêt avant quatre fils:

- 1°. Louis-Philippe, qui suit;
- 2°. Charles des Rotours, écuyer.
- 3°. Louis des Rotours, écuyer,
  - 4°. Pierre-André des Rotours, écuyer,
- XII. Louis-Philippe DES Rotours, chevalier, seigneur patron de la Chaux, de la Maillardière et de Sainte-Croix, passa un accord le 10 novembre 1731, avec mossire Guillaume des Rotours, prêtre, curé de Sainte-Croix, son oncle, et se maria, par contrat du 11 août 1745, passé devant Louis Davoust, notaire royal au Maine, avec Charlotte de Montreuil, fille de feu messire René-Charles de Montreuil, chevalier, seigneur de Vaugois, de Nuillé, de la Pallu, de la Béraudière, etc., et de dame Charlotte Treslon, dame de la Chaux. Louis-Philippe des Rotours reçut un aveu de Jérôme de Recalde le 3 juillet 1751. Sa veuve vivait encore le 10 février 1774. Ils ont laissé:

- 1º. Louis-Antoine, qui suit :-
- 2°. N .... des Rotours, mariée avec M. Bignon.
- XIII. Louis-Antoine des Rotours, chevalier, seigneur patron de

ce mariage sont issus:

la Chaux, de la Maillardière et de Joué du Bois, par acquisition du 28 septembre 1779, comparut à l'assemblée de la noblesse du grand-bailliage de Caen en 1789. Il a émigré, a servi dans l'armée de Condé et a été décoré de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il avait épousé, par contrat du 10 février 1774, passé sous seings privés, au château du Perron, paroisse de Saint-Hilaire, Alexandrine-Pulchérie-Aimée LE Provost, fille de messire Jacques-Henri-Thomas le Provost, chevalier, seigneur patron de Saint-Hilaire, des fiess de Bigard, Urcet, Olivier, la Touche et autres crousants, le tout du lieux, lieutenant de la louveterie du roi dans les généralités de Caen et d'Alençon, et de noble dame Marie-Claude de Villiers. De

LE PROVOSE : de gueules, à 3 be accostés de deux la affrontés, et accompagnés en chef de 3 même.

- 1º. Charles-Henri des Rotours, chevalier, né à la Chaux le 5 avril 1775, recu page de S. A. S. Mgr le prince de Condé en 1788, sur ses preuves faites devant M. Chérin, généalogiste honoraire du roi (1). Il a émigré, a servi dans l'armée de Condé, et est décoré de l'ordre royal et mililitaire de Saint-Louis. Il a éponsé à Argentan, le 24 janvier 1804, Apgélique-Sophie de Chambray, fille de Jacques, vicomte de Chambray, et de seu Antoinette Gougenot des Monneaux. Il n'est pas né d'enfants de ce mariage;
- a'. Charles-Henri des Rotours, écnyer, né le 29 avril 1778. Il a servi dans l'armée royale de Normandie et est décoré de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il a épousé, le 6 juin 1799, Agathe-Félicité de la Porte, fille du feu marquis de la Porte, seigneur de la Ferté-Fresnel, et de mademoiselle de Nollet. De ce mariage sont issus :
  - A. Alexandre des Rotours, écuyer, ne en 1801;
  - B. Zoé des Rotours, mariée avec Léon Petiot de Taillac, officier de hussards:
  - C. Herminie des Rotours.



<sup>(1)</sup> Les preuves furent dressées le 22 janvier 1788, et certifiées le 13 février suivant. Elles existent aux manuscrits de la Bibliothèque du Roi.

# DE RUNE.

SEIGNEURS DE VALANGLART, DE VIEUX-ROUEN, DE BEAUCAMP, DE JON-VAL, BARDIS DE FOUQUESOLLE, SEIGNEURS DU HEAUME, DE SAILLY, DE WARCY, DE SAULCHOY, MARQUIS DE RUNE; SEIGNEURS DE FONTAINES, DE BAIZIEUX, VICONTES DE DOMMART, CONTES DE BUCQUOY, en Picerdie et en Artois.





ARMES: D'argent, au sautoir d'azur, cantonné de la siglettes au vol abaissé de gueules. Couronne de marquis. Supports : deux lions.

La maison de RUNE est originaire du comté d'Aumale, en Normandie, et s'est plus particulièrement habituée en Picardie depuis le milieu du 15' siècle, par suite d'un mariage avec une riche héritière de cette province.

Il existe une tradition qui porte que cette ancienne famille est originaire de Danemark, ce que semblent confirmer l'orthographe et l'étymologie de son nom.

Le plus ancien de ses auteurs dont le souvenir se soit conservé par les chartes est Raboz de Rune, cité parmi les chevaliers qui combattirent à la bataille de Bouvines, sous le roi Philippe Auguste, en 1214. (Traité du ban et arrière-ban, par la Roque, p. 51.)

Les principales alliances directes de cette maison sont avec celles d'Aguisy, de Bacouel, de Boufflers, de Boulainvilliers, de Bucy, de

Caumont, de Chambly, de Clère, de Clermont-Tonnerre, des Essars, d'Estrades, de l'ay, de Folleville, de Fontaines, de Fouquesolle. de Gaillarbois, de Gomiecourt, du Hautoy, d'Humieres, de Lameth. de Lannoy, de Laval, du Maisniel de Sommery, de Mareuil, de Monchy, de Mondion, de Monsures, de Montcornet, d'Ongnies, le Roy de Barde, de Sarcus, de Senicourt, de la Tour-du-Pin, de Valanglart, etc. Sa filiation est prouvée depuis Philippe de Rune. qui suit.

DE CLERCOTAT :

- 1. Philippe de Rune, écuyer, seigneur de Heuqueville, près Montivilliers, épousa, vers l'an 1/20, Jeanne de Cleracour (1). Ils sont rappelés l'un et autre dans les preuves faites à Malte, le 7 juin 1637, par Louis le Vaillant de Rebais, petit-fils de Jeanne de Rune, et descendu par elle au 6° degré des mêmes Philippe de Rune et Jeanne de Clercourt. (Foyer les registres de ces preuves à la Bibliothèque de Monsieur, à l'Arsenal.) De ce mariage sont provenus:
  - 1°. Jean de Rune, écuyer, seigneur de Heuqueville, lequel vivait en 1450, et laissa deux fils:
    - A. Antoine de Rune, écuyer, seigneur de Rothois et de Villiers, vivant en 1994. Il avait épousé Marguerite da Mainiel, fille de Pierre du Maisaiel, écuyer, seigneur d'Hemie et d'Equiqueville, au comté d'Eu, et en eut deux fils et une fille:
      - a. Adrien de Rune, seigneur de Villiers, décédé entre les années 1530 et 1534, laissant:
        - François de Rune, seigneur de Villiers en 1562, décédé eu 1566, sans enfants d'Antoinette de Senicourt, sa femme, fille de Pierre de Senicourt, seigneur de Cescaval, de Roche, etc.;
      - b. Nicolas de Rune, seigneur de Rothois, qui ne vivait plus en 1536, et laissa de Jeanne Corna, sa femme:
        - Jacques de Rune, qualifié seigneur de Rothois en 1556; mort sans postérité en 1560;
        - Hélène de Rune, qui était mariée, en 1560, avec Philippe de Canzie, et décéda en 1584;

<sup>(1)</sup> Nommée Jeanne de Dencourt, par d'anciennes généalogies.

- c. Anne de Rune, femme d'Yvon Collé ;
- B. Philippe de Rune, mort sans postérité en 1494;
- 2º. David, dont l'article suit :
- Jennequin de Rune, auteur de la branche des seigneurs de Fontaines, et de Bassieux, rapportée plus loin.

II. David DE RUNE, écuyer, seigneur de Vieux-Rouen, capitaine du comté d'Aumale, fut pourvu de cette charge par Jean, comte de Harcourt et d'Aumale, en considération des services qu'il avait rendus à ce comte en recouvrant sur les ennemis les place et château d'Aumale. C'est ce qu'on apprend de lettres de ce comte, du 18 juin 1446, adressées à Clément du Bos, son procureur, et d'autres lettres de ce dernier, du 17 juillet de la même année, portant inféodation de la place du Vieux-Rouen, au profit de David de Rune, capitaine du comté d'Aumale, en récompense de ses services, sous la réserve d'une rente annuelle et perpétuelle de 50 sous parisis, payables le jour de Saint-Remi. (Copie collationnée sur parchemin, le 14 février 1618, par Pasquier, tabellion en la paroisse de Monchy-le-Perreux.) Il avait épousé Ide, dame DE VALANGLART. Le 4 février 1467, par acte passé devant Jean Canesson l'aîné, et Ancel Lenglacié, auditeurs en la prévôté de Vimeu, à Oisemont, ces époux firent le partage de la terre de Vieux-Rouen entre Raoulquin et Adrienct de Rune, leurs fils. David de Rune, en 1470, fut convoqué au ban de la noblesse de Normandie. qu'Antoine d'Aubusson, chevalier, seigneur du Monteil, rassemblait per ordre du roi Louis XI. Mais ayant fait défaut à la montre générale, ses biens furent momentanément confisqués et mis sous la main de S. M. par le vicomte de Neufchâtel. (Anciens rôles des bans et arrières-bans, par la Roque, p. 123.) Ses enfants furent :

N VALANGLARY

- 1º. Raoul, dont l'article suit;
- 2°. Adrien, I" du nom, auteur de la branche des seigneurs du Hraune, de Sailly et de Warct, rapporiée plus loin;
- 3º. Isabeau de Rune, mariée, 1º avec Guillaume Labbé, seigneur du Mesnil; 2º avant 1505, avec Jean de Houtton, lieutenant de Hormoy.
- III. Raoul de Ruse, écuyer, seigneur de Vieux-Rouen et de Valanglart, nommé dans sa jeunesse Raoulquin, ratifia avec son frère

le partage que leurs père et mère avaient fait, et en passèrent acte devant le Bailly et de Bezencourt, tabellions à Aumale, le 10 octobre 1480. Raoul de Rune passa un bail à rente avec Adrien son frère, le 12 mars 1482 (v. st.), et vivait encore en 1498. Il avait eu pour femme demoiselle Perrine LE CAT, et pour fils, Antoine, qui suit.

de guenles, à la tour d'argent.

IV. Antoine de Rune, écuyer, seigneur de Valanglart, de Beaucamp et de Moyenneville en partie, fit un partage, le 4 mars 1515 (v. st.), avec Hubert de Rune, écuyer, son cousin-germain. Le 51 mars 1524, après Páques, Nicolas le Roy, co-seigneur de Moyenneville en Vimeu et de Pongerville, fit, devant le bailli de Valanglart, le relief d'un fief noble situé au terroir de Moyenneville, et tenu en plein hommage d'Antoine de Rune, seigneur de Valanglart et de Moyenneville, qui lui en avait donné la saisine pour en jouir après le décès de Reguault de Bournoville, écuyer. Il épousa demoiselle Marie des Essars, fille de Charles des Essars, écuyer, seigneur de Meigneux, et de Jeanne de Coquerel. Ses enfants furent:

de gueules, à 3 c

- 1°. Jean de Rune, seigneur de Valanglart, de Moyenneville, de Vieux-Rouen, de Jonval, de la Walerze, de Fallencourt et de Bretisel en partie, en 1555, décédé en 1558. Il avait épousé Louise de Boutaineilliers, fille d'Antoine de Boulainvilliers, seigneur de Saint-Saire, et de Claude de Saint-Simon. Leurs enfants furent:
  - A. Antoine de Rune, seigneur de Valanglart, et en partie de Vieux-Rouen, décédé en 1616, laissant de son mariage avec Susanne de Miffans, sa femme, une fille unique:
    - Louise de Rune, dame en partie de Vieux-Rouen, mariée, en 1601, avec Claude de Lannoy, chevalier, seigneur de Hodene et de Resnel:
  - B. Charles de Rune, écuyer, seigneur de Jonval, qui se maria arec Antoinette de Feux, veuve d'Adrien d'Amerral, écuyer, seigneur de Maison. Par acte du 15 août 1608, passé devant Quentia des Quesnes, notaire à Fromeries, bailliage d'Amiens, ces époux vendirent plusieurs journaux de terre à noble Jacques le Boucher, écuyer, sieur d'Ailly, conseiller du roi et procureur-général en la sénéchaussée de Ponthieu. Leurs enfants furent;
    - a. François de Rune, écuyer, sieur de Tuilly, qui était, en 1624, curateur d'Antoine d'Amerval, fils mineur de François d'Amer-

val, seigneur de Montigny et de Fresne, et de Louise de Janailhac:

- b. Charlotte de Rune, marice, en présence de ses père et mère, par contrat du 5 février 1613, passé devant Gallet, notaire à Abbeville, avec Adrien le Roy, écuyer, seigneur de Watissart, de Barde, de Limeux, de Hurt, de Royaulmont, etc.; gentilhomme ordinaire du duc de Guise. Elle fut assistée de François de Rune, son frère consanguin, de François d'Amerval, écuyer, seigneur de Maison, son frère utérin, d'Antoine de Rune, chevalier, seigneur de Vieux-Rouen, son oncle, et de Claude de Lannov. seigneur de Hodenc. époux de Louise de Rune. sa cousine :
- C. François de Rune, écuyer, seigneur des Moulins, marié avec Yolande Brossart de Saint-Martin;
- D. Claude de Rune, mariée 1º avec le sieur de Bouzonville : 2º avec le sieur d'Yauville :
- E. Catherine de Rune, femme de N ... de Mareuil , seigneur d'Elle-
- F. Marie de Rune, semme de N.... de Clère, seigneur de Neufville :
- G. Madelaine de Rune, épouse en 1588, de Jean de Rune, seigneur du Heaume, qui n'en eut pas d'enfants;
- H. Charlotte de Rune, mariée 1º, par contrat de l'année 1578, avec Charles Brossart, écuyer, seigneur de Saint-Martin du Bosc, frère d'Yolande, et fils d'Antoine Brossart, écuver, seigneur de Saint-Martin du Bosc, et de Jeanne de Mauvoisin ; 2º avec Adrien le Messier :
- 2. Charles, dont l'article suit;
- 3º. François de Rune, recu chevalier de l'ordre de Malte en 1541, mort commandeur de Laon;
- 4. Anne de Rune, femme du sieur de Boisrobin ;
- 5º. Jeanne de Rune, épouse de Robert de Gaillarbois, écuyer, seigneur de Marcouville.

V. Charles DE RUNE, Iet du nom, écuyer, seigneur de Beaucamp, au bailliage de Caux, en Normandie, chevalier de l'ordre du Roi, épousa Anne, dame DE FOUQUESOLLE, fille de Jean de Fouquesolle, IIIº du nom, seigneur de Fouquesolle et d'Andrehan, sénéchal du feuilles de gecules. Boulonnais, et de Madelaine du Biez, fille d'Oudart du Biez, maréchal deFrance. Le 16 mars 1578, Charles de Rune, qualifié chevalier de l'ordre du Roi, assista au mariage d'Élisabeth du Breuil. sa nièce, avec Louis de Chaumont, seigneur d'Articulle, Charles de Rune mourut peu de temps après ; car sa veuve épousa en se-



condes noces, le 2 juin 1579, Gilles de Chaumont-Quitry, seigneur de Bellestre et d'Omerville, en partie. Elle avait eu de son premier mari:

- 1°. David de Rune, écuyer, seigneur de Beaucamp, mort célibataire;
- 2º. Jacques, dont l'article suit;
- 3º. Oudard de Rune, écuyer, seigneur de Rebingues, en Artois, marié avec Madelaine te Cet, fille d'Adrien le Cat, seigneur de Bemore, et de Madelaine de Guiry. Elle le rendit père d'un fils et de cinq filles:
  - A. Antoine de Rune;
  - B. Anne de Rune;
  - C. Susanne de Rune, marién, le 10 avril 1632, avec Samuel de Chabot, I'' du nom, écuyer, seigneur de Souville, d'Arconville, de Nacelle, de Tournebouf, etc.;
  - D. Marie de Rune;
  - E. Louise de Rone ;
  - F. Charlotte de Rune ;
- 4°. Marie de Rune, alliée, 1° avec Jean de Monsures, écuyer, seigneur de Guemicourt; 2° avec Louis de Henancourt, écuyer, seigneur de Rathois; 5°. Madelaine de Rune, mariée, 1° avec Nicolas le Ver, seigneur de Hau
  - terive; 2º avec Jean de la Rivière;
- 6º. Jeanne de Rune, mariée avec Scipion de Bresdoul, écuyer, seigneur de Neufrillette, du Pas d'Authie, de Neux, etc., fils de Pierre de Bresdoul, chevalier, seigneur des mêmes terres, et d'Isabeau d'Aigneville. Elle moureu peu avant le 17 octobre 1591, date de l'inventaire de ses biens, dressé à la requête de son mari, par lo notaire d'Auxy.

VI. Jacques de Rure, chevalier, baron de Fouquesolle et de Beaucamp, qualifé haut et puissant seigneur, épousa haute et puissant demoiselle Charlotte de Moncay, dame de Bourneville, fille d'Antoine de Monchy, chevalier, seigneur de Montaveill, et d'Anne de Balsac. Charlotte de Monchy survécut à Jacques de Rune; et, le 14 septembre 1647, elle assista au contrat de mariage de Claude de Coppequesne, chevalier, seigneur de Fressenneville, avec Charlotte Godart, demoiselle de Millancourt. De ce mariage sont issus:

de gueules, a 5 maillets d'or.

- 1º. Charles, dont l'article suit ;
- 2'. Jean de Rune, chevalier, seigneur d'Offoy, marié, en 1629, avec danne Charlotte Cornet, fille d'Antoine Cornet, seigneur de Saint-Georges, et d'Angélique Brondon. Il en eut :

Jean de Rune, chevalier, seigneur d'Offoy, et d'Avricourt, qui vivait en 1685, chef de cette branche afnée;

3°. Georges de Rune, qui se noya. Il n'avait pas été marié.

VII. Charles DE RUNE, chevalier, marquis de Fouquesolle, colonel d'un régiment d'infanteric, tué au siège de Saint-Omer en 1638. Il avait épousé, par contrat du 19 février 1635, passé devant Pierre Grandie et Guillaume Herbin, notaires au châtelet de Paris. en présence de haut et puissant seigneur Georges de Monchy, chevalier, seigneur d'Hocquincourt, conseiller-d'état, grand-prévôt de l'hôtel du roi et gouverneur de Monthulin, en Picardie, son oncle, et de haut et puissant seigneur Bertrand de Monchy, chevalier, seigneur marquis de Montcavrel gouverneur de la ville d'Ardres, son cousin-germain, Jeanne-Marie-Angélique Lambert su chef d'argent, D'HERBIGNY, fille de François Lambert, chevalier, seigneur d'Her- de gueules. bigny et de Mont-Saint-Jean, conseiller-d'état, et de Jeanne de Mesmes de Roissy. Leur fille unique:

Charlotte-Thérèse de Rune, dame de Fouquesolle, décédée le 25 novembre 1682, fut la première semme de Louis, marquis d'Estrades, gouverneur de Dunkerque et de Gravelines, mestre-de-camp de cavalerie, fils de Godefroi, comte d'Estrades, marechal de France, chevalier des ordres du Roi. (Histoire des Grands-Officiers de la Couronne, 1. VII, p. 601.)

#### SEIGNEURS DU MEAUME, DE SAILLY, DE WARCY, CIC.

Ill. Adrien pe Rune, I" du nom, écuver, seigneur en partie de Vieux-Rouen (nommé Adrienet dans sa jeunesse), second fils de David de Rune et d'Ide, dame de Valanglart, ratifia, le 10 octobre 1480, le partage que ses père et mère avaient réglé le 4 février 1467 (v. st.), et qui lui assurait la moitié de la terre de Vieux-Rouen. Lui et son frère Raoulquin passèrent deux baux à rente les 2 mai 1482 et 12 mars de la même année (v. st.). Adrien en passa plusieurs autres dans les années 1484, 1487, 1494 et 1496. Il épousa, 1º, par contrat du 26 août 1483, reconnu devant Robert Mersan, tabellion juré en la châtellenie de Gisors, damoiselle Isabeau DE Forns, fille de seu Jean de Fours, écuyer, seigneur de Quitry, et grélée d'or. d'Isabeau de Courtenay de Bleneau; 2°, par contrat passé devant

as Forms : d'azur, à la croix enParan : d'argent, à 3 tout teaux de sable. Regnault Bourgaise et Roger Sors, tabellions en la vicomté de Bure, damoiselle Guillemette PAYEN, fille de noble homme Guillaume Payen et de Marie Postel. Il n'eut pas d'enfants de cette se conde femme. De la première vinrent:

- 1. Hubert, dont l'article suit;
- 2°. Claudine de Rune, mariée, vers 1506, à noble Louis de Heumont, seigneur de Rothois. Ils vivaient le 2 juin 1526;
- Catherine de Rune, mariée avec Louis Poignant, écuyer. Ils paraissent dans des actes des 1" janvier 1520 et 1" juillet 1534.
- IV. Hubert DE RUNE, écuyer, seigneur de Vieux-Rouen, obtint, le 29 octobre 1504, comme héritier de seu Adrien de Rune, une sentence du licutenant-général de la vicomté d'Eu, et fit un partage, le 4 mars 1515 (v. st.), devant Nicolas Feste et Nicolas Merleut, clercs-jurés du tabellionage d'Aumale, avec Antoine de Rune, écuyer, seigneur de Valanglart, son cousin-germain, duquel il acquit quelques droits, le 8 décembre 1516, et avec lequel il fit un échangele (mars 1510 (v. st.). Il fournit un dénombrement pour son fief du Heaume à la seigneurie d'Aumale le 50 août 1540. Il avait épousé 1° damoiselle Mahiette Pezin, laquelle fit son testament le 20 juillet 1528, et mourut sans enfants ; 2º damoiselle Barbe DE Bucy, fille de Raoul de Bucy, seigneur de Levemont, et de Jeanne Perrin. Le 27 avril 1545, Hubert de Rune fit son testament dont il confia l'exécution à Florimond de Villiers, écuyer, seigneur de Liercourt, et à Adrien de Rune, son fils ainé. Il v fit divers legs à Barbe de Bucy, sa femme, laquelle fit clore l'inventaire de ses biens le dernier jour de juin de la même année, par le bailli d'A-

DE Boor : d'argent, à dix billettes de gueules, 4, 5, 2 et 1.

1. Adrien, II' du nom, dont l'article suit;

miens. Il en avait eu:

- 2º. Anne de Rune, mariée, par traité sous seings privés du 21 novembre 1546, reconnu le 22 janvier de la mêtine année (r.st.), devant Desportes et Tousard, tabellions jurés à Richemont, avec Nicolas de Caumont, écoyer, seigneur du Mesoil-Saint-Germain;
- 5°. Jeanne de Rune, alliée, par contrat du 10 janvier 1555, passé der ant Desportes et Thierry, tabellions au comté d'Eu, arec Aloph le Vaillant, écuyer, seigneur de la Vererie de Rethonval, fils de Jean le Vaillant, écuyer, seigneur de Vauchel, et de Jeanne de Cacqueray;
- 4. Autre Anne de Rune, mariée, par contrat passé le 26 avril 1550, devant Etienne Watelet et Nicolas de Saint-Omer, tabellions jurés à Aumale, avec noble homme Archambauld de Moriac, écuyer, sieur de Beaumont-

#### Fils naturel de Hubert deRune :

Hector, bâtard de Rune, nommé dans l'inventaire des biens de la succession de son père, commencé le 17 juin 1545. Il épousa Philippotte de Cleranet, dont il eut

Charles de Rune, écuyer, sieur de Framicourt et de Saint-Aubin, père, par Apne de Sauville, sa femme, de :

- a. N... de Rune, écuver, sieur de Framicourt ;
- b. N. . . de Rune, femme du sieur de Courcelles-Roisin.

V. Adrien DE RUNG, II' du nom, écuyer, seigneur du Heaume, de la Motte, de Sailly, de Rechevroy et de Vieux-Rouen en partie, homme d'armes des ordonnances du roi, sous la charge du sire de Rubempré, rendit foi et hommage pour son ficf du Heaume et partie du fief de la Motte, situés en la paroisse de Vieux-Rouen, le 12 juillet 1546, et en fournit le dénombrement, le 9 septembre 1556, à Claude de Lorraine, duc d'Aumale, pair de France. Le 6 mars 1567, il acquit de Charles de Mauvoisin la terre de Rechevroy ou Ressevroy; et, par lettres-patentes du 13 du même mois, le roi Charles IX lui fit don des droits de relief et de 15°, en considération des services qu'Adrien de Rune avait rendus depuis longtemps dans les guerres. Il en fit le dénombrement le 30 mars 1571, produisit ses titres de noblesse en l'élection de Neufchâtel le 22 décembre 1573, fit son testament olographe le 5 mai 1584 et mourut avant le 27 inin suivant. Il avait épousé 1°, avant l'année 1553, damoiselle Marie DE BACOUEL, fille de Jean de Bacouel, seigneur de Sailly, et de Jacqueline Blondel; 2°, par contrat du 27 octobre 1577, passé devant les tabellions de Barcq, et lu et publié aux assises de Neufchâtel et du duché d'Aumale, les 13 et 27 janvier 1578, damoiselle Anne d'Onenies, fille de feu Christophe d'Ongnies, seigneur du Quesnoy et de Héricourt, et d'Anne de de sinople, à la fasce Coupes. Adrien de Rune a en pour enfants;

BR BACOPEL :

B'ORGRES

#### Du premier tit :

- 1º. Jean, dont l'article suit :
- 2°. David de Rune, écuyer, seigneur de Rechevroy, fief et maison noble que lui céda son frère ainé le 22 juin 1593. Il fit son testament le 28 jan-

vier 1612, et il avait épousé, par contrat du 9 février 1605, passé devant Isaac Levasseur et Mathieu Crèpin, tabellious à Grandcouri, au comté d'Eu, d'amoiselle Susanne du Mamit, fille de défant Jacques du Mesoil, écuyer, sieur de la Goulée, et de Nicole de Biville. Ils ont en un fils:

Nicolas de Rune, chevalier, seigneur de Rechetroy, de Gres, etc., qui épousa, par contrat du 27 décembre, 1625, passé devant le tabellion de Grandvilliers, damoiselle Gabrielle d'Offry, fille d'Almé d'Offsy, seigneur de Gres, et d'Esther d'Ancherin. Il en cut deux fils et une fille:

- a. François de Rune, écuyer, seigneur de Gres, marié, par contrat du 27 septembre 1655, passé devant Limeu, notaire à Amiens, avec Marie le Picard, fille de feu François le Picard, écuyer, seigneur d'Aubercourt, et de Marie d'Aguesseau;
- b. Antoine de Rune, écuyer, marié, par contrat passé sous seings privés le 11 jaovier 1669, svec damoiselle Charlotte de Cacqueroy, fille d'Autoine de Cacqueray, écuyer, seigneur de Gramail et de Folleville, et de Françoise le Duc, dont est née une file.

Anne de Rune, mariée avec David de Cacqueray, écuyer, seigneur de Valdannov;

- c. Marguerite de Rune, mariée avec Christophe de Cacqueray, écuyer. Ils transigèrent avec François de Rune, seigneur de Grez, frère de Marguerite, le 8 avril 1672;
- 5°. Jeanne de Rune, alliée, par contrat du 13 septembre 1570, passé devant Baillebache et Gascougne, tabellions en la beaufche de Monchy-le-Preux, avec François de Caulières, seigneur de Beaufresne, morte le 29 novembre 1603, et son mari le 27 mai 1612;
- 4. Charlotte de Rune, mariée par contrat du 25 juin 1585, passé devant Buillchache et Vallet, avec Baudran de Monteornet, écuyer, seigneur de Monteornet, du Camp et de Bourringaut;

#### Du second lit :

- 5°. François de Rune, écuyer, qui fut émancipé devant le bailli d'Aumale le 30 octobre 1606;
- 6°. Louise de Rune, morte au mois de mai 1589, âgée de neuf ans;
- 7°. Hélène de Rune, légataire de son père le 3 mai 1584.
- V. Jean DE Ruze, chevalier, seigneur du Heaume, de Sailly, de Vieux-Rouen, de la Motte, de Canteleu, etc., fit un partage le 10

octobre 1580, puis une donation à son frère David par acte du 22 juin 1503, passé devant Tousard et Duverd, à Richemont, sous le tabellionnage du comté d'Eu, fournit le dénombrement de ses ficfs à la seigneurie d'Aumale le 18 février 1500, et celui de Canteleu à la comtesse d'Eu (Catherine de Clèves) le 8 juillet 1604, et transigea sur partage avec son frère David, devant Grumel, tabellion à Hodenc, le 5 décembre 1605. Il avait épousé 1°, par contrat du qianvier 1588; passé devant Roche et Fouache, notaires à Amiens. damoiselle Madelaine pr Rung, fille de Jean de Rune, écuver, seigneur de Valanglart, etc., et de Louise de Boulainvilliers; 2º, par contrat passé devant Martin et Pécoul, notaires à Amiens, le 12 février 1500, damoiselle Claude pe Sarcus, fille d'Ambroise de Sarcus, écuver, seigneur de Courcelles-sous-Poix; 3°, par contrat du 14 toir août 1504, passé devant de Mauny et Lattaignant, tabellions à Fou- du même. carmont au comté d'Eu, damoiselle Anne DE MONDION, fille d'Ezéchiel de Mondion, chevalier, seigneur de l'avencourt, de la Salle inpremière fasce d'or, et de Drumare, chevalier de l'ordre du Roi, et d'Anne de Canon-gueules ville. Jean de Rune fit, le 1er juillet 1619, son testament olographe. qu'il ratifia le 8 juillet 1621, prescrivit sa sépulture en l'église de Vieux-Rouen, dans laquelle il fonda le sermon de la passion, et charges son fils aîné de donner 5,000 livres à chacun de ses autres enfants. Jean de Rune mourut le 22 octobre 1626, laissant de sa dernière femme :

or Bear comme à la p. 1.

de gueules, au sau-

DE MONBION: fascé d'or et d'agur; chargée de 3 roses de

- 1°. François de Rune, chevalier, seigneur du Heaume, de la Motte, de Sailly, de Canteleu, de Vieux-Rouen en partie, etc., capitaine d'une compagnie de 100 hommes de pied entretenue pour le service du roi, marié. 1º, par contrat du 29 novembre 1630, passé devant Dutot, notaire en Vimeu, avec damoiselle Marie de Fon aines, fille de feu messire Jacques de Fontaines, chevalier, seigneur de la Neufville, de Viry et d'Omattre, et de dame Antoinette de Roussel; 2°, par traité passé sous seings-privés le 14 novembre 1643, reconnu le 25 du même mois devant les tabellions de Rouen, avec damoiselle Marie de Fergeol, fille de défunt Jacques de Fergeol, écuyer, sieur de Courmont, et de Marie Bellot. De ce dernier mariage sont provenues:
  - A. Jeanne-Françoise de Rune, mariée, le 20 novembre 1660, avec Claude-François de Rune, chevalier, seigneur de Warcy, son consin-germain :
  - B. Catherine-Antoinette de Rune, marire, par traité sous seings-privés du 2 décembre 1660, reconnu devant Borel, netaire à flouen, le

1" mai 1666, avec André de Bontsent, chevalier, seigneur de Ron-querolles, de Baons, etc., conseilleren la courdessides de Normandie, fils sâné de feu Georges de Bonissent, écuyer, seigneur des mêmes lieux, mestre-de camp d'un régiment d'infanterie, et de Gabrielle Vosisir:

- 2°. Jacques, qui a continué la postérité;
- Antoine de Rune, chevalier, seigneur de Warcy, capitaine au régiment de Montjeu, infanterie, vivant en 1654;
- 4º. Charles de Rune,
- 5º. Adrien de Rune, décédés avant le 18 novembre 1653;
- 6. Jean de Rune,
- 7º. Marie de Rune, állice par coutrat du 22 février 1613, passé devant Pasquier et Grumel, Lubellions en la brançhe de Monchy, et dans lequel elle est énoncée fille ainée de messire Jean de Rune et d'Anne de Mondion, avec Antoine Brossart, écuyer, seigneur de Saint-Martin-au-Bost, fils de Charles Brossart, écuyer, seigneur du même lieu, et de Charlotte de Rune de Valanglart;
- 8°. Anne de Rune, mariée, par contrat du 17 mai 1654, pasé devant Gemethon, licencié en loly, principal tabellion du duché-pairie d'Aumale, avec messire René de Bera, chevalier, seigneur de Saint-Julien, fils de feu messire Jacques de Beau, chevalier, seigneur de Fresnel, de Fricourt et autres licux, capitaine de cavalerie au régiment d'Auvergue, et capitaine d'infanterie au régiment de Noarre, liceutenant pour le rol au gouvernement de Montreuil, et de dame Vulgance des Essarts, dame de Creny. Anne de Rune retat veure vanat le 15 septembre 1676.

VI. Jacques DE RUNE, chevalier, seigneur de Vieux-Rouen, de

Warcy et autres lieux, fut maintenu dans sa noblesse par sentence de l'élection de Neufehatel, du 1" juillet 1634, et se maria, par contrat du 17 avril 1638, passé devant Albert Marchand, notaire à Montdidier, avec dame Charlotte de Cambly, veuve de feu Michel du Plessier, chevalier, seigneur de Berny, et fille de feu mesire Jacques de Chambly, chevalier, seigneur de Warcy, et de dame Marie de Brandon, qui assista à ce mariage. Charlotte de Chambly fit son testament devant Alexandre Lempereur, notaire à Montdidier, le 9 juillet 1645. Une sentence du bailli d'Aumale, du 18 novembre 1653, accorda le partage des successions de Jean de Rune et d'Anne de Mondion, entre Jacques et Antoine de Rune, et Anne, leur sœur. Jacques rendit foi et hommage les 5 avril 1657 et 5 février 1660. Le 15 juillet 1665, il fit son testament olographe, déposé au greffe du bailliage de Montdidier le 10 avril 1671, et

be Chamber: d'argent, à la croix denchée d'azur, chargée de 5 fleurs de lys d'or; le premier can ton chargé d'un écu de gueutes, à 5 coquiltes d'or. voulut être inhumé dans la chapelle de Warcy de l'église de Guerbigny. Il mourut le 19 décembre 1670, laissant:

- 1º. Claude-François, dont l'article viendra;
- 2°. Jacques de Rune, chevalier, seigneur de Roville et d'Annequin, chevalier de l'ordre du roi et de celui de Saint-Lazare, gentilhonme de la maison de S. M. Il s'établit en Lorraine, et s'allia, 1° arec Susanne Laint; 3° avec Anne-Louise d'Aguiry. Il vivait en 1699, syant pour enfants:

Du premier lit :

4. Alexandre de Rune, né en 1683;

Du second lit :

- B. Charlotte de Rune, née en 1689, mariée avec Jean-Baptiste-Gaston. marquis du Hautoy, chambellan du duc Léopold, fils de Charles-François-Philippe, comte du Hautoy, grand-mattre de l'artillerie de Lorraine, et de Marguerite-Isabelle de Savigny;
- 5. Maximilien-Antoine de Rune, chevalier, seigneur de Longchamp;
- 4º. Antoine de Rune, écuyer, seigneur de Marquay, en Artois, capitaine au régiment de Navarre, marié, par contrat du 29 novembre 1653, avec Anne de Betratet, dame de Marquay, fille de Jacques de Betralet, écuyer, seigneur d'Humermuil, et d'Anne Bayard de Gantaud;
- 5°. Marguerite de Rune.

VII. Claude-François de Rune, chevalier, seigneur de Warcy et du Heaume, épousa, par dispense et contrat des 15 mai et 20 novembre 1660, Jeanne-François de Rune, sa cousine-germaine, transigea avec Jacques de Rune et Marguerite, sa sœur, sur le partage des biens paternels et maternels, par acle du 10 avril 1673, passé devant Lugle du Feu, notaire à Montdidier, et fut maintenu dans sa noblesse avec son fils ainé, par jugement de M. Bignon, intendant de Picardie, du 27 octobre 1699. Claude François de Rune mourut le 21 mai 1703, et fut inhumé le même jour dans la chapelle Saint-Jean de l'église de Guerbigny. Deson mariage avec Jeanne-Françoise de Rune sont issus:

omme à la page remière.

- 1\*. Antoine, dont l'article suit;
- a\*. Louis de Rune, né le 25 août 1666;
- 3°. Nicomède-Maximilien de Rune, né le 21 décembre 1668 ;
- 4º. Hippolyte de Rune, ne le 2 août 1670;
- 5º. Jacques de Rune, né le 10 décembre 1673;
- 6º. Alexis de Rune, ne le 25 février 1675;

- 7. Françoise de Rune, née le 8 juin 1665;
- 8°. Alexandrine de Rune, née le 4 octobre 1667;
- 9°. Armantetrise de Rune, née le 24 juin 1669;
- 10°. Anne-Thérèse de Rune, née le 18 octobre 1621.

VIII. Antoinenz Ruzz, chevalier, seigneur de Warcy, du Heaume, du Chaussoy et autres lieux, né le 24 avril 1664, d'abord capitaine d'une compagnie de chevau-légers, de nouvelle levée, par commission du 20 août 1688, fut nommé capitaine de cavalerie au régiment d'Ourches en 1704. Le 23 avril de cette année, il transigea avec Alexandrine, sa sœur, sur le partage des successions paternelle et maternelle. Il fut tué au siège de Carpi, en Italie, le 9 novembre 1705, étant capitaine dans le régiment commandé par M. de Cherisey, suivant un certificat de ce dernier du 30 mars 1724. Il avait épousé, par contrat du 12 décembre 1687, passé devant de Parviller et de Rouvroy, notaires à Montdidier, Charlotte Pixené, morte au Chaussoy le 9 mai 1729, fille unique de messire Antoine Pingré, chevalier, seigneur du Chaussoy, et de dame Angélique de Blottefière. Leurs enfants furent:

Pingad: d'argent, au piu de smople, fruite d'or et sommé d'un grais ou grive de sable.

- 1". Jacques-Antoine, dont l'article suit;
- 2º. Antoine de Rune, chevalier, seigneur de Fresmoutier, de Freneville et de Fransart en partie, décèdie à l'âge de 8a aasle g avril 1785. Il avait éponsé dans l'église de Saint-Pierre de Roye, le 16 avril 1748. Jenne-Madelaine de Lacal, fille de messire Jean Joseph, comte de Laval, seigneur de Pardaillan, et de dame Catherine de Fay. Elle vivnit encore en 1788, âgée de 83 ans;
- 5. Françoise de Rune, mariée, par contrat du 20 octobre 1715, passé devant Antoine Drève, notaire à Roye, avec messire Robert-François de Campagne, chevalier, seigneur de Cottebrune, lieutenant au régiment de Villequier, fils de messire Antoine de Campagne, écuyer, seigneur de Godiathun, commandant la cavalerie et les dragons de Boulonnais, et chevalier de l'ordre de Saint-Louis, et de dame Catherine du Cerf;
- 4°. Marie de Rune, reçue et décédée en la maison royale de Saint-Cyr.
- 1X. Jacques-Antoine, marquis de Ruxe, chevalier, seigneur de Warcy, du Heaqune, de Sailly, de Druchon, de Canteleu, etc., naquit à Warcy et fut baptisé en l'église de Saint-l'ierre de Guerbigny le 18 janvier 1688. Il est décédé à Paris et a été inhumé en la paroisse de Sainte-Marie-Madelaine de la Ville-l'Evêque le 24

avril 17/10. Il avait épousé, 1°, par contrat passé devant Melin, notaire à Paris, le 29 mai 1716, Marie-Anne DE FALLART, morte au mois de juin 1718, fille de Jean-Baptiste de Fallart, chevalier. seigneur de Saint-Germain, d'Hanache, de Saint-Etienne et autres lieux, et d'Anne de Compans; 2°, par contrat du 25 octobre 1718, passé devant Demonceaux et de Marseilles, notaires à Beauvais. Marie-Renée DE BOUFFLERS, fille de feu messire Charles de Boufflers, chevalier, seigneur de Remiencourt, de Goullancourt, de Dom- tes à 6 rais de gueu martin et autres lieux, et de dame Marie du Bos. Le 13 avril 1751, goes de 9 crois, reroisettes du même, elle fit son testament olographe, déposé pour minute en l'étude de 3, 3 et 3. Veret, notaire à Guerbigny, le 1er août 1752. Elle est décédée le 5 juillet de cette année, et a été inhumée dans la chapelle de la famille de Rune en l'église de Guerbigny. Jacques-Antoine de Rune a eu pour enfants;

DE FALLANT :

as Reserves.

#### Du premier lit :

## 1'. Aune-Marie de Rune, morte jeune ;

# Du second lit !

- 3º. Antoine-Honoré de Rune, né le 19 avril 1721, décéde en 1731, au collège de Senlis;
- 5°. Charles-Francois-Joseph, marquis de Rune, chevalier, seigneur de Warcy, du Chaussoy, du Heaume, de Vieux-Rouen, de Sailly et autres lieux, né le 3 août 1722, successivement cornette, lieutenant et capitaine au régiment d'Orléans, dragons, en 1740, 1743 et 1747, exempt des gardes du corps du roi de Pologne, avec grade de lieutenant-colonel dans ses troupes, marié, par contrat du 7 janvier 1753, avec Anne-Charlotte-Françoise de la Myre, fille de feu haut et puissant seigneur Antoine de la Myre, comte de la Motte, baron châtelain de Hangest et d'Avenescourt, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, lieutenant pour S. M. en haute Picardie, et de haute et puissante dame Marie Maro-de-la-Ferté. Le marquis de Rune vivait encore sans enfants en 1788;
- 4º. Robert Charles de Bune, né le 1" août 1725 ;
- 5°. Alexandre-Joseph, qui a continué la descendance;
- 6º. Marie-Firmin-Michel de Rune, chevalier, né le 20 avril 1728, capitaine au régiment d'Orléans, dragons, et chevalier de l'ordre de Saint-Louis, marié et vivant saus enfants en 1788;
- 7°. Antoine-Alexandre-Jérôme de Rune, né le 1" juin 1729, mort à l'âge de 7 mois:

- 8°. Jean-Augustin de Rune, né le 25 janvier 1733, prêtre, curé de la paroisse de Vibœuf, en Normandie :
- g°. Louis-Charles-Pierre de Rune, chevalier, né le 6 février 1735, capitaine dans le régiment de Cambrésis, et chevalier de l'ordre de Saint-Louis, marié, le 25 novembre 1762, en l'église paroissale de Saint-Louis de l'Islade-de-France, avec marie-Anne Jocet de Porte, fille de Jean-Toussaint Jocet de Porte, lieutenant de port au Port-Louis, et de dame Jeanne-Thérèse Euses. De ce mariage sout issus neuf enfants, quatre morts en bas âge et cinq vivants en 1788. Les noms de ces derniers sont:
  - A. Charles-Malo de Rune, né à l'Isle-de-France le 28 fevrier 1775;
  - B. Joseph-Amédée de Rune, né au même lieu le 21 octobre 1778;
  - C. Françoise-de-Sales de Rune, née le 26 septembre 1766, mariée, 1° avec N.... de Montgarny; 2° avec N.... le Breton, cupitaine de vaisseau;
  - D. Louise de Rune, née le 25 octobre 1772;
  - E. Mélanie de Rupe, née le 15 juillet 1781 :
- 10°. Antoine-René-Paul de Rune, né le 25 novembre 1736, mort jeune; 11°. Renée-Charlotte de Rune, née le 25 septembre 1719, morte sans alliance le 4 décembre 1742;
- 12°. Antonic-Barbe-Madelaine de Rune, née le 29 août 1724, morte le 26 septembre 1726.
- X. Alexandre-Joseph, viconute σε Rure, chevalier, né le 30 septembre 1726, officier au régiment de Biron, infanteire, épousa, par contrat du 50 janvier 1756, passé devant Jay et le Chanter, notaires à Paris, Francoise σε Conrèce, fille de feu messire Jean-Baptiste-Alexandre de Corrège, consciller du roi, président trésorier de France au bureau des finances de Montauban, et de dame Françoise le Timbre. Leurs enfants furent:
  - 1°. Alexandre-François Rosalie, qui suit:
  - 2°. Antoinette-Charlotte de Bune, née le 22 avril 1759, morte le 25 juie 1762.
- XI. Alexandre François-Rosalie, marquis de Reve, chevalier, né le 10 décembre 1756, capitaine de cavalerie, créé chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis le 5 novembre 1814, décèdé le 2 août 1820, avait épousé, par contrat du 19 décembre 1779, passé devant Rigaux, notaire au bailliage de Soissons, Adélaide-Louise de FOLLYVILLE, fille de haut et puissant seigneur messire Charles-François, marquis de Folleville, chevalier, seigneur

DE COURSES

d'or, à 10 losanges de gurules, 3, 5, 5 et 1.

# LE VER.

SEIGNERS DE CAUX, DE HALLOY, DE FRAMICOURT, DE PRAY, D'AUCHY, DE BERNAPRÉ, PO'ISSY, etc.; MARQUES DE CAUX; SEIGNEGES DE BUSME-NARD, DE CHANTRAINE, DE FRESSENNEVILLE, DE VILLERS, DE POTTEAU. DE MESNIL-DAVID. BARONS DE COUVAY, MARGUELE VER. en Picardie.



THE PLANT

Annes: D'argent, à trois verraits ou sangliers de sable, accompagnés de neuf tréfles du même, rangés trois en chef, trois en fasce et trois en pointes. L'écu post sur un cartouche et timbré d'une couronne de marquis.

La maison Le VER (1), originaire du comté de Ponthieu, est citée par les généalogistes et les historiens, au nombre des plus anciennes et des plus recommandables de la province de Picardie.

Il y a cu plusieurs familles de Ver, de Vers, Vert et le Verd, établies dans diverses provinces; elles diffèrent toutes par l'origine et par les armoiries.

<sup>(\*)</sup> Le nom de cette maison est orthographié quelquefois, mais rarement, to Vert dans quelques anciens actes. Sous ec dernier nom parait avoir existé une famille également ancienne, et dont était filgr. Baudouin le Vert, seigneur de Burasin, qualifié chevalier du roi dans is charte d'une donation que lui fil, le roi décembre 1,603, guels de Bonnebroque, se cousine, verue de Jean de Tournielle, écuyer, d'une grande maison situé à Douay, provenue de la succession de Guillaume de Bonnebroque, fiere de cette danne. Cette donation est rappelée dans une reconnaissance donnée, le 50 avril 14,60 (v. st.), par le même Baudouin le Vert et madanne Agoès de Rambures, sa femme, avec laquelle il parait encore dans un acte de vente de l'année 1,608. (Chambre des comptes de Lille, domains de Len.). Des généalogistes onn prétendu que ce Baudouin le Vert appartenait à la naison qui fait l'objet de cette généalogie; mais il réxiste pas de titres qui justifient cette opinion. Dans tous les actes latins dea 15 et 14° siècles, le nom cette famille est écrit di Ver. La particule le, remplacée par celle de li, parait emporter toujours le piuriel.

| de Halloy, épousa, en 15,6, Antoinette des Groveittiers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Groseidiers.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Madelaine de ffune de Beaucamp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | d'Abancourt, écuyer.                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Charlotte de Gaiste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Catherine to Jeanne to Fer, spousa                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14. Nochast III. A's a, electristic refigeratel benner. — Martic & Ver, fermor — Echado de Carlo de      | Charlotte te l'er, manue<br>en 1525, avec Jean Godard,<br>sieur de Briançon.                                 |
| stories, missing en toy of manice no exception of party ments are Marie 4 New 1633.  manufad Tronnellid  Charles to fee, major de dragons, marie en 1900, are Judith de Montmurente to fee, major de dragons, marie en 1900 are Judith de Montmurente.                                                                                                                                                                                    | Piouret Jean of Fer, vivans en 1538.  Rouret Jean of Fer, vivans en 1538.  marie en 1700, avec Judith de Mont-                                                                                                                                                                                          | in Nicolas Let Fer, there in Linguise to Fer Let and de Villers. In Standard Let Fer, frames de Fronçois<br>Line management Construction of All Statistics of Contract Construction of Construction of Contract Construction of Contract Construction of Co | femme de França                                                                                              |
| the Anterior VII. Correller, suppose to clears etc., optimar set to to correct to the Anterior of Manager.  M. Anderior For.   Manager A. For.   Manager A. For.   Francisco For.   M. Rodel of For.   Manager A. For.   Manager A. For.   Francisco For.   M. Rodel of For.   Manager A. For.   Manager A. For.   M. Manager A. For.   Manager A. For.   M. Manager A. For.   Manager A. For.   M. M | T, seggeer or class, etc., epines, et 1000, years or name.  M. Made is For. m Catherine & For. m Francisc is For. epines for For. m Francisc is For. epines for For. m Francisc is Consum.  Annual of For. m For. M Collection and Madic de Correg.  The for. m For. M Collection and Madic and Correg. | de Dist, most and  A. Marie-Atme & Fra, epons, B. A. Graevière for B. A. Élessone for For- porticité.  A. Marie-Atme & France, Special and A. Marie-Atme & France, Special and A. Élessone for For- relative sequence de Barnera, Chamarime et organisme averagione de France, Special and A. M. Graevière de Barnera, de Chamarime et organisme vergiones de la Tour, epons.  A. en Gio, Françoise de Epopsarme, B., Elimbeth de Servellers ; C., es for, Marie-Srefe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A. Eléonore de Ver,<br>prieur de Wilhencour,<br>ent de la Tour, épousa,<br>he Suédet.                        |
| Riquer, epopus, A., en 665, Catterine in 1879 of Patengians, B., en 1986, Anne- Juic de L'Obmatte-d'Eu.  B. Andre te Termated f.Eu.  B. Alchane te Termated f.Eu.  B. Alchane Alchane et al. en 600, Control  de Remand. merit  de circus-deres de la Reine, marid arec Anne Phi-                                                                                                                                                         | i, German, par de minor, transmente se en 1686, Anne-<br>en Maria (Arriva de Verande de Per, comte de Caux, cornette<br>des chevan-ligeres de la Reine, marie avec Anne-Phili-<br>des chevan-ligeres de la Reine, marie avec Anne-Phili                                                                 | (d. A. Jeques, Philibett at Vin, cherr, seignent   B. Charlotte for Fer, marite, ca 1699,   d. Charlotte for experiment of Flear aree Daniel de Modenweng, cherrate,   de spans, ca 1698, Marthe-Renee da Preis, lies, seignent d'Aequest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | G. Louis - François<br>le Fer, thev., seigr<br>do Villers, chousa,<br>en 1656, Genevière<br>Einsbeth Bigant. |
| A. Bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lippe Agled Federt, mort san posicitie.<br>Christic et Cabreise & Fer.<br>pius de Casa, pair de Halloy, gouvereer de Saint-Ri-<br>ae-Louise Galdard de Bouencouri, B., Gantinece-Hip-<br>ae-Louise Galdard de Bouencouri, B., Gantinece-Hip-                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Adrien le l'ordre de<br>valier de l'ordre de<br>Saint-Louis, épousa<br>Thérèse Poulain, et                   |
| A Tree Propose   A Talle Bubert   A Mind Theorem   A Mind Theorem and the Private                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rte m. A. Marie-Famanouelle (e Jer, ma-<br>ries, en 1941, save el lateri Joseph<br>Heusei, reigneur de Burterent.<br>1998. morte aux alliance en 1755.<br>norte aux, brigadise des ammes ul ur coi, che<br>en 1745, Marie-Antonette Nadeliano                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mournit en 1771.  Therres-Pauline fe fer, mariée au barron de Perignet, cu Auvergue, morte en 1801.          |
| Beimanuel-Daoiel-Antoine-Hubert i.a Van, marquis de Caux, ne le 15 janvier 1746, munquelaire de la garde du roi, est mort de la petite verole, la Paris, lo 18 octobre 1771, sans avoir été                                                                                                                                                                                                                                               | marquis de Caux, N de Fer, mort<br>o da roi, est mort de la petite vérelo<br>771, sans avoir été en 1756.                                                                                                                                                                                               | 15 de Louis-Augustin. La Vas, de le marque le Ver, etche è nom et annes de cette<br>nuissance, ne le 30 juillet, 150, colonel de revolerie, chrastier de l'orde de Baint-Louis,<br>a épowé, en 83.3, Marie Charlotte-Antoinette de Pertrée-Pretry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |

On la voit dans les douzième, treizième, quatorzième et quinzième siècles, appelée avec les plus illustres maisons de cette province, et entr'autres avec celles de Fontaines, de Sénarpont, de Quieret, de Boubers, de Warluzel et de Moyenneville, à la première magistrature de la ville d'Abbeville, et remplir cette charge importante (celle de maïeur ou maire), dans les temps où elle réunissait à ses attributs le triple caractère de chef de la justice, de la milice et de l'administration civile. Mais, lorsqu'en 1382, le roi Charles VI eut institué un gouverneur à Abbeville, et l'eut investi de la plus belle prérogative des maïeurs, les fonctions de capitaine de la ville, la maison le Ver, qui depuis l'année 1183 avait été élue vingt fois au maïorat, ne reparut plus que deux fois dans cette charge, en 1386 et 1439; et depuis lors les auteurs de cette famille se consacrèrent à la profession des armes, qui, selon les idées reçues, était la plus analogue à leur naissance.

Les principales alliances de la maison le Ver sont avec celles d'Abancourt, d'Acheu, d'Amerval, de Belloy, de Berles, de la Chaussée d'Eu, de Clercy, de Creny, de Dampièrre, de Droullin, de Fouquesolle, de Gaillarbois, de Gourlay, de Gouy, de Hardentun, de Haucourt, de Hesdin, de Licques, de Montmorency, de Morvilliers, de Moyencourt, de Polhoy, du Quesnoy, de Rambures, le Roy de Valanglart, de la Rue de Bernapré, de Rune, de Saint-Blimond, de Sempy, de Torcy, etc., etc.

La généalogie de cette maison est imprimée partiellement dans la seconde partie, p. 626, du premier registre de l'Armorial généad, par M. d'Hozier, et dans le Nobiliaire de Picardie, grand infolio, imprimé d'après la dernière recherche générale, par Nicolas de Villers, seigneur de Rousseville. Depuis, elle a été dressée au cabinet du Saint-Esprit, en .753, par M. Clairambault, généalogiste des ordres du Roi, et complétée jusqu'à nos jours, en 1819, par M. Chérin de Barbimont. C'est sur la réunion de ces diverses productions que nous allons donner la généalogie de cette ancienne famille.

I. Hugues Le Ven est le premier de cette maison dont les annales du Ponthieu aient transmis la mémoire. Il fut présent, en 1164, à une charte par laquelle l'érêque d'Amiens confirma une dona-

N ....

tion de diverses terres, faite au val d'Abbeville par Jean, comte de Ponthieu. (Livre blanc de l'Hôtel-de-Ville d'Abbeville.) Il assista. avec la qualité de maïeur d'Abbeville, à l'acte d'une donation faite en 1183 à l'abbaye du Gard, par Robert Cachereine, en présence de Hugues le Baron, Gauthier, doyen d'Abbeville, Gauthier de Maisnières, et Girold de Hallencourt, chanoines, de Raoul de Vismes. Anselme de Saint-Georges, Torestan Langlois, prêtres, et des frères Robert de Dommart, Jean de Hornov, etc., etc. (Original en parchemin sous le seel du chapitre de Saint-Wulfran d'Abbeville, conservé aux archives du département de la Somme, à Amiens, et t. I, p. 226 du Cartulaire de l'abbaye du Gard. ) Hugues le Ver signa, avec la qualité d'échevin, le 5 des ides de juin 1184, la confirmation de la charte d'érection de la commune d'Abbeville, donnée par le même Jean, comte de Ponthieu, et fut réélu maïeur de cette ville en 1194, 1197 et 1202, (Histoire des comtes de Ponthieu et des maieurs d'Abbeville, par le P. Ignace, carme déchaussé, in-fol. Paris, 1657, p. 44, 89 bis, 92, 96.) Cet auteur rapporte qu'en 1194, époque d'une horrible famine qui désola le Ponthieu, pendant le maiorat de Huges le Ver, ce magistrat mérita la reconnaissance des habitants d'Abbeville et des lieux environnants, en les secourant de la manière la plus généreuse, par l'abandon qu'il leur fit d'une grande quantité de blé qu'il avait amassé. Tout porte à croire que Hugues le Ver sut père de Thomas, le du nom, qui suit.

II. Thomas as Vea, I" du nom, fut maïeur d'Abbeville en 1256, 1258, 1240, 1242 et 1244. (Ibid., pp. 162, 163, 164, 166 et 167.)
C'est à lui ou à Thomas II, son petit-fils, qu'on attribue la fondation de la chapelle de Notre-Dame du Puits-d'Amour dans l'église de Saint-Georges d'Abbeville (1), et non à un autre Thomas le Ver, élu maïeur en 1439, comme le dit le P. Ignace, erreur que nous signalerons plus bas. Thomas l'' fut père de :

III. Firmin ou Frémin Le Vea, l'' du nom, qui fut maïeur d'Abbeville en 1267 et 1269. (*Histoire des comtes de Ponthieu*, ibid, pp. 200, 201.) En 1274 il plaidait, à Bruges, comme seigneur de l'eau

<sup>(1)</sup> La nomination à cette chapelle a appartenu sans interruption à la branche sinée de la maison le Ver, jusqu'en 1771, époque de son extinction.

de la rivière de Cachecorneille, contre les tanneurs d'Abbeville, qui prétendaient avoir le droit, dont ils jouissaient depuis plus de 50 ans, de mettre leurs cuirs dans cette rivière. Firmin le Ver, cédant aux conseils de plusieurs habitants qui s'entremirent pour accommoder cette affaire, abandonna le plaid, et s'en rapporta au jugement des échevins. Ceux-ci, attendu la longue possessiou sans trouble des tanneurs, et après les témoins entendus par le conseil des trois villes (1), décidèrent que les tanneurs continueraient de jouir de cette faculté, à la charge de payer des dommages, s'ils en commettaient. (Livre rouge de l'Hotel-de-Ville d'Abbeville, fol. 45 verso, et 46 recto.) Firmin, 1s' du nom, ne vivait plus au mois de mars 1295, et avait eu de son mariage avec une dame nommée Thiphaine Thomas, 1l' du nom, qui suit.

IV. Thomas LE VER, II' du nom, passa uu accord, au mois de unars 1295 (v. st.), avec Thiphaine surnommée le Veresse (2), sa mère, au sujet d'une somme de 600 livres que cette dame avait apportée en mariage à Firmin le Ver, et à raison du legs que celui-ci avait fait à Thomas, son fils. (Ibid., fol. 101 verso.) Ce dernier fut six fois maïeur d'Abbeville, savoir, en 1317, 1327, 1330, 1535, 1341 et 1345. (Histoire des contes de Ponthieu, pp. 278, 294, 302, 305, 313 et 317.) Ce fut pendant sa première magistrature que le conseil de ville rendit une ordonnance relative à la coupe des bois qui appartenaient à la commune. (Livre rouge de l'Hôtel-de-Ville d'Abbeville, fol. 105 verso.) Un registre journalier de la recette du chapitre de Saint-Wulfran d'Abbeville, sous la date de l'année 1319, porte à croire qu'il avait épousé Marguerite LE Moists, qui, pages première et troisème de ce registre, est énoncée

La Monta

N ...

<sup>(1)</sup> On croit que par le conseil des trois villes il faut entendre la délibération des trois villes qui, alors (1274), jouissaient de l'institution communale. Ces trois bonnes villes, ainsi qualifiées, parce qu'elles avaient chartes de commune, cetaient Saint-Quentin, Corbie et Amiens. L'article XXXI de la charte de confirmation du droit de commune de la ville d'Abbeville, de 1184, remit à l'arbitrage de l'une de ces trois villes les différents qui pourraient s'élever entre le comte de Ponthieu et les bourgeois d'Abbeville.

<sup>(</sup>a) On féminisait alors les noms propres. On voit dans l'inventaire des chartes d'Artois, madame Asceline la Commère, veuve de monseigneur Compère, en 1381. Cet usage fut conservé dans quelques provinces parmi la classe ouvrière.

femme de Thomas le Ver. On n'a aucun acte qui prouve incontestablement qu'ils furent père et mère de Colart le Ver, dont on va parler: mais l'identité du nom et du domicile, et la chronologie ne donnent pas lieu d'en douter.

V. Colart LE VER, maïeur d'Abbeville en 1346, est qualifié à tort par le P. Ignace, seigneur de Caux, cette terre ayant eu pour premier possesseur de cette maison, Thomas, Ill' du nom, son petit-fils. Ce fut pendant l'administration de Colart le Ver, qu'Édouard III, roi d'Angleterre, ravagea la Picardie, après avoir en quelque sorte insulté le roi Philippe de Valois jusque sous les murs de sa capitale. Le roi de France ayant rassemblé une puissante armée, prit à son tour l'offensive, et poussa vivement son adversaire. Le roi Édouard, dans sa retraite, effectua le passage de la Somme à Blanquetaque. Colart le Ver, animé du même courage que les habitants de la plupart des villes de Picardie, fit prendre les armes à 250 hommes d'armes, 700 fantassins et 200 bourgeois d'Abbeville, pour disputer le passage à l'armée anglaise. Il tomba sur son arrière-garde, lui tua 200 hommes et lui fit 80 prisonniers; mais, malgré ce généreux effort, l'armée d'Édouard franchit la rivière et alla camper à Crécy, où le lendemain, 25 octobre 1346, se donna la bataille de ce nom, si fatale à la France. (Histoire du comté de Ponthieu, imprimée à Abbeville en 1767, t. l, pp. 191, 192.) Colart le Ver avait épousé une dame dont on ne connaît que le nom de baptème, Jeanne. Elle était veuve lorsqu'elle fit, le 13 décembre 1388, son testament, recu par Jean Galliot, curé de Saint-Éloi à Abbeville, en présence de Colart et d'autre Colart le Ver, père et fils, de Simon Loutrel, de damoiselle Jeanne le Grand et de Martin du Mesnil, et par lequel elle prescrivit sa sépulture dans la chapelle de Notre-Dame en l'église de Saint-Pierre. (Cartulaire des chartreux d'Abbeville.) Elle y nomme ses enfants dans l'ordre suivant :

- 1º. Firmin ou Frémin, IIº du nom, qui a continué la postérité;
- 2°. Coları le Ver, l'aîné, qui mourut avant le 23 avril 1422, ayanı eu :
  - A. Robert le Ver, échevin d'Abbeville en 1430. On ignore sa destinée ultérieure;

- B. Colart le Ver, le jeune, qualifié prince du Puits-d'Amour dès 1390 (1). Il est nommé, avec son frère Robert, dans les comptes des argentiers d'Abbeville, de l'année 1397. Anne le Caron était veuve de lui amois d'août 1417, et l'avait rendu père de :
  - a. Colin le Ver, qui fit une vente aux chartreux d'Abbeville en
  - Jean le Ver, roi du Puits-d'Amour en 1402, mentionné avec son frère le 23 avril 1422;

## Dans le même temps vivaient :

- 1. Firmin le Ver, prince du Puits-d'Amour;
- II. Agnès le Ver, qui vivait, le 7 mai 1398, avec Guérard Faffelin, son mari, maieur d'Abbeville;
- III. Thiphaine le Ver, seconde semme de Pierre Langansu, huissier d'armes du roi. Elle est nommée avec lui dans deux actes des 12 décembre 1397 et 4 septembre 1399;
- 5. Marguerite le Ver, qui était veuve de Pierre le Carbonnier le 15 mars 1592 (2), et donna diverises quittances sous son scelles 15 décembre 1598; et 26 décembre 1598, ainsi qu'aux années 1598, 1401, 1402, 1404, 1407 et 14 avril 1415, sulvant les comptes des argentiers de la ville d'Abbe-
- (1) Paris avait aussi son prince des amoureux. Dans un compte des argentlers de 1600 à 1410, on voit qu'il fut alloué e à un messager du prince des amoureux de Paris, 20 sous pour l'honneur et état de la ville, étant venu apporter lettres de la fête dudit prince des amoureux, qui se doit faire le premier sjour de mai. Des personnages du premier rang fairsient partie de ces sociétés; car on voit dans la cour amoureuse où l'on élisait le roi des épinettes à Lille, en Flandre, dans le quionième siècle, figurer les de Hangest, de Craon, de Ligoe. de Nesle, d'Estouteville, de Silly, de la Tremoille, de Heilly, de Rieux, maréchal de France, de Châtillon, de Monchy, etc. Ils avaient leurs officiers, teurs muitres des routets, leurs rectlaires, etc., etc.
- (a) Cette date est celle d'un contrat passé devant Hue de Sarton et Jean Capentier, auditeurs à Abbeville, par lequel Jacques de Flixicourt, écuyer, sieur de Leures, et damoiselle Marie le Carbonnier, sa femme, vendent à Hue de Biencourt, seigneur de Demenchicourt, d\u00e3 sous 11 deniers de cens \u00e4 prendre sur plusieurs tenements \u00e4 Demenchicourt, pour en jouir après le dicès de damoiselle Marguerite le Veresse, veuve de Pierre le Carbonnier, et qui formaient le dousire de cette damo. (Original en psychemin aux archices du département de la Somme, \u00e3 d'unon.)

ville. Marguerite le Ver mourut avant le 14 mai 1421, époque à laquelle Firmin le Ver, prieur des Chartreux, son neveu, est qualifié exécuteur de ses volontés testamentaires dans un compte des argentiers d'Abbeville.

VI. Firmin ou Fremin Le Ven, Il' du nom, écuyer, seigneur de la pairie de Halloy (1), terre qu'il acheta, en 1365, de N.... de Canaples, fut déchargé du droit de francs fiefs et nouveaux acquêts par ordonnance des commissaires du roi députés à cet effet dans la sénéchaussée de Pouthieu, du 25 juin 1375, après avoir prouvé sa noblesse (2) de père et de mère depuis son aieul. (Original en parchemin; Cabinet des ordres du Roi.) Firmin le Ver fut maieur d'Abbeville en 1380, 1383 et 1386. (Histoire des comtes de Ponthieu, etc., pp. 404, 407, 409.) Sa mère l'institus son héritier le 13 décembre 1388, et il mourut peu de temps après l'année 1391. Damoiselle Marie Watgnox, sa veuve, demeurant sur la paroisse du Saint-Sépulcre à Abbeville, fut imposée à 40 sous pour la ceinture de la reine au mois de mai 1396. (Archives de l'Hôtel-de-l'ille d'Abbeville.) Leurs enfants furent:

WAIGNON: handé d'argent et d'azur de 6 pièces, la 3º bande chargée d'une croix treflée et fichée de gueules.

# 1°. Thomas, III° du nom, dont l'article suit;

- 2. Colart le Ver, écuyer, qui commanda une compagnie d'arbalétiers et pavoiseurs que la ville d'Abbeville mit sur pied et envoya à l'armée du roi. Jean, seigneur de Hangest, grand-maître des arbalétriers de France, passa cette compagnie en revue à Paris et lui donna congé ainsi qu'à Colart le Ver, le 5 novembre 1410. (Original en parchamin aux archies de l'Hôtel-de-Ville d'Abbeville.) Il donna quittance de 35 livres 18 sous 6 deniers pour Gy jours de sa solde de capitaine de cette compagnie en 141;
- 5°. Firmin le Ver, prieur des chartreux, près d'Abbeville, en 1417. Il fut exécuteur du testament de Marguerite le Ver, sa tante, veuve de Pierro

<sup>(1)</sup> Halley, paroisse de 61 feux, située à deux lieues et demie S. S. O. de Dourlens, et à trois N. O. d'Amiens. C'était l'une des pairies du comté de Ponthieu.

<sup>(</sup>a) Les témoins qui attestèrent la noblesse de Firmin le Ver, dans l'enquête qui cut lieu à ce suiet, furent entr'autres, Hue de Cramenil, écuyer, Adam de Sorel, Jean et autre Jean de Fourniës, pêre et fils, écuyers, Henri de Caumont, écuyer, Pierre de Drucat, écuyer, Robert Broullart, écuyer, Guillaume, seigueur de Drucat, chevalier, sire Mathieu Aucosté, écuyer, Jacques de Flexicourt, Frémin de Drucat, Mgr N.....de Montenay et Mgr Regnaud le Vicomte, chevaliers

le Carbonnier. Ce prélat était versé dans les lettres ; il a composé un dictionnaire latin et français et un traité de grammaire;

4º. Marie le Ver, mariée 1º avec Firmin le Flamenc, nommé avec elle dans des actes de 1389. 1392 et 1401; 2º avec Jean, dit Foucault de Hesdin, écuyer, huissier d'armes du roi, veuf en premières noces de damoiselle Marie Boussart. Marie le Ver paratt avec son second mari dans des actes des 1" juin 1402, 6 décembre 1412 et 9 mars 1414 (r. st.);

5. Marguerite le Ver, vivante en 1378.

VII. Thomas LE VER, III' du nom, écuyer, seigneur de Caux (1) et de Halloy, rendit hommage, le 20 juillet 1578 (2), pour cette dernière terre qu'il tenait en pairie du comté de Ponthieu, et dont il ne devait jouir qu'après le décès de ses père et mère, et Margot (Marguerite), sa sœur. (Bureau des finances d'Amiens, registre des fiefs d'Abbeville, nº 187, fol. 47 verso; Manuscrits de D. Villevieille, à la Bibliothèque du Roi.) Thomas le Ver épousa, par traité sous seings privés et scellé de son scenu du 7 décembre 1301. damoiselle Agnès Langaneur, fille de Pierre Langaneur, seigneur de Caux et de Tofflet, maïeur d'Abbeville, huissier d'armes du d'argent, à la croix roi et lieutenant du capitaine de cette ville, et de Jeanne de Rue. anciete de guenles de 4 mo Par ce contrat, Firmin le Ver et Marie Waignon, père et mère de lettes même. Thomas le Ver, lui firent don de la propriété foncière de toute la terre et fief de Halloy, avec ses droits et revenus, tenue en pairie du roi, à cause de son comté de Ponthieu, et, en outre, d'une rente de 24 livres à prendre sur les revenus échus à Firmin le Ver, par le décès de damoiselle Jeanne le Veresse, sa mère. Pierre Langaneur constitua en dot à sa fille, entr'autres choses 400 francs d'or. Thomas le Ver servait, en 1408, au nombre des écuyers de la compagnie de Guillaume de la Roche, suivant le rôle de la montre qui en fut faite à Villeneuve-lès-Avignon, le 29 avril de cette année. (Cabinet de l'ordre du Saint-Esprit, titres scelles, vol. 96, fol. 7452, à la Bibliothèque du Roi.) Thomas le Veret Agnès Langaneur, sa femme, sont compris comme débiteurs de cens et aumônes dans un compte des argentiers d'Abbeville, sous la date de 1394, puis, en 1404, comme possesseurs d'une maison située dans la rue de Saint-

<sup>(1)</sup> Caux, anciennement Caours, paroisse de 30 feux, située à cinq quarts de lieue N. E. d'Abbeville.

<sup>(2)</sup> L'original de cet acte est dans les archives du marquis le Ver.

Pierre. Thomas le Ver mourut avant le 17 septembre 1450. Ses enfants furent :

- 1º. Pierre, I" du nom, dont l'article suit;
- 2. Thomas le Ver. écuyer, seigneur de Tofflet et du fief de la Vassourie. Les 22 mars 1450 et 26 mars 1431 (v. st.), il obtint une sentence du lieutenant-général du sénéchal de Ponthieu, contre un particulier nommé Thomassin Riquier, lequel avait fait paître son troupeau de moutons dans les bois de Tofflet, à raison de quoi il fut condamné envers Thomas le Ver à 60 sous parisis d'amende. (Original en parchemin.) Il transigen sur partage avec ses frères et sa sœur le 9 novembre 1431. Par acte du 23 mars 1452 (v. st.), passe devant Fremin de Vandricourt et Philippe Bertaut, auditeurs du roi et manans à Abbeville, lui et son frère aine, en retour de 80 dourdiez (\*) d'or qu'ils avaient recus des chartreux d'Abbeville, constituérent au profit de ces religieux 60 sous par an de cens, et en firent l'assiette sur une maison située auprès du pont aux Cardons, que Willaume Monrette, brasseur, tenait de Pierre le Ver sous un cens annuel de 8 livres parisis. (Cartulaire des chartreux d'Abbeville, t. I, fol. 72.) Thomas le Ver fut présent, en 1436, à la lecture faite à l'hôtel municipal d'Abbeville, du traité de paix conclu à Arras le 21 septembre de l'année précédente, entre le roi Charles VII et le duc de Bourgogne, fut élu innieur d'Abbeville en 1439, et mourut le premier janvier de cette année (v. st.), dans l'exercice de cette charge, (Histoire des comtes de Ponthieu, par le P. Ignace, p. 512.) C'est sans fondement que cet auteur attribue à ce Thomas le Ver la fondation de la chapelle de la Sainte-Vierge, dite du Puits-d'Amour, dans l'église de Saint-Georges d'Abbeville, puisque l'on voit par un compte des argentiers de cette ville, de 1400 à 1401, que les revenus de cette chapelle avaient été engagés au chapitre d'Amiens. Cette fondation doit avoir été faite soit par Thomas le Ver, maieur en 1317. soit par autre Thomas, aïcul de ce dernier, maïeur en 1256. Il avait éponsé Marie Boussart, qui, lui avant survécu, se remaria avec Jean de Nybat, écuyer. Elle avait eu de son premier mari :

Marie Iv Ver. allièe, par contrat du 5 mars 1455 (r. st. ), passé à Abbrrille, derant Jean de Lineu et Riquier Briois, auditeurs en la rénéchaussée de Ponthieu, arec Thierri de Lieques, écuyer, frère pulné de Gilles de Lieques, écuyer. C'est par ce mariage que la terre seigneuriale de Toffet passe de la maison le Ver dans celle de Lieques,

<sup>(\*)</sup> Monnaie que le duc de Bourgogne sit battre à Dordrecht, en Hollande. Il u'en est fait mention ni dans le Traité des monnaies d'Abot de Bazinghen, ni dans le Recueil des monnaies anciennes et modernes de Salzade.

qui l'a conservée jusqu'en 1770, époque de la mort du dernier rejeton de cette ancienne et illustre famille;

- 3º. Jean le Ver, qualifié sommelier de l'échansonnerie du comte de Charolais dans les comptes des argentiers d'Abbeville, de 1454 à 1455. On y voit portée une somme de p'itres y sous parists pour un don que la ville dui avait fait lors de son mariage avec la fille du châtelain de Bellemotte (1). Il avait transigé, le 6 novembre 1451, avec ses frères et sa sœur, au sujet des successions paternelle et maternelle. On ignore s'il a cu postérité;
- 4. Nicolas le Ver, que l'on croit avoir été chanoine de Saint-Wulfran d'Abbeville;
- 5°. Marie le Ver, alliée, avant le 9 novembre 1451, avec Jean de Tinguery, lequel ne vivait plus le 22 octobre 1453, époque à Jaquelle Marie le Ver, sa veure, et Mariette de Tinguery, leur fille, firent une constitution de 100 sous parisis de rente au profit des chartreux d'Abbeville, sur une maison située en la grande rue Saint-Éloi. (Cartulaire des chartreux, fol. 55, v.)

VIII. Pierre LE VER, I'du nom, seigneur de Caux et pair de Halloy, transigea, en 1450, en qualité de fils aîné et d'héritier de ses père et mère, avec Thomas ou Thomassin le Ver, seigneur de Tofflet, son frère puiné. D'abord chanoine du chapitre de Saint-Wulfran, il a cette qualité dans deux actes des 8 janvier 1417 et 5 juin 1437. Par le premier, en qualité d'héritier présomptif de demoiselle Agnès Langaneur, sa mère, il consentit, devant le maire et les échevins d'Abbeville, à une saisine que Thomas le Ver et Agnès Langaneur. ses père et mère, dounèrent à Pierre de Laviers, bourgeois d'Abbeville, d'une maison située en cette ville, et qui avait appartenu à seu Raoul de Rue, duquel Agnès Langaneur avait été héritière en partie. (Original en parchemin, conservé dans les archives de l'Abbare du Gard, et faisant partie, aujourd'hui de celle du département de la Somme, à Amiens.) Le 20 juillet 1431, Pierre le Ver obtint du lieutenant-général en la sénéchaussée de Ponthieu, une ordonnance contre Jean Maupin, dont le berger, en conduisant son troupeau de moutons sur un pâtis situé à Halloy, l'avait troublé dans la juridiction et justice vicomtière qu'il avait sur ce lieu, qu'il tenait noblement et en pairie du roi à cause de son comté de Ponthieu. Le 9 novembre de cette année, il transigea de nouveau avec Thomas le Ver, Jean et Nicolas le

<sup>(1)</sup> Des mémoires particuliers la nomment Jeanne Parent, fille de Jacques Parent, châtelain de Bellemotte, en Artois.

13

Tinguery. Cette transaction, passée sous le scel du comté de Ponthieu, confié à la garde de Jean de Saint-Delys, bourgeois d'Abbeville, et devant les auditeurs Jean Mustel et Pierre le Caoulier, porte à croire que Pierre le Ver n'était pas encore marié, ou du moins qu'il n'avait pas d'enfants, puisqu'il y dit son frère Thomas son héritier présomptif. Pierre le Ver est encore qualifié fils et héritier de seu Thomas le Ver, dans une sentence du 14 février que l'ou comptait encore 1431 (v. st. ), rendue par Hugues Maupin, bailli d'Abbeville, qui le condamna à payer 25 livres à Jeannin de Limeu, fils et héritier de feu Jean de Limeu et de damoiselle Jeanne Clabaude. (Cabinet des ordres du Roi.) Le 19 novembre 1452, Pierre le Ver donna à la veuve d'Enguerrand de Blangy, épicier à Abbeville, une reconnaissance du relief qu'elle lui avait fourni à raison d'un fief qu'elle tenait à plein honimage de sa terre de Caux, (Manus, de D. Villevicille.) Dans une délibération de l'hôtel d'Abbeville, du 30 août 1/4/4, inscrite dans les registres. Pierre le Ver est qualifié lieutenant du capitaine de cette ville. Il assista, le 5 mars 1455, au contrat de mariage de Marie le Ver, sa nièce, avec Thierri de Licques. Suivant une délibération prise en l'Hôtel-de-Ville d'Abbeville, le 13 mars 1/61 (v. st.), au sujet de son remplacement dans la charge de licutenant du capitaine de cette ville, il était décédé à la fin de 1460, ou au commencement de 1461. On croit qu'il avait épousé en premières noces, après l'année 1457, damoiselle Jeanne de Rue. C'est du moins ce que l'on peut inférer d'une délibération de

Ver, ses frères, et Marie le Ver, leur sœur, femme de Jean de

d'argent, à 3 fasces de guentes.

ir Dotts :

l'Hôtel-de-Ville, du 22 octobre 1448, par laquelle il fut fait remise à Pierre le Ver d'une somme de 21 livres sur celle de 71 livres donnée par ectte dame à l'aumône d'Abbeville, et il fut arrété que pour les 50 livres restantes, il en paierait la rente sur le pied de cent sous. Pierre le Ver épousa en secondes noces damoiselle Catherine LE Doux, dont le douaire était assis, en 1475 et 1476, sur la seigneurie de Caux, suivant une déclaration des fiefs de Ponthieu donnée au due de Bourgogne. (Chambre des comptes de Lille, VII volume, P. n. 50.) Il avait eu de sa première femme, Jean, 1º du nom qui suit.

IX. Jean LE VER, I" du nom, écuyer, pair de Halloy, seigneur de Caux, etc., rendit hommage en qualité de fils et héritier de Pierre le Ver à l'abbaye de Saint-Riquier le 8 décembre 1461, à

raison d'un droit d'étalage de pain dans la ville et banlieue d'Abbeville, qu'il tenait noblement en plein fief de cette abbaye, sous le devoir de 20 sous de chambellage, et en reçut la saisine de Hue le Prestre, bailli de l'abbave de Saint-Riquier, en présence de Colart de Bersaque et de Raoul de Lessau, hommes de fief de ce monastère. (Titre original en parchemin, scellé de trois sceaux.) Le 31 juillet 1462, Jean le Ver présenta aux maïeur et échevins d'Abbeville Pierre le Sage, comme chapelain de la chapelle du Puits-d'Amour, fondée dans l'église de Saint-Georges par Thomas le Ver, l'un de ses aïeux. (Registre des délibérations de l'Hôtel-de-Ville d'Abbeville, ) Il rendit hommage au roi Louis XI le 25 novembre 1463, pour le fief de Halloy, qu'il tenait en pairie de ce prince, ( Cabinet des ordres du Roi), et mourut pen avant le 26 avril 1471, suivant un compte des argentiers d'Abbeville, portant qu'une somme de 20 sous tournois avait été allouée pour partie de la dépense d'un dîner où s'étaient trouvés plusieurs échevins et conseillers de ville, qui avaient assisté à sa pompe funèbre. Il avait épousé Marie ou Mariette DE MALICORNE, sœur de Hugues de Malicorne, d'azur, a la banc écuver, seigneur de Millencourt, panetier du roi(1), maieur d'Abbeville en 1463 et 1466, et fille de Colart de Malicorne, écuyer, sei-bordure de gueules. gneur de Millencourt, et de Jeanne le Moictier. (Cabinet des ordres chargée de buil bedu Roi.) Après la mort de Jean le Ver, Marie de Malicornese remaria en secondes noces avec Jean de Fosseux, écuyer, dont ellene paraît pas avoir eu d'enfants, puis, en troisièmes avec Nicolas le Prevost. écuyer, seigneur du Quesnoy, qu'elle rendit père de Pierre ou Perrotin, Étienne et Marguerite le Prevost, celle-ci femme de Nicolas

<sup>(1)</sup> Jean de Malicorne, bisafeul de Hugues, fut anobli le 28 décembre 1387. Cependant, ses descendants, et particulièrement Hugues de Malicorne, panetier du roi, prement la qualité de bourgeois d'Abbeville dans les actes où ils paraissent. C'est que cette qualité designait non-seulement le domicile on le droit de bourgeoisie d'un grand nombre de gentilshommes, à l'exemple de plusieurs autres villes de Flandre ou d'Artois, mais encore elle devenait propre à lous les nobles qui exerçaient à Abbeville les fonctions municipales. Plusieurs titres de la maison le Ver confirment pleinement notre observation sur cet usage. Les charges de commune étaient supportées par tout ce qui formait la corporation bourgeoise, soit chevalier', soit vavasseur, etc. Le château de la commune d'Aire en Artois. de 1288, veut que les chevaliers et vavasseurs de la corporation des bourgeois paient la taille comme les autres habitans. (Inventaire des chart. d'Artois, par monseigneur Godefroy, page 17; et Recueil des ordonn. T. XII, page 564.)

le Sage, tous nommés dans le testament de Marie de Malicorne, du 8 février 1499. Elle avait eu de Jean le Ver, I" du nom, son premier mari :

- t\*. Jean ou Jeannet, II du nom, qui a continué la branche aînée;
- Nicolas, I' du nom, auteur de la branche des seigneurs de Busmerand, pe Chartagne, etc., rapportée ci-après.

X. Jean LE VER, Il' du nom (nommé Jeannet dans sa jeunesse ), écuver, seigneur de Caux et de Framicourt (1), pair de Halloy, était sous la tutelle de Hugues de Malicorne et de Jean Maupin, lorsque, le 21 septembre 1471, ces derniers firent hommage en son nom à l'abbave de Saint-Riquie: pour le fief noble du droit d'étalage de pain à Abbeville, sans préjudice (porte l'acte) du procès pendant au parlement de Paris entre cette abbaye et Pierre le Ver. ajeul de Jeanne, et ensuite Jean le Ver, son père. (Manuscrits de D. Villevieille.) Ses tuteurs, au nombre desquels était Adam de la Perelle, obtineent, le 14 mars 1/81 (v. st.), des commissaires du roi sur le fait des francs fiefs et nouveaux acquêts en Ponthieu, une ordonnance par laquelle, après avoir prouvé que Jeannet le Ver était provenu de noble génération, il fut déchargé du droit de francs fiefs. (Cabinet des ordres du Roi.) Parmi les pièces qui furent produites par ses tuteurs pour prouver sa noblesse, se trouvait l'ordonnance rendue le 25 juin 1475, au profit de Fremin le Ver, son trisaïeul. Le 17 juin 1491, Jean le Ver passa le bail à cens d'une pièce de terre située à Ciux; il présenta, le 18 octobre 1/492, Hugues de la Perelle, pour chapelain de la chapelle du Puits-d'Amour, donna son consentement au testament de Marie de Malicorne, sa mère, du 9 février 1499, par lequel cette dame l'institu à son héritier universel, et assista, avec Pierre le Prevost. écuyer, seigneur du Quesnoy, son frère utérin, à l'ouverture de ce testament, faite le 28 septembre 1500, à l'audience du bailli d'Abbeville, et consentit à son exécution; passa une transaction avec un particulier d'Abbeville, devant les auditeurs Enstache Acart et Guillaume de Caloune, le 25 octobre 1507, ( Cabinet des ordres du Roi), et mourut après le 5 juin 1519 et avant le 31 mars 1523,

Joeaná: de gueules, a l'orie d'argent; au franc canton d'azur, chargè d'un lion d'or, iam pave et armé de gueules.

laissant d'Antoinette Journé, sa femme :

<sup>(1)</sup> Framicourt, paroisse de 17 feux, située à trois lieues S. O. d'Abbeville.

1º. Pierre, IIº du nom, qui suit;

2º. Antoinette le Ver, mariée 1º, par contrat du 5 juin 1519 (1), passé devant Hue Brief et Jean le Blond, auditeurs à Abbeville, avec Jean d'Aigneville, écuyer, seigneur de Millencourt, en partie, fils de feu Edmond d'Aigneville, écuyer, seigneur de Millencourt, et de Catherine de la Tranchie; 2°, selon des mémoires de famille, avec Richard de Moreitliers, écuyer, sieur de Courcelles.

XI. Pierre LE VEB, II' du nom, écuyer, pair de Halloy, seigneur de Caux et de Framicourt, présenta, comme fondateur, le 31 mars 1525 (v. st.), Jean Lefevre à la chapelle du Puits-d'Amour. Le 2 avril suivant, il fit hommage au roi du fief noble de Halloy, qui lui était échu de Jean le Ver, son père, et relevait en pairie de S. M. à cause de son comté de Ponthieu, hommage reçu par Nicolas le Vasseur, écuyer, lieutenant-général du sénéchal et gouverneur de Ponthieu. (Cabinet des ordres du Roi.) Par contrat passé à Abbeville le 6 avril 1528, devant Louis de Chaulx et Jean Aucosté, auditeurs du roi au comté de Ponthieu, Pierre le Ver épousa, en premières noces, damoiselle Marie de Saint-Blimond, fille de feu Simon de Saint-Blimond, écuyer, sieur de Gouy, et de Marie de d'or, su sautoir en la Tranchie, et sœur de Charles de Saint-Blimond, écuyer, qui assista au contrat avec Marie de la Tranchie, leur mère. Le 6 novembre 1533, sous le sceau de l'échevinage et cité d'Amiens, Pierre le Ver transigea avec Robert de Saint-Delys, écuyer, seigneur de Honcourt, fils et héritier de seu noble homme maître Antoine de Saint-Delys, écuyer, seigneur du même lieu, au sujet des arrérages qui lui étaient dus d'une rente annuelle sur un fief situé dans sa mouvance, à Framicourt, et pour lesquels un procès existait entre eux, tant en la sénéchaussée de Ponthieu qu'au parlement de Paris. Par cette transaction, le seigneur de Honcourt s'obligea de donner à Pierre le Ver 96 livres pour les arrérages dus, et de lui payer tous les ans, en sa maison, chef-lieu de la seigneurie de Caux, quatre fouaches provenant d'un septier de blé froment, mesure d'Oisemont, un chapon blanc et un esterlin d'argent, (Original en parchemin, signé sur le repli de Saisseval.) Le 18 juillet 1551, Pierre le Ver fournit l'aveu de son fief de Pray-lès-Caux à messire Philippe de Roncherolles, chevalier, seigneur de Hugue-

<sup>(1)</sup> Le grand nobiliaire de Picardie, art. d'Aigneville, date ce contrat de 1516, mais c'est une faute d'impression.

de gucules, au chevron d'or, accompagoé de 3 gerbes du même.

ville, châtelain de la Ferté-lès-Saint-Riquier. (Archives du département de la Somme, t. I, p. 447.) Il épousa en secondes noces damoiselle Anne Le Moicrier, nonimée avec lui dans un bail à cens qu'il consentit le 17 août 1557. Il fit son testament le 37 novembre 1563. (Cabinet des ordres du Roi), devant Jean le Prévost et Antoine de Calonne, notaires royaux à Abbeville, et Clément de Lonvencourt, bourgeois de la ville d'Amiens et garde du scel royal; nomma, pour exécuteur de ses dernières volontés noble homme Paul de Licques et honorable homme Pierre le Boucher, licencié ès-lois, l'un des conseillers au siège présidial de Ponthieu, ainsi que damoiselle Anne le Moictier, sa femme, et fut inhumé dans l'église paroissiale de Caux. Ses enfants furent;

#### Du premier lit :

 Antoinette le Ver, nommée dans le bail du 17 août 1557. Elle ne vivait plus lors du testament de son père;

#### Du second lit :

- 2°. Jean le Ver, écuyer, seigneur de Caux, marié avec Barbe d'Amereal, fille d'Adrieu d'Annerval, homme d'armes des ordonnauces du roi, et de Philippotte Cappellier. Jean le Ver mourut sans postérité avant le 2 août 15-74. Sa reuve fit von testament le 28 mai 15-6;
- 5°. André le Ver, qui mourut avant le 6 mars 1568, sans postérité;
- 4°. François, qui a continué la descendance ;
- 5º. Nicolas le Ver, décédé avant l'année 15e1 :
- 6°. Claire le Ver, mariée, suivant des mémoires de famille, par contrat du 2 septembre 1571, passé derant Jean le Prévost, notaire à Abbeville, avec Adrien de Moyncourt, sieur de Moismont, fils de noble homme Adrien de Moyncourt, et de damoiselle Anne de Sempy;
- 7°. Marguerite le Ver (1), mariée 1°, suivant les mêmes mémoires, avec Pierre d'Amerad, écuyer, seigneur de Maison en Ponthieu, fils de Jean d'Amerad, écuyer, seigneur du même lieu; 2° avec Jean Coequet, écuyer, avant le 12 avril 1578, époque à laquelle elle assista au contrat de mariage de Marie de Lebecq avec noble homme Sébastien de Rentières, le jeune.
- XII. François Le Ven, écuyer, seigneur de Caux, de Pray, et de Framicourt-le-Petit, pair de Halloy, légataire particulier de son

Il n'existe pas d'actes qui désignent Marguerite le Ver comme fille de Pierre et d'Anne le Moietier. Elle était peut-être issue de son premier mariage avec Marie de Saint-Blimond.

LE VER-

père le 23 novembre 1563, et subrogé aux droits d'André le Ver, son frère, dans la seigneurie de Framicourt, fut admis, par sentence de Jean du Gard, écuyer, seigneur de Mervilliers, conseiller du roi, sénéchal et gouverneur de Ponthieu, à faire le relief de sa seigneurie de Framicourt, mouvante du roi à cause de son comté de Ponthieu. Il avait succédé dans tous les biens paternels, lorsque les 8 juillet et 24 novembre 1575, il fit les reliefs des seigneuries de Halloy et de Caux, cette dernière relevante de Dompvast. (Cabinet des ordres du Roi, ) Par contrat, où il fut assisté d'Anne le Moictier, sa mère, et passé à Caux, le 6 novembre 1576, devant Christophe le Loingtier et Wulfran Papin, notaires royaux d'Abbeville, il épousa damoiselle Antoinette des Groseilliers, dame DES GROSEILLIERS d'Osmemont, fille de feu noble homme Jacques des Groseilliers, écuyer, sieur d'Osmemont, homme d'armes des ordonnances du roi, et d'Isabeau de la Fosse. En 1584, François le Ver plaidait en la sénéchaussée d'Abbeville, contre Jean le Moictier, sieur de Noully, et Antoine Cardon, exécuteurs testamentaires d'Anne le Moictier, sa mère, au sujet de la fondation d'une messe par semaine dans l'église de Noully, faite par cette dame, suivant son testament du 19 septembre 1582. Par la sentence qui intervint, le 16 février de cette année (1584), François le Ver fut astreint à payer 400 écus et demi légnés pour cette fondation, et à fournir une table d'airain pour l'inscrire et le nombre de carreaux néces-, saires pour convrir sa sépulture. Il mourut avant le 6 août 1584. Antoinette des Groseilliers lui survécut, et se remaria, par contrat du 12 septembre 1585, passé devant Retard, notaire à Abbeville, avec Philippe de Sacquespée, écuyer, seigneur de Selincourt et de Thesy, huissier ordinaire de la chambre du roi. Elle fit son testament le 27 avril 1627. De son premier mariage avec François le Ver est issu Flour, dont l'article suit.

d'or, accompagne de

17

XIII. Flour LE VER, écuyer, seigneur de Caux, de Pray, de Framicourt et de la Vassourie, pair de Halloy, gentilhomme servant du roi, et capitaine de Saint-Riquier, était sous la tutelle de sa mère, lorsque cette dame, par acte du 6 août 1584, fournit au roi le relief des terres de Halloy et de Framicourt, relevantes du comté de Ponthieu, la première en pairie et la seconde en firf noble. (Cabinet des ordres du Roi.) Étant devenu majeur, il renouvela

cherolles, chevalier de l'ordre du Roi, sénéchal et gouverneur du Ponthieu pour S. M., et madame la duchesse douairière de Montmorency, comtesse de Ponthieu (Ibid.). Il épousa, par contrat du 28 août 1605, passé à Auchy, devant Mathieu Riquier, notaire garde-notes héréditaire aux bailliage d'Amiens et prévôté de Beauvaisis, damoiselle Charlotte DE GALLARBOIS, dame d'Auchy, veuve de Robert de Fumechon, écuver, seigneur de Vatiménil et de Puch en partie, et fille de feu René de Gaillarbois, écuyer, sieur de Coudaver, et de Françoise de Berles, dame d'Auchy, alors remariée avec André de Mercastel, écuyer, seigneur de Mandenier. Le 22 avril 1607, Flour le Ver fut pourvu d'une charge de gentilhomme servant du roi, vacante par la démission de Josias de Dampierre, puis, le 10 mars 1614, de celle de capitaine de Saint-Riquier. Le 21 juillet 1625, il fut présent à l'engagement que prit Gédéon de Rambures, écuyer, seigneur de Houdecoustre, de rendre ses comptes de tutelle pour le mois d'octobre, à raison du mariage de sa fille Madelaine de Rambures, avec Nicolas le Ver, écuyer, sieur de Buire en Halloy, et il ne vivait plus le 29 novembre 1636. Sa veuve fit un premier testament à l'hôtel de Caux, paroisse de Saint-Georges d'Abbeville, le 17 septembre 1638, puis un second à Gournay le 17 janvier 1644. L'inventaire de ses biens fut fait après

LA GARLEANDRES d'orgent, à six tourteaux de sable, 3, a () 1.

- 1". André, dont l'article suit;
- 2º. Jacques le Ver, reçu chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem le 25 décembre 1653, Il vivait encore le 24 juin 1665;

sa mort le 18 mars suivant. Elle avait cu de Flour le Ver :

5°. Henri le Ver, chevalier, seigneur de la Vassourie, auquel sa mère, par contrat passé devant François Papin, notaire à Abbeville, le 16 avril 1642, fit denation de goo livres de rente viagère. Il épousa, par contrat du 5 novembre 1640, passé devant Pierre Bonjonnier, notaire à Abbeville, damoiselle Anne-Marie le Normand de Tronville, fille de Pierre le Normand, chevalier, seigneur de Merelessart, et de damoiselle Jeanne de Fontaines. Ils ont eu pour fils :

Charles le Ver, chevalier, seigneur de la Vassoure, officier d'infanterie au régiment de la Marine, ensuite major de dragons. Le 27 mars 1668, il accorda décharge de sa tutelle à Louis le Ver, chevalier, seigneur de Busmepard, et se maria, par contrat du 8 février 1700, passé devant Lesebvre, notaire à Abbeville, avec Judith de Montmorency, sille de Daniel de Montmorency, 1" du nom, chevalier, seigneur de la Cour-

- du-Bois, et de Borbe de Halart (1). Elle est morte sans enfants en 1715;
- 4°. Flour le Ver, écuyer, seigneur de Framicourt, légataire de sa mère le 17 septembre 1638 :
- 5. Jean le Ver, auguel sa mère fit aussi un legs;
- 6°. Catherine le Ver, alliée, par contrat sous seings privés du 13 août 1634, avec François de Camputtey, che salier, seigneur de Saint-Ouen. Elle paraft être décédée avant le 17 mars 1644;
- 7. Jeanne le Ver, demoiselle de Saint-Clair, qui était mineure lors du testament de sa mère, du 17 septembre 1638. Elle épousa, par contrat du 24 mai 1649, passé devant Pierre Beguin, notaire à Abbeville, Charles-Andre Truffier, écuyer, sieur de Fresnel, fils de Louis Truffier, écuyer, seigneur d'Allenay, et de Louise de Gourlay d'Azincourt.

XIV. André LE VER, chevalier, pair de Halloy, seigneur de Caux, de Pray, de Framicourt, d'Auchy, etc., fut pourvu par le roi, le 3 avril 1634, de la charge de capitaine de Saint-Riquier, vacante par la mort de son père. Le 20 novembre 1656, par contrat passé devant Pierre Fombert, notaire à l'ormeries, il épousa damoiselle Jeanne DE LA RUE, fille de Jean de la Rue, écuyer, seigneur de Bernapré, et de dame Michelle le Bouracher. (Cabinet des ordres du ces de gueules. Roi.) C'est par suite de ce mariage que la terre de Bernapré est entrée dans la maison le Ver. Le 17 mars 1644, devant Papin notaire en Ponthieu, André le Ver transigea avec ses frères Jacques et Henri, et sa sœur Jeanne, sur le partage des successions de leurs père et mère. André sit son testament à Abbeville le 16 novembre 1655, devant Lefebyre, notaire en Ponthieu (Ibid.), et prescrivit sa sépulture en l'église de Caux, au tombeau de ses prédécesseurs. Le 14 juillet 1661, il fournit à Claude de Roncherolles, chevalier, marquis de Pont-Saint-Pierre, châtelain de la Ferté-Saint-Riquier, le relief de Pray-lès-Caux, mouvant de cette châtellenie, et mourut, ainsi que sa femme Jeanne de la Rue, avant le 24 juin 1665. Il en avait eu trois fils et quatre filles ;

1'. Jean, III' du nom, dont l'article suit;

2º. René le Ver, qui fut mis avec ses frères et ses sœurs sous la tutelle de Louis le Ver, chevalier, seigneur de Busmenard. Il est mentionne dans des lettres d'émancipation d'âge du 4 mars 1665. On ignore sa destinée ultérieure ;

3°. André le Ver, sieur de Hanicourt, garde-du-corps du roi, mort céliba-

<sup>(1)</sup> Histoire des Grands-Officiers de la Couronne, 1. III, p. 617. Elle y est nommée Marthe de Halart.

- Aone le Ver, femme du seigneur de Saint-Germer de Fly, près Beauvais;
   Madelaine le Ver, qui fut aussi mariée près de Gisors, en Normandie;
- 6°. Catherine le Ver, mariée, par contrat du 14 novembre 1667, passé devaut Papin et Lefebvre, notaires à Abbeville, avec François de Polhoy, écuyer, sieur de Touffreville, fils ainé de François de Polhoy, écuyer, seigneur d'Offel et de Touffreville, et de Jeanne d'Amerval;
- 2°. Françoise le Ver, mariée, par contrat du 20 arril 1688, passé derant Charles Papin, notaire à Abbeville, avec André de Crény, écuyer, seigneur de Roupière, près d'Aumale, de Villers, en parite, et de Follemprise, fils ainé de Louis de Crény, écuyer, et Jeanne de Buade de Grissac. XV. Jean Le Ver, III° du nom, chevalier, marquis de Caux, pair

de Halloy, seigneur d'Auchy, de Bernapré (1), de Framicourt, etc., naquit en 1641. Le 16 juin 1666, il fournit à Charles de Melun, seigneur de Domptast, le relief de la seigneurie de Caux, puis à Jean de Bouton, chevalier, seigneur de Chantemesle, le 12 juillet 1687, le dénombrement d'un fief noble qu'il possédait dans la mouvance de la seigneurie de Ferrières. Il avait donné son aveu pour son fief de Pray-lès-Caux, le 50 septembre 1673, à Claude de Roucherolles, chevalier, baron de Huqueville, à cause de la châtellenie de la Ferté-lès-Saint-Riquier. (Archives du département de la Somme, t. I, p. 447. ) Il fut pourvu par le roi de la charge de capitaine et gouverneur de la ville de Saint-Riquier au mois de novembre 1695, fournit en la chambre des comptes de Paris, le 3 juillet 1607, l'aveu et dénombrement de la terre et seigneurie de Halloy ( Cabinet des ordres du Roi), fut maintenu dans sa noblesse par jugement de M. Bignon, intendant de Picardie, du o septembre 1600, et mourut avant le 11 décembre de la même année, date de l'inventaire de ses biens fait après sa mort par Lavernier, notaire à Abbeville. Il avait épousé 1°, par contrat passé le 24 juin 1665, devant Caron et Galloys, notaires au châtelet de Paris, Catherine LE Roy, fille de Claude le Roy, chevalier. seigneur de Valanglart, de Moyenneville et autres lieux, et de Catherine d'Acheu. Catherine le Roy fit son testament devant Pierre Lesebyre, notaire à Abbeville, le 4 septembre 1682; 2°, par contrat du 25 juillet 1686, passé devant Drouet et Plastrier, notaires au châtelet de Paris, Anne-Julie DE LA CHAUSSÉE D'EU, fille de messire

La Ror: 1.ercé en fasces, au 100 d'or, au lion leoparde de gueules; au 5 de sinople; au 5 d'hermine.

prince d'autreme de conscion d'attelet de Paris, Anne-Julie de la Chaussée d'Eu, fille de messire d'autreme de la Jerôme de la Chaussée, vicomte héréditaire du comté d'Eu et fesseul d'ur, à b Jérôme de la Chaussée, vicomte héréditaire du comté d'Eu et fesseul d'ur, à la Jerôme de la Chaussée.

(1) Bernapre est distant de cinq quarts de lieue d'Oisemont.

LE VER.

comte d'Arrest, ci-devant lieutenant de la compagnie de 100 hommes d'armes des ordonnances du roi sous la charge du duc de Longueville, et de seu dame Françoise de Sermoise. Le marquis de Caux avait fait son testament olographe à Abbeville, le 26 avril 1694, et demandé à être înhumé dans l'église de Caux au tombeau de ses prédécesseurs. Ses enfants y sont nommés dans l'ordre spivant:

### Du premier lit :

- 1º. Jean-Hubert, dont l'article suit :
- 2º. André le Ver, chevalier, seigneur de Bernapré, ne en 1679, légataire de ses père et mère les 4 septembre 1682 et 26 avril 1694, mort célibataire au château de Caux au mois de mars 1756;
- 3. Charlotte le Ver, à laquelle sa mère légua 3,000 livres;
- 4°. Catherine le Ver, mademoiselle de Bernapre, née en 1674. Elle vivait sans être mariée en 1702;

## Du second lit :

5°. Jérôme-Alexandre le Ver. né le 7 septembre 1602, connu d'abord sous le nom de chevalier de Caux, reçu chevalier de l'ordre de Malte le 15 fevrier 1715, et nommé, en 1710, deuxième cornette dans les chevau-légers d'Orléans, puis cornette dans ceux de la Reine en 1727. Le grandmaître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ayant appelé près de lui tous les chevaliers de cet ordre, pour désendre l'île de Malte menacée par les Turcs, il s'y rendit en 1722. N'ayant pas fait de vœux, il obtint du grand maître la permission de porter la croix de Malte, etc., lorsqu'il se maria sous le titre de comte de Caux, par contrat du 6 janvier 1755. avec Anne-Philippe-Aglae Foubert. Il devint chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et enseigne des chevau-lègers de la Reine. avec grade de mestre-de-camp de cavalerie, et mourut à Paris le 12 ianvier 1760. Sa veuve lui survécut jusqu'en 1812, date de son décès à Paris, à l'âge de 93 ans.

XVI. Jean-Hubert LE VER, chevalier, marquis de Caux, pair de Halloy, seigneur de Pray et autres lieux, naquit en 1675. Il fut nommé capitaine au régiment du Roi, infanterie, par commission du 23 mai 1699, fut pourvu, le 22 juillet 1700, de la charge de gouverneur de Saint-Riquier, créée héréditaire par édit du mois d'août 1696. (Cabinet des ordres du Roi.) Par contrat du 17 juillet 1702, passé devant Lavernier, notaire à Abbeville, il épousa en premières noces Anne-Louise GALLLARD, fille de messire Louis Gaillard, écuyer, seigneur de Boencourt, de Morival et autres d'argent, accompa lieux, conseiller du roi, président du présidial d'Abbeville, et de du même.

GAILLABBI d'azur, au chevron de sinople, à la fleur de les d'or. Louise-Gabrielle Duclté. Elle fit son testament le 8 février 1706, mourut le lendeurain, et fut inhumée daus l'église de Caux. Le marquis de Caux épousa en secondes noces Constance-Hippolyte-Charlotte de Clercy, morte à Caux le 26 juillet 1765, fille de Jean de Clercy, chevalier, seigneur d'Angiens, de Silleron, etc., et de Constance-Hippolyte de Montigny. Le marquis de Caux était décédé en 1759. Le 18 mai de cette année, l'inventaire de sa succession fut fait devant Hecquet, notaire à Abbeville. Ses enfants furent;

#### Du premier lit :

- 1°. Jean-Louis-Hubert, dont l'article suit ;
- 2°. Jean-François-Hubert le Ver, né le 5 novembre 1704, reçu page du roi en la grande écurie le 19 avril 1721, mort célibataire;
- 3º. Julie-Huberte le Ver, née à Abbeville le 1" juin 1703;
- 4º. Marie-Emmanuelle le Ver, née à Abheville le 2 février 1706, mariée, par contrai du 21 mars 1741, passé devant Jean Hecquet, notaire de cette ville, avec messire Henri-Joseph Heazé, chevalier, seigneur de Hurtevent, capitaine au régiment Royal, dragons. En 1771, après la mort d'Emmanuel-Daniel-Antoine-Hubert le Ver, marquis de Caux, son neveu, elle devint héritière des terres de Halby et de Caux, qui étaient dans sa maison depuis 400 ans. (Ses petits-enfants ont vendu la terre de Halley en 816.) Elle est morte le 25 novembre 1780;

#### Du second lit :

 Constance-Anne-Marie le Ver, mademoiselle de Caux, née en 1708, morte sans alliance à Abbeville le 4 octobre 1755.

XVII. Jean-Louis-Hubert IX Van, chevalier, marquis de Caux, pair de Halloy, seigneur d'Oissy (1), etc., brigadier d'infanterie des armées du roi, entra lieutenant réformé au régiment du Roi, infanterie, le 30 avril 1724, obtint une lieutenance le 6 mai 1726, puis une compagnie le 1" août 1734. Il s'était trouvé aux sièges de Gerra d'Adda, de Pizzighitone et du château de Milan en 1735, puis l'année suivante à ceux de Tortone et de Novarre, à l'attaque de Colorno et à la bataille de Parme. Le marquis de Caux commanda sa compagnie à celle de Guastalla au mois de septembre

<sup>(1)</sup> Oissy est situé à une lieue et demie de Picquigny.

suivant, aux sièges de Reveré et de Gonzague en 1755, à la prise de Prague, et au combat de Sahay, fut breveté chevalier de l'ordre de Saint-Louis le 24 octobre 1739, se trouva à la défense et à la mémorable retraite de Prague sous le maréchal de Belle-Isle en 1741 et 1742, à la bataille de Dettingen en 1743, aux sièges de Menin, d'Ypres et de Furnes, à l'affaire de Haguenau, et au siège de Fribourg en 1744, à la bataille de Fontenoy, ainsi qu'aux siéges des villes de Tournay, d'Oudenarde, de Dendermonde et d'Ath en 1745. Devenu colonel du régiment d'infanterie de Lorraine, par commission du 1et décembre de cette dernière année, à la place du comte de Montbarrey, promu au grade de maréchal-de-camp. Le marquis de Caux commanda ce corps aux siéges de Mons et de Charleroy, ainsi qu'à la bataille de Raucoux en 1746, à celle de Lawfeld et au siège de Berg-op-Zoom en 1747, et à Anvers en 1748. Le 10 mai de cette année, il fut promu au grade de brigadier d'infanterie. Il servit en cette qualité au camp d'Alsace en 1754, quitta le service au mois de février 1759, et mourut le 8 octobre 1760. (Chronologie historique militaire, par Pinard, in-4°, t. VIII, p. 489.) Il avait épousé, par contrat passé au château de Mont-l'Évêque, près Senlis, devant Hurtrelle, notaire au châtelet de Paris, le 14 mai 1743, Marie-Antoinette-Madelaine Taudaine, morte en son château d'Oissy, près d'Amiens, le 29 mai 1747, âgée de 28 ans (1), able. fille de feu Joseph de Trudaine, chevalier, seigneur d'Oissy, commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, brigadier de cavalerie des armées du roi et inspecteur de la gendarmerie, et de dame Marie-Louise-Élisabeth Hennequin. Il a laissé :

l'acceuse :

XVIII. Emmanuel-Daniel-Antoine-Hubert LE VER, marquis de Caux, pair de Halloy, etc., né au château d'Oissy, bailliage d'Amiens, le 15 janvier 1746, fut d'abord garde de la marine et ensuite mousquetaire du roi. Il mourut de la petite-vérole à Paris,

<sup>1</sup>º. N.... le Ver, marquis de Caux, mort de la petite-vérole au mois de mai 1766. Il n'était pas marié;

<sup>2</sup>º. Emmanuel-Daniel-Antoine-Hubert, qui suit.

<sup>(1)</sup> Gazette de France du 17 juin et Journal de Verdan du mois de septembre 1747, p. 23g.

sans avoir été marié, le 18 octobre 1771. Tous les biens de sa branche, étéinte en sa personne, furent recueillis par sa tante, madame de Henzé de Hurtevent, et passèrent aux enfants de cette dame.

### SEIGNEURS DE BUSMENARD, DE CHANTRAINE, CCC.

X. Nicolas Le Ven, I" du nom, écuyer, seigneur de Busmenard, second fils de Jean le Ver, le du nom, écuyer, pair de Halloy, seigneur de Canx, et de Marie de Malicorne, obtint, en legs de sa mère, le fief de Busmenard, par son testament du 9 février 1499 (v. st.), dont l'exécution, consentie par Jean le Ver, Ile du nom. écuver, seigneur de Caux, son frère ainé, et Pierre le Prévost, écuyer, seigneur du Quesnoy, son frère utérin, fut sanctionnée par sentence de Jacques le Briois, lieutenant-général au bailliage d'Abbeville du 28 septembre 1500. (Cabinet des ordres du Roi.) Nicolas le Ver recut commission du bailli d'Abbeville, le 18 mars 1513 (v. st.), pour faire assigner différents particuliers. Le 16 mars 1526, il donna l'aveu et dénombrement des fiefs de Poilletot et de Villers, situés à Fressenneville, monvants en plein hommage de bouche et de main de la seigneurie de Fressenneville, appartenante à Antoine d'Ailly, chevalier, baron de Picquigny, vidame d'Amiens. (Titre original en parchemin.) De sa femme dont le nom est ignoré, il laissa, entr'autres enfants, Jean, IIº du nom, qui suit.

à Abbeville, auditeurs du roi au comté de Ponthieu, damoiselle Marguerite ne Haccourt, de l'ancienne maison de ce nom, dont la branche ainée s'éteignit dans la maison de Bailleul, laquelle, par une alliance en 1505, porta la terre de Haucourt dans la maison de Mailly, Par cet acte, Nicolas le Ver, père de Jean II, lui fit don

as Haccours: d'argent, freité de gueules.

House |

de la terre de Busmenard; 2º Lamberte Hourde, veuve de N... de la Rue, laquelle testa le 15 juillet 1556; 5º Jeanne de Fràtriu, 4°, par contrat du 9 avril 1559, après Pâques, passé sous scings privés, inséré en entier dans une sentence d'exécution readue en

XI. Jean LE Vez, II\* du nom, écuyer, seigneur de Busmenard, de Villers et de Pailletot, épousa, 1\*, par contrat du 15 septembre 1526, passé devant Nicolas Doresmieux et Jean Aucosté, manans la juridiction du comté d'Eu du 14 octobre 1567, et reconnu devant Pierre Micquignon, notaire royal en la prévôté de Vimeu. damoiselle Hélène DE TORCY, veuve de Charles de Beauvisage, est Torcy: écuver, seigneur de Chantraine, et mère de Michelle de Beauvi- sable, à la banded'or; sage, qui, par le même contrat, épousa Nicolas le Ver, fils aîné de d'or et de gueules; a Jean II. Celui-ci avait recu un aveu le 28 juillet 1548, comparu au chante sur l'écarteir. ban et arrière-ban, et avait obtenu acte de comparution par sentence du bailliage d'Amiens du 10 juillet 1553. Jeanne de Frétin, en son absence, stipulant pour elle et pour lui, fit l'acquisition de la moitié d'une maison située à Verron, par acte du 4 mai 1557. passé devant Honoré le Blond, notaire à Abbeville, Jean le Ver a eu pour enfants :

# Du premier lit :

1'. Nicolas, Il' du nom, dont l'article suit;

#### Du second lit :

- 2'. François le Ver, écuyer, sieur de Potteau, marié, par coutrat du 15 décembre 1578, passé devant Antoine Garde et Pierre Buignet, notaires à Rue, avec damoiselle Marie de la Croix, dame de Buire-en-Halloy, fille unique de feu Jean de la Croix, et de Louise de Hardentun, alors remariée avec Jacques de Brestel, écuyer, seigneur de Bonnelles. Il fut assisté à son contrat par son frère aine. Nicolas le Ver, seigneur de Busmenard. par Jean de Torcy, écuyer, seigneur de Bosrourt et de la Motte des Marets en Vimeu, de maître Julien Courtrel, procureur fiscal de la ville de Montreuil, époux de Marie de la Rue, sœnr utérine de François le Ver, et par Jérôme de Fretin, écuyer, sieur dudit lieu du Fresne, d'Avesnes et de Verron en Ponthieu, lieutenant pour le roi au gouvernement de Rue. François le Ver mourut le 15 février 1619, et fut inhumé dans l'église de Montigny-lès-Nampont, près Montreuil - sur - Mer, où son épitaphe se voit encore aujourd'hui. Marie de la Croix, sa veuve, fit son testament le 7 février 1636, devant Daniel Dacheu, notaire à Abbeville. Leurs enfants furent :
  - A. Nicolas le Ver, écuyer, seigneur de Buire-en-Halloy, marié, en 1618, avec Madelaine de Rambures, fille de Gédéon de Rambures, écuyer, seigneur de Houdecoustre, et de seu Marguerite le Comte. On ignore s'il en a eu des enfants;
  - B. Antoinette le Ver, mariée 1º, par contrat du 7 août 1611, passé devant Antoine Foyart, notaire à Montreuil-sur-Mer, avec Claude Hurtel, écuyer, sieur de Tyrancourt, fils de feu Germaiu Hurtel et de Marie de Gouy, alors remarice avec Louis de Buisne, écuyer,

sieur de Tunc; 2°, avant le 14 juin 1618, avec Nicolas de Gouy, écuyer, sieur de Contes, dont elle resta veuve avant le 16 février 1650. Elle avait sait un testament devant Daniel Dacheu, notaire à Abbeville, le 35 décembro 1629. Elle avait eu de 300 second unari:

- Catherine de Gouy, mariée, par contrat du 27 novembre 1641, passé devant Michel Framery, untaire en Ponthieu, arec Fracçois de Belloy, chevalier, seigneur de Beauvoir. Leur filte reçul une donation d'Antoinette le Ver, son aieule, par acte du 35 juillet 1642, passé devant François Papin, notaire à Abbeville:
- C. Madelaine le Ver, mariée aussi, par contrat du 7 août 1611, passé devant Antoine Foyart, avec Michel de Montadion, écuyer, sieur de la Ferrière, sergant-major du régiment de Picardie;

  D. Anter Antoinette le Ver, passiée, avant le 16 luin 1618 avec Sidner.
- D. Autre Antoinette le Ver, mariée, avant le 14 juin 1618, avec Sidrac du Four, écuyer, sieur de la Rivière;
- E. Marie le Ver, alliée, par contrat du 14 juin 1618, passé devant Simon de Leaue, notaire à Montreuil, avec Mathieu Bodart, écuyer, sieur du Busson et de Franqueville, fils de Jean Bodart, écuyer, sieur de Franqueville, de Piheu et des grand et petit Buissons, et d'Antoinette de la Tranchée, mariage anquel assistèrent Antoinette le Ver, dame de Gouy, et Antoinette le Ver, dame du Four, ses sœurs.

oz Bratviszon: d'argent, à 3 fostes de gucules; au perroquet d'or , brochani sur le tout.

XII. Nicolas LE VER, IIº du nom, écuyer, seigneur de Busmenard, de Chantraine et autres lieux, épousa, par contrat du q avril 1550, damoiselle Michelle DE BEAUVISAGE, dame de Chantraine, fille et héritière en partie de Charles de Beauvisage, écuyer, seigneur de Chantraine, et d'Hélène de Torcy, qui, par le même contrat, se remaria avec Jean le Ver, père de Nicolas II. Celui-ci fournit trois aveux les 27 octobre 1573, 20 juin 1580, et 13 octobre 1598, et rendit hommage, le 20 août 1579, à Henri de Lorraine, comte d'Eu, pour le fief des Maillots, qui appartenait à sa femme. Il servait à l'armée du roi Henri IV, lorsque ce prince lui donna, le 20 juin 1591, un passe port pour se retirer dans ses maisons de Busmenard, de Fressenneville et de Chantraine. Le 14 décembre de la même année, le roi lui fit expédier une commission pour lever une compagnie de 100 hommes de guerre, destiués à la garde de Saint-Vallery, et il fut chargé, les 20 juin 1596 et 21 mai 1507, par le duc de Montpensier, gouverneur de Normandie, de lever des troupes et de faire armer les communes pour s'opposer aux entreprises des ennemis. Nicolas le Ver vivait

encore en 1600. Michelle de Beauvisage, sa femme, l'avait rendu père de quatre fils et d'une fille :

- t\*. Jean, IIº du nom, qui suit;
- 2º. Oudard le Ver, né le 9 avril 1577, leur destinée n'est pas connue; 5. Antoine le Ver, né le 31 janvier 1584.
- 4°. François le Ver, écuyer, sieur de Busmenard, homme d'armes de la compagnie de Mgr le dauphin. Le 18 novembre 1600 il passa une procuration à Noyon pour faire toucher ses appointements (Cabinet des ordres du Roi);
- 5°. Marguerite le Ver, née le 15 janvier 1583, mariée, par contrat du 24 février 1603, passé devant Laspier, tabellion à Eu, avec François d'Abancourt, écuyer, seigneur de Saint-Blancard et de Courcelles, fils de Jean d'Abancourt, écuyer, seigneur de Courcelles, et d'Ide de Neufville.

XIII. Jean LE VER, II du nom, écuyer, seigneur de Busmenard, de Chantraine, de Fressenneville (1), en partie, de Villers, de Potteau, des Maillots, etc., né le 31 mai 1563, obtint du roi-Henri IV, le 13 décembre 1501, une commission pour lever une compagnie de 100 hommes de guerre et tenir garnison à Saint-Vallery-sur-Somme, sous le duc d'Épernon. Par lettres données au camo devant Rouen, le 15 du même mois. Henri IV accorda à Jean le Ver, seigneur de Chantraine, la confiscation des biens de Pierre Chory et Pierre Manée, rebelles, pour l'indemniser de la rançon qu'il avait été obligé de payer aux rebelles de Montdidier (2). Il avait épousé, par contrat du 30 avril 1587, passé devant Jean Bodin, tabellion au duché d'Aumale, et Claude Sellier, son adjoint, damoiselle Madelaine DE RUNE, dame d'Escouelle (3), fille de Charles de Rune, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur de d'asur, cantonné de Beaucamp, et d'Anne, dame de Fouquesolle, fille de Jean, III. 4 aiglettes au

<sup>(1)</sup> Fressenneville, paroisse de 189 feux, située à une lieue un tiers N. de Gamaches, et à quatre lieues O. S. O. d'Abbeville.

<sup>(2)</sup> Du temps du connétable du Guesclin, la rangon d'un prisonnier de guerre était du quart de son bien. (Histoire de France, par Villaret, t. X, p. 33.) Le maréchal de Montine dit, dans ses Commentaires, que la rancon ordinaire d'un prisonnier ne devait être que d'une année du revenu de ses terres, charges et pensions, et il temoigne son indignation contre ceux qui exigent davantage. (Histoire de l'ordre du Saint-Esprit, par Poullain de Saint-Foix, t. I, p. 28.)

<sup>(3)</sup> Escouelle, terre seigneuriale située dans la mouvance du comté de Fauquemberg, laquelle provenait de la succession d'Oudart du Biez, moréchal de

du nom, seigneur de Fouquesolle, et de Madelaine du Biez, fille du maréchal du Biez; Anne de Fouquesolle, remariée avec Gilles de Chaumont-Quitry, seigneur de Bellestre et d'Omerville en partie, aussi chevalier de l'ordre du Roi. Après la mort de Jean le Ver, Madelaine de Ruue épousa en secondes noces Adrien de la Rivière, chevalier, seigneur de Chépy. Elle avait eu du seigneur de Rusmenard, son premier mari:

- 1º. Nicolas, IIIº du nom, qui suit :
- 2°. Marie le Ver, à laquelle sa mère donna le quint de la terre d'Escouelle, qu'elle porta en mariage, par courrat du 1° septembre 1610, passé devant Laurent le Griel et Michel Robillard, tabellions au comité d'Eu, à Antoine du Quesnoy, écuyer, sieur de Resiy, en Boulonnais, fils d'Antoine du Quesnoy, écuyer, seigneur du Quesnoy et de Resiy, et de Barbe de Delloy;
- 5. Clardotte le Ver, unarite, par contrat du a\( \textit{B} \) jante Lebeuf, tobellion au comit\( \textit{d} \) Eu, avec messire Jean \( Godard, \textit{d} \) écuyer, sieur de Brienpon, fils de feu François Godard, écuyer, sieur de Brienpon et de Cumont, et de Geneviève Héron de Guimerville. Nicolas le Ver, son frêre, loi constitua en dott 8,000 livres.

XIV. Nicolas Le Ver, III<sup>e</sup> du nom, chevalier, seigneur de Busmenard, de Chantraine, de Fressenneville, de Villers, de Potetau, etc., baron de Couvay (1), gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, conseiller en ses conseils d'état et privé, lieutenant-colonel du régiment de Lorraine, et maréchal de bataille des camps et armées du roi, fut nommé capitaine d'infanterie par commission du 10 novembre 1615. Par autre commission du 10 août 1622, le duc de Longueville le nomma capitaine garde-côte du Havre et du comté d'Eu. Le 25 septembre 1629, il eut ordre du roi de lever 50 hommes de pied pour ajonter à la compagnie

France, bissieut de Madelaine de Rune. Anne de Fouquesolle, dame d'Escouelle, donna cette terre à sa fille, Madelaine de Rune, et David de Rune, son frère, écuyer, seigneur de Beaucamp, enseigne de la compagnie de 50 hommes d'armes sous M. de Rubempré, ratifia cette donation par acte passé devant Antoine Legrand, notaire à Rue, le 3 puillet 1535.

<sup>(1)</sup> La terre, baronnie et châtellenie de Courey, mourante de la seigneurie de Châteauneuf en Thimerais, fut acquise par Nicolas le Yer, d'Héiene Girault et d'Anne de Marques, veuve de François de Picquet, par acte du 17 mars 1631, passé devant Richepanse et Gaulthier, notaires au châtelet de Paris, et il en rendit homusge le 16 décembre de la même année.

de 100 hommes qu'il commandait dans le régiment du prince de Phalsbourg; et, le surlendemain, il recut l'ordre de passer la revue de cette compagnie. Il servit ensuite en qualité de premier capitaine au régiment de Chamblay, et d'aide-de-camp à l'armée d'Italie, suivant un certificat donné par le duc de Créquy, maréchal de France, daté du camp de Bresine, le 2 décembre 1635. La Gazette de France, du 21 juillet de cette année, fait mention du sieur de Chantraine comme commandant d'Abbeville, et celle du 15 octobre suivant, comme servant en qualité d'aide-de-camp au siège de Valence. Le dernier jour de février 1636, le roi accorda des lettres d'état pour 6 mois au seigneur de Chantraine, lieutenant-colonel du régiment de Chamblay, portant le titre de régiment de Lorraine. Il est qualifié gentilhomme de la chambre du roi dans un aveu qu'il avait rendu le 7 mars 1617, pour la seigneurie de Chantraine, à messire Jean de Neufville, chevalier, baron de Fresne, aussi gentilhomme de la chambre du roi, de même que dans le dénombrement qu'il en donna le 19 mai de la même année, et dans l'hommage qu'il renouvela le 13 août 1618. Nicolas le Ver avait épousé, par contrat du 20 avril de cette dernière année, passé devant Jacques le Pasques et François le Moyne, notaires au châtelet de Paris, damoiselle Jeanne Gaultien, morte au mois de février 1653, fille de Nicolas Gaultier, écuyer, seigneur de Malletaille, conseiller du roi, président trésorier-général de France en Picardie, et d'Élisabeth Huguet. Le 2 mai suivant, il donna, avec cette dame, décharge de la ferme de Montjave-sous-Dammartin, qui lui avait été constituée par ses père et mère. En 1627, Nicolas le Ver fit appel au parlement de Paris d'une sentence rendue, le 3 novembre 1623, contre lui, au profit de Marguerite le Ver, sa tante, veuve de François d'Abancourt, écuyer, sieur de Saint-Blancard. Nicolas le Ver. s eigneur Chantraine, lieutenant-colonel du régiment de Chamblay fut tué à la bataille du 22 juin 1936, sur les bords du Tésin, contre l'armée espagnole. (Gazette de France du g juillet.) Ses enfants furent:

Gaerman

1º. Nicolas le Ver, chevalier, marquis de Chantraine, baron de Couvay, seigneur de Busmenard, de Chantraine, de Villers, des Maillots et de Potteau capitaine des gardes-des-côtes depuis Tréport jusqu'à Dieppe, etc. Le 3 octobre 1643, au nom de Jeanne Gaultier, sa mère, de ses frères et de sa seur, il fil hommage au roi pour la baronnie de Couvay. Il épousa, par contrat du 10 mai 1651, passé devant Cartier et d'Orlena, notaires

au châtelet de Paris, Madelaine du Bois, fille de Jean du Đôis, seigneur du Menillet et de Bailly, conseiller au pariement de l'aris, et de Madelaine Dorat, et obtint, le 28 juin de la même année, de la duchesse de Montpensier, contesse d'Eu, la permission de faire placer un banc dans le chœur de l'église de Creil. Le marquis de Chantraine est décèdé sans postérité, peu avant le 18 juillet 1678, date de l'inventaire de sa succession:

- 2º. Jacques le Ver, chevalier, baron de Villers, seigneur et patron de Gonzeville (1), seigneur en partie d'Héberville (2), du Mesnil-Testier, et autres lieux. Il fut nommé aide-de-camp du duc de Longueville par provisions du dernier jour de fevrier 1649, et maître-d'hôtel ordinaire du roi par provisions du 20 juillet 1651. Le a juin 1652, il prit possession de la charge de lieutenant de roi des ville, château et citadelle du fort du Polet de Dieppe. Il y commanda une compagnie entretenue pour le service du roi, et fut ensuite nommé lieutenant des maréchaux de France au pays de Caux, en Normandie, le 26 février 1680. Il avait épousé 1°, par contrat sous seings. privés du 3 fávrier 1655, en présence du duo et de la duchesse de Longueville, contrat reconnu aux requêtes du palais à Rouen, le 25 de ce mois, Madelaine le Cornier de Sainte-Hétène, veuve de messire Nicolas de Civille, chevalier, seigneur d'Estenard, de Rombosc, etc., fille de Pierre le Cornier, écuyer, sieur de Sainte-Hélène, conseiller en la cour des aides de Normandle, et de dame Marguerite Richard; 2°, par contrat du 5 mai 1676, Gabrielle de Droullin, inhumée en l'église de Gonzeville, le 4 janvier 1694, fille de feu messire Jacques de Droullin, chevalier, seigneur patron de Vrigny, et de dame Madelaine le Sesne. Jacques le Ver mourut à l'âge de 84 aus et 5 mois, et fut inhumé dans le chœur de la même église de Gonzeville le 12 novembre 1705. Il avait eu de sa première semme :
  - A. Anno-Marie le Ver, née le 19 octobre 1657, alliée, par contrat sous seings privés, du 7 juillet 1687, avec messire Pierre Baudouin, chevalier, seigneur du Basset, conseiller au parlement de Normandie;
  - B. Genevière le Ver, sœur jumelle de la précèdente, d'abord religieuse à l'abbaye du Trésor, ordre de Citeaux, en 1674, puis abbesse de l'abbaye de Willencourt, du même ordre, à Abbeville, le 24 varil 1797. (Gallia Christiana, édition de 1751, l. X. p. 1345.) Elle a été

<sup>(\*)</sup> Gonzeille, parolsse située à deux lieues trois quarts S. E. de Saint-Vallery, en Caux, et à cinq lieues N. de Caudebec. Elle comprenait 3 feux privilégiès et 36 feux taillables. Elle est connue, depuis le milieu du dix-hultième siècle, sous le nom de Gonzeille. Cette terre est revenue au marquis le Ver.

<sup>(</sup>a) Hébereille, paroisse distante de deux lieues et demie S. S. E. de Cany, et de cinq lieues et demie N. de Caudebec. On y comptait un feu privilégie et 68 feux taillables.

transférée à l'abbaye de l'Amour-de-Dieu de Soissons, au commencement de l'année 1710 :

- C. Éléonore le Ver, religieuse à l'abbaye du Trésor, en 1680, ensuite prieure de Willencourt sous sa sœur ;
- 3º. Louis, qui a continué la descendance;
- 4°. Élisabeth le Ver, mariée, par contrat du 10 mars 1655, avec François Cornu, chevalier, dit le marquis de Beaucamp, qui fit son testament le 1" septembre 1691, et était fils d'Oudard Corau, chevalier, et de dame Marie de Saint-Blimond. Élisabeth le Ver mourut sans enfants le 30 mai 1606.

XV. Louis Es VER, chevalier, seigneur de Busmenard, de Chantraine, de Villers, du Mesnil-David (1), de Potteau, etc., capitaine au régiment de la Tour, infanterie, par commission du 27 avril 1646, passa un accord, le 18 novembre 1652, devant Leseigneur, tabellion juré à Eu, avec Nicolas, Jacques et Élisabeth le Ver, ses frères et sœur, et fit un partage avec eux, par acte du o janvier 1655, passé devant Nicolas Cartier, et Baltazard d'Orléans, notaires au châtelet de Paris. Il épousa 1°, par contrat du 28 janvier 1650, passé devant Charles Lefebyre et son collègue, notaires à Abbeville, mariage célébré le 8 février suivant en l'église de Saint-Wulfran d'Abbeville, Françoise de Coppequesne, veuve de Jean de De Coppeques, à Sglands Chery, chevalier, seigneur de Rivery et de Villancourt, et fille de d'or. Jacques de Coppequesne, écuver, sieur de Fressenneville, et de Louise de Nointel; 2°, par contrat du 12 mars 1658, Élisabeth DE SAREVILLERS DE BRUNCOTTE, veuve du sieur de Malvoisine, morte de sable frettée d'or. en 1668; 3°, par contrat du 20 avril 1671, passé devant Laurent et Galloy, notaires au châtelet de Paris, Marthe Sublet, veuve de Louis le Féron, sieur de Bresme, gentilhomme de la maison du Roi. Le 22 mai 1660, Louis le Ver vendit la terre de Busmenard d'une vergette au sieur Danzel, et il acheta celle du Mesnil-David, de Louis d'Espinay, seigneur de Ligneris, par contrat du 22 avril 1664. Par acte du 4 mars 1665, rendu en la justice du comté de Ponthieu, il fut nommé curateur des enfants de feu André le Ver, écuyer, seigneur de Caux, puis déchargé, le 27 mars 1668, de la tutelle des enfants mineurs de seu Henri le Ver, chevalier, seigneur de la Vassourie,

de sable, et charge

<sup>(1)</sup> Le Mesnil-David, paroisse située entre Aumale et Neufchatel, et qui comprenait a feux privilégiés et 42 feux taillables.

Louis le Ver fut mainteau dans sa noblesse, par jugement de M. de la Bourdonnaye, intendant de la généralité de Rouen, du 8 novembre 1697. Il est décédé à Morville-sur-Andelle le 9 juin 1700. Ses enfants furent;

Du premier lit ;

1º. Jacques-Philibert, dont l'article suit;

### Du second lit :

2. Charlotte le Ver, née le 35artil 1659, mariée en l'église de Saint-Sulpice à Paris, le 30 octobre 1699, avec Daniel de Montmerency, III du nom, chevalier, seigneur d'Acquest, veuf de Marie de Lescar, et décédé au mois de novembre 1708, sans enfants de ce second mariage. Il était frère de Judith de Montmorency, femme de Charles le Ver, seigneur de la Vassourie. (Bistoire des Grands-Officiers de la Couronne, 1. III, p. 617);

# Du troisième lit :

5°. Louis-François le Ver, chevalier, seigneur de Villers, marié, par contrat du 15 mars 1696, passé à Grandrilliers, en Beauvaisis, avec Geneviève-Elisabeth Bigant, fille de messice François Bigant, chevalier, seigneur de Thubeauville, de Nolleval et autres lieux, et d'Élisabeth da Dampierre. Ils ont eu pour fils unique:

Adrien le Ver, chevalier, seigneur de Villers, élevé à l'école des cadets gentilshommes à Mets, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, mort à Cayenne en 1771, laissant de son mariage avec Thérèse Poulain, une clu.

Thérèse-Pauline le Ver, mademoiselle de Villers, née à Cayenne en 1769, passée en France en 1773, et mariée en l'église de Saint-Sulpice, à Paris, avec N... Durand, baron de Pérignat, en Auvergne, où elle est morte en 1801, laissant une file unique.

XVI. Jacques-Philibert Le Ven, chevalier, seigneur de Chantraine, reçut une commission le 18 décembre 1674, pour lever et commander une compagnie dans le régiment de Picardie, infanterie, et fut maintenu dans sa noblesse par jugement de M. Bignon, intendant de la généralité d'Amiens, du 24 mai 1698. Jacques-Philibert le Ver vivait encore le 15 juillet 1719. Il avait épousé, par contrat du 10 juin 1692, passé à Richemont au comté

d'Eu, devant Adrien le Merchier, notaire, Marthe-Renée des Prés, fille de François des Prés, chevalier, seigneur de Mailly, conseiller tes de sable ou chel du roi en ses conseils, secrétaire des commandements de madame 3 bandes du champ. la duchesse douairière d'Orléans, et de Madelaine Girard. De ce mariage vinrent :

- 34. Marie-Joseph le Ver, chevalier, seigneur de Chantraine, capitaine au régiment de Normandie, infanterie, marié avec Ursule de Ternisien, fille de François de Ternisien, écuyer, sieur de Russelin, et d'Anne le Vasseur. Ils ont eu, outre plusieurs enfants morts en has âge :
  - A. N .... le Ver, morte religieuse aux Ursulines de la ville d'Eu;
  - B. Ursule le Ver, née en 1723, mariée, par contrat du 19 octobre 1771, passé devant Hecquet, notaire à Abbeville, avec Louis-Michel-Vincent le Canu, chevalier, vicointe de la Jonquière et de Bray. Elle est morte en couches en 1772;
- 2". Augustin-Cesar, dont l'article suit;
- 3". Marie-Anne le Ver, alliée, par contrat du 12 juin 1724, avec Charles-François de Beauvais, écuyer, seigneur de Vouty, de Nullemont et de Bonnelles, capitaine au régiment d'Uxelles, fils d'Alexis de Beauvais, seigneur de Vouty, et de Madelaine-Louise Roger, dont sont issus plusieurs enfants morts sans postérité;
- 4º. Reine-Charlotte le Ver, allice, par centrat du 25 noût 1733, avec Alexis-Charles des Hayes, écuyer, seigneur des Deffends, près d'Aumale, qu'elle a rendu père de plusieurs enfants.

XVII. Augustin-César LE VER, dit le chevalier de Chantraine, né à Fressenneville le 1er janvier 1707, fut élevé à l'école des cadets gentilshommes à Metz, et nommé capitaine dans le régiment de milice de Villebrun le 8 juillet 1735; passa aux îles de l'Amérique avec le même grade dans le détachement de la marine; fut employé à Cayenne et pensionné du roi. Il épousa, par contrat du 16 février 1750, passé devant Hacot et son confrère, notaires à Montreuil-sur-Mer, Catherine-Jacqueline-Susanne De Tertre, née le 25 mars 1756, décédée à Montreuil le 1er août 1807, fille de messire Ambroise-François-Louis du Tertre, écuyer, lieutenantcolonel d'infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de Marie-Susanne Mithon. Le chevalier de Chantraine est décédé à Montreuil-sur-Mer le 10 octobre 17-6, ayant eu deux fils et une fille :

1°. Louis-Augustin, dont l'article suit;

2º. N.... le Ver, ne à Montrenil-sur-Mer en 1762, mort en 1764:

3º. Marie-Rose-Susanne le Ver, née au même lieu le 16 janrier 1763, mariée, par contrat du 27 novembre 1785, passé devant Pouliter, notaire, arcu messire Charles-François-Harie de Cossette, chevalier, seigneur de Baucourt, ancien page du roi en la grande écurie, fils de Charles-Louis-Henri de Cossette, chevalier, viconnte de Wallly, seigneur de Baucourt, etc., aussi ancien page du roi en la grande écurie, et de dame Marie-Aune-Charlotte de Frannery de Sorrus, dont elle a des enfants.

XVIII. Louis-Augustin LE VER, dit le marquis le Ver, chevalier. colonel de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, est né à Amiens le 30 juillet 1760. Il a fait ses preuves de noblesse, le 9 mars 1774, pour être reçu page de madame comtesse de Provence, a été breveté sous-lieutenant au régiment du Roi, dragons, le 20 septembre 1777, puis capitaine réformé au régiment Royal-Navarre, cavalerie, le 51 mai 1783. Émigré en 1702, il a fait toutes les campagnes de l'armée de Condé jusqu'au licenciement effectué en 1801, d'abord dans la compagnie formée avec les officiers du régiment Royal-Navarre, ensuite comme capitaine dans le régiment de cavalerie de Rurange en 1795, puis, avec le même grade, dans les dragons du régiment d'Enghien. Il a été recu chevalier de l'ordre de Saint-Louis par Mgr. le prince de Condé le 12 mars 1797, créé lieutenant-colonel de cavalerie le 31 décembre de la même année, et colonel de cavalerie le 4 février 1815. Par contrat passé au château de Willemant, devant Lefrançois, notaire au Vieil-Hesdin, le 27 décembre 1812, le marquis le Ver a épousé Marie-Charlotte-Antoinette DE PARTZ De PRESSY, dame de Pressy, en partie, d'Equirre, etc., fille de messire François-Marie de Partz, marquis de Pressy, ancien officier au régiment du Roi, infanterie, et de dame Marie-Adélaîde de Loste de Willemant, Il habite son château de Rocquefort, en Normandie, près d'Yvetot.

os Pasta: d'argent, su léopard de sinople, armé et vilené de gueules.

Dhazed by Google

# DU VERGIER DE LA ROCHEJAQUELEIN,

SEIGNEURS DU VERGIER, DE RIDEJEU, DU PLESSIS, DE LA PÉPINIÈRE, DE BOISINARD, DE LA CAROLLIÈRE, DE FOURNY-GUITEAU, DE PRESNE-CHABOT, DE LA DURBELIÈRE, DE SAINT-AUBIN, DES GIRARDIÈRES, etc., MANQUES DE LA ROCHEJAQUELEIN, PAIRS DE FRANCE, CONTES DE LA ROCHE-JAQUELEIN, en Poitou.





ABBES: De sinopte, à la croix d'argent, chargée en abime d'une coquiile de gueules, et cantonnée de quatre coquiiles d'argent. Couronne de marquis. Supports: les deux étendards de la compagnie des grenadiers à cheval de la garde du rol (1), passés en sautoir derrière l'écu, et réunis par une banderolle de sable, où sonttracés, en lettres d'or, ces mots: YERNÉR, BONDEAUX, YERNÉR (2).

La maison du VERGIER de La ROCHEJAQUELEIN a pris son nom de la terre du Vergier (3), située auprès de Bressuire, en

<sup>(1)</sup> De l'ancienne maison du roi, rétablle à la première restauration, et supprimée à la seconde, comme les chevau-légers, les mousquetaires, etc.

<sup>(</sup>a) Cette légende, concédée avec les étendards, par lettres-patentes de S. M. Louis XVIII, du 18 février 1818, rappelle les diverses époques et les différents théâtres où la maison de la Rochejaquelein a versé son sang pour la cause royale depais la révolution.

<sup>(3)</sup> Ou du Verger. C'est ainsi que le nom de cette maison est alternativement orthographie dans les actes et dans les chroniques. Il est écrit de Viridario et quelquefois de Vegerio dans les anciens titres latins.

Poitou. A cet avantage, qui assure la pureté de son origine, elle
 joint celui de s'être rendue constamment recommandable par
 ses services et par les alliances qu'elle a contractées.

Ce témoignage des généalogistes des ordres du Roi (1), a précédé les temps malheureux où cette maison s'est placée, par son beau dévouement à la cause royale, au rang de celles qui ont le mieux mérité la reconnaissance du prince, et l'admiration de la postérité.

L'un de ses premiers auteurs, Aimeric DU VERGIER, (Aimericus de Vergerio), qualifié chevalier, était curateur de Pierre Asceron, dans l'octave de la Saint-Martin 1275, suivant un acte tiré des archives du chapitre de la Rochelle. (2)

La filiation est littéralement suivie depuis Jean, I\* du nom, qui suit.

I. Jean DU VERGIER, I<sup>st</sup> du nom, varlet (3), domicilié dans la paroisse de Beaulieu, vivait à la fin du treizième siècle. Il est rappelé dans une constitution de dot faite par Jean II du Vergier, l'ainé de ses fils (4), à Catherine du Vergier, fille de ce der-

<sup>(1)</sup> Il est consigné, premièrement, dans les preuves des carrosses, faites, en 1771, par M. le marquis de la Rochejnquelein derant M. de Beaujon, qui en fit l'envoi, pour le rol, le g noût de cette année, à M. le duc de la Vrillères, preuves dont l'original existe aux manuscrits de la Bibliothèque du Rol, et copie analysée aux archires de la couronne; secondement, dans une lettre écrite le 1 a juin 1780, par M. Chérin à M. le comte de Vergennes, et dont la transcription existe au 1. I, p. 350 des registres de feu M. Berthier, généalogiste des ordres du Rol, aux archires de M. Ce Courcelles.

<sup>(</sup>a) La copie de ce titre existe dans les archives de la bibliothèque de la ville de la Rochelle, et fait partie des documents de M. Arcère, de l'Oratoire, auteur de l'histoire de cette ville.

<sup>(3)</sup> La qualité de variet ou valet était alors en Poitou synonyme de celle d'écuyer, et la Roque, auteur du Traité de la Noblesse, (pp. 6 et 2), observe qu'elle était donnée aux plus grands seigneurs de cette province, et que même les 61s du roi Philippe le Bel n'en ont pas d'autres dans un compte du trésor de l'année 1315. (Note de M. de Beaujon.)

<sup>(4)</sup> Il est certain que Jean I" en eut plusieurs, puisque Jean II, qui a coninué cette maison, est nommé Jean du Vergier, l'atné, varlet, dans l'acte d'une acquisition qu'il fit, le 4 mars 1351 (s. et.), sous le soeau de la cour de Jean de Beumont, seigneur de Bressuire.

nier, le lundi après la Saint-Aubin 1330. Le nom de sa femme n'est pas connu.

II. Jean DU VERGIER, Il' du nom, varlet, seigneur du Vergier dans la paroisse de Beaulieu, est nommé avec Eustasse ou Eustachie, sa femme, dans l'acte de 1330, précité, et fit une acquisition, par contrat du 4 mars 1351, passé sous le sceau de la cour de Jean de Beaumont, chevalier, seigneur de Bressuire. Le dimanche après la fête de Saint-Gilles, même année 1351, lui et sa femme firent un accord avec Jean Damet, leur gendre, et, par acte du lundi après l'Épiphanie 1352, passé devant Perrot Jahoant, notaire de la cour royale de Poitiers, ils constituèrent à Aimeri de Vauregnard et à Yolande, sa femme, une rente annuelle et perpétuelle, en pajement d'une terre appelée la Tullaje. Ces deux époux vivaient encore en 1355, et laissèrent, entr'autres enfants:

- 1º. Jean, IIIº du nom, qui suit;
- 2º. Catherine du Vergier, mariée, en 1539, avec Aimeri de Marvilleau, clerc. Elle paraît avoir épousé en secondes noces, vers l'année 1345, Guillaume Charbonneau, seigneur de Leschasserie, en Poitou (1);
- 3º. Jeanne du Vergier, femme de Jean Damet, de Colonges, qui était veuf d'elle en 1351.

III. Jean pu Vergier, III' du nom, qualifié alternativement · écuyer et damoiseau, seigneur du Vergier, fut marié 1°, par contrat du vendredi avant la Saint-Pierre 1355, passé sous le sceau de la cour royale de Poitiers, avec Jeanne Bououn, fille de Jean Bouquin, seigneur de la Borderie, et de feu Bienvenue de la Verrie; d'e 2°, avant le 10 février 1370 (v. st.), avec Jeanne Massoteau. Simon de la Forest, écuyer, et Jeanne Belle, sa femme, lui avalent fait sant de gueules. donation du bois de Beaurepaire, par acte passé sous le sceau de la cour de Louis de Beaumont. seigneur de Bressuire, le 6 septembre 1368. Jean du Vergier paraît dans des actes des 4 octobre 1400, 7 juin 1404 et 16 septembre 1405. Dans le dernier de ces actes, il est fait mention de la noble extraction de sa femme, et des

<sup>(1)</sup> Arrêt de la chambre de la réformation de Bretagne pour cette maison, du 17 décembre 1668.

biens qui avaient été possédés par les ancêtres de cette dame longtemps même avant la tenue du concile de Latran (1215). Jean du Vergier mourut avant le 18 août 1409. Sa veuve fit son testament devant Perrot Morin et Jean Dieulefit, notaires de la cour de Bressuire, le 23 février 1415 (v. st.), et fut inhumée, selon sa volonté, dans l'église des frères mineurs de Beaulieu. On voit par cet acte qu'elle laisa trois fils:

2. Nicolas, sire du Vergier, rappelé comme défunt dans deux actes des 4 octobre 1400 et 18 août 1409. Il fut père de :

Jean, seigneur du Vergier, vivant le 18 août 1409. On juge par l'ordre des temps qu'il a eu pour fils :

- Louis, seigneur du Vergier, lequel fit un accord, le 12 avril 1452 (e. st.), avec Pierre du Vergier, seigneur de Ridejeu (son oncle à la mode de Bretagne). Il paralt avoir laissé, entr'autres enfants:
  - I. Hardi, seigneur du Vergier, qui demeurait à Argentou lorsqu'il comparut comme archer du ressort de la vicomté de Thouars, à la montre de l'arrière-ban de la noblesse du Poitou en 1491. Il fut père de :
    - Gui du Vergier, qualifié fils de Hardi, seigneur du Vergier, de Beaulieu. Il comparut à l'arrière-ban de la noblesse convoquée, en 1533, par le roi François I''. On ignore sa destinée ultérieure (1);
  - II. Philippe du Vergier, qui était veuve, en janvier 1497 (s. st.), de Pierre Herpin, seigneur du Pont-Courlay, fils d'Étienne Herpin, écuyer, et de Huguette de la Roche, dame du Pont-Courlay;
- 2º. Christophe, dont l'article suit;
- 3º. Jean du Vergier, bachelier en droit civil, vivant en 1413.

IV. Christophe du Verger, qualifiévarlet et écuyer, reçut une donation de messire Jean Massoteau, prêtre, son oncle, par acte du lundi après la fête de la chaire de Saint-Pierre 1392, passé sous le sceau

<sup>(1)</sup> Il paraît être mort sans postérité: du moins la terre du Vorgier était possédée par la branche puinée en 1586.

de la cour de Bressuire. Il est nommé dans une ratification de partage faite par Jean du Vergier, son frère, le 4 octobre 1400. Le même Christophe du Vergier et Gillet le Mastin, écuyers, recurent une donation que Jean Massoteau, prêtre, leur fit, par acte du 24 novembre 1405, passé devant Jean Babiloyne et Jean Aubin. notaires de Thouars, du village de la Jacquelinière, situé près du Vergier-aux-Baux, ainsi que de plusieurs pièces de terre, à la charge de lui payer une rente annuelle. Christophe fut institué héritier de sa mère le 23 février 1413. Il est rappelé comme défunt dans trois actes des 8 mai 1433, 11 septembre 1454 et 1" octobre 1473. On voit, par le second de ces actes, qu'il avait épousé Marie DE CHAMP-DE-PAIN OU DE CHANTE-FAIN, laquelle l'avait rendu père d'or, frette d'anne. d'un fils et d'une fille :

- r. Pierre, qui suit;
- 2º. Catherine du Vergier, femme de Sauvestre Bouju, écuyer. Ils ne vivaien! plus le 11 septembre 1454.

V. Pierre DU VERGIER, chevalier, seigneur de Ridejeu, dans la paroisse de Beaulieu, fit hommage, le 8 mai 1433, à Marguerite du Chilleau, pour des biens immeubles et héritages situés à la Roche-Baudin, tenus par lui et ses ancêtres de cette dame et de ses prédécesseurs. Le 7 janvier 1430 (v. st.), Pierre du Vergier assista au contrat de mariage de Marie du Vergier, sa fille aînée. Il était alors veuf de Jeanne DE LA CHAUSSÉE, et remarié avec Jacquette DE LA FOREST, fille de Georges de la Forest, seigneur de Beaurepaire, et de Jeanne Foucher. Une sentence rendue le 28 mai 1440, confirma Pierre du Vergier dans ses prérogatives comme gentilhomme d'extraction; et, par acte du 10 août 1451, passé devant Bernar et Beraut, notaires, sous le sceau de la cour de Bressuire, il recut. conjointement avec sa seconde femme, de Jeanne Foucher, veuve de Georges de la Forest, ce qui avait été constitué en dot à Jacquette de la Forest, et ils en donnèrent quittance dans le même acte à Jean de la Forest, frère de cette dame. Pierre du Vergier, par acte passé devant les mêmes notaires le 11 septembre 1454. transigea avec Jacques Bouju, son neveu. Il fit son testament le 1er octobre 1473, devant Jacques Ferrand et Jean Tuffeau, prêtres. notaires jurés de la cour du doyen de Bressuire, et prescrivit sa

on to Cuttours d'argent. DR LA PURPET d'azor, à proquilles d'argent, 3, 3 et 1. sépulture dans l'église paroissiale de Saint-Christophe de Beaulieu . au dessous de la tombe de son père. Ses cufants furent ;

### Du premier lit :

r. Marie du Vergier, alliée, par contrat du 7 janvier 1439 (v. st.) passé devant P. Pilet et J. Chausson, notaires des cours de Mauléon et du doyen de Bressuire, avec noble homme Germond, seigneur de la Roche de Maurapas. Elle fut légataire de son père en 1475;

#### Du second lit :

- 2°. Georges, dont l'article suit ;
- 5°. Jacques du Vergier, écuyer, légataire de son père en 1475. Il eut pour femme, par contrat du 50 décembre 1474, Louis-Blanche de Lestang, et fit son testament le 26 férrier 1517 (e.st.). Il est sans doute le même que Jacques du Vergier, qualifé sieur de Jeu (Ridejeu) et châtelain de Bressulre, dans la montre de l'arrière-ban du Poltou, convoqué en 1491 (1), et à laquelle il comparut en qualité d'archer. On le croit père de :
  - Renée du Vergier de Ridejeu, femme de Pierre de la Haye, seigneur de Montbault:
- 4'. Jean du Vergier, homme d'armes de la compagnie de M. de Laigle à l'arrière-ban du Poitou, convoqué en 1457, qui laissa de Jeanne de Lesperonnière, sa femme:
  - A. Jean du Vergier, seigneur de Guillaumer, qui épousa, vers l'an 1495, Renée du Bois, fille de Jacques du Bois, écuyer, seigneur du Fougeray et de la Fucardière, en Anjou. Il laissa:
    - Simon du Vergier, écuyer, seigneur de la Fucardière, marié avec Jeanne de Préaulté, fille de Guillaume, seigneur de Préaulté, et de Perrine des Perrières, dont naquit:
      - Ambroise du Vergier de la Fucardière, reçu chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem au prieuré d'Aquitaine en 1540 (2), ou selon Vertot en 1550;
- B. François du Vergier, domicilié à Mareuil lorsqu'il se présents, en

<sup>(1)</sup> Voyez les Rôles que Pierre de Sauzay, écuyer, sieur de Boisferrand, a fait imprimer à Politiers, brochure in-4°.

<sup>(2)</sup> On voit par les quartiers des preuves d'Ambroise du Vergier que sa branche, encore existante en Anjou en 1640, portait pour brisure en signe de puiness-une bordure d'atur. (Vertot, Histoire de Malte, t. VII, p. 531.)

1401, pour Jean du Vergier , son père, à la montre de l'arrière-ban de la poblesse du Poitou:

- C. Marie du Vergier, alliée, vers l'an 1490, avec Pierre de Thorodes, écuyer, seigneur de Gastines, fils de Jean de Thorodes, seigneur du même lieu, et d'Agnès de la Béraudière ;
- 5°. Jeanne du Vergier, mariée, en présence de ses père et mère, par contrat du 28 juillet 1450, passé devant Beraut et Bernar, notaires de la cour de Bressuire, avec noble homme Louis de Terres, écuyer, sieur de Beauregard près du Puy-Notre-Dame :
- 6°. Perrette du Vergier, légataire de son père en 1473. Elle fit un partage avec Georges, son frère, le 13 mars 1478. Elle paraît être la même que Perrine du Vergier, femme de François des Forges, écuyer, seigneur de la Verouzière, vivant en 1484.

VI. Georges DU VERGIER, écuyer, seigneur de Ridejeu, comparut en qualité d'homme d'armes sous la charge de M. de la Grève à l'arrière-ban de la noblesse du Poitou, convoqué par lettres du roi Louis XI, datées de Paris le 20 septembre 1467. Son père l'institua son héritier universel le 1er octobre 1473. Il épousa, par contrat de l'année 1478, passé devant Pilet et Bareau, notaires de la cour de Mauléon, Louise DE LESPERONNIÈRE, fille de noble homme Jean de Lesperonnière, écuyer, seigneur de la Roche-Bardouil, et de feu Isabeau Fleury, et fit un accord avec son beaupère le 15 février 1482, par acte passé devant Marnault, notaire de la cour de Thouars, et Bruillonnet, notaire de celle de Bressuire. Louise de Lesperonnière était veuve lors d'un réglement de partage fait le 8 novembre 1490, et vivait encore le 9 mai 1516. Ses enfants furent:

d'hermine

- v. Gui, dont l'article suit;
- 2". François du Vergier,
- 5º. Jean du Vergier,
- 4º. Jacquette du Vergier,
- mineurs en 1490. 5. Ann ette du Vergier, qui était mariée, en 1516, avec Olivier Gendronneau.

VII. Gui DU VERGER, écuyer, seigneur de Ridejeu, du Plessis et de la Pepinière, régla le partage définitif des successions de ses père et mère par acte du o mai 1516, passé devant Hestavart et Racaud, notaires de la cour de Bressuire. Il avait épousé, par contrat du 2/4 juin 1505 (v. st.), passé sous le sceau de la même d'argent, à la bande cour, Renée LE MASTIN, fille de Jacques le Mastin, écuyer, seigneur lysée

d'azur de six

de la Rochejaquelein, et de feu Catherine de Vernon. Ces époux se firent une donation mutuelle de leurs biens le 24 octobre 1508. Renée le Mastin monrut avant le 18 juin 1527, et Gui du Vergier ne lui survécut que peu d'années, étant décédé avant l'époque du testament de son fils ainé. Il eut trois fils, outre quatre filles, savoir:

- 1". Jacques du Vergier, écuyer, seigneur de la Rochejaquelein, lequel fit son testament le 7 novembre 1554, et mourut sans postérité;
- 2°. Christophe du Vergier, écuyer, seigneur du Vergier, puis de la Rochejaquelein comme héritier de son frère ainé. Il était né en 1511. Il fit hommage pour la terre de la Rochejaquelein le 4 mai 1563, et depuis il céda cette terre à François du Vergier, son frère pulné. On croit néanumoins que Christophe avait des enfants, et entrautres:
  - A. Charles, seigueur du Vergier, vivant en 1586;
  - B. Jean-Baptiste du Vergier, qualifé haut et puissant seigneur de Buchignon, de la Bătardaie et de Saint-Aubin, marié, vers 1585, avec Catherine d'Autiner, dame du Colombier et de la Greffelière, la quelle était remariée, en 1615, avec haut et puissant Daniel de Satigné, baron de la Chète. Elle avait eu de son premier marié.

Marie du Vergier, semme, par contrat du 24 avril :6:3, de haut et puissant Léon Gezeau, écuyer, seigneur de la Brandasnière, et de la Boutarlière, en Poitou;

- 5. François, dont l'article suit;
- 4º. Marie du Vergier, née en 1516;
- 5°. Jeanne du Vergier, née en 1524;
- 6º. Louise du Vergier, née en 1525;
- 2º. Claude du Vergier, née en 1526.

VIII. François du Vergerra, écuyer, seigneur de Ridejeu, de Boisinard et ensuite de la Rochejaquelein, naquit en 1514 et fut mis, le 6 novembre 1527, sous la tutelle de maître Gilles Rigaut, écuyer. Il transigea, le 10 novembre 1534, avec Christophe et ses quatre sœurs sur le partage des successions paternelle et maternelle, rendit hommage, le 21 juin 1547, à François Loaysel, écuyer, seigneur de Chambières, de Brie, du Perron, etc., et à Péronne Légier, sa femme, pour la borderie de la Tremblaye, mouvante de la seigneurie du Perron, et mourut avant le 9 août 1570, date de la seigneurie de Ses biens, laissant veuve de lui Renée de La Forest avait en pour Renfe Bodin, dame des Enfrenis. Renée de la Forest avait eu pour premier mari François de Vignerot, 1" du nom, écuver, seigneur

d'azor, a 2 coquilles d'argent, 5.3 et 1. du Pont-Courlay, trisaïeul du maréchal duc de Richelieu. Elle laissa de son second mariage :

- 1°. Christophe du Vergier, écuyer, mineur en 1570. Il mourut sans posté-
- 2°. Louis, I" du nom, qui a continué la descendance.

IX. Louis DU VERGIER, I' du nom, chevalier, seigneur de la Rochejaquelein, de la Carollière, du Fourny-Guiteau, etc., chevalier de l'ordre du Roi, qualifié haut et puissant seigneur comme le furent depuis tous les aînés de son nom, obtint des lettres de bénéfice d'age le 24 mai 1586, et fut émancipé par sentence du présidial de Poitiers, rendue le 27 juin suivant, du consentement de ses parents, entr'autres de haut et puissant seigneur messire René de Sauzay, vicomte héréditaire de Poitou, chevalier de l'ordre du Roi, conseiller et chambellan de S. M., colonel et capitaine-général de la noblesse de France et surintendant des fortifications du royaume, de Bonaventure Chasteigner, écuyer, seigneur de la Blouère, oncle maternel de Louis du Vergier, de René de Vignerot, écuyer, seigneur du Pont-Courlay, son frère utérin, de Charles du Vergier, écuyer, seigneur du Vergier, son cousin-germain, etc. Louis du Vergier embrassa la cause de Henri IV contre la ligue, et se trouva, le 21 septembre 1589, à la journée d'Arques, avec le même René de Vignerot, seigneur du Pont-Courlay. Le jeune duc d'Angoulème auprès duquel combattaient ces deux gentilshommes, fils de la même mère, rapporte dans ses Mémoires (1) que Vignerot eut son cheval tué de cinq coups de lance et que la Rochejaquelein fut blessé d'une mousquetade. Celui-ci, par contrat passé au lieu noble de Bouches, devant Baudu, notaire, le 7 octobre 1598, épousa Anne VIAULT, fille de baut et puissant seigneur Louis Viault, seigneur de Buygonnet, de la Touche, des de gueules, acron Places, etc., et de dame Renée Girard de la Roussière-Cubrange. Louis du Vergier rendit hommage et prêta serment de fidélité à Charles de Chastillon, chevalier, baron d'Argenton, de Chante-

<sup>(1)</sup> Pages 33, 50. Ils sontinsérés dans le 1. III des Pièces fugitives pour sersir d l'Histoire de France, publiées par le marquis d'Aubais. Voyez aussi l'Hist. des Grands-Officiers de la Couronne, 1. 1V, p. 374.

merle, de Graville, etc., le 15 juillet 1600; partagea avec le seigneur du Pont-Courlay, son frère utérin, la succession de Renée de la Forest, leur mère, le 31 août suivant, puis celle de Jacques de la Forest, seigneur de Beaurepaire, le 20 juillet 1607. Louis du Vergier est qualifié chevalier de l'ordre du Roi dans plusieurs actes et notamment dans un titre du 4 février 1614. Par brevet du 17 juin de la même année, le roi Louis XIII, en considération de ses services, le gratifia d'une pension de 2,000 livres sur son épargne, et lui écrivit, le 6 janvier 1625, pour lui mander de prêter secours au maréchal de Praslin. Le seigneur de la Rochejaquelcin mourut avant le 11 mai 1634, avant eu d'Anne Viault, qui lui survécut, trois fils et deux filles :

- 1º. René, dont l'article suit ;
- 2°. Simon du Vergier, écuyer. Le 4 février 1614, il fit ses preuves pour l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dans lequet il fut recu le 21 août sulvant, après avoir acquitté son droit de passage le 5 mai;
- 3°. Louis du Vergier. It fut reçu dans le même ordre le 5 mars 1626, après avoir fait ses preuves le 21 mai 1625. (Histoire de Matte, 1. VII, p. 354);
- 4. Françoise du Vergier. ) émancipées le 29 mai 1612.
- 5. Anne du Vergier.

X. René DU VERGIER, chevalier, marquis de la Rochejaquelein. seigneur de la Touche, de la Pilière, des Oriolières et autres lieux, obtint, au camp des sables d'Olonne, le 9 mars 1622, un passeport de M. de Soubise, général en Poitou et autres provinces pour le service des églises réformées de France, pour s'en retourner dans ses terres avec ses armes, équipages et chevaux. Le marquis de la Rochejaquelein était capitaine d'une compagnie de cavalerie pour le service du roi en 1656, et il se trouva au siége de Piombino en 1646. (Gazette de France du 23 octobre de cette année.) Il avait épousé, par contrat du 11 mai 1634, passé devant Famus et son collègue, notaires à Paris, Jacqueline Menant, laquelle eut en dot 300,000 livres. Elle était fille de noble homme Guillaume Menant, secrétaire du roi, et de Jacqueline Berger. Le marquis de la Rochejaquelein fut assisté dans ce contrat par haute et puissante dame Marie du Pont, veuve de haut et puissant seigneur André d'Albret, seigneur de Combalet, sa cousine-germaine, haut et puissant seigneur messire François de Vignerot, chevalier, mar-

de gueules, a tr têtes d'enfant d'argent, posée de front. quis du Pont-Courlay, et dame Françoise de Guemadeuc, également sa cousine-germaine. René fonda l'église de Voutegon dans laquelle il fut inhumé le 3 janvier 1665. Ses enfants furent:

- 1º. Armand-François, dont l'article suit :
- a\*. Jean-Baptiste du Vergier de la Rochejaquelein;
- 3°. René-Charles du Vergier de la Rochejaquelein, prêtre, docteur de Sorboune, abbé de Saint-Polycarpe, nommé, au mois de mars 1680, conseiller et aumônier de madame la dauphine, puis, en 1697, de madame la duchesse de Bourgogne;
- 4°. Marie du Vergier de la Rochejaquelein, alliée, par contrat passé devant Galloys, notaire à Paris, le 5 juillet 1673, avec Louis de Moulles, chevalier. marquis du Fresne-Chabot, fils de Pierre de Meulles, chevalier de l'ordre du Roi, mestre-de-camp d'un régiment d'infanterie, et de dame Renée de Rorthais:
- 5°. Anne du Vergier de la Bochejaquelein;
- 6°. Françoise du Vergler de la Rochejaquelein, laquelle fut mise avec son frère René - Charles sous la curatelle de René de Sainte-Maure, leur parent paternel, par délibération d'un conseil de famille dont le duc de Richelieu et la duchesse d'Aiguillon faisaient partie.

XI. Armand-François Du Vergren, chevalier, marquis de la Rochejaquelein, seigneur de la Touche, des Oriolières, etc., etc., fut maintenu dans sa noblesse avec ses frères et sœurs, sur la production des titres de leur maison remontant avec filiation suivie à l'année 1339, par ordonnance de M. Barentin, intendant de la généralité de Poitiers, du 9 septembre 1667. Il épousa 1°, peu de temps avant le 6 juillet 1670, Madelaine-Thérèse RICHETEAU DE LESPINAY (dont il n'eut pas d'enfants), fille de Jean Richeteau, écuyer, sieur de Lespinay, et de dame Françoise Clabat; 2º, par contrat du 3 octobre 1686, passé devant Beauvais et son collègue, notaires au châtelet de Paris, Marie-Élisabeth DE CAUMONT, fille de haut'et puissant seigneur Marc de Caumont, chevalier, seigneur pardes d'or, lampade Dade, de Magné et autres lieux, lieutenant-colonel de cavalerie nes de gueules. au régiment d'Enghien, et de haute et puissante dame Marie de Valois. Ce contrat fut passé avec l'agrément du roi, et en présence du duc de Richelieu, cousin issu de germain du marquis de la Rochejaquelein, du duc de Montausier, son cousin, et de madame de Maintenon, tante à la mode de Bretagne de la future. Le so mars 1694, le marquis de la Rochejaquelein fut pourvu de la charge de lieutenant du roi en Bas-Poitou, créée par l'édit du mois

RICHUTEAU ! d'or , à un aubier terramé de sinople ; au chef d'azur, char-

DE CAUMORT : d'azur, a 2 lions leors, atmes et couronde février 1692. Il ne vivait plus le 11 janvier 1710. Il avait eu de Marie-Élisabeth de Caumont, morte avant le 5 juillet 1722:

- 1°. Philippe-Armand, dont l'article suit;
- 2. Jean-Bapiste-Jacques du Vergier, chevalier de la Rochejaquelcin, baptisé le 14 mai 1695. Il fut capitaine d'une compagnie de grenadiers au régiment Royal, infanierie, et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il fut élu curateur de ses neveux et nièces le 9 décembre 1-60:
- René-Louis du Vergier de la Rochejaquelein, baptisé le 11 novembre 1699;
- Françoise-Armande du Vergier de la Rochejaquelein, baptisée le 3 novembre 1687;
- Marie-Henriette-Elisabeth du Vergier de la Rochejaquelein, baptisée le 31 octobre 1693;
- 6. Marie-Louise du Vergier de la Rochejaquelein, née le 11 mars 1697.
- XII. Philippe-Armand DU VERGIER, chevalier, marquis de la Rochejaquelein, baron de Mortemer, et en cette qualité premier baron de Poitou, seigneur châtelain du Fresne-Chabot, de la Durbelière, des Oriolières, des Girardières, de Saint-Aubin et de Nueil. né et ondoyé le 5 septembre 1692, porta le titre de comte de la Rochejaquelein du vivant de son père. Admis aux pages de la petite-écurie du roi en 1708, il obtint des lettres de bénéfice d'age le 11 janvier 1711 et fut émancipé le 7 février suivant. Il prit possession, le 7 février 1714, de la charge de lieutenant du roi en Bas-Poitou, vacante par la mort de son père; puis, le 10 mai suivant, il fut nommé capitaine au régiment d'Anjou, cavalerie. M. de Richebourg, intendant de Poitou, le maintint dans sa noblesse d'ancienne extraction, par ordonnance du 3 janvier 1716. Le marquis de la Rochejaquelein fit son testament au château de la Durbelière le 9 septembre 1754. Il avait épousé 1°, par contrat passé au château de Mortemer, le 23 février 1716, Marie-Esther TAVEAU DE MORTEMER, qui lui apporta entr'autres terres celle de Mortemer, première baronnie du Poitou; 2°, par contrat du 29 septembre 1743, passé au château de la Flocelière devant Guynoiseau et Gautronneau, notaires à Châtillon-sur-Sèvre, Hardouine-Henriette-Sidrac DE GRANGES DE SURGÈRES - PUYGUION, fille de feu très-haut et très-puissant seigneur Gilles-Charles de Granges de Surgères, marquis de la Flocelière, capitaine des vaisseaux du roi, et de très-

Tavase coupe de gueules et d'or; la partie superieure chargée de a pals de vair.

de gueules, frette de

haute et très-puissante danne Jeanne-Françoise de Granges de Surgères de Puyguion, sa parente. Le marquis de la Rochejaquelein avait eu de sa première femme deux fils. l'un mort en bas âge, l'autre décédé à 18 ans. De la seconde, qui vivait encore en 1760, sont issus trois fils et deux filles:

- 1º. Alexis-Armand-François du Vergier de la Rochejaquelein, né le 20 espetembre 1744. Il fut nommé cornette de dragons au régiment d'Aubigné le 8 octobre 1760, fut pourreu d'une compagnie dans le régiment de Royal-Anjou le 1º mars 1763, obtint la charge de lieutenant du roi en Bas-Poitou le 12 juillet de la même année, et mourut peu de temps après sans avoir été marét.
- 2°. Charles-Heuri-Jacques-Armand du Vargier de la Roobejaquelein, officier de marine, mort célibataire;
- 3º. Henri-Louis-Auguste, qui a continué la descendance;
- Anne-Henriette du Vergier de la Rochejaquelein, née en 1749, morte sans alliance;
- Sophie-Marie-Agathe du Vergier de la Rochejaquelein, née en 1753, religieuse.

XIII. Henri-Louis-Auguste pu Verauer, chevalier, marquis de la Rochejaquelein, seigneur du Fresne-Chabot, de la Durbeière, etc., baptisé, le 21 juillet 1749, à Saint-Aubin de Baubigné, succéda à son père dans les titres et biens héréditaires de sa maison et dans la charge de lieutenant du roi en Bas-Poitou. Il fut nommé successivement porte-étendard au régiment de Berry, cavalerie, le 26 avril 1766 et sous-lieutenant le 1º janvier 1768, eut une commission pour tenir rang de capitaine dans le même corps le 4 mai 1771 (1), fut clevé au grade de lieutenant-colonel de cavalerie et à celui de guidon dans la compagnie dite des gendarmes anglais, par brevet du 16 octobre de la même année, devint enseigne des gendarmes dauphins le 7 mai 1775, second leutenant de la compagnie dite des gendarmes des sendarmes des gendarmes des

<sup>(1)</sup> Le 2 novembre de cette année, le marquis de la Rochejaquelein fut présenté au roi et eut l'honneur de monter dans les carrosses de S. M. et de chasser avec elle, d'après les preuves qu'il avait faites au cabinet de l'ordre du Saint-Esprit.

Monsieur le 1" mars 1780, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis le 22 juillet 1783, colonel du régiment Royal-Pologne, cavalerie, par brevet du 1er janvier 1784, enfin maréchal-de-camp le 21 septembre 1788. Émigré en 1792, le marquis de la Rochejaquelein fit, à l'armée des princes francais, la campagne de cette année, à l'issue de laquelle il passa en Angleterre, puis à Saint-Domingue, où il avait une habitation. Les Auglais nonmèrent le marquis de la Rochejaquelein colonel d'un régiment. Il y fit la guerre avec valeur jusqu'à l'époque où les Anglais abandonnèrent cette colonie, et se retira alors à la Jamaïque. En 1801, Toussaint-Louverture ayant accordé quelque liberté aux propriétaires de Saint-Domingue, M. de la Rochejaquelein s'embarqua sur une lettre de marque; mais, attaqué dans le trajet par un corsaire, il eut un bras emporté dans le combat, par un coup de mitraille; et, comme un morceau de chair tenait encore, il eut le sang froid de demander un couteau, d'achever de couper son bras et de le jeter à la mer. Indépendamment de cette grave blessure, comme il persista à rester sur le pont pendant que l'ennemi attaquait le bâtiment à l'abordage, il reçut plusieurs coups de sabre sur la figure, et mourut, après un an de souffrances, sur son habitation de Baconnais à Saint-Domingue, le 6 septembre 1802. Le marquis de la Rochejaquelein jouissait par son instruction et son courage de la réputation d'un habile militaire. Il avait épousé, par contrat du 16 octobre 1769, passé au château de Mitteau, devant Veillon et Pillaud, notaires, haute et puissante Constance-Lucie-Bonne DE CAUMONT-DADE DE MITTEAU, SA COUSINC au troisième degré, fille de très-haut et très-puissant seigneur Alexandre-Tancrède de Caumont-Dade, seigneur de Mitteau, chef d'escadre des armées navales, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de feu haute et puissante dame Angélique de Goussé de la Roche-Allard. De ce mariage sont issus:

comme à la page 11.

1º. Henri du Vergier, comte de la Rochejaquelein, général en chef des armées catholiques et royales de la Vendee. Il naquii, le 30 août 1772a, au château de la Durbelière, et fut élevé à l'école militaire de Sorrèze. A l'âge de 15 uns, il entra sous-lieutenant au régiment Royal-Pologne, cavalerie, d'où il passa, avec le même grade, en 1791, dans la garde à cheval constitutionelle de Louis XVII, lors de sa formation. La révolution faisant de nouveaux progrès : cette garde fulliernelière; unis, par des ordres.

secrets du roi, les officiers restèrent à Paris, auprès de «a personne. Le comte de la Rochejaquelein se trouvait au château des Tuileries le 10 août 1:02. Échappé comme par miracle au massacre général des Suisses et des défenseurs du roi, il se rendit, à travers mille dangers, dans la Vendée, auprès du marquis de Lescure, son parent et son ami. Au mois de mara 1703, il se reunit aux chefs de l'armée insurgée de l'Anjou, et assista à une première action désuvantageuse. De retour à Saint-Aubin, il fut proclamé général par les habitants de Châtillon et de toutes les paroisses environnantes de l'Anjon et du Poltou. « Mes amis, leur dit-il, en se met-• tant à leur tête, si mon père était icl, vous auriez confiance en lui. Pour »moi, je ne suls qu'un enfant: mais, par mon courage, je me montrerai digne de vous commander. Si j'avence, suivez-moi ; si je recule, tuez-moi; si le meurs, vengez-moi. Après ces énergiques paroles. Henri de la Rochejaquelein se porta immédiatement sur le bourg des Aubiers, dont le général Quétineau s'était emparé la veille ; et, quolqu'il n'eût pas 200 fusils dans sa petite armée (la plupart des insurgés n'ayant que des faux, des broches et des bâtons), il chassa les républicains de ce poste, les poursuivit jusqu'à une demi-lieue de Bressuire, leur tua 70 hommes, et s'empara des deux seules plèces de canon qui composaient leur artillerie. Henri de la Rochejaquelein se jolgnit immédiatement, avec ses troupes et les munitions qu'il avait prises, à l'armée royale d'Anjou, et concourut à ses victoires. Le 5 mai, il délivra MM. de Lescure, de Donnissan et leur famille, M. Bernard de Marigoy, etc., prisonniers à Bressuire. Le 5 du même mois, de concert avec le marquis de Lescure et les autres chefs vendéens, il contribua au succès du combat de Thouars, et. à la prise de la ville, où le général Quétineau fut fait prisonnier de guerre avec toute sa division. Cette victoire, qui valut aux rovalistes 12 pièces de canon, 20 caissons et environ 6000 fusils, entraîna la réduction de Parthenay le 7, et de la Châtaigneraie le 15, Le 25, Henri de la Rochejaquelein commanda la ganche au combat de Fontenay, l'un des plus glorieux qu'aient livrés les troupes royales, pulsqu'il coûta aux républicains 42 pièces de canon, tous leurs bagages, le trésor de leur armée, et près de 2000 prisonniers. Ce triomphe fut suivi des victoires de Vihiers, de Doué, de Montreuil, puis, le 10 juin, de la bataille et de la prise de Saumur, où la Rochejaquelein, accompagné d'un seul officier, avait osé pénétrer jusqu'au milieu de la grande place, et y chasser les républicains, qui fuyaient dans le plus grand désordre. Menou, leur général en chef, fut blesse d'un coup de pistolet par Henri de la Rochejaqueiein (1). Celul-ci se porta aussitôt à l'attaque des redoutes de Bournan. et y eut un cheval tué sous lui; 80 pièces de canon, plusieurs milliers de fusils, une grande quantité de provisions de guerres, des magasins considérables, tombérent au ponvoir des vainqueurs. Le 10 juillet, Henri de la Rochejaquelcin fit des prodiges de valeur au combat du Moulin-aux-

<sup>(1&#</sup>x27; Victoires et conquêtes des Français, t. XXVI, p. 171.

Chèvres, et disputa long-temps l'avantage aux républicains. Ce fut le lendemain de ce combat, que Westermann fit incendier le château de la Durbelière, appartenant au marquis de la Rochejaquelcin. Le comte Henri prit une revanche plus glorieuse le 14, en contribuant à la reprise de Châtillon, d'où Westermann, après un combat d'extermination, eut peine à s'échapper avec 300 cavaliers, laissant aux royalistes ses canons, ses équipages, ses munitions, et plus de 3000 prisonniers. Henri combattit encore à Martigné-Briand, etc., etc. Après la malbeureuse issue de la bataille de Luçon, le 12 août, il protégea la retraite de l'armée et en sauva une grande partie en faisant dégager le pont de Bessay. Les royalistes vengèrent cet échec dans les premiers jours de septembre. à la bataille et à la reprise de Chantonnay. Cependant l'armée vendéenne s'affaiblissait tous les jours : ses victoires mêmes lui coûtaient souvent l'élite de ses officiers et de ses combattants. L'attitude des républicains, au contraire, devenait de plus en plus formidable. Des levées en masse avaient été ordonnées pour réparer leurs pertes passées, et 240,000 hommes enveloppaient le Bocage. Les Vendéens, qui naguère combattaient avec l'espoir de relever le trône, étaient désormais réduits à défendre leurs propres foyers contre des forces presque quintuples et sans cesse renaissantes. Les chefs s'efforcaient néanmoins de soutenir l'énergie des royalistes, en livrant des combats partiels où ils eurent d'abord l'avantage. Telles furent, dans le cours du mois de septembre 1703, les affaires de la Roche d'Érigné, de Martigné, de Thouars, de Coron et de Beaulieu. la bataille de Torfou et la prise de Montaigu et de Saint-Fulgent. Henri de la Rochejaquelein avait eu le pouce brisé par une balle au combat de la Roche d'Érigné, ce qui le contraignit de quitter momentanément sa division. Elle se composait de tous les angevins de la grande armée, dont il avait été élu général, lorsque M. d'Elbée fut nommé généralissime, et Stofflet major-général. Il la commanda, le 8 octobre, au second combat du Moulin-aux-Chèvres, qui fut suivi de la reprise de Châtillon par les républicains : cette ville fut emportée le surlendemain par les royalistes : mais, surpris la même nuit par les troupes que Westermann avait ralliées, ils eurent à soutenir un combat horrible, qui fut éclairé par l'incendie d'une partie de la ville. Ce revers fut suivi de la perte de trois batailles les 15, 16 et 17 octobre, à la Tremblave, à Chollet et à Beaupréau , cette dernière sanglante et décisive. Bonchamp y avait été frappé mortellement; d'Elbée était crible de blessures, et le marquis de Lescure allait succomber au coup mortel qu'il avait reçu à la Tremblaye. Poursuivis par les flammes et par le fer de leurs ennemis, les Vendéens passèrent la Loire le 19 octobre. Le conseil de guerre s'assembla. Henri de la Rochejaquelein v fut nommé généralissime, et proclamé aux acclamations de tous les Vendéens. Dès le 21, il s'empara de Candé et de Château-Gonthier : le leudemain il attaqua devant Laval et mit dans une déroute complète 15,000 républicains et s'empara de la ville. Profitant habilement de

l'enthousiasme victorieux qu'il a su laspirer à ses troupes, il gague, le 25, la bataille d'Entrames, sur les généraux Westermann et Léchelle. s'empare de la ville d'Ernée, et, le 6 novembre, chasse les républicains de Fougères. Il dirige ensuite ses troupes sur Granville, où, selou des promesses de l'Angleterre, un secours considérable devait débarquer et se joindre à lui. Le général vendéen fait sommer cette place le 14, et sur son refus, en ordonne l'assaut. Déjà les faubourgs étaient emportés, et le drapeau blanc commencait à flotter sur les murailles, lorsqu'un transfuge républicain fait entendre ces cris : Saure qui peut, nous sommes trahis. M. Alard, aide-de-camp de Henri, brûle la cervelle à ce perfide; mais la terreur s'est emparée des assaillants. En vain l'intrépide la Rochejaquelein cherche dans trois attaques successives, à ranimer, par son exemple, leur confiance et leur audage. Trois fois ils sont repousses avec une perte considérable; et, passant du découragement aux 'murmures, ils n'écoutent plus la voix de leur chef, et refusent de le suivre au dernier assaut. Ce combat avait duré 28 heures. Le secours promis par les Anglais n'avant point paru, il fallut se décider à la retraite, qu'on effectua sur Avranches et ensuite sur Angers. Le 18, les républicains furent battus sous les murs de Pontorson, puis le 10 sur la route d'Antrain. Le lendemain, Westermann livre sous les murs de Dol, qu'il espérait surprendre, un combat qui dure guinse beures, et à la suite duquel les Vendéens poursuivent vivement leurs adversaires, entrent pêle-mêle avec les fuyards dans le bourg d'Antrain et en font un horrible massacre. Henri de la Rochejaquelein, qui s'était abandonné à son ardeur accoutumée dans la poursuite des vaincus, fut enveloppé par un détachement de hussards et eut beaucoup de peine à s'échapper, d'autant qu'il avait le bras droit en écharpe, ce qui ne l'empêchait pas de s'exposer avec la même témérité. On marcha aussitôt sur la ville d'Angers, qui fut attaquée sons succès le 5 décembre. En vain le général vendéen, suivi de plusieurs chefs tourageux, s'élance sur la brêche, où deux de ses intrépides compagnons tombent percés de coups ; les troupes, épuisées de fatigues et découragées par trente heures d'efforts inutiles, ne secondérent point ce dévouement héroïque, et, le désespoir dans le cœur, la Rochejaquelein fut obligé de faire sonner la retraite. Harcelés sans relâche par les républicains dans leur marche sur la Flèche, et pressés entre la Sarthe, dont le pont était coupé, et le seu meurtrier de l'ennemi, les Vendéens étaient menaces d'une destruction totale. La Rochejaquelela voit le péril : il choisit sur-le-champ 1500 hommes d'élite, se porte rapidement à un gué distant d'une lieue, traverse la Sarthe et se jette avec impétunsité sur la Flèche, dont il chasse la garnison républicaine. Quelques instants suffisent pour réparer le pont de cette ville, et l'armée vendéenne doit son salut à l'audace et à l'habileté de son général. Mais cette armée, assaillie dans la ville du Mans, le 12 décembre, par toutes les forces des généraux Westermann, Muller, Marceau et Tilly, est mise dans nue déroute complète.

Plus de 15,000 personnes périrent dans ce désastre, où l'exemple et la voix des chess n'eurent aucun ascendant sur l'esprit consterné des soldats. Henri de la Rochejaquelein parvint cependant à rallier les debris de l'armée, qu'il dirigea, le 16 décembre, sur Ancenis, pour passer la Loire. Ce general, ainsi que MM. Stofflet et de la Ville-Beauge, s'étaient ietés dans un petit bateau, et étaient suivis d'une seconde embarcation qui portait 18 soldats. Ils se transportaient sur la rive opposée, dans le but de détacher plusieurs grands bateaux pour effectuer le passage des troupes. Tout à coup un détachement républicain les attaque. Les soldats qui acompagnent ces trois chefs, se dispersent, et eux-mêmes, vivement poursuivis, ne doivent leur salut qu'à une prompte fuite. L'armée royale, séparée de son chef, était en même temps attaquée sur l'autre rive. Le passage étant devenu impraticable, elle évacua Ancenis, se porta sur Nort, et ensuite sur Savenay, où, le 22 décembre, elle éprouva un dernier revers qui consomma sa désorganisation. Le comte de la Rochejaquelein et ses compagnons, après avoir erré de nuit parmi leurs ennemis, parrinrent à gagner la commune de Saint-Aubin. D'aussi grands désastres n'avaient point abattu l'âme active et énergique du généralissime vendéen. Aussitôt qu'll reparut dans sa patrie, il se mit à la tête du peu de paysans qui étnient restés dans la baute Vendée, et entreprit des courses sur les postes républicains, dont plusieurs tombérent en son pouvoir. Il leur livra aussi divers combats dans lesquels sa petite armée eut presque toujours l'avantage. Déjà il concevait l'espoir de relever la fortune de son parti, lorsque, le 9 février 1794 (1), en se portant sur Nouaillé, à la suite d'un succès qu'il avait obtenu à Trémentine, il fut tue d'un coup de fusil à bout portant par un grenadier ennemi, dans l'instant même où il défendait à ses soldats de le massacrer sous ses yeux. Ainsi périt à l'âge de 31 ans et demi l'un des plus illustres chefs des armées vendéen-

<sup>(1)</sup> Et non le 4 mars, comme il est dit par erreur dans les Victoires et conquêtes, et dans le Dictionnaire des Genéraux Français d'après les Momoires de madame de la Rochejaquelein. On a trouvé la date du 6 fevrier 1794 dans les papiers de madamoiselle de la Rochejaquelein, tante de Henri. Une lettre de salut public, le 13 fevrier, annonce que depuis deux jours il a donné l'ordre au général Turcau, chef de l'armée républiciaine de l'ouest, écrite au comité de salut public, le 13 fevrier, annonce que depuis deux jours il a donné l'ordre au général de divisiou Cordelier de faire exhumer le corps de la Rochejaquelein, usé à Trémentien, afin de donner à l'armée républiciaine et aux représentants du peuple la certitude de sa mort. (Moniteur du 29 pluviose an II (17 février 1794), colonne 631). C'est d'après une eaquete faite depuis sur cet événement, que mons l'avons daté du 9 février. Cette încertitude donne l'idee la plus frappante de l'état de déchirement et de décomposition dans lequel se trouvait la Vendée à cette époque.

nes. Tous les historiens qui ont écrit sur ces guerres malheureuses, à quelque opinion qu'ils appartinssent, se sont accordés à combler d'élogele jeune héros. Nous citerons entr'autres ce passage de l'auteur de la Vie du général Charette, M. le Bouvier des Mortiers, de l'édition en un vol. (p. 200). . M. de la Rochejaquelein était d'une julie figure, grand, bieu «fait, leste et très-habile à manier un cheval. L'éducation qu'il avait reçue ·était conforme à sa naissance. Un esprit vif. un caractère doux, enjoué. « une belle ame, rendaient plus recommandables les avantages de sa personne ; brave, intrépide jusqu'à l'aveugle témérité ; toujours le premier » à l'attaque et le dernier à la retraite, quelques représentations qu'on pût » lui faire sur les dangers auxquels il s'exposait souvent sans nécessité; · ja mais il ne permit qu'on se plaçat devant lui pour le mettre à couvert. · Sans autre ambition que celle de vaincre, il fit tout pour la gloire de son »parti. Avec quelle modestie, quelle candeur ne se plaignit-il pas souevent de se voir si jeune à la tête de l'armée, dont il devint l'idole par » la douceur de son commandement et le respect du à son nom, qu'illus-· traient encore ses qualités guerrières l Sa mort fut pour elle un coup plus » suneste que la perte de dix batallles. Les soldats le pleurèrent amère-·ment, et ils n'en parlent aujourd'hui qu'avec la plus grande vénération, · les uns, par orgueil d'avoir servi sous ses ordres, les autres, par recon-» naissance des libéralités qu'ils ont reçues de lui. » Dans la Collection des Memoires relatifs d la révolution française, t. XXIX, p. 147, se trouve un éloge de Henri de la Rochejaquelein, que terminent ces mots : « Son nom «seul valuit une armée : sa mort, qu'on tint secrète le plus long-temps « qu'il fut possible, répandit la désolation et le découragement dans toute · la Vendée. · Henri de la Rochejaqueiein n'avait pas été marié. Ses restes ont été transférés de Chollet à Saint-Aubin, le 17 mai 1817. M. Jagault a prononcé l'oraison funèbre dans l'église de Saint-Pierre de Chollet, en présence d'une foule accourue de toutes parts, et d'un très-grand nombre d'officiers réunis à sa famille :

- 2°. Louis, 11° du nom, qui a continué la descendance, et dont l'article viendra;
- 3º. Auguste du Vergier, comte de la Rochejoquelein, maréchal des competer armées du rol. Il est né an Petit-Mitteun, paroisse du la Jaudonnière (Vendée), le 19 avril 1946, et a été admis hervalier de l'ordrée de Malte de minorité le 11 septembre suivant. Il suivit son père en émigration et dans les colonies, entra midabipman ou aspirant de marine au service d'Angleterre, au mois de janvier 1800, et fut embarquis pendant 2 aus sur les frègates l'Acasta et l'Apolto, où il fit la guerre dans le golfe du Mexique. La paix d'Amiens ayant ransené son vaisseau en Angleterre, il rentra en France. Mais son ome l'erndant suspect au gouvernment consulaire, il fut arrêté en attérant à Calais et conduit de brigade en brigade à Paris, où il fut enfermé au Temple pendant un mois. On his d'irt du ser, vice en 1809, et, comme il refusa constamment, on l'arrêta de nouveau

et on le mit au secret. Au bout de deux mois, ou lui donne un brevet de sous-lieutenant dans le corps des carabiniers. A la bataille de la Moskowa, le 17 septembre 1812, il reçut une balle au pied, un coup de sabre dans le côté, et deux sur la figure. Sauvé comme par miracle, mais fait prisonnier et conduit à Saratow, son sort fut adouci par la recommandation de Louis XVIII, qui voulut bien écrire pour lui à l'empereur de Russie. Il eut alors la permission de venir à Saint - Pétersbourg. Rentré en France à la restauration, le comte de la Rochejaquelein fut nommé premier lieutenant avec rang de colonel dans la compagnie de grenadiers à cheval de l'ancienne maison du roi, et dont le marquis de la Rochejaquelein, son frère, était capitaine-lieutenant. Il fut créé chevaher de l'ordre de Saint-Louis ; et, quand Louis XVIII partit de Paris, il obtint dans la nuit du 19 au 20 mars 1815, la permission de se rendre dans la Vendée, où il prit le commandement du 4º corps de l'armée royale. A la tête de ce corps, il battit les troupes de Buonaparte aux Echaubroignes. Il alla joindre son frère qui était débarque avec des armes et des munitions. Tous deux retournèrent vers la mer, le 2 juin, pour recevoir de nouvelles armes. Le général Grosbon, qui voulut inquiéter cette opération, fut battu et tué dans l'action. Le 4 juin, le comte Auguste de la Rochejaquelein fut blessé d'une balle au genou et eut un cheval tue sous lui au pont des Mathes, où Louis, son frère, succomba si glorieusement. Nommé général en chef des 2°, 3° et 4° corps, il refusa ce titre, accepta celui de major-général de l'armée royale, et se porta sur Thouars avec son ancienne division. Enveloppé bientôt dans cette ville par des forces supérieures, le comte de la Rochejaquelein se fit jour l'épée à la main, et renversa tout ce qui voulut résister à son passage. Le 9 septembre, on le nomma colonel du 1" régiment des grenadiers à cheval de la garde royale. En 1817, il accompagna le duc de Reggio, commissaire nommé par Louis XVIII pour aller recevoir le roi de Prusse, à son entrée en France, au mois d'octobre. Ce dernier monarque décora de son ordre du Mérite-Militaire le comte Auguste de la Rochejaquelein, qui fut promu au grade de maréchal-de-camp le 19 juillet 1818. Après avoir commandé le département de Seine-et-Marne, il fut employé dans son grade à l'armée des Pyrénées, et placé à la tête de la première brigade d'avant-garde de la a' division, sous les ordres du lieutenant-général comte Bourke. Cette brigade se composait du premier régiment de hussards, du 7° de chasseurs, et du 7º d'infanterie légère. Le 2 juin 1823, dans une reconnaissance où donnèrent seulement 100 cavaliers de cette brigade, un corps de 1000 constitutionnels fut mis en déroute près d'Astorga, et le brigadier Santiago Wall, qui commandalt la cavalerie, fut fait prisonnier. Le comte de la Rochejaquelein prit une part très-active à toutes les opérations militaires dans la Galice. Le 15 juillet, à la tête du 7º régiment léger, il enleva à la basonette des hauteurs garnies de retranchements et hérissées de canons, qui défendaient la Corogne; et par l'occupation de ces postes importants,

il compléta l'investissement de la place. Louis XVIII le créa commandeur de la Légion-d'Honneur le 25 du même mois. Uni au général Morillo, il dispersa les baodes constitutionnelles de Palaréa et de Rosello, occupa Vigo dans les premiers jours du mois d'août, et se porta sur Bayonna. Chargé de couper à l'ennemi la communication du Tage, et informé, le 30 septembre, que les constitutionnels menaçaient de forcer le passage au gué d'Almaras, le comte de la Rochejaquelein marcha à sa rencontre avec sa seule brigade, le prévint, traversa le fleuve, et, pour la première fois, le trouva rangé en bataille dans une position qui doublait encore l'avantage de ses forces, au moins quadruples de celles du général français. Celui-ci l'attaqua aussitôt sur tous les points, enleva toutes les positions du plateau de Puerto de Mirabete, dispersa la grosse cavalerie s'empara, d'une pièce de canon, et contraignit le reste de cette colonne à fuir dans un desordre complet sur Truxillo. Au mois d'octobre de la même année, le comte de la Rochejaquelein sut nommé commandant des cuirassiers de la garde royale, en remplacement du duc de Dino, promu au grade de lieutenant-général. Vers la fin de l'année, le roi d'Espagne lui envoya la plaque de son ordre de Saint-Ferdinand, et il recut de l'empereur de Russie, en 1824, la plaque et le grand cordon de l'ordre de Sainte-Anne. Il a épousé, le 14 septembre 1819, Claire-Louise-Augustine-Félicie-Maclovie de Durfort-Duras, veuve en premières noces de Léopold de la Tremoîlle, prince de Talmont, et fille d'Amédée-Bretague-Malo de Durfort, duc de Duras, pair de France, chevalier des ordres du Boi, premier gentilhomme de la chambre de S. M., et de Claire-Louise-Rose-Bonne-Guy de Coetnempren de Kersaint;

- 4º. Constance-Henriette-Louise du Vergier de la Rochejaquelein, née le 2 novembre 1790, mariée, le 38 novembre 1790, seve Jacques-Louis-Marie de Guarry de Beauvegard, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, qui a émigré, et a été tué à l'armée vendéenne, au combat d'Aisenay, le 20 mai 1815. Sa veuve, dont il a laissé trois fils et trois filles, est morte en 1827;
- 5º. Anne-Louise du Vergier de la Rochejaquelein, née le 3a octobre 1774, mariée, le 5 novembre 1804, avec Henri-Charles-Marie, vicomte de Beaucorpa, émigré, chevalier des ordres de Malte et de Saint-Louis. Ils ont deux garcons et trois filles:
- 6°. Louise-Joséphine du Vergier de la Rochejaquelein, née le 29 janvier 1780, à Saint-Aubin de Beaubigné;
- 7°. Lucie du Vergier de la Rochejaquelein (1), née au même lieu le 8

<sup>(1)</sup> Mademoiselle de la Rochejaquelein, aujourd'hul madame de Rieux-Songy, a partagé la gloire de ses frères dans la dernière insurrection vendéenne. Son

avril 1788, mariée au mois de juin 1822, avec François-Charles-Cyprien, comte de Rieux-Songy.

XIV. Louis DU VERGIER, Ile du nom, marquis de la Rochejaquelein, maréchal des camps et armées du roi, et général en chef dans la dernière guerre de la Vendée, naquit le 29 novembre 1777. Il fut admis chevalier de l'ordre de Malte de minorité, le 30 août 1778, et reçu en 1784. Il émigra avec sa mère, en Brabant. Son père étant venu les joindre et voulant les conduire en Angleterre . il s'échappa; et, malgré son extrême jeunesse, il entra comme volontaire dans le régiment de la Tour et Taxis. Il s'y trouvait lors de la première invasion des Français à Tournay. Après la campagne de 1792, il suivit ses parents en Amérique, fut nommé capitaine de chasseurs, puis de grenadiers dans le régiment que commandait son père, et fit en cette qualité cinq campagnes contre les insurgés de Saint-Domingue, Il allait être promu au grade de major, lors de l'évacuation de cette colonie. M. de la Rochejaquelein fut du très-petit nombre d'officiers français admis daus la ligne anglaise. Il servit comme sous-lieutenant dans les 4º et 60º régiments, et rentra en France en 1801, Buonaparte, parvenu au faîte du pouvoir, essaya vainement, par toutes sortes de promesses et de menaces, de se l'attacher. Le marquis de la Rochejaquelein rejeta, en 1805, les avantages brillants que Napoléon lui offrit à sa cour, et refusa, en 1800, de servir dans son armée comme adjudant-commandant, avec grade de colonel. En 1813, après la retraite de Moseou, M. de la Tour. arrivant à Bordeaux, chargé de faire réorganiser le parti royaliste de cette ville, annonça à M. de la Rochejaquelein, que S. M Louis XVIII comptait sur lui pour la même réorganisation dans la Vendée. Il partit aussitôt pour cette mission et parcourut le

exemple et ses discours énergiques rallièrent un grand nombre de paysans. Eile en conduisait 3000 en personne, sous les drapeaux du marquis de la Rochejaquelein, Jorqué les paprit, non loin des Herbiers, qu'un coup mortel avait frappe son frère. La proclamation qu'elle avait publiée à Saint-Aubin et dans les paroisses environnantes, le 5 juin 1815, est imprimée dans le Penache de Herri IV, 1. 11, p. 511, et dans les Memoires sur les guerres de la Vendée, en 1815, par M. le général Canuel, p. 176.

Poitou, l'Aniou et la Touraine, afin de se concerter sur les mouvements ultérieurs avec les principaux royalistes. Vers le milieu d'octobre, il était de retour en Médoc, Le 4 novembre suivant, il fut sur le point d'être arrêté au château de Citran, qu'habitaient sa femme et ses enfants. L'ordre secret portait que M. de la Rochejaquelein fût immédiatement arrêté, mort ou vif. et conduit de poste en poste, jour et nuit, jusqu'à Paris. Ce fut M. Lynch, maire de Bordeaux, qui avertit M. de la Rochejaquelein du danger qui le menaçait. Celui-ci se réfugia dans cette ville, au milieu de ses amis de l'association rovaliste. Lors de la nouvelle de l'arrivée de Mgr le duc d'Angoulème, le marquis de la Rochejaquelein voulut, malgré les périls auxquels il s'exposait, aller rendre compte au prince des dispositions de la Vendée, et se chargea de l'instruire des préparatifs du comité de Bordeaux et du dévouement de M. Lynch. Il s'embarqua en conséquence à Pauillac, le 17 février 1814, et, après des daugers inouis, il arriva le surlendemain à Saint-Jeau-de-Luz, S. A. R. l'envoya auprès de lord Wellington, que le prince rejoignit bientôt après à Saint-Sever, Ce fut alors que S. A. R. envoya à Bordeaux, porter ses ordres, le marquis de la Rochejaquelein, qui, malgré les mêmes périls, arriva avec autant de bonheur dans cette ville le 10 mars au soir. Il réunit aussitôt le comité royaliste et décida le mouvement du 12. La volonté du roi et les vœux de M. de la Rochejaquelein le destinaient à rejoindre la Vendée. On cherchait à en trouver la possibilité; en attendant, Mgr le duc d'Angoulème le chargea de lever une des quatre compagnies de volontaires royaux à cheval. Lord Dalhousic s'étant décidé à marcher sur Libourne . et de là à Blaye, M. de la Rochejaquelein, qui avait servi dans les troupes anglaises, fut le seul français en uniforme des troupes royales de Bordeaux, que ce général voulut prendre avec lui pour lui servir de guide, et il se trouva à l'affaire d'Étauliers. Dès que Louis XVIII eut été proclamé à Paris, Mgr le duc d'Angoulême chargea M. de la Rochejaquelein de porter ses dépêches pour Monsieur, et d'aller prendre les ordres du roi. Il arriva un instant avant S. M. à Calais. Quand on l'annonca, le roi dit : • C'est à lui que je dois le mouvement de ma bonne ville de Bordeaux, . et tendit la main à M. de la Rochejaquelein, qui se jeta aux pieds de S. M. Le roi lui donna lacroix de l'ordre de Saint-Louis, et l'envoya

peu après comme son commissaire dans la Vendée (Deux-Sèvres): ce fut là qu'il reçut sa nomination de capitaine-lieutenant de la compagnie des grenadiers à cheval de l'ancienne maison du roi (1). Sa mission remplie, il revint à Paris vers la fin de juin, et recut le brevet de maréchal-de-camp le 4 août. Il avait été décoré du brassard de Bordeaux. A l'époque du 20 mars 1815, il escorta le roi et se mit à la tête de sa compagnie lorsqu'à Béthune des troupes vinrent inquiéter la retraite des princes. Après le licenciement de la maison militaire du roi, le marquis de la Rochejaquelein fut envoyé de Gand par Louis XVIII en Angleterre. près du prince régent, afin d'en obtenir les armes et les munitions nécessaires au soulèvement de la Vendée. Il en débarqua un convoi à Croix-de-Vic, sur les côtes de la Vendée, le 15 mai, jour auquel, d'après l'avis qu'il avait fait donner de son arrivée sur la côte, le tocsin sonnait dans tout le pays. Dans une proclamation énergique, il rappela aux défenseurs du trône la gloire que leur courage et leur constante fidélité leur avaient acquise, et les nouveaux sacrifices que les circonstances exigeaient de leur dévouement. M. de la Rochejaquelein fut déclaré général en chef. Des milliers de Vendéens s'étaient rassemblés, et le nombre en eut quadruplé si l'on eut pu débarquer la totalité des armes. Dans

<sup>(1)</sup> Le roi avait rétabli son ancienne maison militaire, telle qu'elle avait été formée sons Louis XIV, et supprimée dans le commencement du règne de Louis XVI. Après la seconde restauration, la compagnie du marquis de la Rochejaquelein forma le noyau du 1er régiment de grenadiers à cheval de la garde royale. Cette mutation eut lieu au mois de juillet 1816. Le conseil d'administration de cette compagnie, présidé par MM. le comte de Gibon, le baron Perrot. le comte de Termes et le comte de Reynaud, arrêta, par délibération du 1º août de la même année, qu'il serait fait des anneaux portant au-dessus, en conformité des anciens étendards de la compagnie des grenadiers à cheval, une grenade éclatante, avec la devise : Undique terror, et undique lethum. D'un côté de cette grenade se lit le mot honneur, et de l'autre fidélité; en dedans sont deux mains reunies. D'un côte, se trouve écrit : Le marquis de la Rochejaquelein, et de l'autre, le nom de l'officier, sous-officier ou grenadier, porteur de cet anneau. La distribution en fut faite à toute l'ancienne compagnie des grenadiers à cheval, par le comte Auguste de la Roquejaquelein. Le 25 octobre suivant, le même conseil demanda à S. M. Louis XVIII la permission de déposer les deux étendards de cette compagnie entre les mains de la famille de la Rochejaquelein. Le 12 novembre, cette demande fut accordée dans les termes les plus honorables.

ces conjonctures le gouvernement de Buonaparte fit des propositions de pacification qui jetèrent de l'hésitation parmi plusieurs chess de la confédération royaliste. Mais toujours semblable à luimême, le marquis de la Rochejaquelein s'avança, avec 1500 hommes seulement du 4º corps, vers la côte, où il reçut un convoi considérable d'armes et de munitions. Il protégeait ce débarquement à Croix-de-Vic, avec ce peu de paysans, lorsqu'il fut inquiété, le 2 juin, par les troupes du général Grosbon, qui fut tué. Cette attaque se continua le 3. Le marquis de la Rochejaquelein. craignant d'être investi sur la plage par l'armée du général Travot, fit suspendre le débarquement, et se porta à Saint-Jeande-Mont, avec tout ce qui avait pu être débarqué; mais le 4, il engagea une action avec une colonne au pont des Mathes; et, au milieu du combat le plus opiniâtre et où la victoire était encore incertaine, étant à la tête de ses troupes, sur un tertre, il fut frappé d'une balle au cœur, expira aussitôt, en faisant le signe de la croix, et ne put jouir du succès remporté par ses soldats. Ainsi périt en combattant pour son roi, l'ami, le père des Vendéens, le plus vertueux, le plus brave et le moins ambitieux des hommes (1), héros qu'aucun intérêtne put gagner, qu'aucun péril ne put intimider, et qu'aucun art ne put séduire (2); il a justifié, dans toutes les circonstances où son dévouement et sa valeur ont pu éclater, la haute confiance du prince, et celle de toutes les populations de la Vendée, en ajoutant à la gloire de son nom. La perte d'un chef sur lequel reposaient tant d'espérances plongea dans la consternation toute la contrée qu'il était chargé de défendre, et depuis lors les pieux et fidèles Vendéens n'ont pas cessé d'associer son nom à celui de son frère dans leur admiration et dans leurs regrets. Le marquis de la Rochejaquelein joignait à une figure charmante et expressive beaucoup de grace et de noblesse. Son affabilité, son désintéressement généreux le rendaient cher à son armée et aux pauvres. Son dévouement était une passion à laquelle on ne pouvait résister, et qui se peint à la lettre dans ces mots : Le sèle de

<sup>(1)</sup> Mem. our la guerre de la Vendee en 1815, par M. le général Canuel, p. 167.
(a) Lettres sur la politique, par Edward Gerningban, Paris, le 1" décembre 1821.

votre maison m'a dévoré (1). Ses restes ont été transférés avec pompe, le 8 février 1816, de Croix-de-Vic à Saint-Aubin de Baubigné, arrondissement de Bressuire. Dans ce traiet, de plus de trente lieues, les autorités, les Vendéens en armes et les prêtres à la tête de la population, escortaient en foule son convoi, qui dura six jours (2). A son passage à Bourbon-Vendée, on fit un service solennel, et M. l'abbé du Chaffault prononca une oraison funèbre (3). Il avait épousé, le 1et mars 1802, dame Marie-Louise-Victoire DE DONNISSAN, veuve du marquis de Lescure (vorez les articles DE DONNISSAN et DE LESCURE, dans ce vogueules, au lion d'or. lume), et fille de Gui-Joseph, marquis de Donnissan, gentilhomme d'honneur de Monsieur (depuis Louis XVIII), maréchal des camps et armées du roi, et chevalier des ordres de Saint-Louis et de Saint-Lazare, et de Marie-Françoise de Durfort-Civrac, dame d'atours de madame Victoire de France. De ce mariage sont issus:

DE DONNISSAN : ccartelé, aux 1 et é d'argent, à la ban le d'azur; aus z et 3 de

- 1º. Henri-Auguste-Georges, dont l'article suit;
- 2º. Henri-Louis-Lescure du Vergier, comte de la Rochejaquelein, ne au château de Citran, le 26 mai 1809, page du roi le 27 septembre 1825, sous-lieutenant au 18° régiment de chasseurs, le 1" octobre 1828;
- 3°. Louise-Marie-Laurence du Vergier de la Rochejaquelein, née à Bordeaux, le 16 janvier 1803, mariée, par contrat passé devant Champion, notaire à

<sup>(1)</sup> Epigraphe placée au bas de la gravure de son portrait.

<sup>(2)</sup> On peut voir le récit touchant de cette cérémonie dans le Panache de Henri IV. t. II. pp. 315, 316, 317 et 318.

<sup>(3)</sup> Le 3 juillet 1828, Madame, duchesse de Berry, se rendit sur le champ des Mathes, et se mit à genoux au milieu de plus de 15,000 personnes, au pied d'un calvaire élevé dans le lieu même où les Vendéens trouvérent le corps de leur général, enterré dans le sable le lendemain de la bataille. C'est au pied du tertre même où M. de la Roquejaquelein avait été frappé du coup mortel. Sur ce tertre, on a placé une borne avec ces mots : Hic cecidit, et sur la pierre du calvaire : « Ici fut tué et couvert de terre Louis de la Rochejaquelein. » Les Vendens transportèrent son corps dans le cimetière du Perrier : c'est de ce dernier endroit qu'il fut transféré à Saint-Aubin de Baubigné.

Le 8 du même mois de juillet, Madame, duchesse de Berry, a posé la première pierre d'une chapelle, où doivent être inhumés les restes de Henri et de Louis de la Rochejaquelein, et où un monument sera consacré à leur mémoire et à celles de MM. de Donnissan et de Lescure. (Voyage de Madame, duchesse de Berry, dans la Vendée, p. 351.)

Paris, le 13 juin 1822, avec Alfred-Emilien, vicomte d'Albertas, chevalier de l'ordre de Malte;

- 41. Louise-Anne-Henriette-Sophie du Vergier de la Rochejaquelein, nes au château de Citran le 4 juin 1804, mariée, par contrat passé devant le même notaire, le 16 mars 1839, avec Achille, haron Le Poys de La Riboisière, capitaine-commandant, chef d'escadron aux lanciers de la garde royale;
- 5º. Régine-Victoire-Rosalie du Vergier de la Rochejaquelein, née au même château le 12 avril i 807, mariée, par contrat passé devant le même uotaire, le 27 mai 1827, avec François-Bonaventure-Gustave, comte de Foucault, officier d'état-major, chevalier de la Légion-d'Honneur;
- 6°. Anne-Angélique du Vergler de la Rochejaquelein, née à Citran le 20 septembre 1810;
- Marie-Julie-Romaine-Georgine du Vergier de la Rochejaquelein, née à Citran le 29 octobre 1813;
- 8°. Louise-Thérèse-Victoire du Vergier de la Rochejaquelein, née à Paris, le 21 décembre 1814.

XV. Henri-Auguste-Georges pu Vergere, marquis de la Rochejaquelein, pair de France, né au château de Citran, paroisse d'Avensan, arrondissement de Bordeaux (Gironde), le 28 septembre 1805, a été créé pair de France le 17 août 1815; et des lettres-patentes données par S. M. Louis XVIII le 18 février 1818 ont attaché héréditairement à sa pairie le titre de marquis, et à ses armes les étendards de l'ancienne compagnie des grenadiers à cheval, avec la devise : Vendés, Bordeaux, Vendés (1). En 1817, le jeune marquis de la Rochejaquelein a reçu des mains de l'ambassadeur de Prusse à Paris une épée magnifique, que les officiers de l'armée prussienne lui ont offerte comme une preuve de leur admiration pour le dévoue-

<sup>(1) «</sup> Prenant en considération (portent ces lettres-patentes) les services signalies de feu le marquis de la Rochejaquelein, la fidélité et le dévouement à notre personne de sa famille, à laquelle il nous a plu de confier la garde des étendards de l'ancienne compagnie des grenadiers à cheval de notre garde, nous austorisons notre dit très-cher amé et féal marquis de la Rochejaquelein, so flas,
joindra à sea ramoiries, qui sont, savoir : de sinople, à la croiz d'argent, char gé
en abitne d'une coquiille de gueules, et cantonnée de quatre coquilles d'argent; les
supports représentant lesdits étendards réunis par une banderolle portant cremois : Varsié, Bobarkar, Vanyáe.

ment de sa famille (1). Entré à l'école militaire le 1<sup>st</sup> octobre 1821, il passa momentanément dans les pages du roi, afin de pouvoir rejoindre plus vite l'armée d'Espagné. Le 1<sup>st</sup> octobre 1825, il entra sous-lieutenant au 18 régiment de chasseurs, se trouva à la fin du siége de Barcelonne, et passa, le 3 avril 1828, sous-lieutenant au 1<sup>st</sup> régiment de grenadiers à cheval. Le marquis de la Rochejaquelein, avec l'agrément de S. M. Charles X, est parti pour Saiut-Pétersbourg, où il obtint de S. M., l'empereur de Russie la permission de faire la campagne contre les Turcs, comme volontaire. Il a reçu de ce monarque l'ordre et le sabre de Sainte-Anne, de 4<sup>st</sup> classe, et l'ordre de Saint-Wladimir, et S. M. Charles X. lui a donné la décoration de la Légion-d'Honneur.

<sup>(1)</sup> Les officiers de l'armée prussienne ont ajouté à ce don celui de deux candélabres en marbre blanc, d'une richesse et d'une beauté inappréciables, offerts à madame la marquise de la Rochejaquelein, et rappelant, par d'ingénieux emblémes, la gloire et les malheurs de sa famille. Cette marque d'estime, de la part d'une nation étrangère, est d'autant plus remarquable, que jamais aucun memre de cette famille n'avait eu de rapports avec la Prosse. Madame de la Rochejaquelein les destine à orner le monument qui va être élevé à MM. de Donnissan, de de Lescure et de la Rochejaquelein.



\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# ADDITIONS ET CORRECTIONS.



### TOME SECOND

Art, DE GONTAUT, p. 75, lig. 18, ajoutes aux enfants d'Armand II et d'Antoinette de Chaunac

aº. Marie de Gontaut, qui épousa, le 16 septembre 1646, François Pasquet de Savignac, écuyer, seigneur de Salaignac, de las Renaudias, etc., dis de Louis Pasquet de Savignac, seigneur des mêmes lieux, et de Marie de Perusse d'Escars.

Art. DE LESPINASSE, p. 15, art. 3°. Françoise Dauphine, fille d'Erard II de Lespinasse, dit Beraud Dauphin, IV. du nom, seigneur de Combronde, et d'Antoinette de Polignac, ajoutez, qu'après la mort de son père, elle fut mise sous la tutelle d'Armand III, vicomte de Polignac, son oncle, qui, au nom de sa pupille, transigea sur procès, le 24 octobre 1488, avec le prieur curé et les religieux de l'église paroissiale de Combronde, auxquels il abandonna, pour l'acquittement d'une somme de 300 livres tournois, dont seu noble et puissant seigneur messire Béraud Dauphin leur était redevable, les dimes des vignobles de Prohens, de Vents et du Croux, dans la terre de Combronde. P. 29, lig. 16, après ces mots : Le comte de Lespinasse n'est point marié, ajoutez : Il a une fille naturelle, nommée Louise-Sophie la Croix, Mademoiselle de Lespinasse, née à Paris le 18 décembre 1787, reconnue par acte du 4 juillet 1825, passé devant Jean-Pierre Schneider et son collègue, notaires royaux à Paris, enregistré le lendemain, 5 juillet, au 4º bureau, fol. 32, verso. C. 3. Même page, ligne 26, après ces mots : Il a laissé trois filles, ajoutez : nommées Laure, Zaïde et Edma de Lespinasse.

## TOME QUATRIÈME.

Art. DE VENTADOUR, p. 5, lig. 23, après ces mots, son cousin, ajousez : Ebles de Ventadour souscrivit une charte donnée en faveur du prieuré do Saint-Angel, le dimanche où l'on chante Lextare l'érusalem 100 (v. st.), dans laquelle figurent, comme témoins et souscripteurs, Guillaume de Maumont, archidiacre de Limoges, Ebles de Ventadour, seigneur de Charlus, Ebles, vicomte de Ventadour, son neveu, Pierre d'Ussel, damoissau, Guillaume de Mirabel et Archambaud, son frère, chevaliers, seigneurs de Saint-Angel, Bernard de Ventadour, archidiacre de Limoges, Ebles de Ventadour, seigneur de Meyuac, et Ebles de Chabannes (de Chabanas), chevalier. (Archives du prieuré de Saint-Angel: Manuscrits de Gaignières, à la Bibliothèque du Roi, portefouille 186; Titres du Limosin, t. III, fol. 48».)

## TOME CINOUIÈME.

Art. DE CHABANNES, p. 6, lig. 16, ajoutez: Ebles de Chabannes, chevalier, vivait encore en 1208. (Il faut reporter à son article la citation précédente, qui intéresse à la fois les maisons de Chabannes et de Ventadour.)

Art. sx COMARQUE, p. 1\*\*. Le nom de cette misson s'est écrit indifféremment jusqu'à nos jours, sx COMARQUE et sx COMMARQUE, conformément à l'orthographe latine de Comarca, Commarcat, etc. P. 35, rétablissez ainsi les armoiries de Giscard de Thédirac : Écartelé, sux 1 et 4 de gueules, su levrier courant d'argent; sux 2 et 5 d'or, au cor de chasse de gueules.

Art. as VASSAL, p. 29, ligne 16, ajoutes: Il donna quitance à Montpellier, le 6 mai 1559, à Jacques Lempereur, trésorier des guerres, de la somme de 35 écus d'or, en déduction de celle de 50 écus qui lui était due pour sa part du don fait aux nobles du pays de Quercy par le comte de Poitiers, fils et lieutenant du roi en Languedoc. (Original sectlé d'un soont en cire rouge, représentant une bande, conservé à la Bibliothèque du Roi.)

P. 50, ligne 22, après ces mots, 2°. Pierre de Vassal, seigneur de Cara velles, auteur de la branche des seigneurs de La Queyzie, ajoutez : d'où est sortie la branche de Puymielan, aujourd'hui Cadillac, rapportée p. 61.

Pages 55, 60, etc., Fongalot, ajoutez : ou Fongalop.

Pages 56 et 57, Saint-Sernin, ajoutez : vulgairement Saint-Cernin.

Page 56, lig. 25, et p. 57, lig. 4, au lieu de Pierre-Étienne, *lisez* Étienne de Vassal, chevalier, seigneur de Sineuil, et non pas Sineul.

Page 92, lig. 10, seigneur de Cailhaval, lisez : de Cailhavel.

Page 102, lig. 30, après ces mots : a laissé une fille, lisez : nommée Fran-

coise de Vassal, mariée, en 1756, avec Charles de Bideran, seigneur de Saint-Surin.

Page 103, lig. 2, au lieu de ces mots; Il épousa une femme dont le nom est inconnu, lisez : Il épousa Catherine DE MONTALEMBERT, fille de Pierre DE MONTALEMBERT de Montalembert, écuyer, seigneur des Rouets, et de Françoise d'Esco-d'argent, à la railles. Il fit son testament le 27 octobre 1683, dans lequel il se qualifie noble Jean de Vassal de la Tourette, chevalier, seigneur de Dondas et de Foulanon, habitant de la maison noble d'Argenton, paroisse de Ladignac. en Agénais. Il demande que son corps soit inhumé en l'église de Saint-Georges, dans les tombeaux de ses prédécesseurs, en la manière accoutumée aux personnes de sa qualité; donne à Françoise de Rossignol, sa mère, et à Catherine de Montalembert, sa femme, la jouissance et l'administration de ses biens meubles et immeubles, jusqu'à la majorité de son héritier universel. Bertrand de Vassal, son fils atgé, auguel il substitua ses autres enfants par ordre de primogéniture. Ils y sont nommés comme il suit :

- . Bertrand de Vassal:
- 2º. Jean de Vassal, sieur de Bourlens:
- 3º. François de Vassal, sieur de Monrecours ;
- 4º. Autre Bertrand de Vassal:
- 5°. Autre Jean de Vassal, sieur de Belonde;
- 6°. Autre Jean de Vassal:
- 7°. Autre Jean de Vassal;
- 8º. Claire de Vassal.
- qui n'étaient pas marides en 1683. ge. Jeanne de Vassal,

Même page 103, ligne 29, ajoutez à l'article de François de Vassal :

3º. François de Vassal, écuyer, seigneur de Belonde, capitaine d'infanterie, etc., marió, par contrat passé au château de Faux, en Périgord, le 13 novembre 1705, avec Serène de Bergues, dame de Faux et de Banes, fille de seu messire Joseph de Bergues, seigneur de Faux, de Mons, de Banes, etc., et de défunte Marie de Rabard. Il fut assisté à son contrat par Jean de Vassal, écuyer, seigneur de Saint-Georges, son oncle paternel, et par François de Vassal, écuyer, seigneur de la Mothe-Pice, son frère. Le 5 juillet 1709, Serène de Bergues fit à Faux son testament, par lequel elle institua son mari son héritier, à la charge de transmettre sa succession à l'enfant dont elle était encelnte. Elle vécut encere 10 ans et fut inhumée à Faux le 16 novembre 1720. François de Vassal lui survécut jusqu'au 31 décembre 1739. Leurs enfants furent :

A. Louise de Vassal, mariée, par articles du 1" mai 1741 (mariage

célébré le 7 juin suivant), avec Hélie de Larmandie,, chevalier, seigneur de Monteyssac;

B. N.... de Vassal, Voyez p. 105, pour les meriages de ces deux filles.

## TOME SIXIÈME. 4-

Tome VI, Notices de jouirs de France, p. 84, ligues 27 et 28. Le duc de Ceresto u's pas d'enfants de son mariage avec mademoiseile de Monesgro-Chazeron, Ainsi, c'est par erreur qu'on a dit que le duc actuel de 
Brancas et le comte Woldemar, son frère, étaient issus de ce mariage. Ils sont fils de Bufille-Antoine-Léon, comte de Brancas, et de Marie-Louise de 
Louwendahl. L'athé. Louis-Marie-Bufille, d'abord titré ricointe, puis marquis de Brancas, né le 12 mai 1772, devenu duc de Brancas, pair de 
France, par transmission de la pairie de son encle, feu le duc de BrancasLauragais, par ordonuance royale du 10 décembre 1822, a épousé Caroline, comtesse pæ Ropoan, dont il a deux filles.

Page 85, 2º ligne, ajoutez à l'article du comte Woldemar de Brancas, son titre de grand'croix de l'ordre napolitain de Saint-Janvier.

N...., baron de Brancas, dont il est fait mention à la même page, était fils naturel du feu duc de Brancas-Luuragais, et de la célèbre madémoiselle Arnoul. Il est décédé sans postérité dans les guerres d'Allemagne. Cette dernière rectification annule la note erronée qu'on lit pag. 9 des additions placées à la fin du VIII volume de cet ourrage.

## TOME SEPTIÈME.

Art. D'AGOULT, p. 36, lig. 28, Onsuel, lisez : consul. A la table générale, p. 18, Vassal, art. d'Agoult, 3, lisez : 36.

Art. DE CLERMONT-TONNERRE, p. 49, lig. 20, Cierac, lisez :

Art. Du HAYS, p. 21, lig. 9, Lambras, lisez : Lombras.

Page 51, lig. 17, après ces mots: On lit dans une sentence de noblesse de l'élection d'Artois, rendue le ..... ajoutez : 15 mai 1593.

### TOME NEUVIÈME.

Art. D'ABZAC, pag. 25, lig 8, ajoutez à l'article de Bernard d'Abzac, seigneur de la Rue : qu'il avait épousé Jeanne de Banneziènes, sœur de Jean, et fille d'autre Jean, seigneur de Barbegières, et d'Armoise l'Hermite, sœur de Tristan l'Hermite. - Pag. 53, lig. 5, ajoutez en note ce qui suit : La substitution faite par Charles d'Abzac, marquis de la Douze, en faveur de Jean d'Abzac, son cousin, fut attaquée par François de David de Lastours, époux d'une fille de Charles d'Abzac, ou par ses enfants. Telle est l'origine du fameux procès qui a duré si long-temps entre les maisons de la Douze et de Lastours, et qui n'a fini qu'en 1815. - Pag. 67, lig. 10. Montheuil, lisez : Moncheuil, - Pag. 75, lig. q. Après Pierre d'Abzac, seigneur de Mondiol, ajoutez qu'il fut assassiné avec son domestique, par quelques jeunes gens de son voisinage, qui voulaient faire éprouver le même sort à Charles d'Abzac de Cazenac, son cousin. - Pag. 78, lig. 5, etc., Trevy, écrivez partout, Trévis. - Pag. 79, rétablissez ainsi le degré de Jean-Baptiste d'Abzac, seigneur de Trévis, et de ses enfants : Il a épousé. au mois de décembre 1795, Élizabeth du Cheylard, fille de, etc., de laquelle il a eu:

- 1°. Jean-Polidor d'Abzac de Trévis, garde-du-corps du roi, mort au service de S. M., le 1" avril 1819, âgé de 24 ans;
- 3º. Gabriel-Isaac d'Abzac de Trévis, né en 1801;
- 3°. Pierre Benjamin d'Abzac de Trévis, sous-officier dans les armées du roi, né en 1805;
- 4°. Marie-Sophie d'Abzac de Trévis, décédée le 9 mars 1826, à l'âge de 28

Pag. 87, lig. 55, ajoutez à la fin de l'article de Pierre-Marie, vicomte d'Abzac, ce qui suit : Le vicomte d'Abzac, n'ayant pas d'enfants, a adopté le fils de Claire d'Abzac, sa sœur, qui a pris le nom de Vendière, vicomte d'Abzac. — Pag. 88, lig. 15, branche de la Betonie, ajoutez ce qui suit : François Ir d'Abzac eut pour fils François d'Abzac, Il' du nom, sieur du Claux, qui, de son mariage avec Peyronne Queyron, a eu Jacques d'Abzac. Celui-ci a épousé Isaboau Pasquet, et a été père de Guillaume-Bernard, vivant à la Betonie, lequel a été marié deux fois, 1° avec Marie du Verdier, dont il a eu Pierre d'Abzac, né le 10 janvier 1799; 2° avec Anne La Font, dont il a ou deux enfants, Jacques d'Abzac, né le 21 mars 1808; et une

fille. — Pag. 95, lig. 50, ajoutez à l'article de François d'Abzac, Il\* fils de Jean II\*, seigneur de Montastruc, qu'il peut avoir été le même que François d'Abzac, prêtre, recteur de la paroisse de Mayral, près Sarlat, qui assista, le so février 1558 (v. st.), au testament d'Yvète, dame de Montace, épouse de noble Louis de Montlouis, seigneur de la Barde. — Pag. 102, lig. 3, rétablisses ainsi les derniers degrés de la branche de Campagnac: Joseph d'Abzac, seigneur de Campagnac, cut de son mariage avec Mario de Cesac de Campagnaca.

- 1°. Jean d'Abrac de Campagnac, mort élève du roi à l'école militaire de Pontievoy;
- 2°. Jean-Baptiste, qui suit;
- Gabrielle d'Abzac de Campagnac, mariée avec Jean-Étienne de Vielcastel.

XIV. Jean-Baptisto d'Abzac de Campagnac, né le 18 mai 1773, épousa, au mois de juin 1799, demoiselle Clarice de Royère de Peyraux. De ce mariage sont issus;

- 1°. Jean-Marc d'Abzac de Campagnac, né le 6 février 1805;
- 2°. Alexis d'Absae de Campagnac, ne le 15 avril 1809;
  - 3º. Joséphine d'Absae de Campagnac, née le 14 avril 1800;
  - 4°. Louise-Catherine d'Abrac de Campagnac, née le 5 avril 1807.

Pag. 105, lig. 2, 1478, lisez: 1476. - Ibid., lig. 14, du premier, lisez: du second. - Pag. 107, à la marge, armes de Beaudet : d'azur, à 3 chardons d'or, 2 et 1. - Ibid., lig. 13, au lieu de second fils, lisez : troisième fils. - Ibid., lig. 29, ajoutez : Un incendie arrivé au Bugue, peu après le mariage de Guillaume d'Abzac, consuma l'étude du notaire qui avait passé le contrat. Cet acte fut remplacé par un certificat de ce notaire, qui ne fait mention que des avantages faits par Pierre Vezac à Peyronne Vezac, sa fille, et ne nomme pas le père de Guillaume. C'est à cause de cet événement que Gaston est nommé dans le contrat de mariage de Louis, son petit-fils. Guillaume d'Abzac, outre ses trois fils, eut une fille nommée Marguerite, qui épousa Jean Emmerio, sieur de Salve. - Pag. 109, lig. 16, la Serre, lisez : de la Peyre. - Pag, 110, lig. 1, Il obtint des lettres de réhabilitation, supprimez ces mots, et ajoutez en note : Rien ne prouve qu'Isaac ait eu recours à ce moyen, car il ne pouvait avoir dérogé, ni par le commerce, ni par l'exercice d'aucun emploi incompatible avec la noblesse, ses ancêtres et lui n'ayant jamais payé la taille, ni le droit de franc fief, quoiqu'ils possédassent plusieurs fiefs et même une terre à justice. Le mémoire fait contre Isaac existe encore, mais l'attaque n'eut pas lieu; Isaac la prévint au moyen de la charge de secrétaire du roi dont il fut pourvu. Au

Page 111, lig. 2, art. de Pierre d'Abzac, seigneur de Cervelaure, ajoutez qu'il avait servi, en qualité de lieutenant, dans le régiment de Saint-Silvestre, cavalerie, d'où il passa capitsine à la suite dans le régiment de Vivans. - Ibid., lig. 37, ajoutes au degré d'Elisée d'Abzac, qu'il fut d'abord capitaine au régiment de la Vieille-Marine, puis lieutenant-colonel réformé du régiment de Villiers; fut nommé, par le roi, commandant du château d'Exiles, le 8 mars 1699; et passa après lieutenant-colonel au régiment de Dauphiné. - Marc-Antoine d'Abzac, son frère cadet, servait avec lui, lorsque, par son testament fait à Bourging, en Dauphiné, il lui légua tout son équipage de guerre. - Pag. 112, lig. 27, ajoutez à Pierre d'Abzac. seigneur de la Forêt, qu'il est qualifié chevalier dans un grand nombre d'actes, et même dans quelques uns, de haut et puissant seigneur ; il possédait une terre à justice. - Pag. 113, lig. 23, après Bernard-Augustin d'Abzac, ajoutez : né au Bugue, en Périgord, le 27 août 1742, fut nommé lieutenant au régiment de la Marine, le 7 septembre 1758, et capitaine le 30 juillet 1775. - Ibid., lig. 37, 1783, ou, effacez ces deux mots. - Page 114, lig. 1, art. d'Henri-Venance-Augustin d'Abzac, ajoutez qu'il est qualifié vicomte, dans plusieurs de ses actes et de ses brevets, et qu'il est colonel en retraite. Il a fait toute la guerre d'Amérique, à la fin de laquelle il a été employé, en qualité de major, à Saint-Eustache. Émigré en 1791, il a servi, en 1702, à l'armée de Mgr le duc de Bourbon, à la tête d'une compagnie de son nom, et a été fait lieutenant-colonel en 1794. Depuis la restauration, il a été nommé membre des deux députations de la noblesse de Saintonge, auprès de Mgr le duc d'Angoulême à Bordeaux, au mois de mars 1814, et auprès de Louis XVIII, au mois de juin suivant; enfin commandant des gardes nationales de Saintes, avec le grade de colonel. - Ibid., lig. 5, au lieu de trois fils, lisez quatre fils et trois filles, dont l'une mourut en naissant, au mois de décembre 1784. - Pag. 114, lig. 22, E. Maire, lisez : Marie. - Pag. 116, lig. 30, art. de Marie-Josèphe d'Abzac, ajoutez qu'elle a survécu à toute sa famille, et, après avoir disposé de la baronnie de Juvenie, en faveur de Henri-Venance-Augustin d'Abzac, de la branche de la Boissière, son cousin, elle est décédée au mois d'octobre 1817. - Ibid., lig. 59, après chevalier de Saint-Louis, ajontez : Il fut page de Mgr le prince de Condé, capitaine de cavalerie dans le régiment de ce prince, et sous-gouverneur de Mgr le duc de Bourbon. - Pag. 122, lig. 4, au lieu

de Galat, lisez : le Golat. - Pag. 124, lig. 7, ajoutez à l'article de Jean-Louis d'Abzac, seigneur de Barrau, qu'il est peut-être le même que Jean-Louis d'Abzac, marié avec Marie de Montalembert, fille de Jean, chevalier, seigneur de la Bourlie, et de Susanne de Saintours, et sœur de Catherine de Montalembert, femme de Joseph de Beaudet, chevalier, seigneur de Cardou. - Pag. 125, lig. 24, art. d'Antoine p'Anzac, seigneur de la Grèze. ajoutez qu'il sut nommé lieutenant pour le roi des ville et citadelle de Cambray. - Pag. 126, lig. 7, ajoutez à l'article de Françoise d'Abzac, qu'elle épousa en secondes noces N.... de Gironde, seigneur de Saint-Quentin. - Ibid., lig. 9, mettez que Madelaine d'Abzac, sa sœur putnée, fut mariée à N.... de Bideran, seigneur de Saint-Surio, dont elle a eu deux fils; et qu'Adélaide d'Abzac, la plus jeune, eut pour mari N.... Dordaigue en Gascogne. - Ibid., lig. 11, art. d'Aubert-Jean-Francois-Gery D'ABZAC. ajoutez qu'il naquit à Cambray, le 12 janvier 1763; fut page de Monsieur, le 1" janvier 1777; entra dans le régiment des carabiniers le 13 juillet 1780, où il fut fait second sous-lieutenant le 16 mars 1785. Il a émigré en 1791, a fait la campagne de 1792 dans le corps de Mgr le duc de Bourbon, puis a rejoint l'armée de Condé.

Art. DE BALATHIER, p. 1, ajoutez, à la suite de la désignation des armes de cette maison, sa devise, PRUDENTIA ET VIETUS.

Art. L. BRUN De RABOT, p. 1, dans la désignation des armoiries, il faut line à glacces de gueules, et non à 5 fasces de gueules. — P. 4, art. d'Antoine, lig. 8, après Hilaire, ajoutes: Loubeyre. — Lig. 16, d'Anticomareta, Lies: d'Anticomareta, Lies: d'Anticomareta, Lies: à Milhavat, Lies: à Milhavet, — P. 9, lig. 11, Arvingos, lies: Arvengos. — P. 12, lig. 21, après ces mots: Il avait époué, par contrat passé devant Martin, notaire royal à la Martinique, ajoutes: le 11 mai 1786, etc. — P. 16, lig. 2 des notes, Saint-Hipoly est situé à S lieues d'Alby, et non à une deuie-lieue. — Même page, lig. 9 du texte, de Crémaux, lies: de Garmaux. — P. 18, lig. 6 en remontant, de Mazan, lies: de Maran.

Art. DE CHABANS, p. 39, lig. 16, Léonar de Tourtel, lisez : Léonarde Tourtel. — P. 41, lig. 1, Trustart, lisez : Testard. Table générale, p. 9, lig. 22, Chabanes, lisez : Chabans.

Art. DE CORN, p. 18, lig. 8, 1589, lisez : 1586.

Art. DE FOUCAUD, p. 1, note première, Folcaudus, lisez: Folcaudi.

—P. 35, lig. 5, de Varces, marquis de Faujas, lisez: de Varès, marquis de Faujas. Même pag., les armoiries de Chausson du Colombier sont: de gueules, au lion d'argent. Au lieu des degrés XII et XIII, il faut : degrés XV et XVI.

Art. DE FOUCAULD, p. 32, lig. 5, ajoutez aux enfants de Henri Foucauld et de Susanne de Losse :

 Marie-Anne Foucauld, alliée, le a6 avril 1693, avec Léonard Pasquet de Sarignar, écuyer, seigneur de Salaignac, de las Renaudias, etc., fils de François Pasquet de Savignac, et de Marie de Gontaut de Saint-Geniès.

Art. HERSART, p. 5, supprimise les armoires de Teille, que neus avions extraites de notes communiquées, mais dont l'authenticité est incertaine. A la note de la même page, au lieu de Champoles, de Salamanque et Essof, lisez: de Champoles; de Salamanque et Essof, lisez: de December de l'espois de La Champoles; de Louise Hersart, ajoutez: mariée avec Pierre Teiou de la Touche-d'argat. P. 7, aux armoiries de nu Darsarx, anillér, lisez: nillée. — P. 8, lig. 25, après 1780, ajoutez: ancien éléve de l'École-Polytechnique. Même p. lig. 50, art. 5°. Joseph-Jean-Felix, lisez: Joseph-Jean-Fiesph.

Art. Le NORMANT. L'orthographe du nom de cette famille a varié dans sa lettre finale; mais, quoiqu'on le trouve écrit le Normant et le Normand, cette dernière orthographe ayant prévalu, c'est Le NORMAND qu'il faut lire dans toute l'étonduc de la généalogie. — P. 16, dernière ligue, avant la note, au lieu de ces mots : le 14 août 1825, lisez : le 2 août 1825.

Art. DE VASSINHAC, pag. 15, lig. 6, après 1555, ajoutez : Barthelemi de Vassinhac est qualifié damoiseau, co-seigneur de Mier (de Medorio), dans l'hommage qu'il rondi à Arignon, le 22 férrier 1565 (n. st.), à noble et puissant homme Bertrand de Terride, chevalier, seigneur de Penneville et de Gramat, à raison de la justice haute, moyenne et basse, des rentes, terres et autres propietéds, qu'il avait en commun et par indivis avec les autres seigneurs de Mier; et pour les terres et rentes qu'il possédait dans les lieux et paroisses de Gintrac et de Gavennac. Il prêta en même temps es serment de fidélité, en présence de Étienne de Molcéon, prieur de Brive, et de nobles hommes Hugues de Cosnac, chevalier, seigneur de Cosnac, de Jean de Molcéon, seigneur de Bar, et de Guillaume de la Roche, damoisseux.

Notices sur les maisons souveraines, Art. p'AUTRICHE, p. 7, lig. 1 de la note (1) Schæpstin, tisse : Schæpslin.

## TOME DIXIÈME.

Art. ps. COLBERT, p. 59, lig. 5, il faut terminer comme il suit l'article du marquis de Colbert-Sourdis : Il est décèdé au mois d'octobre 1788, ne laissant, du mariago qu'il avait contracté, le 17 septembre 1764, avec Julie-Rose de Courdoumer, décèdée au mois de juillet 1782, fille de M. de Courdoumer, maréchal-de-camp, qu'une fille :

Marie-Julie-Pauline Colbert, mariée, le 5 juillet 1786, avec Georges-Marie Giraud, baron de Montbellet.

Art. DE CONSTANTIN, p. 18, lig. 27, degré VII, né le 19 septembre 1714, supprimez cette date erronée.

Art. DESSOFFY, p. 9, lig. 17 de la note, son père, lises : son parent.

Art, pv HOUX, p. 26, lig. 9, à Hambourg, lises: à Lubeck.—Lig. 15, ajoutez: la marquise de la Tour du Pin-Montauban est décédée sans postérité à Nice, le 13 mars 1829.

Art. DE GIRONDE, p. 3, après les dernières lignes de la note, ajoutez : (Voyez l'Histoire de l'église Gallicane, t. VIII, p. 13.) - P. 4, lig. 15, au lieu de : lorsque M. de Gironde fut admis à jouir des honneurs de la cour, lisez : lorsque M. Pierre-Catherine de Gironde de Montcorneil fut admis dans les pages du duc d'Orléans. (Voyez la généalogie, p. 41.) - P. 10, après les dernières lignes de la note, ajoutez : (Voyez, dans ce volume, la généalogie de la maison pe Luzece.) -P. 25, lig. 14, au lieu de fils atné, lisez : fils putné. P. 27, lig. 21, et p. 32, lig. 23, au lieu de comte de Lavaur, lisez: baron de Lavaur. -P. 27, lig. 27, après ces mots : Mgr le duc de Bourbon, ajoutez : Il fit la campagne de 1793, dans l'armée de Condé, et celle de Hollande, en 1794, comme major dans la légion de Béon. Même page, lig. 33, au lieu de : qu'elle a rendu père de deux filles, lisez : qu'elle a rendu père de deux filles et d'un fils. Même page, lig. 37, art. B. Joséphine de la Chieze, ajoutez : mariée, en 1811, avec Jean-Baptiste de Puyjalon. Il faut encore ajouter à la suite : C. Louis-Balthazard de la Chieze de Briance, marié, en 1822, avec Adeline de Saint-Thamar.

Art, DE LESTRADE, p. 20, lig. 1 et 2 de la note, au lieu de major de la 4° compagnie des Gardes-du-Gorps, lisez : major-général des Gardesdu-Corps du roi. Même page, lig. 11 du texte, Agathe de Brézé, lisez :

Agathe de Bressé. - P. 26, lig. 12, Léon de Lestrade de Contie, lisez : Léon marquis de Lestrade de Contic. - P. 32, lig. 27, après Annet de Lestrade, Ile du nom, ajoutez : marquis de Boulhien. - P. 33, lig. 20, après naquit, ajoutez : le 1º juillet 1745. Lig. 35, il est décédéle 3, lisez : le 5 décembre, -Lig. 36, après 1777, ajoutez: (mariage célébré le 27 du même mois.) - Lig. 37, Anne, lisez: Anne-Marie d'Hamelin. - P. 34, lig. 3, N...., comte de Boisseul, lisez : Marc, comte de Boysseulh.-Lig. 4, après N.... de Bertin, ajoutez : chevalier de la Légion-d'Honneur.-P. 34, lig. 7, il faut rétablir ainsi le XVº degré:

XV. Odon, comte de Lestrade, préset du département de la Lozère, chevalier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, né au château de Boulhien le 29 juillet 1787, a été nommé sous-préfet de l'arrondissement de Gien, le 24 février 1819, et préfet de la Lozère, le 12 novembre 1828. Il a épousé, le 16 mai 1821, Sylvie-Augustine-Claire DE LA RODDE, fille d'Étienne de charge de 3 etais ou la Rodde, député du département de l'Yonne. De ce mariage sont issus guenles. deux fils :

- 1º. Hubert de Lestrade;
- 2°. Gaston de Lestrade.

Art. DE MONTBOISSIER, p. 22, lig. 9, après le mot Angleterre, ajoutez : Le seigneur de Montboissier fut caution, avec quatre de ses parents et alliés, savoir : Édouard, sire de Beaujeu, Hugues de la Roche (de la Roche-Aymon), sire de Tournoelle, le seigneur de Ganillac et le seigneur de la Tour, en Auvergne (Bertrand IV), d'un traité de paix conclu le 5 mai 1392, par des commissaires du roi Charles VI, entre le pape Clément VII (Robert de Genève), l'évêque de Valence, le comte de Valentinois, et Raimond de Beaufort, vicomte de Turenne. (Preuves de l'Histoire de la maison de Turenne, par Justel, p. 132; et Généalogie de la maison de la Roche-Aymon, p. 414.)

Voici les noms des six seigneurs d'Auvergne nommés par les états de cette province, pour en signer les coutumes en 1510 : François, seigneur de Chazeron, bailli de Montserrand, Jean de Montboissier, Jacques de Montmorin, le Crest (Derrey ou Pierre de la Roche-Aymon, seigneur du Crest), Allyre de Langeac, et l'Hermite de la Faye.

P. 37. lig. 4 en remontant, art. 4°. Pierre-Charles de Beaufort-Montboissier, vicomte de Canillac, lisez: marquis de Canillac, et ajoutez. p. 38. à la fin de son article, qu'il n'a pas eu d'enfants de son mariage avec Mile de Jassaud, et qu'il a été inhumé au château de Chassaignes, près Pauliaguet, le 9 août 1778. Même page 38, il faut ajouter les articles de ses deux sœurs, qui ont été omis :

- 4°. Marie de Beaufort-Monthoissier, religieuse en l'abbaye des Châsses;
- 5°. Therèse de Beaufort-Monthoissier, abbesse de Lavaudieu, morte à Brioude le 28 mars 1768.

P. 59, lig. 3, ajoute: : Le comte de Canillac est décédé à Lavaudieu le 22 mai 1764, et a été inhumé au château de Chassaignes. Même page, lig. 7, né au château de Beaumont-la-Fayette, supprimez ce dernier nom, qui n'a jamais eté joint à celui de Beaumont.

Art. DE QUINEMONT, p. 6, lig. 19, page du roi Louis XV, lisez : page du roi Louis XIV.

Art. DES ROTOURS, p. s., lig. 6, était à un quart de lieue, lisez : était un quart de fief de Haubert. — P. 15, lig. 50, Élisabeth de Roumel, lisez : Élisabeth du Roussel. — P. 16, lig. 26, d'Aigleville, lisez : d'Aingleville. — P. 17, la \*et dernière note doit être supprimée. Le fiefdont était seigneur M. le baron des Rotours, était situé dans la paroisse du Petit-Trutemer, élection de Virc. — P. 20, lig. 12, il a présidé l'arrondissement, lisez : il a présidé le collège électoral de l'arrondissement de Mortain, au mois d'octobre 1816.

Art. DE RUNE, p. 16, ajoutez à la marge les armes DE Connège, qui sont : de gueules, à la fasce échiquetée d'or et d'azur de 2 tires.



# TABLE GÉNÉRALE.

Nora. On a désigné en caractères étafiques les familles dont les armoiries sont décrites dans le cours de ce volume.



Α.

d'Aa, article de Berchem, pages 6, 29. d'Abadie, art. de Donnissan, 9. d'Abancourt, art. le Ver, 27, 29. d'Ablevenet, art. du Houx, 20. d' Abzac, art. de Gironde, 29 ; de Lestrade, 14, 32, Achard, art. de Donnissan, 6. 7. d'Acigné, art. de Bruc, 6, 13. d'Acheu, art. le Ver, 20. d'Adhemar, art. de Montbolssier, 17. d'Aerschot, art. de Berchein, 6. Aerst, art. de Berchem, 10. d'Agoust, addit. et corr., 4 d'Aguisy, art. de Rune, 13. d'Aigneville, art. de Rune, 6; le Ver, 14. d'Aigneplas, art. de Constantin, 5. d'Ailly, art de Rune, 18; le Ver, 24. d'Airebaudouse, art. de Gévaudan, 5. d'Aitz, art. de Lestrade, 9. d'Alais, (comtes), art. de Montboissier, 24. d'Alaman, art. de Lescure, 6. Alard, art. du Vergier, 17. d'Alas, art. de Lestrade, 6. d'Albert d'Ailly, art. de Rune, 50; de Gévaudan, d'Albert de Laval, art. de Gironde, 36. d'Albert de Luynes, art. Colbert, 24; de Gévaudan, 11. d' Albert de Rions, art. Colbert, 66. d'Albertas, art. de Gévaudan, 3; du Vergier, 27. d'Albignac, art. de Montboissier, 43. d'Albirac, art. de Luzech, 2. d'Albret, art. de Gironde, 2, 8, 9; de Lestrade, 10. d'Alègre, art. Colbert, 26; de Monthoissier, 17, 36, 41. Algais, art. de Constantin, 2. d'Allier, art. Colbert, 51. d'Aloigny, art. de Lestrade, 32. d'Aloue des Ajots, art. de Donnissan, g. d'Attena, art. de Berchem. 6. d'Amalric, art. de Gévaudan, 12.

d'Amerongen, art. de Berchem, 27. d'Amerval, art. de Rune, 4, 5; le Ver, 16, 20. d' Amphernet, art. Colbert, 64. d'Ancelle, art. du Houx, 5. d'Ancezune-Cadart, art. Colbert, 38. Andre de Thiebaud, art, de Lestrade, 19. d'Anduze, art. de Leseure, 6. d'Angerville, art. des Rotours, 15. d'Anglebert, art. du Houx, 28. d'Anglure de Bourlemont, art. Colbert, 53. d'Angos de Luc, art. de Gironde, 40. d'Angre de Contalmaison, art. de Rune, 20. d'Anisy, art. des Rotours, 9. d'Anteroche, art. du Croc, 9. d'Apchier, art. Colbert, 56; dn Croc, 3, 4, 15; de Gironde, 46; de Montboissier, 28, 29. d'Applaincuurt, art. de Rune, 18. d'Aquaviva, art. de Gévandan, 9. d'Aragon, art. de Gironde, 11. d'Aranthot, art, de Oninemont, 2. d'Arbois, art. du Houx, 19. d'Arbouse, art. du Croc. 6. d'Archier, art. de Lescure, 20, Ardillier, art. de Lestrade, 18, d'Arguil, art, du Cruc, 14. d'Arjac de Solages, art. de Luzech, q. d'Armaguac, art. ile Gironde, o d' Arnal de Vilard, art, de Constantin, 14. Arnauld de Pomponne, art. Colbert, 57. Arnoux, art. de Montboissier, 33. d'Arpajon, art. de Lescure, 16, 19, 23. d'Arsac, art. de Donnissan, 5. Asceron, art. du Vergier, 2. Asque, art. de Gévaudan, 18. Assarez, art. Dessoffy. 7. d'Assche, art. de Berchem, 5. 12, 30. d'Asse, art. des Rotours, 7 d'Atthlette, art. Colbert, 60. d'Anbe de Roquemartine, art. du Gévaudan, 11. d'Aubert, art. des Rotours, 21. d'Aubert d'Annay, art. Colbert, 46. d'Aubert de Theuville, art. Coibert, 48. de l'Aubespine, art. du Croc, 15. d'Aubigne, art. de Lestrade, 25.

d'Aubusson, art. de Montbolssier, 53. Aucoste, art. le Ver. 8. Audebert, art. de Lestrade, 5. d' Aulgerolles-Saint-Polgue, art. du Croc, 6, 7. d'Aulnier, art. du Vergier, 8. de l'Aumosne, art, des Rotours, 6. d'Aunières, art. des Rotours, 7. d'Auriouse, art. de Montboissier, 37. d'Aurusse, art. de Gironde, fu. Autier de Villemontée, art. de Gironde, 46. d'Auvergne, art, de Gironde, d'Auzer, art. de Montboissier, 35. d'Auzon, art. de Monthoissier, 5a. d'Avaugour, art. de Bruc. 13. d'Avila, art. de Berchem, 23. Avcelin, art. de Montboissier, 17, 19 d'Azay, art. de Lescure, 10.

B

Baband, art. de Bruc, 18. Bachelier, art. Colbert, 6, 69. Back, art. de Berchem, 32. de Bacouel, art. de Rune, 9. de Baffie, art. de Montbolssier, 8, 12. Bagon, art. de Lescure, 13. de Baillehache, art. de Bruc, 19. de Baillet, art. de Berchem, 31. de Bailleul, art de Berchem, 4. de Baissey, art. de Lestrade, 22. Bakos, art. Dessoffy, 5. de Balathier, addit. et corr., 8. de Balsac de Saint-Pau, art. de Gironde, 40. Baine, art. de Brur, 11. de Bânes, art. de Lestrade, 28. Banffy de Nagy et Nitaly, art. Dessoffy, 4. de Banville, art. des Rotours, 15. de Bar-de-Mauzac, art. de Gironde, 29de Barasc, art. de Luzech, 5, 6. de Barbezières, addit. et correct., 5. de Bard, art. du Croc, 13, 14. de la Barde, art. de Gironde, 12. de Bardelcombo, art. de Lescure, 13. de Bardet, art. de Gironde, 40. Bardon, art. de Lestrade, 28. de la Barge, art. de Montboissier, 56. le Baron, art. le Ver. 4. du Barquet, art. des Rotours, 3. des Barres, art. de Montboissier, 25. de Barrière, art. de Lestrade, 32. de Bars, art. de Constantin, 5. de la Barthe de Giscaro, art. de Gironde, 41 de Bastard, art, de Lestrade, 8. de la Bastide, art. de Lestrade, 30. Batkay, art. Dessoffy, 6. de Baudet, addit. et correct., 6, 8.

de Baudinet de Courcelles, art. du Houx, 18. Baudouin, art. le Ver. So. Baudouin de Presty, art. Colbert, 52. de Bauffremont, art. du Houx, 5. de la Baulme, art. de Gevaudan, 14. de Baulon, art. de Bruc, 8. le Banlt, art. de Montboissier, 47. de la Baume, art. de Montboissier, 36. Banquet, art. des Rotours, 17. de Bautershem, art. de Berchem, 3. de Boutru, art. Colbert, 29. 44, 65. Baum d'Eckhoven, art. de Berchem, 14, 30. de Bauze de Belcastel, art. de Gironde, 17. de Bavière, art. Dessoffy, 2. de Bavière-Grosberg, art. Colbert, 49. de Bayne, art. de Lescure, 12, 15. Bazan de Flamanville, art, de Bruc, 33. de Bazillac, art. de Donnissau, 5. de la Bazinière, art. Colbert, 44. de Bearn, art. de Gironde, 20. de Beaucorps, art. du Vergier, 21. de Beaufort, art. de Montboissier, 24, 26, 27. de Beaufort-Canillac, art. du Croc, 9. de Beaufort-Montboissier, art. Colbert, 36. de Beaufort de Turenne, addit. et correct., 11. de Beaujeu, art. de Montboissier, 16. de Beaulac, art. de Constantin, 4. de Beaulieu, art. de Montboissier, 50. de Beaulieu de la Filolie, art. de Constantin, 8. de Beaumanoir-Lavardin, art. de Bruc, So. de Beaumond (Touchebœuf), art. de Gironde, 10, de Beaumont de Bessuire, art. du Vergier, 2, 3. de Beauplas, art. de Lestrade, 8. de Beaupoil de Saint-Aulaire, art. de Lestrade, 28. de Beaupny, art. de Constantin, 3. de Beauroire, art. de Lestrade, 6. Beausse, art. de Constantin, 13. de Beauvais, art. le Ver, 53. de Beanvoir, art. de Rune, 24. de Beauville, art. de Gironde, 18, 36. de Beauvilliers Saint-Aignan, art. Colbert, 24. de Beauvisage, art. le Ver, 25, 26. de Beauvois de Nogaret, art. de Gironde, 17. de Bec-de-Lièvre, art. de Rune, 11. de Bechameil, art. Colbert, 7. Becquin, art. Colbert, 51. Begon, art. Colbert, 69. le Begue de Bayecourt, art. du Houx, 36. le Bel, art. de Brue, 12. de Beleastel, art. de Gironde, 19; de Lescure, 13. de Bellafaire, art. de Lescure, 8, 9. du Bellay, art. des Rotours, 7. Belle, art. du Vergier, 3. de Bellegarde du Bos, art. du Croc, 10. de Belleville, art. des Rotonrs, 4. de Bellin, art. de Gironde, 47de Bellov, art, le Ver, 26, 28. Bélot, art. Colbert, 69.

Beltrami, art. de Gévaudan, 7, 8, 9, 10. de Belvalet, art, de Rune, 13 de Benavent, art. de Gironde, 17, 19; de Lescure, 15: de Montboissier, 37. de Benetern, art. du Dresnay, 27. Benoist, art. du Dresnay. Q Benoist de Gautre, art, de Gironde, 37. de Bequigny, art. de Rune, 17. Beraud, art. Colbert, 34. de la Beraudière, art. du Vergier, 7. de Bercheny, art. Dessoffy, 11. de Berchtold, art. Dessoffv. G. Berger, art, du Vergier, 10. le Berger, art, de Bruc. 34. de Bergue de Ventinhac, art. de Lestrade, 6. de Bergues, addit. et correct., 3. de Berlaer, art. de Berchem, 4. Berlan, art. de Donnissan, 1. de Berles, art, le Ver. 18. de Berneige, art. de Berchem, 13. Bernard de Crès, art. de Lestrade, 19. Bernard de Marigny, art. du Vergler, 15. Bernard de Montebise, art. Colbert, 64. de Bernières, art. des Rotours, 21. de Berny du Coudray, art. du Croc, 2. Beroult de Boi-bilaine, art. des Rotours, 18. de Bersaque, art, le Ver. 12. de Berthemet, art. Colbert, 52. Bertho, art. de Brue, 25. Berthonneau, art. de Quinemont, 7. Berthout de Berlace, art, de Berchem, 20. Bertrand, art. du Dresnay, 19. Bertrand de Mirebeau, art. de Gironde, 21. Bertrand de la Mothe-Rouge, art, de Gironde, 25, 38 de Bertrand, art. de Gévaudan, 7. de Besannes, art. Colbert, 6, 52, 67. de Besiade d'Avaray, art. Colbert, 10, 58. Besnard, art. des Rotours, 15, 20. de Besse de la Richardie, art, du Croc. v. de Bessou, art. de Gironde, 30, 32, 36. de Bethune, art. Colbert, 29. de Beulan, art. de Quinemont, 2. de Reurthel on Burthel, art, du Houx, 35. de Bererne, art. de Berchem, 5. de Bexens, art. de Constantin, 4 de Bey, art, de Lestrade, 18. de Beynac, art. de Constantin. 8. Bezeg, art. Dessoffy, 5. de Beziers, art. de Lescure, 4. de Bezu, art. de Rune, 12. de Bezons, art. de Lestrade, 17 de Biderau, art. de Gironde, 31; addit. et correct., de Biencourt, art. le Ver, 7. du Biez, art. de Rune, 5; le Ver, 28. de Bigaerden, art. de Berchem, 10.

Bigant, art. le Ver, 32.

de Bignicourt de Chambly, art. Colbert, 9.

Bignon, art. Colbert, 64; des Rotours, 25. de Bigot de Saint-Ouentin, art. de Gironde, 3. des Bigots, art. du Houx, 15, 26, 27. de Bios, art. de Donnissan, 5, 6. de Bire, art. de Constantin, 21. de Biville, art, de Rune, 10. de Blaignan, art. de Donnissan, 4. le Blanc d'Éguilly, art. de Lestrade, 26. Blanchard, act. de Bruc, 30. de Blangy, art. le Ver, 12. Blauf, art, de Bruc, 18. Blondel, art de Rune, g. de Bochott, art. de Berchem, 25. Bodari, art. le Ver, 26. Bodin, art. de Quinemont, 7; du Vergier. 8. Boede, art. de Berchem, 12. Bohus, art. Dessoffy, 5. du Bois, art. des Rotours, 21, 22; le Ver, 29; du Vergier, 6 de Boiseon, art. du Dresnay, 7. du Boishamon, art. de Rune, 17. de Boisjagu, art. de Bruc, 9. de Boisrobin, art. de Rune, 5. de Boisse, art. de Monthoissier, 5. de la Boissière, art. de Gironde, 28. le Boistel, art. de Gironde, 48. de Bonassier de Saint-Cyr, art. de Gironde, 57. de Bonchamp, art. de Lescure, 27, 28; du Vergier, de Bonenfant, art. des Rotours, 4. Bonfils, art, de Lescure, 6. le Boniec, art. du Dresnay, 15. Bonin de la Boninière, art, de Quinemont, 8. de Bonissent, art. de Rune, 12. de Bonnac, art. de Gironde, 45. de Bonne, art. de Monthoissier, 32. de Bonnebroque, art. le Ver, 1. de Bonneguise, art. de Constantin, 8. Bonnier de la Mosson, art. de Gévaudan, 16. Bony, art, de Lestrade, 16. Boot, art. de Berchem, 24. du Boquet, art. de Gironde, 2 le Borgne, art. du Dresnay, 16. le Borgne de Coëtivy, art, du Dresnay, 19. le Borgne de Lesquesliou, art du Dresnay, 8. le Borgne de Lohennec, art. du Dresnay, 17. de Bors d'Overen, art, de Berchem, genealogie d'Oli-lagers, 20. de Borsele, art, de Berchem, Q, 28, du Bos, art. de Rune, 15 du Boscq, art, de Luzech, 2 du Borquet, art. de Gironde, 25. Bouard, art, de Bruc, 33. du Bouays, art. de Bruc, 16, 17. Bouchard d'Aubeterre, art. des Rotours, 8. Bouchard d'Esparbès de Lussau, art. Colbert, sq. de la Bouchardière, art. de Quinemont, 3.

de Bouchaud, art. du Croc. 13.

le Boucher, art. de Bruc, 4, 33; le Ver, 15.

le Boucher de Keranhouch, art. du Dresnay, 15. du Bouchet de Sourches, art. Colbert, 30. de Bouchier, art. de Lestrade, 13. de Bouchout, art. de Berchem, 9, 10, 28. de la Bouexière, art, du Dresnay, 15. de Boufflers, art. de Rane, 15 de Bouisson, art. de Gironde, 23. Bonju, art. du Vergier, 5. de Boulginvilliers, art. de Rune, 5, 18. Boulenger, art, de Berchem, 17. Boulet, art. Colbert, 51. Boullian, art. de Bruc, 24. le Bouliz, art. de Gironde, 48 de Bouqueval, art. Colbert, 55. Bonquin, art. du Vergier, 3. le Bouracher, art, le Ver, 19de Bourdeille, art. Colbert, 10. de Bourdereuil, art. de Bruc, 31. Bourdon, art. dn Houx, 21. du Bourg, art. du Croc, 7; de Gironde, 9. ie Bourg, art. du Dresnay, 18. de Bournac, art. du Croc, 13. de Bournoville, art. de Runc, 4. Bourree, art. Colbert, 7. Bonssart, art. le Ver, 9, 10. Bouteiller, art. de Bruc, 21. Bouleville, ort. de Bruc. 4. Bontillou, art. de Quinemont, 4. Boutin, art. de Montboissier, 46. de la Boutceillaye, art. de Bruc, 4. Bonvetart de Bruc, 11. le Bonvier des Mortiers, art. du Vergier, 19. de Bouvot, art. de Lestrade, 23. Beux, art. de Bruc, 26, 51. Bouzonville, art. de Rune, 5. de Brabant, art. de Berchein. 20. de Bragelongne, art. du Dresnay, 26. de Brancas art. Colbert, 49. de Brandon, art. de Rune, 12. Brant, art. de Berchem, 31. de Breda, art. de Berchem, 4. L'régeot, art. du Houx. 35. du Breil, act. de Bruc, 27. de Brémond d'Ars, art. de Donnissan, 7. de Bresdont, art. de Rune, 6. de Bressé, addit. et correct., 11. de Brestel, art. le Ver, 25. de Bretague, art. de Lestrade, 8. le Breton, art. des Rotours, 16; de Rune, 16. du Breuil, art. de Constantin, 7; de Lestrade, 8, 13, 26, des Rotours, 13; de Rune, 5. de la Breuille, art. de Lestrade, 29. de Breze, art. de Lestrade, 20. de Brezons, art. de Montboisser, 33. de Briet, art. de Lestrade, 24. Brochard, art. des Rotours, 9. de Broglie, art. de Monthoissier, 55. Brokin d'Estegin, art, de Constantin, 15.

Brondon, art. de Rune, G.

Brossart, art. de Rune, 12. de Brosset, art. des Rotours, 25. de la Brone, art. de Constantin, 5. Broullart, art, le Ver, 8. Bruuwers, art. de Berchem, généalog. d'Olislagers, de Bruchard, art. de Lestrade, 12, 16, 17. Brugault, art. de Constantin, 5. de Brugnials, art. de Gironde, 14. Bruilhet, art. de Donnissan, Q. Brulart de Genlis, art. Colbert, 53. Brunet, art. des Rotours, 22. Brunet de Rancy, art. Colbert, 35, 60. de Bruniquel, art, de Lescure, 8. de Bruzac, art. de Constantin, 7, 8. de Buade de Grissac, art. le Ver. 20. de Bncy, art. de Rune, 8. Budan de Russé, art, de Quinemont, 8. de Bugy, art. Colbert, 69. de Buisne, art. le Ver, 26. Buisson, art. des Rotours, 13. du Buisson de Courson, art. des Rotours, 19. 20. du Buisson de Ressons, art. de Montboissier, 45. de Bullestrale, art. de Berchein, 32. de Buron, art. de Gironde, 1, 42. Busnel, art. des Rotonrs, 22. de Bussières, art. de Monthoissier, 13. de Bussy, art. Colbert, 5.

Brossard, art. des Rotours, &

C

Cabannes de la Prade, art, du Houx, 20. Cachereine, art. le Ver. 4. Cachette, art. Colbert, 9. Cacqueray, art. de Rune, 8, 10. de Cadole, art. de Lescure, 10, 11. Cahouet de Beauvais, art. Colbert, 48. de Caignon, art. des Rotours, 23. de Cairon, art. des Rotours, 15. de Cajarc, art. de Lescure, 22. de Calcan, art. Colhert, 65. Calculi, art. de Donnissan, 2. de Callac, art. de Bruc, 4, 11. de Calonne, art. le Ver, 14. Calvel, art. de Lescure, Q. Canard, art. Culbert, 69. de Cambon, art. de Gévandan, 17. du Cambout, art. de Bruc, 13. de Campagne, art. de Rune, 14. de Campulley, art. le Ver, 19. de Camus, art. Colbert, 7, 8. Canard, art. Colbert, 5. de Canclaux, art. Colbert, 32, 61. de Canillac, art. de Montboissier, 14, 24, 27, 28. de Cono, art. de Bruc, 11.

de Canonville, art. de Rune, 11. Cantelmi, art. de Gévaudan, 8. Cauts, art. de Berchein, 31. le Canu, art. le Ver, 33. de Canzie, art. de Rone, 2. de Caponi, art. du Croc, 7de Capone, art. de Gevandan, 9. Cappellier, art. le Ver. 16. de Capriol, art. de Lescure, 21. Caraffa, art. de Gevaudan, 8, o. de Carbonnie, art. de Gironde, 31. le Carbonnier, art. le Ver, 7. de Carbonnières, urt. de Gironde, 32. de Cardaillac, art. de Gironde, 19, 36; de Lescure, 13: de Luzech. 6. de Cardalan, art. de Bruc, 14. de Carles, art. de Constantin, 5. le Caron, art. le Ver, 7. de la Carpègne, art. Colbert, 10. Carpentier, art. le Ver, 7. des Cartes, art. de Bruc, 33. de Cassagne, art. de Lescure, 23. de la Cassaigne, art. de Lescure, 24. Cassinet, art. de Monthoissier, 24. Cassot, art. Colbert, 60. de Castaing, art. de Lescure, 10. de Castelhill, art Colbert, 1. du Castellier, art. des Rotours, 8. de Castelnau, art. de Gironde, 9, 13; de Lescore, 15; de Luzech, 7. de Castelpers, art. de Lescure, 10, 17, 23. de Castel, art. de Lescure, 7, 12. de Castillon, art. de Gironde, 7, 9. Castriot-Scanderberg, art. de Gévaudan, 8. le Cat, art. de Rune, 4, 6. Cathelineau, art. de Lescure, 27. Cauchon, art. Colbert. 8. de Caulières, art. de Rune, 10, 19. de Caumont, art. de Gironde, 8, 33; de Luzech, 9; de Rune, 8, le Ver, 8; du Vergier, 11, 14, de Caumont-Gauville, art. du Dresnay, 18. de Cavailhon, art. de Gevaudan, 10. du Cayla, art. de Lescare, 7. de Cazal, art. de Lescure, 15. de Cazales, art. de Gironde, 14. de Cebazat de Blanzac, art, de Monthoissier, 47. le Cerf. art. des Rotours, 9. du Cerf, art de Rune, 14. de Ceris, art. de Constantin, 3. de Cezac de Campagnac, addditions et corrections, de Chabannes, art. de Gironde, 47; de Montboissier, 27. 29, 30, 31; addit. et correct., 2. de Chabaus, art, de Lestrade, 10; addit, et corr., Chaband, art. le Ver, 12. de Chabot, art. de Rune, 6. de Chalencon, art. de Montboisssier, an.

Chalcet de Rochemonteix, art. du Croc, 9.

de Chambarc, art, de Constantin, 18. de Chambaud-Gouvernet, art. du Croc, 9. de Chambley, art. du Houx, 9, 10. de Chambly, art. de Rune, 13. de Chambon, art. de Montboissier, &. de Chambray, art. des Rotours, 24. Chamillat, art. de Constantin, 25. de Champ-de-Fain, art. du Vergier, 5. de Champagne, art, de Gironde, 18, de Champlais, art. des Rotours, 5. des Changes, art. de Lestrade, 11, 12. de Chanaleilles, art. de Gévaudan, 12. de Chandorat, art, du Groc, 3. de Chansat, art. de Lestrade, 7. de Chante-Fain, voyes de Champ-de-Fain. de Chanteloup, art. du Dresnay, 12. de Chantreine, (seigneurs), art. le Ver, 24. Chapelle de Jumilhac, art. de Lestrade, 30. Chapt de Rastignac, art. de Lestrade, 15; de Luzech, 10. Charlionneau, art. du Vergier, 3. Charette, art. de Bruc, 17. de Charette, art. de Donnissan, 11; de Lescure, 28. de Charmoilles, art. du Houx, 38. de Charmolue, art, Colbert, 67. de Charnace, art. des Rotours, 7. Charon de Ménars, art. Colbert, 21, 69. Charpentier, art. du Houx, 11. de Chaslus, art, de Constantin, 2; du Croc, 10; de Luzech, 2. de Chaspoux, art. de Quinemont, 6, de Chassarel, art. de Lestrade, 29. de Chassignolles, art, de Montboissier, 23. de Chastel-Perron, art. de Montboissier, 19. de Chastel-Wevey, art. du Houx, 5. de Chastillon, art. de Montboissier, 24; du Vergier, de la Chastre, art. de Montboissier, 32. de Châteaubriand, art, de Bruc, 17. de Châteauneuf, art. de Gévaudan, 4; de Montboissier. 28. de Châteauneuf-Randon, art. de Lescure, 21, 22. de Chatel, art, du Houx, 20. de Chaulieu, (seigneurs), art. des Rotours, 10. de Chaumont, art. de Lestrade, 7; de Montboissier. a; de Rune, 5, 6. de Chaunac, art. de Gironde, 28; additions et corrections. 8. de Chaunay, art. de Constantin, 3. de la Chaussée, art. du Croc, 15; du Vergier, 5. de la Chaussée d' Eu. art. le Ver. 20. de Chausson du Colombier, additions et corrections, Chauvelin, art. Colbert, 54, 67. Chauvelin de Beauséjour, art. de Montboissier,

Chauvelin de Grosbois, art. Colbert, 48.

de la Chaux, (seigneurs), art. des Rotours, 25.

de Chavagnac, art. de Montboissier, 37. de Chavari, art. de Gevaudan, 11. de Chazeron, art. du Croc. 5. de Chefdeville, art. de Quinemont, 2. du Chêne, art. de Berchem, 32. de Chennevières, art. des Rotours, 13, 15. Chertemps, art. Colbert, 10. de Chery, art. le Ver, 51. du Chesne, art. de Lestrade, 14. Chesnel, art. de Montboissier, 49. Chevalier, art. de Montboissier, 40. Chevalier des Ajots, art. de Donnissan, 10. le Chevoir, art. du Dresnay, 14, 24. de Chevrières de Tanay, art. Colbert, 57. du Cheylard, addit. et correct., 5. de la Chieze de Briance, art. de Gironde, 27, 55. du Chilleau, art. du Vergier, 5. Chiunex, art. de Berchem, 18, de Choiseul, art. ilu Houx, 11, 12; de Lescure, 25. de Choisenl-Goustier, art. Colbert, 50. Cholet de Bellefonds, art. de Bruc, 32. Chomart de la Riaillaye, art. de Bruc, 13, 14. Choulz de Bussy, art. de Montboissier, 41. de Choupes, net. de Quinemont, 5. Chrestien, art. Colbert, 51. Chrétien, art. de Bruc, 28; du Dresnay, 15. de Circourt, art. du Houx. 14. de Cisternes de Vinzelle, art, de Montboissier, 51. de Civalart, art, du Houx, 20. Clabat, art. du Vergier, tt. de Claris, art, de Gevaudan, 3. de Clavières, art. de Lestrade, 12. de Cleranet, art, de Rone, o. de Clerans, art. de Constantin, 8. de Cleraunay, art. des Rotours, 11. le Clerc, art. Colbert, 6. le Clerc de Juigné, art. Colhert, 50; des Betours, 7. de Clercourt, art. de Rune, 2. de Clercy, art. le Ver, 22. de Clère, art. de Rune, 5. de Clergue, art. de Lescure, 20, 21. Clerjon, art. Colbert, 51. de Clermont, art. de Rone, 19. de Clermont d'Amboise, art. Colbert, 36. de Clermont-Tonnerre, art, de Bruc, 33; addit, et correct., 4. de Cleuter, art. de Berchem, généal. d'Olislagers, le Cloutier, art. des Rotours, 11. de Costledrez, art. du Dresnay, 10. de Coatsooff, art. du Dresnay, 2. Cochot, art Colbert, 52, 67. de Cock de Nerinnen, art. de Berchem, 12. de Cosck d'Oppinen, art. de Berchem, 30. Cocquet, art. le Ver, 16. de Cocquiel, art, de Berchem, 32. de Coclputte, art. de Berchem, 12, 16. Coenen, art. de Berchem, généal. d'Olislagers, 15: de Coescouct, art. de Bruc, 8.

de Coeslagat, art. de Bruc, 12, de Coetanscours, art. du Dresnay, 9. de Coetlogon, art. de Bruc. 6. du Costlosquet, art. du Dresnay, 20, 27. de Coetnemoren de Kersaint, art, du Vergier, 21, de Coetrieux, art. du Dresnay, 12. Corret. art. 3: ; des Rotours, 14. de Cohye, art. de Lescure, 5. Coignet, art. Colbert, 57. Colbert, art. Colbert, 1; addit. et correct., 10. Colbert-Maulevrier, art, de Montboissier, 47. de Coligny, art. de Montbuissier, 26, de Colins de Mortagne, art. de Montboissier, 45. Colle, art. de Rune, 3 de Culomy, art. de Gironde, 41. de Comart, art. de Gironde, 11. de la Combe, art. de Constantin, 7. de Combourcier, art. de Monthoissier, 42. de Comminges, art. de Lescure, 16. le Compans, art. Colbert, 6, de Complude, art. de Bruc, 17. Cointe ari. de Lestrade, 5. le Comte, art. le Ver. 25. de Comtors, art. de Lescure, q. de Conche, art. de Girnude, 29. Constant, art. de Constantin, 21, de Constantin, art. de Constantin, 1: addit, et correct., 10. le Conte de Nonant de Raray, art. de Bruc, 32. de Contre-Eglise, (seigneurs), art. da Houx, 37. de Conty, art. de Gironde, 28. Convers. art. Colbert, 51. de Convghan, art. de Quinemont, 2. de Coppequesne, art. de Rune. 6, 20; le Ver, 51. Coquebert, art. Colbert, 6, 8, 9, 51. de Corbie, art. de Bruc. 31, 33. de la Corbière, art. de Bruc, 33. de Corday, art. des Rotours, 4. de Cordoue, art, de Montboissier, 47. de Cornazac, art. de Lestrade, 7. Cornet, art. de Rune, 6. le Cormier de Sainte-Hélène, art. le Ver, 30. Cornu, art. de Rune, 2. Cornu de Beaucamp, art, le Ver, 31. de Cornulier, art. du Dresnay, 19de Corrège, art. de Rune, 16; addit. et correct., 12. de Cosnac, urt. de Gironde, 22; addit. et corr., 9. de Cossé-Brissac, art. de Bruc, 20, 34. de Cossette art, le Ver, 34. Cottari, art. de Brac. 11. Cottereau, art, de Berchem, 21. de Cottineau, art, de Bruc, 19. de Conbladour, art. dn Croc, 5, 6. de Coucy, art. de Berchem, 5. Couet, art. de Quinemont, 6. Conlin, art. Colbert, 51. de Coulonges, art, de Montboissier, 35. de Coupes, art. de Rune, 9. de la Cour, art. Colbert, 53; de Gironde, 48.

Dessoffy, addit. et correct., 10.

de Courbon, art. Colbert, 10. de Courcelles-Roisin, art. de Rune, Q. de Courcy, art. de Donnissan, 10. de Courdonner, addit. et correct., 10. te Cours, art. de Gironde, 28, 37. le Court de Sainte-Marie, art. des Rotours, 18. de Courtenay de Bleneau, art. de Rune, 7. Courtin, art. Colbert, 8. Courtrel, art. le Ver, 25. te Courvaisier, art. de Bruc, 16. de la Couse, art. de Gironde, 44. de Consin de Saint-Denis, art. Colbert, 36. de la Cousse, art. de Lestrade, 2. de Couthier, art. de Gironde, 29. Cox, art. de Berchem, 11, 19, 29. le Cozic, art. du Dresnay, 12. de Crameuil, art. le Ver. 8. de Creissac, art. de Gironde, 10; de Luzech, 1, 3, 6. de Creissel, art. de Leseure, 12. de Cremenux, art. de Montboissier, 33. de Crény, art. le Ver, 20. de Crequy, art, de Bruc, 30. de Crésecques de Croy, art. de Bruc, 54. de Grevecœur, art. de Constantin, 4du Croc d'Auteyrat, art. de Montboissier, 52. de la Croix, art. le Ver, 25. de Croonenbourg, art. de Berchem, 29. de la Cropte, art. de Constantin, 7, 8. du Cros, art de Montboissier, 32, de Croulay, art. de Bruc, 14. de Croze, art. de Gevaudan, 11. de Cruningen, art. de Berchem, 11, 14, 28. de Grussol d'Uzes, art. Colbert, 56. de Cruzy, art. de Gironde, 42. de Csernek, (comtes), art. Dessoffy, 1. de Cugnac, art. de Lestrade, 11. de Cuuchy, art. de Berchem, généal. d'Olislagers,

#### D.

de Daiem, art. de Berchem, a7; même art., génésl. d'Olisiagers, 15.
Damet de Colonges, art. du Vergier, 3.
de Daspierre, art. le Ver, 18, 5a.
Danzey de Veue, art. de Broc, 21.
Danzel, art. le Ver, 31.
Danzel, art. le Gironele, 38.
Dauphin, art. de Gironele, 38.
Dauphin, art. du Houx, 20.
Dauphin de Monteol. art. de Montbolssier, 17.
Dauphin de Monteol. art. de Montbolssier, 52.
David, art. Colbert, 60.
Deaulx, art. de Montbolssier, 28.
Delpich, art. de Constantia, 20; de Gironde, 16.
Delpit, art. de Constantia, 18.
de Desew, art. Dessoffy, 2.

Doya, act. Colbert, 57. Distiot, art, du Houx, 29 de Dienne, art, ile Manthoissier, 36, 41. de Dinteville, art. de Monthoissier, 29. de Dombasic, (seigneurs), art, du Houx, 13. de Dommart, art. le Ver, 4. de Doni de Beauchamp, art. de Monthoissier, 43. de Donnissan, art. de Gironde, 8; de Lescure, 29; du Vergier, 26. Dorat, art. le Ver. 30. de Dordaigue, art. de Constantin, 8; addit. et corr., Dorin de Leigné, art. de Bruc, 25. le Dornec, art. du Dresnay. 15. Donet de la Boullave, art. de Anne, 17. de Douhet, art. de Montboissier, 52. le Doulcet de Pontécoulant, art. des Botours, 14. Doullé, art. de Rune, 17. le Doulx, art. le Ver, 12. de Draeck, art. de Berchem. 8. de Drongelen, urt. de Berchem, 31. Droniou, art, du Dresnay, 4. Drouet, art. des Rotours, 2. Droullin, art. des Rotours, 11, 12, 15. de Drucat, art. le Ver, 8. Drudes du Rocher, art. des Rotours, 15. le Duc, art. de Rune, 10. Duché, art, le Ver, 22. de Duffle, art. de Berchem, 3, 11, 29, 30. Dufour, art. de Constantin, 4. Dumbar, art. Colbert, 4. Durand de Laudonie, art. de Constantin, 8. Durand de Pérignat, art. le Ver. 32. Durand de Poisieux, art. de Montboissier, 47. de Durand de Bonrecueil, art. de Gevandan, 12. de Durand de Relly, art. de Gévaudan, 17. Durant, art. de Bruc, 13. Durey, art. de Montboissier, 42. de Durfort, net. de Donnissan, 3; de Gironde, 21, 26, 28; de Luzech, 8, 9. de Durfort-Cirrac, art. de Donnissan, 10; de Lescure, 24; du Vergier, 26. de Durfort Duras, art. du Vergier, 21. Dussey, art. des Rotours, 5.

# E.

d'Ecouché, art. des Rotours, 3.
d'Elbée, art. de Lescure, 26; du Vergier, 16.
d'Elbée, art. de Lescure, 25.
Emmerio de Salve, addit. et correct, 6.
d'Entekort, art. de Berchem, 27.
d'Endegeest, art. de Berchem, 3, 15.
d'Enghien, art. de Berchem, 3, 15.
d'Enghien, art. de Berchem, 3, 15.
d'Enghien, art. de Ben., 2.

Ertault, art. de Bruc, 18. d'Esclaux, art. Colbert, 12. d'Escoubleau de Sourdis, art. Colbert, 58. d'Esdrieux, art. de Bruc, 9, 23. d'Esparbès, art. de Gironde, 6, 28, d' Esparron, art. de Gevandan, 3. d'Espinay, art. de Bruc, 27. d'Espinay de Ligneris, art. le Ver, 31. d'Espinose, art. de Bruc, 10. d'Espringles, art. de Quinemont, \_ des Essars, art. de Rune, 4. des Essarts, art. de Rune, 12. d'Estaing, art. Colbert, 46, 48; du Croc; de Lescure, 20; de Montboissier, 42. d'Estang, art. de Constantin, de l'Estendard, art. de Rune, 18. d'Esterhazy, art. Dessoffy, LL. d'Estourmel, art. de Rune, 19. d'Estrades, art. de Rune, 7. d'Estresses, art. de Gironde, 24. de l'Étang, art. du Croc, 2. Étienne, art. du Dresnay, 10. Eusez, art, de Rune, 16. l'Évesque, art. de Bruc, 15 Eymé, des Roches, art, du Croc. 8. Eynatten, art. de Berchem, généal. d'Olislagers, 14.

#### F.

de la Fabrie, art. de Gironde, 29. Faffelin, art. le Ver, 7de l'alconet, art. de Gironde, 12. de Falette-Barole, art. Colbert, 50. do Fallais, art. des Rotours, 5. de Fallart, art. de Rune, 15. de la Fare, art. de Gevaudan, 3: de Montboissier, 42. de Farges, art. de Gévaudan, 3. de Fargues, art. de Gironde, 22, de Faricon, art. de Lescure, 6. Farka, art. Dessoffy, 5. de Fars, art. de Lestrade, 7, 9, 10, 11, 13, 14. de Faucon, art. de Gévaudan, 5. de Fanre de Poujol, art. de Constantin, de Fay, art. de Bruc, 33; de Rune, 14, 18. du Fay, art. des Rotours, 4. Fayard, art. de Lestrade, 11 de Faye, art. de Lestrade, 2, 6, 7. de la Faye, art. de Lescure, 13; de Lestrade, 5, 6, 7; de Montboissier, 21. de Fayet, art. de Montbolssier, 49. de la Fayette, art. de Montboissier, 23, 24. Fêbrier des Pointes, art. du Dresnay, 21. de Feletz, art. de Lestrade, 15. de Fénelon, art. de Gironde, 38. de Fénis, art. de Lestrade, 16. de Fergeol, art. de Rune, 11. le Feron de Bresme, art. le Ver, 31.

Ferrand, art. de Montbolssier, 50. de Ferréolles, art. de Montboissier, 33. la Ferrière, art. de Constantin, 15. Ferrières, art. de Donnissan, 8, de Ferrières de Sauvebæuf, art. de Lestrade, 14. de Fesques, art. Colbert, 49. le Fêvre, art. Colbert, 10; de Montbolssier, 50. le Fêvre de la Faluère, art. de Quinemont, 8. le Fèvre de Mormant, art. Colbert, 53. Feselot, art. Colbert, 7. de Fiennes, art. Colbert, 48 de la Fin, art. de Monthoissier, 29. de Finance, art. du Houx, 28. de Flachat d'Assignac, art. du Croc, 10. Flamenc, art. de Lestrade, 6, 7. le Flamenc, art. le Ver, 9. de Flandre, art. de Berchem, 12. Fleury, art. du Vergier, 7. de Fleville, art. du Houx, 6. de Flexelles de Bregy, art. de Montboissier, 54. de Flixicourt, art. le Ver, 7, 8, de Floirac, art. de Lescure, 13 Florent de Lavaur, art, de Montboissier, 33, de Floriot, art. du Houx, 18. Flotte de Revel, art. de Montboissier, 17, 20, 21. de Foissens, art. de Lescure, 4. de Foix, art. du Croc, 17, 18; de Gironde, 20. de Folleville, art. de Rune, 16. de Fonboissar, art. de Gironde, 38. la Font, addit. et correct., 5. de Fontaines, art. de Rune, 11, 17; le Ver, 18. de Fontanet, art. du Croc, 4. de Fontenay, art. de Bruc, 5. de la Forest, art, du Dresnay, 13; du Vergier, 3, 5, Forgacs, art. Dessoffy, 6. des Forges, art. du Vergier, 7. des Forges de Beaumée, art. Dessoffy, 12. de Fortia, art. Colbert, 52; de Gévaudan, 7, 10, Fortin, art. des Rotours, 7.
Fortin de Marcenne, art. des Rotours, 18. du Fos de Méry, art. Colbert, 56. de la Fosse, art. le Ver, 17. des Fosses, art. de Rune, 17. de Fosseux, art. le Ver, 13, Foubert, art. le Ver, 21, de Foucaud, addit, et correct., & de Foucauld, addit. et correct., 9. de Foucauld de Pontbriand, art. de Gironde, 26. de Foucault, art. du Vergier, 27. Foucher, art. du Vergier, 5. de Fougères, art. du Croc. 11 de Fouquesolle, art. de Rune, 5; le Ver, 28. Fouquet, art. Colbert, 15. du Four, art. le Ver, 26. le Fourbeur, art. de Bruc, 11. le Fouret, art. Colbert, 52, 67. de Fourneau, art. de Berchem, 24. du Fournel, art de Bruc, 16.

de Fournial, art. da Croc, 8. de Fourniés, art. le Ver, 8. de Fours, art. de Rune. 7. Fradet de Saint-Aoust, art. Colbert, 38. de Framecourt, art. de Rune, 20. de Framery de Sorrus, art. le Ver. 34. Franchet, art. de Bruc, 12. Franchi, art. de Gévaudan, 9. de Francs, art. de Constantin, 4. de Franquetot, art. Colbert, 39. Frazer, art. Colhert, 4. Fréjeville, art. de Constantin, 15. de Fréquin, art. des Rotours, 11. de la Fresnaye, art. de Bruc, 11. de Fretin, art. le Ver, 24, 25. des Friches, art. Colbert, 56. Frizon, art. Colbert, 52. de Froulay de Tessé, art. Culbert. 46. de Fumel, art. de Gironde, 23. Fumée des Fourneaux, art. de Quinemout, 3. Fumée de Lignières, art. de Bruc, 18. de Furstenberg, art. Colbert, 28.

#### c.

de la Gadec, art. do Dresnay, 28. de Gaittarbois, art. de Rune, 5; art. le Ver, 18. Gailtard, art. le Ver, 21. du Gaillard d'Heyliner, art. de Gironde, 42de Guillonnel, art. de Montboissier, 15. de Galard, art. de Constantin, 4; de Gironde, 33. Galaup, art. de Lescure, 16. de Galon de Barzay, art. du Croc, 11. de Gand, art. de Berchem, 6 de Gand-Alost, art. de Berchem, 2. du Garil, art, le Ver, 16. de la Garde, art. de Gironde, 27; de Lestrade, 5. de Garnetot, art. des Rotours, 4. du Garric, art. de Gironde, 26. de Gasc, art. de Leseure, 6. du Gascaon, art. du Dresnay, 27. Gascher, art. de Bruc, 13. de Gassiès, art. de Donnissan, 5. de Gassion, art. de Colbert, 10. Gassion d'Espan, art. Colbert, 12. de Gast, art, de Lestrade, 16. de Gaudemar, art. Culbert, 65. de la Gaudille, art, de Rune, 18. de Gaulejac, art. de Constantin, 15; art. de Giconde, 37. Gaultier, art. le Ver, 29. Gaultier de Saint-Lambert, art. des Rotours, 23. de Gauthier, art. de Gironde, 28. Gantier, art. du Dresnay, 26; de Monthoissier, 33. de Gantier-Savignac, art. de Lescure, 9, 10, 11. de Gavarret, art. de Gironde, 8. de Garre, art, de Berchem. 4, 8.

de Gebelin, art. du Croc, 4. Gedoyn, art. de Monthoissier, 50. de Gemit de Luscan, art. du Houx, 22. le Gendre, art. de Brnc, 16. Gendronneau, art. du Vergier, 7. de la Genebrière, art. de Constantin, 2. de Geneste do Repaire, art, de Constantin, 22. de Geneston, art. de Bruc, g. de Gennaro, art, de Gévandan, 7. de Gensac, art. de Gironde, 9. de George de Taraut, art. de Gévandan, 11. Gérard de Rochellon, art. du Dresnay, 16. de Gérard, art. de Gévandan, 4. de Gerdingen, art. de Berchem, généalogie d'Olislagers, 16. de Germey, art. du Honx, 20. de Germigney, art. de Constantin, 20. Gervais de Salvert, art. de Quiucmont, 6. Geslin, art. des Rotours, 12. de Gibon, art. du Vergier, 24. Giequel, de la Bruchaie, art. de Bruc, 10. de Gie, art. Colbert, 62. Gigeou, art. ilu-Dresnay, 13. Gillier de Clerambault de Marmande, art. Colhert, 28. le Gillon, art. du Houx, 36. de Gimel de Paluel, art. de Lestrade, 13, 14. de Gimnich, art. de Berchem, 8. Girard, art. le Ver. 33. Girard de la Bussière-Cubrange, art. du Vergier, Girardin de Guilleragues, art. de Monthoissier, 50. Girand de Montbellet, addit, et correct., 10. Girandy, art. de Gevaudin, 6. de Gironda, au royanue de Naples, art. de Gironde, de Gironde, art. de Donnissan, 2; de Gironde, 1; de Luzech, 4. 5; addit. et correct., 8, 10. de la Giscardie, (seigneurs), art. de Gironde, 32. de Glizy, art. de Rune, 20. de Gouzvenou, art. du Dresnay, 26. Godard, art. le Ver, 28. Godart-de-Juzet, art. de Bruc, 10. Godart de Millancour, art. de Rune, 6. de Goddes, art. de Gironde, 47. de Godel, art. de Gevandan, 2 Goheau de Saint - Aignan, art. de Bruc, 10, 12. Gohier d'Aingleville, act, des Rotours, 16. de Goix, art. de Gévandan, 12. de Gomiecourt, art. de Rune, 20. de Gonde, art. de Gironde, 31. de Gondi, art. Colbert, 7. Gendouis, art. des Rotours, 5. de Gonesse, art. de Lescure, 5. de Gontaut, art. de Constantin, 3, 12, 13, 16; de Luzech, 6, 7, 8; addit. et correct., 1. de Gontaut-Biron, art. Colbert, 29; de Gironde,

de Gorhey (seigneurs), art. du Houx, 26.

Gougenot des Monneaux, art. des Rotours, 24. de Goulaine, art. de Bruc, 19. le Goullu des Aunays, art. des Rotours, 6. de Gonrey, art. du Honx, 18. de Gourdomer, art. Colbert. 59. de Gourgue, art. de Montboissier, 47. de Gourlay, art. de Rone, . 8. de Gourlay d'Azincourt, art, le Ver, 19. de Gourné, art. de Donnissan. 4. de Goussé de la Roche-Allard, art, du Vergier, 14de Goussoulenc, art. de Gévaudan, 9de la Goute de la Poujade, art, de Gironde, 21, 28. de la Goutte de Saint-Purgent, art. du Croc, 5, 6. de Gony, art. le Ver, 26. Conyon, art, de Constantin, 10. Goyon de Matignon, art. Colbert, 26. de Gozon, art. de Gironde, 26; de Lescure, 20. de Grammont, art. de Lescure, 21. de Grammont-Granges, art. du Houx, 37. de Grand, art, de Oninemont, 2. le Grand, art. le Ver. 6. de Granges-Surgères, art. de Lescure, 24. de Granges-Surgères-Puyguion, art. du Vergier, 12. le Gras d'Acy, art. de Rune, 17. Grasseteau, art. Culbert, 64. de Grasteil, art. de Quinemont, 7. de Grati, art. de Berchem, généalogie d'Olislagers, 16 de la Gravière, art, de Montboissier, 23. de Grégoire des Gardies, art, de Gévaudan, 5. de Grenier, art. de Lescure, 24. de Griffon, art. de Constantin, 21. de Grignols, art. de Gironde, 29. de Grimoard de Frateaux, art. de Gironde, 22. de Grimod de la Reynière, art. de Montboissier, 47. Grollier, art. Colbert, 57. de Groote, art. de Berchein, 32. Grooteclaes, art. de Berchem, généalog. d'Olislagers, 15, et 16. de Gros, art. de Constantin, 3. Grosbon, art. du Vergier, 20, 25. des Groseilliers, art. le Ver, 17. de Grossain, art. du Croc, 12. de Grousset, art. des Rotours, 3. Guehenneuc, art. de Bruc, 11, 20, 25. de Guemadeuc, art. du Vergier, 11. de Guerchays, art. de Bruc, 14. de Guerin, art. de Donnissan, 8. da Guermeur, art. du Dresnay, 6. Guéroult, art. de Montboissier, 36. Guéroult de Bellée, art. des Rotours, 47. de Guerpel, art. des Rotours, 22. de Guerrande, art. de Bruc, 8. de Guerre, art. de Gironde, 25. de Guerry, art. de Bruc, 32. de Guerry de Beauregard, art. du Vergier, 24. des Guetz, art. des Rotours, 8. de Guezennec, art. du Dresnay, 27. Guibout, art. des Rotours, 5.

de Guichardy, art. du Dreanay, 19, da ta Guicha, art. du Houx, 8, 10. de Guillon, art. Colbert, 40. de Guilnes, art. Colbert, 5. de Guiry, art. de Rune, 6. de Guiscard, art. de Gironde, 12, 14. de Guitlon, art. de Gironde, 25. de Guyuct, art. Constantin, 12. Guyuct, art. Constantin, 12.

#### H.

de Haesten, art. de Berchem, 3o. Halbout, art, des Rotours, 6. de Hallencourt, art. le Ver. 4. de Hamal, art. de Berchem, 11, et 12. de Hamale, art. de Berchem, 27.
d'Hamelin, art. de Lestrade, 35; addit. et corr., 11. de Hamstede, art. de Berchein, 11, 31. de Haraucourt, art. du Houx, 11. de Harcourt, art. Colbert, 3; des Rotours, 4, 8. 10. de Hardentun, art. le Ver, 25. Haton de Raguin, art. des Rotours, 7. de Haucourt, art. le Ver, 24. de Halart, art. le Ver, 18. de Hanterive, (seigneurs), art. de Montboissier, 52. du Hautoy, art. de Rune, 13. Havart, art. de Bruc, 11. de Haveskerke, art. de Berchem, 31. de la Haye, art. de Bruc, o; du Dresnay, 17, 27; des Rotours, 11, 12; du Vergier, 6. des Hayes, art. le Ver, 33. du Hays, additions et corrections, 4. de Hedervara, art. Dessoffy, 2, 7. de Heinsberg, art. de Berchem, 31. Hellot de Vidame, art. Dessoffy, 8. Hemery, art. du Dresnay, 7. de Henancourt, art. de Rune, 6. Hénaut, art. Colbert, 29. Hennequin, art. Colbert, 10; le Ver, 25. de Hennezel, art. du Houx, 11, 12, 13, 19, 26, 28, d'Herbais, art. de Berchem, 26, 30. d'Herbel, art. du Houx, 36. Herisson, art. du Dresnay, 21. Hermans, art. de Berchem, 31, généalogie d'Olislagers, 14, 16. l'Hermite, art. de Berchem, 31; Colbert, 53; additions et corrections, 5, Heron de Guimerville, art. le Ver, 28. Herpin, art. du Vergier, 4. Hersart, art. du Dresnay, 17; addit. et corres., de Hesdin, art. le Ver. 9. de Heumont, art. de Rune, 8.

Henze de Hurtevent, art. le Ver, 22, 24.

fleym, art. de Berchem, 26. de Heysvelt, art. de Berchem, 30. Hinckaert, art. de Berchem, 20. de Hinnisdael, art. de Berchem, 25. Hocquart de la Motte, art. Colbert, 51. des Homs, art. de Constantin, 24. de Hooghstracten, art. de Berchem, 9de l' Hopital, art. de Bruc, 7, 9. de Horion, art. de Berchem, 22. de Hornes, art. de Berchem, 9, 30. de Hornoy, art. le Ver, 4. Horvath, art. Dessoffy, 6. Hotman, art. Colbert, 53. Houdain, art. de Berchem, 6. Houllon, art. de Rune, 3. Hourde, art. le Ver, 24. du Boux, art. du Houx, 1; addit. et correct., 10. Hubert, art. de Bruc, 26. Hue de Montaigu, art. des Rotours, 19. Rugon, art. de Lestrade, 6. Hugon de Fourchaud, art. de Montboissier, 59. Huguet, art, le Ver, 29. d'Humières, art. de Rune, 18. Bupel, art. de Bruc, 14. Burault de l' Hopital, art. de Montboissier, 34. Hurtel, art. le Ver, 25.

т

d'Immersole, art. de Berchem, 12, 26, 27, 30. d'Ipelaer, art. de Berchem, 26. Irwing, art. Colbert, 5. de l'Isle, art. de Donnissan, 4; du Dresnay, 12. de l'Isle-Jourdain, art. de Gironde, 8. d'Issocourt, art. de Quinemont, 2.

J.

Jahaud, art. de Girende, 47.

de Jacquelain, art. du Houx, 57.
Jagault, art. du Vergier, 19.
de Jambaie, art. de Moutboissier, 8.
de Jambaie, art. de Rune, 4.
te Jar, art. du Dressoy, 28.
du Jardin, art. Cobert, 7.
Jarian, art. de Caustalini 8.
de Leatrale, 19.
de Jarian, art. de Caustalini 8.
de Jacsiand, art. de Montboissier, 58; additions et
corrections, 11.

de Jaubert, art. de Lestrade, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 28.
de Jean, art. de Lusten, 6.
le Jeanne, art. de Lusten, 6.
le Jeanne, art. de Lusten, 6.
de Jean, art. de Lusten, 6.
de Jean art. de Lusten, 6.
de Jean art. de Lusten, 6.
de Jean art. de Lusten, 6.

Jocet de la Porte, art. de Rune, 16.

Josseica, art. Colbert, 55.
Jonan, art. de Bruc, 17.
de Jongnec, art. de Monthoissier, 36.
Journe, art. du Dresoay, 26.
Journe, art. du Dresoay, 26.
Journe, art. de Bruc, 13.
Julier, art. de Bruc, 13.
Julier, art. de Bruc, 13.
Julien de Courseller, art. du Dresnay, 22.
de Junghe, art. de Bruc, 37.

K.

de Kaer, art. du Dresnay, 13. de Keczer de Lipocz, art. Dessoffv. 5. de Keradennec, art. du Dresnay, 8. de Keramprat, art. du Dresoay, 4. de Kerannot, art. du Dresnay, 28. de Kerautret, art. du Dresnay, 3. de Kerboul, (seigneurs), art. du Dresnay, 15. de Kercabus, art. du Dresoay, 27. de Kercy, art. de Bruc. 13. de Kerdirizien, art. du Dresnay. 3. de Kerdren, art. du Dresnay, 24. de Kergadiou, art. du Dresnay, 20 de Kergariou, art. du Dresnay, 15. de Kergoet, art. du Dresnay, 18. de Kergorlay, art. du Dresnay, 17. de Kergrech, art. du Dresnay, 16. de Kergrist, art. du Dresony, 10, 25. de Kergroas, art. du Dresnay, 6. de Kergus, art. de Bruc, 33. de Kerhoent, art. de Bruc, 3o. de Kerimel, art. du Dresnay, 8. de Kermabon, art. du Dresnay, 13. de Kermorial, art. du Dresnay, 27. de Kernech, art. du Dresnay, 16. de Kesprigent, art. du Dresnay, 24. de Kerradennec, (seigneurs), art. du Dresnay, 7. Kerreman, art. de Berchem, 28. de Kerrimel, art. du Dresnay, 9de Kersaliou, art. du Dresnay, 24. de Kersauson, art. du Dresnay. 21, 27. de Kersulguen, art. du Dresnay, 13. de Kersulien, art. du Dresnay, 27. de Kervenozael, art. du Dresnay, 25. Kieffel, art. de Berchem, 24. Kisfaludy, art. Dessoffy, 4. Kleber, art. de Lescure, 20. Kleinholtz, art. Dessoffy, 6. de Kormos, art. Dessoffy, 5. Kubingy, art. Dessoffy, 6.

L.

Labbé du Mesnil, art. de Rune, 3. I abbey, art. des Botours, 18. du Lac, art. de Gironde, 46; de Lescur, 23. Lachambre, art. do Croc, 18. Ladvocat, art. Colbert, 56. Laffert, art. Dessoffy, 7. de Legeard de Grésignac, art. de Lestrade, 18. de Lagut, art, de Lestrade, 11. Laignelet, art. Colbert, 9 Laire d' Autheirac, art. du Croc. 8. Lambert d'Herbigny, art. de Rune, 7 de Lambert, art. des Rotours, 22. de Lambertie, art. de Lestrade, 9, 10, 25. de Lambert, art. de Gironde, 23. de Lameth, art. de Rune. 19. de Lamoignon de Malesherbes, art. Colbert, 49; de Montboissier, 46. de Lamouroux, art. de Constantio. 16. de Landas, art. de Berchein. 29. de la Lande, art. de Bruc, 7, 19 de Landorre, art. de Gironde, 16; de Lescure, 8, 18. de Laudos de Colombet, art. du Croc, 11. Langaneur, art. le Ver, 9. de Longeoc, art. de Gironde, 44; de Monthoissier, 23; additions et corrections, 11. de Lanloup, art. du Diesnay, r6. de Lannegau, art. du Dresnay, 26. de Lannion, art. du Dresnay, 14. de Lannoy, art. Colbert, 26; de Rune, 4, 5. Larcher, art. Colbert, 55; des Rotours, 15. Largentier, art. Colbert, 67. de Larmandie, additions et corrections, 4. de Lart de Castelgaillard, art. de Gironde, 28. de Lascases, art. de Gironde, 9, 11. de Lascases de Roquefort, art. de Constantin, 10, de Lastevrie du Saitlant, art. de Lestrade, 16, 17. de Lastic, art. de Montboissier, 33, 56. de Lastie de Saint-Jal, arf. de Lestrade, 17. de Lastours, additions et corrections. 5. de Laubespin, art, de Montboissier, 3 de Laubespinc, art. de Montboissier, 32. de Launay, art. du Dresnay, 17. Laurencin, art. de Bruc, 20 du Laurens, art. des Rotours, 16. de Laussac, art. de Donnissan, 6. de Lautrec, art. de Leseure, 4, 6, 8; de Luzech, 6. de Laval, art. de Constantin, 14, 18, 24; du Deesnay, 3. de Laval de Pardaillan, art. de Rone, 14. Lavelle, art. de Constantin, 6, de Lavizon, art, de Gironde, 8,

de Lebecq, art. le Ver, 16.

Lechelle, art. du Vergier, 17. de Lée, art. Colbert, 12. de Leefdal, art. de Berchem, 31. de Légéville, art. du Houx, 13. de Lemosy, art. de Lescure, 20. Lenarte, art. de Berchem, genéalogie d'Ofislagers, Lenfant, art. Colbert, 55. de Lenoucourt, art. du Houx, 11; art. de Lestrade, Leussens, art. de Berchem, généalogie d'Olislagers, de Lentithac, art. de Leseure, 19, 20. de Lentivy, art. de Bruc. 30. de Leotard de la Calvie, art. de Constantin, 18. de Lerette, art. du Croc, 13. de Lescar, art. le Ver. 32. de Lescure, art. de Donnissan, 10, 11, 12 ; de Gironde, 42, de Lescure, 1, de Lesergues, art. de Gironde, 16. de Leshildry, art. du Dresnay, 7. du Leslay, art. du Dresnay, 16. de Lesqueleuc, art. de Bruc, 16. Lespagnol, art. Colbert, 51. de Lesparre, art. de Gironde, 9. de Lesperonnière, art. du Vergier, 6, 7. de Lespes de Lostelnou, art. de Gironde, 23. de Lespinasse, art, du Croc, 17; addit. et correct. 1. de Lespinasse de Changy, art. de Monthoissier, 25. de Lessau, art. le Ver. 12. de Lestang, art. du Dresnay, 18; du Vergier, 6. Lestic, art. du Dresnay, 17. de Lestrade, art. de Gironde, 23; art. de Lestrade, i. de Luzech, 9. de Levis-Mirepoix, art. de Montboissier, 45. de Levmarie de la Roche, prt. de Lestrade, 18. de Leziers, art, de Gironde, 19. de Lezorniel, art. du Dresnay, 13. de Licques, art. le Ver, 10, 15. de Liere, art. de Berrhem, g, 15, 18, 22, 27. Ligier, art, du Vergier, 8. de Lignac, (comtes), art. de Monthoissier, 51, de Ligniville, art, du Houx, 10. de Ligny, art. Colbert, 28; de Lestrade, 25. de Lille, art. de Bruc, 34. ile Limeu, art. le Ver. 12. de Linars, art. de Berchem, 18. de Linden, art. de Berchem, 25. Lindsay, art. Colbert, 5. de Livoudray, art. de Bruc, 11, 44. Loaysel, art. du Vergier, 8. de Locquet, art. Colhert, 62. Lewendahl, additions et corrections, 4. de Lamagne, art. Constantin, 4; de Gironde, 56. le Long du Dresneuc, art. du Dresnay, 22. de Longin, art. de Berchem, 28. de Lons, art. de Constantin. 10. de Looz, art. de Berchem, 3. de Loppin art, du Houx, 22.

de Lordat, art. Colbert, 29. de Lorraine-Elbeuf, art. de Bruc, 30. de Lorraine de Marsan, art. Colbert, 26. de Losse, additions et corrections, p. de Loste de Willemant, art, le Ver. 34. Loueznan, art. du Dresnay, 29. le Loup, art. da Monthoissier, 32. de Loupoigne, art. de Berchem, 27. de Lourme, art. de Bruc, 12. de Louvain, art, de Berchem, 5. de Louvencourt, art. Colbert, 6; le Ver, 15. de Louville, art. Colbert, 67. Loz, art. du Dresnay, 14. de Lubersac, art. de Gironde, 15. de Luc, art, de Gironde, 31. de Lucey, art. du Houx, 8. de Luppé, art. Colbert, 12. de Lur, art. de Lestrade, 8. de Lustrac. art. de Gironde, 18, 19. de Luxembourg, art. du Croc, 15. de Luxech, art. de Gironde, 9, 12. Lynch, art. du Vergier, 23. Lyon, art. Colbert, 4. du Lyon, art. de Lestrade, 13.

# M.

Mabille, art. de Bruc. 21. Macdonald, art. Colbert, 4. de Macedonio, art. de Gévaudan, 9 de Machat de Pompadour, art. de Lestrade, 16. ile Machat de la Méchaussée, art. de Luzech, 9. de Machault, art. Colbert, 53. de Macon, art. de Lescure, 6. de Maeistede, art. de Berchem, 12. Maes, art, de Berchem, geneal. d'Olislagers, 14. de Maffre de Soulages, art. de Constantin, 7. de Magnin de Gaste, art. de Gévaudan 17. de Maillan, art. de Lescure, 23. de Maille, art. de Montboissier, 43. Mailler, art. de Montboissier, 43. de Mailly, art. Colbert, 58. Main du Ponceau, art. de Bruc, 24. du Maine, art. de Gironde, 28. de Mainguy, art. de Bruc, 18. le Mairat, art. Colbert, 54. du Maisniel, art. de Rune, 2. de Maisnières, art. le Ver, 4. de Malain, art. de Lestrade, 23. de Malartic, art. de Constantin, 4. Malaure, art. de Montboissier, 8. de Maldère, art. de Berchem, 22. de Malemort, art. de Lestrade 4. de Malestroit, art. de Bruc, 6, 7. de Malet, art. de Lestrade, 10. de Malet de Coupigny, art. de Berchem, 20.

de Malet de la Jorie, art. de Lestrade, 16. de Malicorne, art, le Ver. 13, 14. Malingre, art. Colbert, 67. de Maliaert, art. de Berchem, 13. de Mallet, art, du Croc, 7. de Mairas, art. do Croc, 5; de Montholssier. 52. de Malroux, art. de Lescure, 23. de Malvoisin, art. du Croc, 4. de Malvoisine, art. le Ver, 31. de Manas, art. de Constantin, 4. de la Manaurie, art. de Lestrade, 38. de Mancip, art. de Luzech, 2. de Maniban, art. de Donnissan, 6. de Mannmacker, art. de Berchein, 26. de Manneville, art Colbert, 48. le Marant, art. du Dresnay, 14. Marc-de-la-Ferté, art. de Rune, 15. de Marçay, art. de Quinemont, 4. Marceau, art. du Vergier, 17. de la Marche, art. de Gironde, 12; de Lestrade, 7. de Marcirion, art. de Lestrade, 10. Marechal, art. de Monthoissier, 49. de Mareschal de Vezet, art. de Constantin, 20. des Maretz, art. Colbert, 13. de Mareuil, art. de Rune, 5. de Marguerit, art. des Rotours, 6, 8, 14. Marguerite, art. du Houx, 6. du Marhallach, art. du Dresnay 23. de Maridor, art. Colbert. 31. de Marien, art. du Houx, 14. de Marigny, art. de Lescure, 26. de Marillac, art. de Gironde, 46. Marin, art. Colbert, 10. Marion de la Soudraye, art. de Quinemont. 8. de Mariotte, art. de Gévaudan, 14. de Marie, art. de Bruc, 15; art. Colbert, 53. de Marmier, art. de Lestrade, 22. de Marmiesse, art. de Gironde, 41. de Marquessac, art. de Lestrade, 13, 30. Marrec de Kerbaul, art. du Dresnay, 4, 16. de Mars, art, de Gironde, 47, de Marsac, art. de Lescure, 10 de Marselaer, art. de Berchem, 7. Martin, art. Colbert, 8, 69. Martin de Chambart, art. de Constantin, 23. Martineau, art. de Monthoissier, 51. de Marvilleau, art. du Vergier, 3. du Mas, art. du Croc, 2, 8 du Mas de la Beylie, art. de Lestrade, 28. de Mascon, art. du Croc, 5, 9, 13; de Montboissier, 51. Massoteau, art. du Vergier, 3. 45. to Mastin, art. du Vergier. 5, 7. de Mathan, art. des Rotours, 4 Mathel de Tréfort, art. de Montboissier, 32 de Maudet de Penhoët, art. de Bruc, 19, 34. de Maumerhen du Lac, art. de Gironde, 41. de Maumont, art. de Lestrade, 13; de Montboissier.

35; additions et corrections, 2.

Maupin, art, le Ver. 14. de Maurian dit de Laussac, art. de Donnissan, 6. Maurin, art. de Lestrade, 3. de Mauvoisin, prt. de Rone, 5, Q. Manyy, art, de Rune, 16. de Maymont, art. de Monthoissier, 13, 14, 15. de Mayrac, art. de Gironde, 8. de Mayssac, art. de Montboissier, 6. de Mechelen, art, de Berchem, 27. de Medron de Versus, art. de Gironde. 40. de Mecl, art. du Dresnay, 11. de Meer, art. de Berchem, généalogie d'Olislagers, de Meerhem, art. de Berchem, ag. de Meerssenhoven, art. de Berchem, 13. Meeus, art. de Berchem, 15. Megret d'Étigny, art. Colbert, 50. de Meguillaume, (seigneurs), art. des Rotours, 10. de Meillars, art. de Montboissier, 51. de Melanger, art. des Rotours, 4. de Meldert, art. de Berchem, 28. de Melet, art. de Gironde, 31. de Mellet, art. de Lestrade, 38. de Mello d'Espoisses, art. de Monthoissier, 20 Menant, aft. de Vergier, 10. Menardeau, art. de Bruc, 26. de Menehorre, art. du Dresnay. 13. de Menetou d' Antery, art. du Croc, 5. de Menou, art. du Dresnay, 3; du Vergier, 15. de la Mer, art. de Montboissier, 36, 5a. Merault ile la Fossée, art. de Colbert, 55. de Mercastel, art. le Ver. 18. le Mercier, art. Colbert, 7. de Mercœur, art. de Gironde, 43, 44; de Monthoissier. 16. Merien, art, de Bruc, 18. au Merle, art, des Rotours, 21. de Merlet, art. de Lescure, 6. de la Merlie, art. de Montboissier, 20. Merse de Szinye, art. Dessoffy, 6. de Merwede, art. de Berchein, 29, 31. de Mesange, art. des Rotours, 6. Mesko, art. Deesoffy, 7. de la Meslière, art. des Rotours, 3. de Mesmes de Roissy, art. de Rune, ;. du Mesnil, art. de Rune, 10; le Ver, 11. du Mesuil Berard de la Chaise, art. des Rotours, 6. le Messier, art. de Rune, 5. de Mesvilliers, art. Colbert, 11. Metteneve, art. de Berchem, 12. de Meuties, art. du Vergier, 11. du Meur, art. du Dresnay, 14. de Mewen-Heinsberg, art. de Berchem, genéalogie d'Olislagers, 19, 24. de Mevny, art. de Lestrade, g. de Meyran d'Ubaye, art. de Gévaudan, 11. de Millans, art. de Rupe, 4.

de Mithaud, art. de Lusech. 2. de Mirabel, additions et corrections, 2.

Mithon, art. le Ver, 33. Mitte de Miolans, art. de Montbolssier, 32. de Moclien, art. du Dresnay, 24. Moet, art. Colbert, 51. le Moictier, art. le Ver, 13, 15, 16, 12. le Moine de Serigny, art. de Lestra-le, 20. le Moiste, art. le Ver, 5. de Mulceon, additions et corrections, o. de Molen de la Vernéde, art. de Gironde, 45. de Molette, art. de Montboissier, 3. de Monceaux, art. des Rotours, 3. de Monchy, art. de Rune, 6. Mondenar, art, de Luzech, q. de Mondion, art. de Rune, 11. de Mones, art. de Gironde, 6. de Monestay-Chaseron, additions et corrections, 4. de Monestier, art. de Lescure, 5, 7, 8, 10, 11, 12. 17, 19, 20, 21. de Monsahous, art. de Lescure, 10. de Monsures, art. de Rune, 6. du Mont-de- Lombard, art. de Lestrade, 17. de Montadion, art. le Ver, 26. de Montaigu, art. Colhert, 35. de Montaigu-Fromigières, art. de Monthoissier, 52. de Montaigu-le-Blain, art. de Montbolssier, 19. de Montalembert, addit. et correct., 5, 8. de Montamel, (seigneurs), art. de Gironde, 25. de Montaran, art. de Bruc, 26. de Montauban, art. du Dresnay, 11. de Montaudouin, art. du Dresnay, 19. de Montaut, art. de Constantin, 4; de Lescure, 18: de Montbelet, art. Colbert, 50. de Montberon de Fontaines, art. de Luzech, 10. de Montboissier, art. Colbert, 49. ; de Montboissier, 1: additions et corrections, 11. de Montboucher, art. de Lestrade, 7. de Montbrun, art. de Lestrade, 26. de Montclar, art. de Lescure, 8. de Montelera, (seigneurs), art. de Gironde, 9. de Montcornet, art. de Rune, 10. de Montégut, (scigneurs), art. de Constantin, 21. de Monteil, art. de Gévaudan, 11; de Lescure, 5; de Montboissier, 16. de Monterfil, art. de Bruc, 12. de Montesquiou de Derèze, art. de Gironde, 20. de Monteston, art. des Rotours, 7. de Montfort, art. dn Croc, 9. de Montgaray, art. de Rune, 16. de Montignac, art. de Lestrade, 16. de Montigny, art. Colbert, 29; du Dresnay, 2, 27. de Montjournal, art. du Croc, 6. de Montlesun, art. Colbert, 55; de Constantiu. 4. de Montluc, art. de Gironde, 36, de Montlouis, additions et corrections, 6. de Montmorency, art. le Ver. 18, 39. de Montmorency-Laval, art. du Croc, 11. de Montmorency-Luxembourg, art. Colbert, 28. de Montmorin, art. de Gironde, 48; de Montbois-sier, 3, 5, 52, 35, 56.

da Montreuil, art. des Rotours, 23. de Monts, art. de Quinemont, 3. des Monte, art. des Rotours, 17. de Montsaulnin, art. Colbert, 56. de Montservier, art. de Gironde, 45. de Montson, art. du Houx, 4. de Montureux, art. du Houx, 37. de Monsie, art. de Constantin, 24. Je Mora, art. du Croc, 14. de Moranville, art. du Houx, 9-Moreau, art. de Berchem, généalog. d'Olislagers, 21; art. Colbert, 69. de Moreton-Chabrillan, art. Colbert, 50. da Morisc, art. de Bune 8. Morisson, art. de Bruc, 18. de Morthon, art. de Lescure, 24. de Mormoiron, art. de Gévaudan, 13. de Morvillier, art, le Ver, 14. de la Mothe, art. du Croc, 16, 17; de Gironde, 9; de Lestrade 6. Motier de Champetières, art. de Monthoissier, 37. de la Motte, art. de Bruc, 25; de Donnissan, 2; da Montboissiar, 35. Mouchet de Laubépin, art. de Montboissier, 45. de Mouchy, art. de Constantin, 5. de la Mouillie, art. du Houx, 13, 14. de Mouson, art. du Houx, 13. Mousson, art. de Constantin, 14. de Moyancourt, art. le Var, 16. le Mulier, art. de Lestrade, 23. Muller, art. du Vergier, 17. Murray, art, Colbert, 4. de Musat, art. de Gironde, 13. de Musset, ou de Mussy, art. du Houx, 27. de la Myre, art. de Rune, 15.

N

Nagels, art. de Barchem, 3a. de Najac, art. de Lescure, 6, 7. de Nardo, art. da Gévaudan, 9. de Nederven, art. de Berchem, 11 de Nepveto, art. de Quinemont, 3. de Nettancourt, art. Colbert, 48. de Neufville, (seigneurs), art. du Croc, 13. da Nauville, art, de Lestrade, 6. Nigot de Saint-Sauvaur, art. Colbert, 57. de Ninove, art. de Berchem, 4. de Noaillan, art. de Gironde, g. de Noé, art. de Lesoure, 24. de Noé de l'Isla, art. Colbert, 12. de Noël, art. Colbert. 69; des Rotours, 17. de Nointal, art, le Ver, 31. de Nolant, art, des Rotours, o. de Nollet, art. des Rotours, 24-Noris, art. de Berchem, 18. le Normand de Tronvilla, art. le Ver, 18.

la Norman', additions et corrections, 9. des Nos, art. Colbert, 3. de la Noue, art. de Bruc, 8; de Quinemout, 3. de Nouroy, art. du Houx, 6. de Noury, art. de Monthoissier, 20, 24, 25. de Nybart, art. le Ver, 10.

0.

Odart, art. de Quinemont, 7. d'Offay, art. de Rune, to.

Ogier de Baulny, art. Dessoffy, 8.
d'Oisilier, art. de Montboissier, 37. d'Oistmal, art. de Berchem, 8. d'Oliergues, art. de Montboissier, 12. Olin, art. Colbert, 8. Olistagers, art. da Berchem, 13. Olisier de Vaugien, art. du Houx, 26. Ullier, art. Colbert, 54. d'Ollier, art. de Broc, 17. d'Ollonne, art, du Houx, 21. Onfroy, art. du Dresnay, 14. d'Ongnies, art. da Rune, 9. d' Ophem, art. de Berchein, 12, 14, 21. d'Oraison de Cadenat, art. Colbert, 38. d'Orgueil, art. de Gironde, 13. d'Orleans, art. de Bruc, 34. d'Ornazan, ort. de Gironda, 22. d'Orsan, art. de Lestrade, 23. Osmond, art. des Botours, 7, Osmont, art. des Rotours, 21. d'Oudonbourg, art, de Berchem, 5. d'Oyenbrugge, art. de Berchem, 32.

р

de Paepe, art. de Berchem, 8, 10, 30. de Pagis, art. de Gironde 38. le Paige, art. du Houx, 36. Palocay, art. Dessoffy, 4, 7. de la Palu de Bouligneux, art. Colbert, 46. Panetier de Montgrenier, art. de Lostrade, 19. le Pape, art. du Dresnay, 20. du Pare, art. de Berchem, généalogie d'Olislagers. 21; art. du Dresnay, 7, 14. de Parcouet, art. du Dresuay, 6. Parent, art. le Ver. 11. Paris, art. da Bruc, 17 de Paris, art. Colbert, 64. de Partz de Pressy, art. le Ver, 34 Pascal du Montet, art. Colbert, 56. de Pascal, art. de Gévaudan, 15. Pasquet, art. de Lestrade, 10. Pasquet de Savignac, addit. et correct., 1, 5, 9Pasquier, art. de Donnissan, 7. Passagane, art. de Constantin, 3. Passart, art. Colbert, 10. Patenôtre de la Vallée, art. du Dresnay, 16. de Paty du Rayet, art. de Constantin, 24. de Paussas, art. de Lestrade, 5. de Pavée de Villevieille, art. de Gévaudan, 4. de Payan, art, de Gironde, 42. Payen, art. de Rune, 8. le Pays de la Ribolssière, art. du Vergier, 27. du Pe d'Orvaux, art. de Bruc, 32. de Pechagut, (seigneurs), art, de Constantin, 21. de Pechpeyrou - Comminges-de-Guitaud, art, de Lestrade, 20. Pechy, art. Dessoffy, 6. de Pelagrue, art. de Gironde, 40; de Lestrade, 7. de Pelapoul, art. de Lestrade, 7. Pélegrin, art. de Lestrade, 6, 7, 9le Peletier d'Annay, art. Colbert, 50. de Pellevezy, art. de Gironde, 26. de Pellin, art. de Donnissan, 4. Pellot, art. Colbert, 7. du Peloux, art. de Montbolssier, 35. de Penfentenniou, de Cheffontaines, art. de Bruc, 34. de Penne, art. de Lescure, 7. de Percy, art. de Gironde, 36. de la Perelle, art. le Ver, 14. Perez, art. de Berchem, 25; de Constantin, 10. de l'érez, art. de Gironde, 42. Perrenot de Granvelle, art. de Berchem, 23. du Perrier, art. du Dresnay, 9. des Perrières, art. du Vergier, 6. Perrin, art. de Rune, 8. de Perrochel de Grandchamp, art. Colbert, 31. Perrot, art. du Vergier, 24. Perry, art. de Gironde, 56. de Perusse d'Escars, art. de Lestrade, 14 ; de Luzech, 9; additions et corrections, t. de Perwez d' Orbais, art. de Berchem, 5. de Peschant, art. de Berchem, 27. de Peschart de la Botteleraye, art. de Bruc, 11. Pesthy, art. Dessoffy, 4. de Pestivlen, art. du Dresnay, 12, Petheo art. Dessoffy, 7. Petiet, art. Colbert, 63. Petiot de Taillac, art, des Rotours 24. Petit, art. Colbert, 51. Petit de Bois-Souchard, art. de Bruc, 34. de Peuch, art, de Gironde, 8. de Peyrac de Jugeals, art. de Gironde, 24. de la Peyrie de Soussignac, art. du Houx, 23. de Peyrilles, art. de Luzech. 3. del Peyrone, art. de Gironde, 28. Pezin, art. de Rune, 8. Pfaffenhofen, art. du Houx, 9. Phelypeaux de la Vrillière, art. Colbert, 13. Philippes, art. Colbert, 8. Piballeau, art. Colbert, 69. le Pleard, art, de Rune, 10.

l'icaronie, art. de Constantin, 6. de Picot de la Motte, art. du Dresnay, 25. Pieck, art. de Berchem, 17. de Pierre art. de Lescure, 18. de Pilles, (seigneurs), art. de Gironde, 3o. des Pilliers, art. du Houx, 13. de Pilmier de Montfort, art, de Lestrade, 35. Pinchinat, art. Colbert, 64. Pingré, art. de Rune, 14 Pingré de Neuilly, art. Colbert, 6. de Pinguier, art. de Gironde, 25. de Pins, art. de Donnissan, 2; de Gironde, 8. 9 de Piolene, art. de Gévaudan, 8. de Pla de la Rivière, art. de Glronde, 27. de la Plagnolle, art. de Lescure, 21. de Plaisance, art. de Quinemont, 4. de Plamont, art. de Lestrade, 7. Platny, art. Dessoffy, 6. du Plesseux, art. du Dresnay, 9. du Plessis, art. de Bruc, 26. 29. de Ploesquellec, art. du Dresnay, 5. de Plougroez, art. du Dresnay, Q. de Pluscoct, art. du Dresnay, 5. Pocquet, art. de Montbolssier, 45. Poesy, art. Dessoffy, 6. Poignant, art. de Rune, 8. de Poltiers, art. de Montbolssler, 8, 28. de Poley, art, Colbert, 67. de Polhoy, art. le Ver, 19. de Polignac, art. du Croc, 12; de Montholssier, 5, 6, 7, 8, 19, 29, 37, 52; addit. et correct., 1. de Pomeys, art. de Donnissan, 4. de la Pommeraye, art. de Bruc, 23. de Pompadour, art. de Monthoissler, 50. de Pompadour de Château-Bouchet, art. de Lestrade, de Ponard, art. de Quinemont, 4. de Pons, art. de Constantin, 16, 17; du Croc, 13; de Gironde, 7, 8; de Montboissier, 37. du Pont, art. des Rotours, 21. du Pont-Breton, art. de Rune, 19. du Pont-du-Château, (seigneurs), art. de Montboi -sier, 47; de Berchem, 32. de Pontallier, art. de Berchem, 52; de Lestrade, 22. de Pontmuzart, art. de Bruc, 9. des Porcellets de Maillane, art, de Gevaudan, 3, 4. du Port, art. de Constantin, 5. Portail, art. Colbert, fig. de la Porte, art. Colbert, 40; de Lestrade, 6; des Rotours, 24. Postel, art. de Rune, 8. Pot, art. de Lescure, 16. Potaillon, art, Colbert, 6. de Pottere, art. de Berchem, 25. du Pouget, art. de Bruc, 9. Poulain, art. le Ver, 39. Poulain des Châteaux, art. des Rotours, 18. Poullain, art. du Dresnay, 18.

Poulmic, art. du Dresnay, 6.

Raulet, art. de Lescure, 19.

de Rareton, art, des Botours, 4

de Pourquery, art. de Constantin, 12, 17. de Poussy, art. de Lestrade, 24. de Pouyaud, art. de Lestrade, 27, 29. du Prat de Nantouillet, art. Colbert, 11. de Pratgelier, art. de Lestrade, 6. de Preaulvé, art. du Vergier, 6. Preboat, art. de Lestrade, 6. de Preissac, art. de Constantin, 4. des Pres, art. le Ver. 33. de Pressac, (seigneurs), art. de Constantin, 20. le Prestre de Châteaugiron, art. de Bruc, 26. Prévost de Chantemesle, art. de Montboissier, 41. le Prévost, art. le Ver, 15, 14. des Prez, art. de Luzech, 9 de Prezelle, art. Colbert, 69. le Prince, art, de Bruc, 16. de Provinquières, art. du Croc, 13. Provost de la Terrandaye, art. de Bruc, 10. le Provost, art. de Bruc, 8; des Rotours, 24. de Puberiaze, art. de Donnissan, 9. de Puibusque, art. de Constantin, 5. du Puis, art. Colbert, 8. Pussort, art. Colbert, 13, 69. du Puy, art. du Houx, 14, 18; de Lestrade, 6, 11. du Puy de la Borie, art. de Constantin, 17.

# O.

du Puy de Trigonan, art. de Lestrade, 29, 30. de Puyjalon, addit. et correct., 10. de Puyvinet, art. de Quinemont, 4.

de Quatromerch, art. du Dresnay, 15.
de Queina, 11. du Dresnay, 28, 21.
de Queingo, art. de Bruc, 8; Colbert, 50.
le Quernience, art. du Dresnay, 11.
du Quesnay, art. le Ver, 28.
Queitineau, art. de Lescine, 26; du Vergier, 15.
de la Queitile, art. de Mouthoissier, 31.
de Quinemont, art. de Quinemont, 1; additions et
oorrections, 12. de Quinemont, 1; additions et

#### R.

de Rabard, addit. et correct., 5.
de Rebastens, art. de Lescure, 19.
de Raicouri, art. du Honx, 12, 15.
de Rambures, art. le Ver, 18, 25
de Rambures, art. le Gironde, 14.
de Ranucord, art. de Gironde, 28.
de Rampons, art. de Gironde, 20.
de Ramconset d'Escoire, art. de Gironde, 25.
de Ramyons, de Berchen, 14, 25, 27,
de Rassa da Connet, art. Colbert, 65.
Raiter, art. de Lescure, 7.
Raiter, art. de Lescure, 7.

de Raymond, art. de Gironde, 32. de Raymond-Modene, art. de Gevaudan, 11. de Reance de Taillancourt, art. de Quinemont, 2. de Révalde, art. des Rotnurs, 23. de Record, art. de Gévandan, 6. de Ressen, art. de Berrhem, 25. de Remesi, art. de Lescure, 6, de Remond de Montmort du Dognon, act, de Lestrade, 20. de Rentières, art. le Ver. 16. da Ret, art. de Lestrale, g. de Reusschenberg, art. de Berchem, généalogie d'Olislagers, 18. de Reynaud, art. du Vergier, 24. de la Reynerie, art. du Groc, Q. de Ribeyrie, art. de Montboissier, 49. de Ricard de Gourdon, art. de Luzech, 9. Richard. art. le Ver, 30. Richard de Curtil, art. de Lestrade, 25. Richeteau de Lespinay, art. ilu Vergier, 11. de Richier, art. de Gevaudan, 3 Ricome de la Figarede, art. de Gevaudan, 16. de Riede, art. de Berchem, 26. de Rieux Songy, art. du Vergier, 22. Rigaud, art. du Vergier, 8. de Rithac, art, de Lestrade, 12. de Rilly, art. de Quinemont, 4. Ringal de Saint-Pradel, art. de Montboissier, 33. de Riolle, art. des Rotours, 7. Riou, art. du Dresnay, 11. de Rivière, art. de Brue, 10. de Ricière d' Aerschot, art. de Berchem, 32. de la Rivière, art. du Croc, 4; art. de Lestrade, 6, 11; de Montboissier, 40; de Rune, 6, 18; le Ver, 28. de la Rivière de Vaux, art. Colhert, 38. de Rivoire, art. de Montboissier, 48, 51. Robelot, art. de Bruc, 14. Robière du Coux, art. de Constantin, 15. Robin de Montison, art. Colbert, 8. Robinet, art. Dessoffy, 12. Roche, art. de Constantin, 9. de la Roche, art. de Gironde, 38; de Montboissier. 21; addit. et correct., 9. de la Roche-Aymon, art, du Croc, 7; de Gironde, 46; de Lestrade, 12; addit. et correct., 11 de la Roche-Canillac, (seigneurs), art. de Montboissier, 35. de la Roche-Haon, art. du Dresnay, 12, 15. de la Roche-Lambert, art. du Croc, 5. de la Roche de Manpas, art. du Vergier, 6. de la Roche-en-Regnier, art. de Montboissier, 6. de la Roche Sarine, art. de Montboissier, 12. de Rochcharon, art. de Montboissier, 13.

de Rochebrune, art. de Gironde, 10.

sier, 30, 45.

de Rochechouart, art. Colbert, 22, 25; de Montbois-

de Rochedragon, art. du Croc, 8. de la Rochefontenilles, art. Colbert, 41. de Rochefort, art. du Croc, 13; de Gironde, 1, 43, 44, 45; de Montbois-ier, 14. de la Rochefoucauld, art. du Croc, 12. de la Rochefoucauld d'Urfé, art. Colbert, 27. de la Rochejaquelein, voyez du Vergier. de Rochnel, art. du Dresnay, 14. de la Rodde, art. de Lestrade, 34; additions et corrections, 11. de Rodoan, addit. et correct., 4. de Rodorel, art. de Lescure, 20. de Rodulph, art. de Gévauden, 11. de Rody de Roques, art. de Montboissier, 35. de la Roe, art. des Botones, 7. Roelants, art. de Berchem, 10. Roger, art. de Bruc, 20; le Ver, 33. de Roger de Beaufort, art. de Montboissier, 1, 4. Roggemans, art. de Berchem, 11, 29. Rogier, art. de Montboissier, 4 de Rohan-Guemenee, art. de Montboissier, 45. de Romerswale, art. de Berchem, 9; même art., généal. d'Olislagers, 15. de Romré, art. de Berchem, 23. de Roncherolles, art. de Montboissier. 39, 46; le Ver, 15, 17, 19.
Roosen, art. de Berchem, généal. d'Olislagers, 15.
de la Roque-Pouillac, art. de Lescure, 23. de Roquefeuil, art. Colbert, 26; de Lescure, 24; ile Luzech, 8. de Rorthais, art. du Vergier, 11. Rosiers, voyez de Roger. de Rosmadec, art. de Bruc, 6, 19. de Rosmar, art. du Dresnay, 27. Rosnay, art. des Rotours, 9. de Rosoy, art. de Berchem, 5. Ross, art. Colbert, 4. de Rossignol, addit. et correct., 3. des Rotours, art. des Rotours, 1; addit. et correct., de Rotselaer, art. de Berchem, 27. du Rou, art. de Lescure, 12. Rouand de Treguiel, art. de Bruc, 15. te Rouge, art. du Dresnay, 26. le Rouge de Kerherio, art. du Dresnay, 7. de Rongé, art. de Bruc, 29. de Rouffignac, art. de Montboissier, 36. ilu Roumel, art. des Rotours, 15. de Roussel, art. du Cror, 9; de Gironde, 47; de Lestrade, 26; de Rune, 11. de la Roussilie de Belinais, art. du Croc, 10. de Roux, art. de Lestrade, 4, 5. le Roux, art. de Rune, 19. Rouxel, art. Colbert, 46. Rouyer, art. Dessoffy, 12. Ronzant, art. du Dresnay, 5, 11. de Rovelasco, art. de Berchem, 23. te Roy, art. de Quinemont, 4; des Rotours, 6; de

Rune, 5; le Ver, 20.

Royer, art. Colbert, 8.
de Royère de Pryraux, addit. et correct., 6.
de Royère de Pryraux, addit. et correct., 8.
de Royère, 10 et exc., 10; 2, 10; 55.
de la Rue, art. de Lescure, 20; de Lunceh, 8.
de Rue, art. de Pruc, 25.
Rulland, art. de Bruc, 25.
Rulland, art. de Lestrade, 7.
de Rumigny, art. de Brechem, 5.
de Rume, art. de Rue, 1; art. le Ver, 27; addit. et
correct., 12.
de Ruylers, art. des Rutours, 22.
de Ruylers, art. des Rotours, 22.
de Ruylers, art. des Gironde, 44.
de Ruyseselet, art. de Gironde, 44.
de Ruyseselet, art. de Gironde, 45.

S.

Sarq, art. des Rotours, 4, 10. de Sacy, art. de Gévaudan, 5. de Saemslacht, art. de Berchem, 30, 32. le Sage, art. des Rotours, 15 ; le Ver, 12, 13. de Saillans, art. du Croc, 3, 5. du Saillant, art. de Gironde, 30. de Saint-Amadour, art. de Bruc, 13. de Saint-André, (sieurs), art. de Constantin, 16. de Saint-Astier, art. de Lestrade, 6, 8, 9, 15, 28. de Saint-Aubin, art. du Dresnay, 25. de Saint-Blimond, art. le Ver, 15, 31. de Saint-Chamans, art. de Gironde, 46. de Saint-Chamond, art. de Monthoissier, 32. de Saint-Clar, art. de Constantin, 23. de Saint-Cricq, art. de Luzech, 3. de Sainte-Croix, (seigneurs), art. des Rotours, 20. de Saint-Delys, art. le Ver, 15. de Saint-Exupéry, art. de Gironde, 26. de Saint-Félix, art. de Lescure, 23. de Saint-Flour, art. de Montboissier, 17. de Sainte Gemme, art. de Lescure, 10. de Saint-Georges, art. le Ver, 4. de Saint-Germer de Fly, art. le Ver, 19. de Saint-Gilles, art. de Bruc, 13; de Luzech, 6; des Rutours, 13. de Saint Gilles du Pordo, art. de Bruc, 12. de Saint-Gily, art. de Gironde, 23. de Saint-Gresse, art. de Gironde, 42. de Saint-Julien, art. de Gironde, 23. de Saint-Jullien, art. du Croc, 13. de Sainte-Marie, art. des Rotours, 15. de Saint-Martin, art. de Quinemont, 2. de Saint-Mauris-en-Montagne, art. du Houx, 38. de Saint-Ouen, art. Colbert, 69. de Saint-Père, art. de Quinemont. 3, 5. de Saint-Pol, art. de Gironde, 45. de Saint-Privé, art. du Houx, 20, de Saint-Sernin, art. de Lescure, 6. de Saint-Séverin, art. de Gévaudan, 7, 8.

de Saint-Simon, art. de Rune, 4. de Saint-Simon-Courtomer, art. Colbert, 5o. de Saint-Thamar, addit. et correct., 10. de Saintours de Riocase, art. de Constantin, 11. Saisse, art. de Lescure, 4. de Saisset, art. de Lescure, 5, 7. de Salgues, art. de Lescure, 1, 12, 13. de Salignac de la Mothe-Fénelon, art. de Monthoissier. 51. de Saligne de la Chèse, art, du Vergier, 8. de Salins, art. de Montboissier, 29. de la Salle, art. Colbert, 20. Sallez du Repas, art. des Rotours, 20. de Salomon, art. de Constantin, 10. de Salvagnac, art. de Lescure, 12. de Salvanhic, art. de Lescure, 8. de Salzedo, art. de Rune, 20. de Sandres, art. de Gévaudan, 13. Sannier, art. de Lestrade, 6. de Sansac, art. de Montboissier, 36, 52. Saporta, art. Colbert, 66. de Saporta, art. de Gévaudan, 12. de Sarcilly, art des Rotours, 19. de Sarcus, art. de Rune, 11. de Sarevillers de Bruncotte, art. le Ver, 31. de Sarton, art. le Ver, 7. de Sassenage, art. de Bruc, 19. de la Saugère, art. Colbert, 69. de Saulx-Tavannes, art. Colbert, 56. de Saunhac, art. de Gironde, 20. de Sannhac de Belcastel, art. de Constantin, 17, 18; de Gironde, 29. Sauvage, art. de Quinemont, 3. Sauvestre de Clisson, art. de Lescure, 25. de Sauville, art. du Houx, 6, 8; de Rune, 9. de Sauxey, art. du Houx, 5. de Sauzay, art, de Bruc, 18; du Vergier, Q. Savatte, art. des Rotours, 6. de Savigny, art. du Houx, 6. de Savy, art. de Constantin, 13. de Schellart de Leychtenberg, art. de Berchem, genéalogie d'Olislagers, 14. Schling, art. des Rotours, 3. de Schoevere, art. de Berchem, 8. de Shoonhoven, art. de Berchem, 21. de Schouwen, art. de Berchem, 26. Schoyte, art. de Berchem, 31. le Scobic, art. du Dresnay, 4. de Sécarnasse, art. du Houx, 5. de Sedillac de Saint-Léonard, art. de Gironde, 40, 41. Seguera, art. de Berchem, 23. Seguier de Sorel, art. Colbert, 21. de Seiglière, art. de Montboissier, 50. de Sempy, art. le Ver, 16. de Semse, art. Dessoffy, 5, 6. le Sénéchal de Kercado, art. de Bruc, 35. de Senicourt, art. de Rune, 2. de Senneterre, art. Colbert, 56.

Sentier, art. de Rune, 20.

de Scran, art. des Rotours, 11. de Sermoise, art. le Ver, 21. de Serrières, art. de Lescure, 16. de Servy, art. du Croc, 3. de Sesmaisons, art, de Bruc, 32. le Sesne, art. le Ver, 30. Seurrat, art. Colbert, 65. de Serenberge, art. de Berchem. 27. de Severac, art. de Gironde, 26; de Luzech, 2. Sevin, art. Colbert, 52. de Seytres, art. ile Montboissier, 43. de Sinfran, art. Colbert, 69 de Sireuil, art. de Lestrade, 30. de Solages, art. de Montboissier, 26. du Solier, art. de Lestrade. 7. de Sombecke, art. de Berchem, 21. de Sommièrre, art. de Lescure, 25. de Sompeken, art. de Berchem, 11. de Sordoire, art. de Lescure, 13. Sorel, art. ile Bruc, 11. de Sorel, art. le Ver. 8. de Soubirats, art. de Gévaudan, 13. de Souillac, art. de Constantin, 8. de Sonillac d'Azerac, art. de Lestrade, 14. de Sourigny, art. des Rotours, 22. de Spangen, art. de Berchem, 32. Spinola de Saint-Pierre, art. Colbert. 36. le Splan, art. du Dresnay, 13. Spronex, art. de Berchem, g. Stofflet, art. du Vergier, 16, 18. Stoppa, art. Colbert, 7. de Strada, art. du Croc, 12. Strambon, art. de Gévaudan, q. Sublet, art. le Ver. 31. de la Sudrie, art. de Gironde, 27. de Suetendal, art. de Berchem, genéalogie d'Olislale Sueur, art. des Rotours, 5. Surdon de Wesel, art. de Berchein, généalogie d'Olislagers, 16.

T.

Szirmay de Szirma, art. Dessoffy, 5. 7.

de Talabre, art. de Quinemont, 4, de Taue, art. de Mouthoisier, 35. de Tanton ville, art. du Houz, 11. de Tassis, art. de Berchem, 24. Tasson, art. de Gevaudan, 27. Tasson, art. de Gevaudan, 6 tayac, art. de Gironde, 15. de Talier, art. Colbert, 54, 67. le Tellier de Luthumière, art. Colbert, 34, 67. de Temes, art. du Croc, 11. de Temes, art. du Yen, 11. de Temes, 11. du Croc, 11.

de Ternisien, art. le Ver, 33.

de Terride, addit. et correct., q. de Terride, (de Lomagne), art. de Gironde, 36. du Tertre, art, le Ver. 53. de Terves, art. du Vergier, z. de Tessières, art. de Lestrade, 18.

de Testas de Folmont, art, de Gironde, 26, 40. Tetou de la Touche-Margat, addit. et correct., 9.

Teyssendier, art. de Constantin, 17. de Toyssières, art. de Lestrade, 26. de Thédirac , (co-seigneurs) , art, de Gironde , q: addit, et correct., 2.

de Themines, art. de Montboissier, 36.

de Therodes, art. du Vergier, 7. de Theux de Montjordin, art. de Berchem, généalogie d'Olislagers, 19, 20. de Thianges, art. du Croc, 10.

Thierry, art. Colbert, 51.

de Thiers, art, de Montboissier, 6.

de Thiers de la Roche d'Agoult, art. de Montboissier. 47.

de Thietry, art. du Houx, 10, 11, 13. Thinon, art. de Lestrade, 15. Tholen, art. de Berchem, généal. d'Olislagers, 19.

Thomas, art. Colbert, 11. de Thoury, art. des Rotours, 16. de Thuisy, art. Colbert, 52.

de Tilhet, art. de Gironde, 16. Tilly, art. du Vergier, 17. le Timbre, art. de Rune, 16.

de Tinguery, art. le Ver, 11. Tolosa, art. de Gévaudan, 2. Toraldo, art. de Gevaudan, g. de Torcy, art. le Ver, 25, 26.

Tornaboni, art. de Lescure, 23. de la Touche, art. de Bruc, 25; de Montboissier, 45. de Toulouse, art. de Gevaudan, 16; de Gironde, 1. de Toulouse-Lautrec, art. de Lescure, 22.

Toupin, art. du Dresnay, 7. de la Tour, art. de Gironde, 37; de Lescure, 22; de Lestrade, 11; de Luzech, 7; de Montboissier, 12,

13, 18, 25; du Vergier, 22, de la Tour-du-Pin Chambly, art. de Rune, 17. de la Tour-du-Pin-Montauban, art. du Houx, 26;

addit. et correct., 10. de la Tour-et-Taxis, art. Colbert, 28. de la Tour-Saint-Vidal, art, Colbert, 46.

du Tournel, art. de Lescure, 21. de Tournielle, art, le Ver, 1.

de Tonrnon, art, de Montboissier, 7. de Tourtel, addit, et correct., 8.

de la Touche-Limousinière, art, de Bruc, 25.

de Toutenoutre, art. du Dresnay, 24. de Touvoye, art. des Rotours, 13

de Tonyouse, art. de Gironde, 18. 19.

de la Tranchie, art. le Ver. 15, 26. de Trasignies, art. de Berchem, 12.

Travet, art. du Vergier, 25. ile Trecesson, art. de Bruc, 29.

de Tremereuc, art. du Dresnay, 15.

Treslon de la Chaux, art. des Botours, 25. de Triffing, art, de Lestrade, 6. de Tristan, art. de Quinemont. 8. de Trolong, art. do Dresnay, 6, 27. de la Tronchaye, art. du Dresnay, 19

de Tronguidy, art. du Dresnay, 13. Tranesson, art. du Dresnay, 12. de Troussebois, art. de Monthoissier, 30.

de la Trémoille, art, du Vergier, 21.

du Trousset de Vauferrand, art. du Houx, 19. Trudaine, art, le Ver. 25.

Truffier, art. le Ver, 19. T'Serciaes, art. de Berchem, 24; du Houx, 14. de Tubières, act. de Lescure, 24.

de Turenne, art. de Constantin, 2; de Gironde, -. 8, 24. Turgot, art. des Rotours, 8. 14, 21.

Turreau, art. du Vergier, 18. Tuylle de Leroorskerke, art, de Berchem, 12.

II.

d'Ursel, art. de Berchem, 11. d'Ussel, additions et corrections, 2. d'Utenhove, art. de Berchem, o.

v.

de Vabres, art. de Gironde, 3c. Vaillant de Guelis, art. Colbert, 67. le Vaillant de Rebais, art. de Rune, 2. le Vaillant de la Verrerie, art. de Rune 8. du Val. art. de Bruc, 13; Colbert, 28. de Valanglart, art. de Rune, 3. Valette de Saint Georges, art. de Constantin, 19 de V'allette, art. de Gevaudan, 3, 4. de la Valette-Parisot, art. de Lescure, 23. de la Valtée de Rarécourt, art. du Houx, 21. de la Vallée-Saint-Jouan, art. de Bruc. 15. de Valois, art. du Vergier, 11. de Valsassine, art. Colbert, 28. Van Amstel, art. de Berchem, Q. Van der Borcht, art. de Berchem, 12, 13. Van der Bruggen, art. de Berchem, genealogie d'Olislagers, 10. Van der Burch, art. de Berchem, 25. V'an der Dilft, art. de Berchem, 27, 28. Van Etten, art. de Berchem, 18. Van Hex. art. de Borchem, généalagie d'Olislagers.

Van den Houte, art. de Berchem, 11. Van Hove, art. de Berchem, 31. Van Kestelt, art. de Berchem, a5. Van den Moere, art, de Berchem, 17.

Van Ophoven, art. de Berchem, genealogie, d'Olislagers, 15.

V an Staeden, art. de Berchem, 10. Van Veen, art. de Berchem, 28. Van der Voort, art. de Berchem, 31. Van de Werre, art. de Berchem, 12, 22. Vaquier, art. de Constantin, 3. de Vares, additions et corrections, 8. de Varick, art. de Berchem, 22, 30. de Varie de l'Isle-Savary, art. de Gironde, 18. Vassal, art. de Lescure, 7. de Vassal, art. de Constantin, 6, 7, 11, 14, 16; additions et corrections, 2, 3, 4 de V assalieu, art. de Gironde, 44. le Vasseur, art. le Ver, 15, 33. de Vassinhac, art. de Constantin, 2; de Lescure, 15; additions et corrections, 9de Vassy, art. des Rotours, 8, 10. de Vaucelles, art. de Quinemont, 6. de Vancocour, art. de Lestrade, 7, 8. Vauquelin, art. des Rotours, 13. de Vaureguard, art. du Vergier, 3. de Vaux, art. de Rune, 4. de Vauxèle, art. de Gironde, 6. de Vayreix, art. de Lestrade, 33. de Veauce, art. de Montboissier, 23. Vecsey, art. Dessoffy, 7. le Véer, art. de Bruc, 4. de Véiny d'Arbouze, art. Colbert, 56. de Venasque, art. de Gévaudan, 12. de Vendat, art. de Montboissier. 23. Venier, art. de Bruc. 27. de Ventadour, art. de Montboissier, 17; additions et corrections, 12. de Ventignac, art. de Lestrade, 11. le Ver, art, de Rune, 6; le Ver, 1. de Verac, art. du Croc, 17. du Verdier, art. de Constantin, 16; additions et corrections, 5. du Vergier de la Rochejaquelein, art. de Donniesan, de Vergne, art. de Lescure, 14. 16. Verhoeten, art. de Berchem, 28. de Vernage, art. de Quinemont, 7. du Vernay, art. de Bruc, 26. Vernede, art. de Gevaudan, 3. de Vernon, art. du Vergier, 8. de la Verrie, art. du Vergier, 3. le Verrier, art. Colbert, 65; des Rotours, 11. le Vert, art. le Ver, 1. de Vertamy, urt. du Croc, 12. de la Veyrie de Siorac, art. de Constantin, 15, de Veyrières, art. de Constantin, 10. Vezac, additions et corrections, 6. de Vialotte, art. de Lestrade, 7. de Viardet, art. de Quinemont, 4. Vinu, art. de Bruc, 20, Viauli, art. du Vergier, Q. le Vicomte, art. le Ver, 8. Vidaud du Dognon, art. de Lestrade, 20. de Vielcastet, additions et corrections, 6.

de Vienne, art. de Lescure, 16; de Montboissier, 26, 28, 30, 31. de Vieurourt, art. des Botours, 11. de Vieux-Chastel, art. du Dresnay, 2. Vigier, art. de Lestrade, 7, 8, 12. de Vigier, art. de Lescure, 19. de Vignaux, art. de Constantin, 5. de Vigneral, art. des Rotours, 15. de Vignerot, art. du Vergier, 8, 9. de Vignios, art. de Lestrade, 5. Viguon, art. de Montboissier, 32. de Villandraut, art. de Lescure, 18. de Villar, art. de Gevaudan, 13. de la Ville-Bauge, art. du Vergier, 18. de Villedonné, art. du Croc, 10. de Villeneure, art. de Constantin, 6. de Villereal, art de Constantin, 21. de Villiers, art. des Rotours, 24; de Rune, 8. Vineille, art. de Constantin, 8. de Vioménil, (seigneurs), art. du Houx, 19. de Visines, art. le Ver, 4. de Vissac, art. de Montboissier, 6, 18, 21. de Vissaguet, art. du Croc, 13. de Vissec de la Tude, art, de Gevandan, 14. Vitalis, art. de Gévaudan, 10. de Vivans, art. de Constantin, 15. de Vivens, art. de Lescure, 18. Vledinck, art. de Berchem, 31. Voisin, art. de Rune, 12. de Voisins-Lautrec, art. de Gironde, 20. de Voorhoute, art. de Berchem, 12. Vriese, art. de Berchem, 27. de Vriescle, art. de Berchem. 28.

### W.

de Waelwyck, art. de Berchem, 31, 32. Waignon, art. le Ver, 8, 9. de Walcourt, art. de Berchem, 9. de Warigny, art. Colbert, 69. de Werdenberg, art. de Berchem, 11. Werminghausen, art. de Berchem, genealogie d'Olislagers, 18. de Wesele, art. de Berchem, 11, 22. de W esemale, art. de Berchein, 9. Westermann, art. du Vergier, 16, 17. de Wignacourt, art. du Houx, 35., de Willafaus, art. du Houx, 38. de Wingene, art. de Berchein, 10. de Wisse, art, du Houx, 10, 37. de Witthem, art. de Berchein, 9. de Wyneghem, art. de Berchein, 9, 10.

Y.

d'Y de Séraucourt, art. Colbert, 6. Yher, art. de Bruc, 16. Yver, art. des Rotours, 21.

Z

de Zoete, art. de Berchem, 22, 32

TAON THE

FIN DE LA TABLE GENÉRALE.





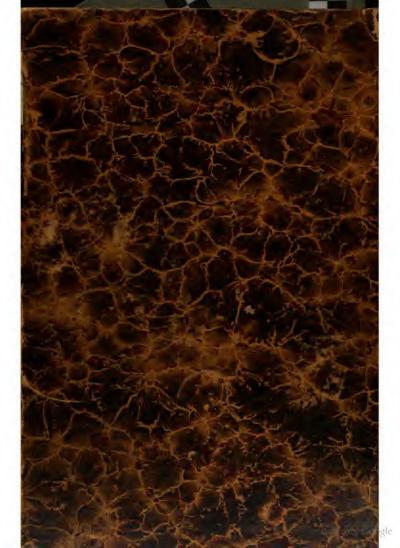